

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# Harbard College Library



From the CONSTANTIUS FUND

Bequeathed by
Evangelinus Apostolides Sophocles
Tutor and Professor of Greek
1842-1883

For Greek, Latin, and Arabic Literature

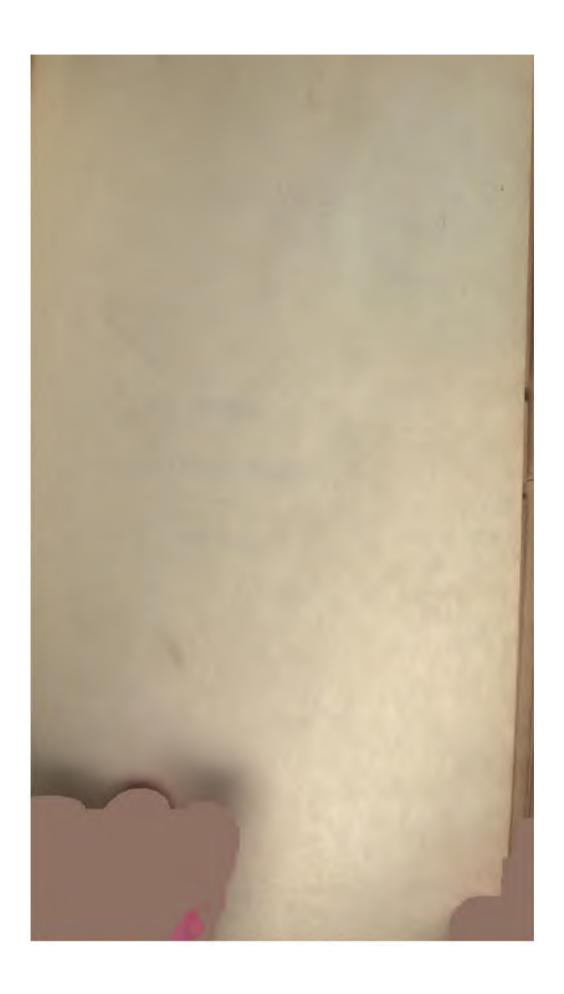

• • 

# ŒUVRES

# CHARLES GRAUX

TOME SECOND

Chartres. - Imprimerie DURAND, rue Fulbert.

### **ŒUVRES**

1×F

# CHARLES GRAUX

MAITRE DE CONFÉRENCES A L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

1.1 à LA FACULIÉ DES LETTRES DE PARIS

BIBLIOTHÉCAIRE À LA BIBLIOTHÂQUE DE L'UNIVERSITÉ.

TOME SECOND

TEXTES GRECS

### **PARIS**

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, 67.

1886

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# TEXTES GRECS

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

ج

### LES

# TEXTES GRECS

### **PUBLIÉS**

PAR

# **CHARLES GRAUX**

AUGMENTÉS DE NOTES ET DE CORRECTIONS INÉDITES ET DE COMPTES BENDUS

ÉDITION POSTHUME
DIRIGÉE PAR SON PÈRE, ET SURVEILLÉE PAR CH.-KNILE RUELLA



### **PARIS**

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR 67, RUE DE RICHELIEU. 67. 1886 677

MAR 25 1887

LIBRARY

# DIVISION DU VOLUME

|                                    |      | Page         |
|------------------------------------|------|--------------|
| Préface                            |      | . 1X         |
| Errata                             | <br> | . <b>x</b> : |
| Textes grecs inédits               |      | . 1          |
| Éditions nouvelles de textes grecs |      | . 151        |
| Fragments inédits                  |      | . 521        |
| Table                              |      | 549          |



# PRÉFACE

Les textes grecs divers que Charles GRAUX a publiés se trouvent rassemblés dans ce volume. Ils sont réimprimés tels qu'ils ont paru, à part quelques fautes typographiques qu'il avait signalées lui-mème depuis, ou qui ne pouvaient soulever aucun doute, et qu'on a fait disparaître. Bon nombre de citations ont été vérifiées, et ses manuscrits, conservés en ce qui concerne les anecdota et Philon, ont été consultés : les résultats de ces soins sont une douzaine de notes seulement, qui se distingueront des siennes par la signature H. G. Mais, pour quelques-unes des pièces, il existe, aussi de sa main, certaines corrections plus étendues et des notes postérieures à la publication première; elles ont été ajoutées à la fin de chaque texte.

La publication des anecdota qui forment la première partie du livre a, tout d'abord, s'il est permis de le dire, valu à son auteur l'attention des philologues, constatée notamment dans des articles très bienveillants de MM. Cobet et Gomperz. J'ai cru qu'il ne serait pas malséant de reproduire ici ces articles, et, de même, j'ai été amené à complèter la réimpression des éditions critiques et scolaires que Ch. Graux a données ensuite, par la plupart des comptes rendus que les revues philologiques ont faits de ces ouvrages. En grossissant ainsi ce volume, d'une manière superflue, sans doute, pour les savants, — mais ils le pardonneront en bon souvenir d'un jeune

collègue, — j'ai surtout compté de rendre l'ouvrage plus fructueux pour les étudiants, attirés vers la philologie ancienne, qui n'auraient pas à leur disposition les revues spéciales, et que plus d'un ne connaîtrait peut-être même pas encore. Ils liront donc ici, après chaque pièce, ce qui en a été le produit, les appréciations qui en ont été faites.

Y aurait-il lieu, d'autre part, de rechercher ce que penvent valoir les travaux de Ch. Graux, au point de vue de l'historien? Je me bornerai à renvoyer aux pages 2, 35, 99, 153, 231, 377, 490 ci-après, comme, si l'on veut, aux mots Histoire grecque et Histoire romaire, à la table, page 356, des Notices bibliographiques<sup>1</sup>, et, plus tard, au contenu d'un subséquent volume, formé de la réunion des Articles originaux qu'a écrits Ch. Graux.

Le présent volume se termine par deux anecdota dont la découverte seule, mais non la publication première, est due à Ch. Graux. Ils y ont été compris pour donner place à la notice sur C. Lascaris (page 531) et encore utilement d'ailleurs, car MM. Foerster et Ruelle ont fait profiter cette réimpression d'additions et corrections.

H. G.

Mars 1886.

<sup>1</sup> F. Vieweg, éditeur, Paris, 1881.

\_\_\_\_

#### ERRATA.

Page 13, ligne 2, lettre cassée, lire τύπον.

Page 18, ligne 20, lettre cassée, lire /xousautev. Page 20, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire u.c.v. Page 29, ligne 4, lettre cassée, lire 7,v/22. Page 32, ligne 20, lettre cassée, lire moleutxo5. Page 38, ligne 11 d'en bas, lettre cassée, lire 75. Page 53, ligne 6 de la note 10, au lieu de 99, lire 95. Page 136, ligne 4, lettre cassée, lire ustažů. Page 146, ligne 1, lettre cassee, lire 25705. Page 146, ligne 3 de III, lettre cassée, lice ob. Page 186, ligne 3, lettre cassée, lire ελάττω. Page 200, ligne 12, lettre cassée, lire u.c. Page 232, ligne 26, au lieu de banissement, lire bannissement. Page 235, ligno 11, au lieu de atteindre la. lire atteindre à la. Page 236, dernière ligne de la note, au lieu de 1, 4, lire 1,4, Page 254, ligne 14, au lieu de πού ττοντάς, lire πράττοντάς. Page 257, ligne 2 de la note 22, an lieu de 2577, lire 2577. Page 260, ligne 22, lettre cassee, lire έπτιμελούμενος. Page 201, ligne 23, an lieu de κενλημένοις, lire κεκλημένοις. Page 202, ligne 9, lettre cassée, lire Obvos. Page 266, ligne 5 titre compris, an lieu de ob, lire obv. Page 266, ligne 7, an lien de δεκπεραίνειν, lire διεκπεραίνειν. Page 268, ligne 1, an lieu de έφη ή, lice έφη ό. Page 271, ligne 7, lettre cassée, lire ποιούσα. Page 275, ligne 12 d'en has du texte, an lien de τάζις, lire τάξις. Page 277, ligne 20, lettre cassée, lire 77, Page 279, ligne 14, au lieu de aunjavias, lire aunjavias. Page 283, ligne 8 d'en has du texte, lettre cassée, lire i, Page 285, ligne 4, lettre cassée, lire διακούσας. Page 285, ligne 14, lettre cassée, lire 27, Page 285, ligne 24, lettre cassée, lire 27204. Page 296, ligne 18, an lieu de τη, lire την. Page 299, ligne 8, au lien de comprénait, lire comprenait. Page 310, ligne 4 de la note 10, au lieu de xol, lire xœl. Page 319, ligne 10, titre compris, au lieu de oixouvtes, lire oixouvtes.

Page 319, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire oux.

XIV

Page 321, ligne 11, lettre cassée, lire χατελθόντας.

Page 323, ligne 3 d'en bas du texte, lettre cassée, lire #.

Page 324, ligne 4 d'en bas du texte, au lieu de Tiv, lire Twv.

Page 325, ligne 4 d'en bas du texte, lettre cassée, lire 705.

Page 330, ligne 7, au lieu de τούτο, lire τούτου.

Page 345, ligne 2, au lieu de τούς, lire τούς.

Page 369, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire γλώτταν.

Page 408, ligne 9, au lieu de (5), lire (7),

Page 416, ligne 5, lettre cassée, lire Sixastàs.

Page 419, ligne 5 d'en bas du texte, au lieu de 57,50v, lire 57,50v.

Page 119, derniere ligne du texte, au lieu de sesses, lire Sesses.

Page 422, avant-dernière ligne du texte, au lieu de vois, lire vais.

Page 434, ligne 1, lettre cassée, lire εύρών.

Page 405, ligne 5, lettre cassee, lire Avality.

Page 438, ligne 14, lettre cassee, lire Try.

Page 441, ligne 2, lettre cassee, lire Startovisausvos.

Page 115, ligne 11, lettres cassees, lire \$200 7020.

Page 447, ligne 7, lettre cassée, lire suvreocióv.

Page 417, dernière ligne du texte, lettre cassée, lire 4.

Page 449, ligne 14, lettre cassée, lire Thy.

Page 451, ligne 13, an lieu de uzt, lire uzv.

Page 154, avant-dernière ligne du texte, lettre cassée, lire σύν.

Page 450, ligne 6, lettre cassee, lire 65.

Page 461, ligne 3 d'en bas du texte, an lieu de xatempauvev, lire xatempauvev.

Page 164, ligne o, lettre cassee, lire ozygv.

Page 464, ligne 12, lettre cassée, lire 2076.

Page 474, ligne 9 d'en bas, au lieu de Καπιστώλιον, lire Καπιτώλιον.

Page 476, ligne 5, an lieu de avadabov, lire avadabov.

Page 478, ligne 6 d'en bas, au lieu de προλαμβάνειν, lire προλαμβάνειν.

Page 480, ligne 7 d'en bas, au lieu de ob, lire ob.

Page 489, ligne 3, lettre cassée, lire Tre.

Page 491, ligne 16, lettre cassée, lire τούτων.

Page 525, ligne 22, lettre cassec, lire yourth.

Page 533, ligne 5, au lieu de à, lire à,

Page 533, ligne 12, au lien de Bibliothecae, lire Bibliothecae.

Page 537, ligne 3 de la note 9, lire de Madrid, et non de la de Madrid.

Page 538, avant-dernière ligne du texte, au lieu de sigyagero, lire sigyagero.

Page 540, ligne 10, au lieu de cováuase, lire covouase.

Page 546, ligne 12, au lieu de emóyety, lire emáyety.

Page 548, ligne i de IV, au lieu de non devons, lire nous devons.

Page 550, ligne 6 d'en bas, au lieu de FRAGMENTIS, lire FRAGMENTS.

# TEXTES GRECS

INÉDITS

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| Ĺ |   |  |
|   |   |  |

### CHORIKIOS

ÉLOGE DU DUC ARATIOS ET DU GOUVERNEUR STÉPHANOS

D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Chorikios de Gaza, rhéteur, élève de Procope de Gaza (2), vécut sous Justinien. Il a laissé plusieurs discours, des déclamations et des pièces de rhétorique de différentes sortes. Une partie importante de son œuvre est contenue dans le volume suivant: Choricii Gazaei orationes declamationes fragmenta. Insunt ineditae orationes duae. Curante Io. Fr. Boissonade. Parisiis 1846. Une autre partie, encore inédite, est conservée dans le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional à Madrid. Nous avons copié sur ce manuscrit deux des discours, restés inédits jusqu'à ce jour, de Chorikios. Nous en donnons un aujourd'hui: l'autre, intitule ύπερ των εν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων, paraîtra, à son tour, dans l'un des prochains numéros de cette Revue (8).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos commence, dans le manuscrit de Madrid, au bas du recto du feuillet 27, et finit vers le haut du recto du feuillet 39. Ce manuscrit est de format in-quarto, en papier de coton, écrit au XIIIº siècle (à ce qu'il semble) et par trois mains différentes. L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est tout entier d'une seule et même main, de la plus mauvaise

<sup>1.</sup> Publié par la première fois dans la Revue de Philologie, de Littérature

et d'Histoire anciennes, 1877 (Janvier), p. 55-85.

2. C'est par erreur que J. W. Donaldson dit dans son History of the Literature of ancient Greece from the foundation of the Socratic schools to the taking of Constantinople by the Turks (London 1858), t. II, p. 389:

In the reign of Justinian, the celebrated historian Procopius gained some reputation as a rhetorician, and his pupil CHORICIUS has left us about » twenty speeches, » etc. Procope l'historien était natif de Césarée; on vient de dire que le maître de Chorikios était né à Gaza.

<sup>3.</sup> Il roule sur les mimes au temps de Justinien. Lorsqu'on a besoin d'y renvoyer dans le cours du présent travail, on le désigne ainsi: Mimes.

des trois. En tout, le manuscrit compte 189 feuillets. C'est un présent que reçut Constantin Lascaris lors de son passage à

Rhodes (vers 1453?) (1).

L'Éloge d'Aratios et de Stéphanos n'est pas sans présenter quelque intérêt historique. Les deux personnages auxquels il s'adresse ne sont pas des inconnus. Le premier fut un des plus braves lieutenants de Bélisaire. L'autre rendit de grands services comme gouverneur ordinaire, puis comme proconsul de la province de Palestine: la Novelle 103 de Justinien s'occupe exclusivement de ce gouverneur et du gouvernement de la Palestine. L'intérêt de cet Éloge s'accroît, du reste, considérablement par la possibilité de déterminer presque exactement l'année dans laquelle il fut prononcé et de fixer, à trois ou quatre ans près, la date des principaux événements dont il contient le récit.

Il paraît probable, si on lit avec attention les §§ XI-XIII, que le gouverneur de Palestine étant venu visiter, comme il lui arrivait de temps à autre, les travaux qu'il faisait alors exécuter pour l'embellissement de Gaza, sa ville natale, et se trouvant cette fois accompagné du dux Palaestinae, ses compatriotes saisirent cette occasion pour rendre aux deux plus hauts personnages de la province un hommage flatteur et, semble-t-il, mérité. On dut se réunir en assemblée solennelle dans un endroit public. Chorikios, - un Gazéen, - qui jonissait, à cette époque, de la réputation d'un des meilleurs orateurs de l'Empire, s'avança, chargé officiellement de prononcer, en présence du gouverneur et du duc (2), un discours dans lequel il retraçait les nombreux exploits des deux chefs, rappelait les services éminents qu'ils avaient, à l'envi, rendus à la province, puis, à la péroraison, représentait, par manière de prédiction, la faveur impériale toute prête à récompenser leur dévouement et leurs talents par de nouveaux honneurs. Ce dernier trait est assez précieux à noter. D'autres considérations, qu'on exposera plus bas, permettent d'établir que l'Éloge est antérieur à l'an 536, mais seulement d'une année ou de deux. Précisément en cette année 536, Stéphanos fut promu par la faveur impériale, de simple consulaire qu'il était, à la dignité de proconsul. On peut penser que l'Éloge

<sup>1.</sup> Le ms. porte au fol. 188 r°, de la propre main de Lascaris, la souscription suivante: χτημα Κωνσταντίνου τοῦ Λασχάρεως, ἐν Ῥόδω δωρηθέν.

2. Il nous paraît à propos d'employer l'expression française «dues», pour désigner ces chefs militaires spéciaux appelés duces (δοῦχες), qui commandaient les troupes postées sur les frontières de l'Empire romain aux siècles de la décadence.

de Chorikios n'a précédé que de très-peu de temps cet acte officiel; que, lorsqu'il fut prononcé, on était déjà au courant, dans la province, des intentions de l'empereur, et assez assuré de leur prochaine réalisation, pour que l'orateur fût bien venu à glisser dans sa harangue une allusion habile, qui ne pouvait manquer de faire plaisir au futur proconsul.

Rapportons brièvement ce qu'on sait de la carrière de ces deux personnages. Cela nous paraît d'autant plus utile que leurs noms ne figurent pas dans les recueils biographiques, et que les quelques renseignements épars qu'on peut recueillir sur leur compte chez les auteurs du temps n'ont jamais été condensés en un chapitre dans les livres modernes.

Aratios, pour commencer par celui des deux qu'on peut suivre pendant la plus grande période de sa vie, était natif du pays appelé au VIº siècle la Persarménie. La première fois que nous entendons parler de lui, il se trouve en face de Bélisaire. C'est en l'an 522. Justinien, neveu de l'empereur, vient d'être revêtu de la charge de magister militum; Sittas et Bélisaire, ses «doryphores», font la guerre pour lui. Une première incursion dirigée par eux en Persarménie avait été couronnée de succès: ils entreprennent une nouvelle campagne dans l'Arménie propre: c'est alors qu'ils se laissent surprendre et battre par Narsès et Aratios. (Procope, Guerre Persique, I, 12, p. 59, éd. G. Dindorf.) Le Narsès dont il est ici question ne doit pas être confondu avec le célèbre eunuque de même nom, qui fut le rival de Bélisaire et tirait aussi, du reste, son origine de la Persarménie: c'est un frère d'Aratios. Aratios et lui, quelques années plus tard, — en août 530 — font ensemble défection, et passent aux Romains. Pour les récompenser de cet acte, le grand Narsès les comble de présents, ce que voyant, leur plus jeune frère, Isaac, s'empresse de suivre leur exemple (Procope, ibid., I, 15, p. 79). Dès lors, fidèles serviteurs de l'Empire, ils secondent, tous les trois, avec autant de zèle que de bravoure, Bélisaire, Narsès, les autres généraux de Justinien, et finissent par succomber l'un après l'autre, au milieu de glorieuses carrières, dans des guerres contre les Barbares.

Pour ce qui est spécialement d'Aratios, on continuerait d'ignorer, si Chorikios ne venait nous l'apprendre, ce qu'il devint depuis le moment de son passage à l'Empire jusqu'à l'année 539, où nous le retrouvons en Italie, au milieu de l'été, faisant campagne sous les ordres du grand Narsès. (Procope, Guerre

Gothique, II, 13, p. 199.) Lorsque Bélisaire et Narsès eurent opéré leur jonction aux environs de Fermo, Aratios, placé désormais sous le commandement de Bélisaire, est posté par lui près de la ville d'Osimo avec une division d'observation de mille hommes. (Ibid., 16, p. 212.) Il prend cette année ses quartiers d'hiver à Fermo, avant sous ses ordres un corps d'armée considérable. (Ibid., 20, p. 224.) Puis, au printemps, lorsque les opérations ont repris contre Osimo, il se signale par un trait de bravoure au siége de cette ville. (Ibid., 27, p. 257.) Procope prétend (Ibid., 29, p. 270) qu'il devint suspect un peu plus tard, ainsi que plusieurs de ses collègues, à Bélisaire. Il ne quitta pourtant point l'Italie. On sait qu'il continua, dans cette contrée, la guerre contre les Goths avec Jean, Bessas et d'autres généraux, pendant que Bélisaire était appelé à prendre la conduite de la campagne de Perse, en l'année 540. (Ibid., 30, p. 272.) On perd une autre fois, pendant une nouvelle période de neuf années, la trace d'Aratios. Mais, à l'automne de 549, Procope nous apprend qu'il fut envoyé par Justinien, avec trois autres généraux et mille hommes de cavalerie, combattre les Gépides. (Ibid., III, 34, p. 426.) Deux ans après, il part avec quatre autres généraux pour une expédition contre les Sclavins (1), sous le commandement suprême de l'eunuque du palais, Scholasticos, qui se fit battre. (Ibid., 40, p. 455.) Puis on le trouve, en 553, faisant de nouveau la guerre contre les Gépides (Ibid., IV, 25, p. 593), et, dans la même année, chargé par l'empereur d'une mission auprès des Huns Outourgurs: il les décide à évacuer le territoire romain. (Ibid., 19, p. 554.) Ce succès diplomatique fut le dernier événement heureux d'une carrière prématurément interrompue, mais déjà pleine de brillants souvenirs. A quelques semaines de là - toujours en l'année 553, - ce vaillant capitaine périt misérablement, surpris par un parti de Lombards, pendant que. à la suite d'une rude journée de marche, il se désaltérait presque seul à un ruisseau. (Ibid., 27, p. 604.)

L'éloge que nous publions permet de combler quelques lacunes dans la biographie de ce général. Lorsqu'il fut prononcé, Aratios remplissait les fonctions de Dux Palaestinae (2). C'est ce qui

1. Pour ce nom et celui des Huns Outourgurs, qu'on rencontrera plus bas, nous adoptons la transcription de Ed. de Muralt.

<sup>2.</sup> L'existence d'un dux Palaestinae, portant le titre de vir spectabilis (περίβλεπτος) est constatée, dès le IV° siècle, par la Notitia dignitatum, chap. 29, p. 78, éd. Boecking. Boissonade (Choricii Gazaei orationes etc.,

ressort, d'une part, du titre même (εἰς ᾿Αράτιον ὁοῦκα κτλ.), ainsi que de différents passages du discours (§ III, 2, οù τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν, en parlant des prédécesseurs d'Aratios, est opposé à τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτη, le «gouverneur civil» — § IV, 1, σιρατηγός — § VI, 1, τῷ στρατηγοῦντι — § XIV, 1, τοῦ στρατηγοῦντιος), et, d'autre part, de la nature des actions qui sont rapportées à sa louange, comme du théâtre où elles se sont passées. (Voy. le plan du discours, ci-après, p. 9.)

D'après ce qu'on a vu plus haut, il n'y a que deux périodes dans la vie d'Aratios, pendant lesquelles on puisse supposer qu'il ait commandé la frontière de Palestine: la première s'étend de l'an 530 à l'an 539; l'autre, de 540 à 549. On établira tout à l'heure, en s'occupant de Stéphanos, que le discours ne peut être postérieur à l'été de 536. Par conséquent, les différents faits de guerre accomplis par Aratios, pendant qu'il était dux Palaestinae, et racontés par Chorikios, se sont passés entre les années 530 et 536.

Parmi les exploits d'Aratios dont parle Chorikios, il est un stratagème mémorable, rapporté en grand détail au § IV. Aratios, après avoir assiègé longtemps en vain un château-fort réputé inexpugnable, découvrit un jour la bouche d'un égout, par lequel il réussit à pénétrer dans la place. Pen après, le même stratagème servit à Bélisaire pour s'emparer de Naples. Malheureu-

p. 126, note 2) avançait timidement l'opinion que Δοῦκα ne devait pas être un nom propre. «Vertit (Yriarta),» disait-il, «in Aratium Ducam et »Stephanum Archontem (sive Principem). Puto non Ducam, sed ducem esse »dicendum. An Ducas ea jam aetate nomen fuerit proprium dubito. Proνορίus, de acdif., II, p. 226, 24: στρατιωτικών δὲ καταλόγων ἄρχοντα τῆδε 
νεαταστησάμενος, ὃν δοῦκα καλοῦσι». Boissonade aurait pu citer encore 
Procope, Guerre Persique, I, 18, p. 89, l. 6, οὐδεὶς δὲ οῦκε Ῥωμαίων στρατιοπον ἄρχων οῦς δοῦκας καλοῦσιν, et faire observer que, parmi les discours 
de Chorikios qui sont publiés, il y a l'éloge d'un autre personnage, Summus, qui avait été dux Palaestinae avant Aratios (Procope, Guerre Persique, II, 1, p. 155, l. 6: cf. Chorikios, Éloge de Summus, p. 28, l. 14 et 
p. 29, l. 4). Quant aux attributions du dux Palaestinae, elles sont réglées 
et soigneusement distinguées de celles du gouverneur civil de la province 
par la Novelle 103, chap. 2: Ἐπικοινωνήσει δὲ οὐδ' ὁτιοῦν ταῖς πολιτικῶς 
αίταις καὶ ταῖς τῶν δημοσίων φόρων εἰσπράξεσιν ὁ κατὰ καιρὸν περίβλεπτος 
τῶν τόπων δούξ. — Chap. 3: οὐδὲ τὸν περίβλεπτον δοῦκα, οὐδὲ τὸν ἐνδοξότατον στρατηγόν (= magistrum militum) ἄδειαν ἔχειν ἀφέλκειν τοὺς προσεδρεύντας αὐτῷ (τῷ ἀνθυπάτῷ) στρατιώτας . . . . Εσονται δὲ διακεκριμένοι 
τοῖς δλοις ὅ τε περίβλεπτος τῶν τόπων δοὺξ καὶ ὁ τὴν ἀνθύπατον ἔχων ἀρχήν. 
Καὶ ὁ μὲν ἡγήσεται στρατιωτῶν τε λιμιτανέων καὶ φοιδεράτων καὶ εἴ τι κατά 
τὴν χώραν ὁπλιτικόν ἐστι, πλὴν τῶν ἀφωρισμένων τῷ ἀνθυπάτῷ στρατιωτῶν · 
ὁ δὲ τὴν ὑπὲς τῶν πολιτικῶν προσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ προσεδρευόντων αὐτῷ στρατιωτῶν ἔξει πρόνοιάν τε καὶ πραγμάτων καὶ προσεδρευόντων αὐτῷ στρατιωτῶν ἔξει πρόνοιάν τε καὶ πραγμάτων καὶ προσεδρευόν-

sement, Chorikios a négligé d'indiquer le théâtre de ce curieux exploit d'Aratios: il nous est impossible d'en déterminer la date, laquelle restera flottante entre 530 et 535.

Au nombre des titres de gloire d'Aratios figure en première ligne l'expédition à Jotabé, île située à l'extrémité nord-est de la mer Rouge, et qui servait comme de comptoir au commerce de l'Empire romain avec l'Inde. Une forteresse, qui, par sa position. commandait Jotabé, était tombée au pouvoir des Barbares depuis plus d'un demi-siècle et empêchait les Romains de jouir jamais paisiblement de la possession de cette île: Aratios mit fin à une situation si humiliante, en emportant la forteresse d'assaut. Procope seul, par une allusion rapide et dénuée de précision. nous avait conservé, d'une manière bien vague, le souvenir de cet événement (1), auquel Ed. de Muralt (Essai de chronographie byzantine, p. 156) assigne comme date possible l'année 531. Il faudra rapprocher de nous l'époque de ce fait d'armes d'au moins deux ans. Lorsque Aratios prit possession de son commandement de Palestine, vers 532 ou 531, au plus tôt, son premier soin dut être de réprimer cette sédition dont il est question dans l'éloge au § III. Une faction ravageait alors les environs de Césarée. Cette agitation ne se produisit pas postérienrement à l'arrivée d'Aratios: elle existait sous ses prédécesseurs (vov. § III, 2), et il semblerait que ce fût un reste et comme une queue du grand soulèvement des Samaritains, dont l'histoire fait mention à l'année 529. Peut-on admettre que le nouveau duc de Palestine se soit lancé dans une entreprise aussi lointaine que celle de Jotabé, pendant que le cœur de la Palestine même était quotidiennement menacé? Un mot de l'orateur au § XIV. 4. interdit tout à fait le doute: les Barbares de Jotabé tremblaient depuis longtemps de voir arriver Aratios (πάλαι την σην επ' αὐτούς ἄφιξιν ονειφοπολείν τε καὶ τρέμειν). Mettons que la faction fut réduite dès l'an 532; la forteresse voisine de Jotahé aura pu être reconquise l'année suivante. L'un et l'autre fait d'armes ont peut-être eu lieu une année ou même deux ans plus tard: plus tôt, c'est impossible. Il faudrait précipiter beaucoup les événements pour que le duc pût déjà être revenu aux environs de Gaza et y entendre ainsi prononcer son éloge

<sup>1.</sup> Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10 Dind., ενθα (c'est-à-dire à Jotabé) Έβοαιοι αυτόνομοι μεν έχ παλαιοῦ ὅχηντο, ἐπὶ τούτου δὲ Τουστινιανοῦ βασιλεύοντος χατήχοοι Ῥωμαίων γεγένηνται.

à la fin de 533. De plus, il ne semble guère, en lisant la narration de Chorikios, qu'il ne se soit écoulé que quelques iours à peine depuis l'issue de la campagne.

La carrière du gouverneur civil Stéphanos, pour avoir été moins brillante que celle du duc, ne fut pas moins honorable. Stéphanos (1) était natif de Gaza (§ XI, 2-3). On ignore quelles fonctions il remplit avant d'être nommé gouverneur de la Palestine première, qui n'était encore alors qu'une province consulaire (2). Il se distingua beaucoup dans l'exercice de cette charge. L'empereur, voulant le récompenser, sans priver pour cela la province de ses services, le fit avancer sur place. Il érizea en sa faveur la Palestine première en proconsulat, avec suprématie sur la Palestine seconde.

Novelle 103, chap. Ier: ἀνθύπατον . . . ἀποκαλοῦμεν τὸν τὴν άργην (της Παλαιστίνης της πρώτης) έγοντα, καὶ δίδομεν αὐτῷ τὸ τοῖς περιβλέπτοις (= spectabilibus) εγγράφεσθαι. - Chap. II: αίτος (δ άνθύπατος) πᾶσαν ιδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατά τὸ ότιθεν αίτίαν διακρινεί, και μάλιστα πάντων προγοήσει της τε άνελλιπούς των δημοσίων είσχομιδής και του καθαραίς γρήσθαι ταῖς γερσί - τοῦτο ὅπερ καὶ Στέφανος ὁ περίβλεπτος ὁ νῦν πρώτος επ' αὐτῆς γενόμενος ήδη τε φυλάξας ηὐδοχίμησε, χαὶ αίθις δτι τοῦτο πράξει διὰ τῶν ἤδη φθασάντων πεπείσμεθα. -μάλιστα δὲ πάντων φροντιεῖ τῆς τῶν πόλεων εὐταξίας χαὶ τοῦ μηδένα είναι ταῖς πόλεσι δημοτικόν θόρυβον. Καὶ γάρ δη καὶ τοῦτο αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, δς δὴ παραλαβών στασιάζουσαν την χώραν έχτε προφάσεων ετέρων χαὶ μάλιστα έχ τοῦ διαφόρου τῶν θρησκευμάτων, εἰρηνικήν τε ἀπέ-δειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς ΄ δ δὴ καὶ αὐθις αὐτῷ ποιείν επιτρέπομεν, και εί ποτε τοιουτό τι γένοιτο κατά την δειτέραν τε ἐπιφοιτᾶν Παλαιστίνην καὶ καθιστᾶν τὸ ταράττον καὶ μὴ συγγωρείν μηδ' ότιοῦν πράττεσθαι κατ' έκείνην δύσκολον. καὶ μάλιστα δή κατ' ἐκείνην ἐπειδήπερ ὁρῶμεν πολλούς ἐκεῖσε

<sup>1.</sup> Il y eut plusieurs Stéphanos qui jouèrent un rôle, soit à l'armée, soit dans l'administration ou à la cour, sous le règne de Justinien, et avec les-quels il ne faut pas confondre le nôtre. On citera particulièrement le familier de Narsès, employé par celui-ci dans les guerres d'Italie, et qui taniner de Narses, employe par cetul-ci dans les guerres d'Italie, et qui était Épidamnien de naissance (Agathias, pp. 50 et 51, éd. Niebuhr), ainsi qu'un autre sur le compte duquel Nicéphore, le patriarche de Constantinople, s'exprime en ces termes (p. 42, éd. Bekker): εἰς δὲ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς καθίστα (Ἰουστινιανὸς) ἄνθρας ἀπηνεῖς καὶ ώμοτάτους, ών ην Στέφανος εἰνοῦχος Πέρσης, ταμίας τῶν βασιλικῶν χοημάτων κτλ.
2. Voy. Novelle 8, Γνῶσις τῆς... ὀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ., section intitulée καὶ ὕσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ῆτοι κονσουλάριαι, § 5.

φυομένους θορύβους καὶ οὐ μικρά τούτων άποτελέσματα καθεστώτα. - Chap. III (vers la fin): καὶ (θεσπίζομεν) γινώσκειν απαντας είς τον έφεξης γρόνον Παλαιστίνους, ότι πάλιν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀνθυπατείας ἀποδίδοται δίχαιον, καὶ ὁ τῆς πρώτης Παλαιστίνης εξάρχων ανθύπατός έστιν αὐτοῖς.

La Novelle n'entre point dans le détail des services rendus par Stéphanos; notre discours est naturellement plus explicite.

On v renvoie le lecteur.

Il reste à présenter une dernière considération, qui est importante pour fixer la date de l'éloge. La Novelle 103 a été publiée le jour des calendes de juillet de l'an 536. L'Éloge de Chorikios, qui, à la rigueur, comme on l'a vu, pourrait être déjà de l'année 533, mais qui sans doute est plus récent, est du moins antérieur à ce mois de juillet 536 (1). Autrement, il est de la plus frappante évidence que le panégyriste n'eût point passé sous silence la haute marque de faveur accordée en cette année à Stéphanos par l'empereur. Puis il n'eût pas manqué de le désigner par son titre de proconsul, tandis qu'il n'emploie, en fait, que celui de «gouverneur», ἄρχων(2), dont il semble qu'on ne se servit dans l'usage que pour les gouverneurs des trois classes inférieures, à savoir le praeses, ἄρχων, - le corrector, ἡγεμών, - le consularis, ὑπατικός (3).

plus grande.

2. Le discours porte en titre εἰς Αράτιον δοῦχα καὶ Στέψανον ἄρχοντα. Cf. aussi l'expression suivante dans le corps du discours (§ VI, 1), ocros

ο την Παλαιστίνην ημίν χυβερνών.

Από του περιβλέπτου χόμητος της άνατολης - Από του άνθυπάτου Απίας Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος Φρυγίας Παχατιανής — 'Από τοῦ περιβλέπτου χόμητος Γαλατίας πρώτης — 'Από τοῦ βιχαρίου τοῦ μαχροῦ τείχους.

<sup>1.</sup> Voy., à la page 34, le parti que, peut-être, il y a à tirer de la péroraison de l'Eloge pour en fixer la date avec une précision encore un peu

<sup>3.</sup> C'est ainsi que Justinien, dans la Γνῶσις τῆς ... ὀφειλούσης παρέχεσθαι ποσότητος κτλ. adjointe à la Novelle 8, commence comme suit la section intitulée καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ῆτοι κονσονλάρια:
[§ 6.] Απὸ τοῦ ἄρχοντος Παλαιστίνης πρώτης κτλ. Il emploie constamment cette même désignation pour tous les gouverneurs dont il s'occupe dans cette section, aussi bien que pour ceux que comprend la section καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ἡγεμονικαὶ ἥτοι correctoriae (§§ 34 et suiv.). Mais il n'en est pas de même dans les cinq premiers §§ de la I roots, qui commencent respectivement comme suit:

- PLAN de l'Éloge d'Aratios, dux Palaestinae, et de Stéphanos, consularis Palaestinae primae, prononcé par Chorikios, à Gaza, entre l'hiver de 533-4 et le 11 juillet 536, comme limites extrêmes, et très-probablement vers les derniers mois de l'année 536 ou les premiers mois de l'année 536.
  - §§ 1-II. Exorde. C'est la première fois que Chorikios prononce l'éloge de gouverneurs civils ou militaires.
  - §§ III-V. Éloge du Duc (1re partie):
    - III. Soumission d'un parti de factieux aux environs de Césarée.
    - IV. Prise d'une forteresse par l'égout.
    - V. Pacification d'une route qui était infestée par des brigands.
- §§ VI-XIII. Éloge du Gouverneur, avec digression sur les embellissements de Gaza.
  - VI. Répression des brigandages qui se commettaient à la frontière d'Égypte.
  - VII. Pacification des routes de la Palestine.
  - VIII. Émeute prévenue à Césarée.
  - IX. Disette évitée en Palestine.
  - X. Réparation de l'aqueduc de Césarée.
  - XI-XIII. Résumé des mérites de Stéphanos. Il est rendu bon témoignage de lui à l'Empereur. Ses qualités personnelles. Il dirige les embellissements de Gaza, sa ville natale.
  - § XIV. Éloge du Duc (2° partie):

    La possession de Jotabé est assurée par la conquête d'une forteresse qui la commandait.
  - § XV. Péroraison. Éloge en commun du Duc et du Gouverneur.
- AVERTISSEMENT concernant la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs.
- Toutes les leçons fautives du manuscrit n'ont pas été indistinctement notées. Ont été négligées, en général, les variantes qui ne consistent que dans l'accentuation, celles qui proviennent de l'omission de l'e souscrit, de l'emploi de la lettre simple (surtout si c'est une liquide ou la siffante) à la place de la lettre redoublée, et réciproquement (ξμελε = ξμελλε, δυσεβών = δυσσεβών, etc.), de la confusion de o et ω, ε et αι, ι, ει, η, η, οι et v. On n'a tenu aucun compte de la ponctuation du manuscrit.
- Chorikios paraît avoir évité l'hiatus à peu près dans la même mesure que Démosthène dans ses harangues: il se permet l'hiatus après une simple

- virgule, ou même un simple repos de la voix. On a laissé subsister un certain nombre d'hiatus purement apparents, comme τοῦ ἄστεως.
- Ms. désigne le manuscrit unique qui a fourni le texte (Madrid, Biblioteca nacional, N-101).
- Chaque fois que commence un nouveau feuillet dans le manuscrit, on en a averti en mettant dans le texte le numéro du feuillet commençant.
- Le signe I indique la fin d'un vers, ou la fin d'une ligne de manuscrit.
- On désigne par des points les lacunes que l'on croit reconnaître dans le texte. On place entre crochets obliques <> les lettres ou les mots que l'on propose pour combler ces lacunes. On réserve les crochets droits [] pour enfermer ce qu'on considère comme intrus dans le texte et non authentique.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101.

[Folio 26 verso:]

### EIΣ APATION ΔΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ

#### $\langle \Delta | A \Lambda E \Xi | \Sigma(1) \rangle$

Η διάλεξις νῦν πρώτον ἀρχικὸν τολμήσασα θέατρον τὴν αίτίαν ἀποδίδωσι τῆς παρρησίας. Incipit: Δωρίωνα (Ἰδωρίωνα Με.) λόγος τὸν αὐλητὴν τὸν Δελφὸν (ἀδελφὸν d'abord, puis δελφὸν, Με.) κτλ. Desinit: ἀμφοτέροις εἰκόνα.

Cette dialexis se trouve chez Boissonade, Choricii Gazaci, etc., p. 126 - 128. Il est inutile de la publier de nouveau ici.

<sup>1.</sup> Dans les séances oratoires que donnait Chorikios, il nous semble que les dialégus répondaient aux «préludes» de nos musiciens. Si nous ne nous trompons, l'orateur devait, aussitôt monté à la tribune, prononcer ces courtes compositions, plus ou moins en rapport avec son sujet, pour se mettre, en quelque sorte, en haleine et fixer l'attention de son public. Puis, au bout de quelques instants de repos, il abordait son véritable discours. Cet usage n'était pas particulier à Chorikios. Nous pensons qu'on s'en convaincra en se reportant aux différents passages des Vies des Sophistes de Philostrate, auxquels renvoie l'Index rerum de Kayser au mot diálegis (édition in-4°, Zurich, 1844). D'ordinaire, une ênidesis (cf. la définition de ce terme par Ernesti, cité ci-dessous, § I, note 6) se composait

### (ΛΟΓΟΣ)

... en bas:] 'Ο λόγος (2) οίδε μέν ξπεισάκτου κόσμου ... ινέσων παρήλθεν, ήχει δέ την του λέγοντος έμφαίνων reure, αμει- [fol. 27 verso] βομένην τους εὐεργέτας.

27 verso, l. 2] "Εδει (1) μεν ετέρους των άρχειν ήδη ε θετόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις, ίνα, τοῖς ἐκείνων γγυινασάμενος καὶ μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τας, εφάμιλλον (8) ούτως ύμιν ακονήσω (4) την γλώτταν, ι μοι συμβή παραπλήσιον ώσπερ αν εί θρασύς άθλητης, <sup>- 19 1]</sup>ν δώμην Ίσθμίοις (<sup>5</sup>) δοκιμασθείς, Όλυμπίαζε παραγένοιτο οὐ μὴν άλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ λαμπροτέψαν, ώς τῆς τῶν ἔργων ὑπερβολῆς καὶ πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην(6) ίκανης έρεθίσαι (7), [2] Πάλαι μέν οὖν τη φύσει δαθυμίαν ώνείδιζον

d'une διάλεξις, puis du discours ou de la déclamation proprement dite, λόγος ου μελέτη. C'est ce qu'on voit assez clairement, ce nous semble, dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: . . . εψεύσθη dans le texte suivant, qui concerne le sophiste Philagros: ... εψευσθη τῆς ἐπιδείξεως (on pourrait traduire: «sa représentation manqua») παρελθων ἐς ἀπροατὰς οὐπ εὔνους. Ώς γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ἤπουον, προσέπρουσε μὲν ἡ ὁιάλεξις νεαροηχὴς δόξασα καὶ ἐσπασμένη τὰς ἐννοίας, ἔδοξε δὲ καὶ μειρακιώδης... τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπεβουλεύθη κπλ. (Philostrate, Vies des Sophistes, p. 579, l. 15). Oehlschlaeger (Olearius), en commentant ce passage, et tous les savants qui, depuis, ont écrit sur la rhétorique des anciens, paraissent s'être mépris sur le sens de διάλεξις.

2. Ὁ λόγος οἰδε-τοὺς εὐεργέτας, fragment πς΄ chez Boissonade, p. 298. Au lien de παρᾶλθεν. Boissonade a donné, par inadvertance, προῆλθεν.

Au lieu de παρηλθεν, Boissonade a donné, par inadvertance, προήλθεν.

§ I.] 1. Εθει μεν-τοις λόγοις, fragment πζ chez Boissonade, p. 298. 2. Cf. Éloge de Summus, p. 34, l. 14, Boisson., ἄρχειν πολλάκις λαχών. 3. Cf. Oraison functore de Procope, p. 28, l. 9, Boisson., καὶ νικῶν εἰωθώς

τοις λόγως τὰ πράγματα, τότε πρώτον εφάμιλλος ώφθη τοις έργοις. 4. Cf. Patrocle, p. 259, l. 1, Boisson., τῆ σάλπιγγι τὰς τῶν πολεμούντων

απονούντος (sic) ψυχάς.

5. Cf. Ολυμπίοις chez Thucydide, V, 47.
6. ἐπίδειξιν πρώτην]. Ernesti donne la définition suivante du terme ἐπίδειξις: «Proprie ἐπίδειξις dicitur de λόγοις ἐπιδειχτικοῖς, de genere de-»monstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψόγος.» (Lexicon technologiae monstrativo, cujus materies est ἔπαινος et ψόγος.» (Lexicon technologiae Graecae rhetoricae). Il ne faudrait cependant pas conclure des paroles de Chorikios que nous ayons ici son début dans le discours d'apparat. En effet, le premier, au moins, des deux éloges qu'il prononça de l'évêque Marcien est forcément antérieur au présent discours, dans lequel il y est fait, sans aucun doute, allusion (voy. § XII, 5, et la note). Cet éloge de Marcien est, à son tour, postérieur à un autre discours qui ne semble pas nous avoir été conservé (voy. p. 80, l. 14 et suiv., Boisson.), ainsi qu'à l'Oraison funèbre de Procope (voy. § XI, note 16). Il faut donc entendre seulement ici que Chorikios n'avait encore prononcé l'éloge d'aucun gouverneur civil ou militaire, ἄρχειν λαχόντων. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la matière de la dialexis, νῦν πρῶτον ἀρχικὸν τολμήσασα θέστρον (voy. à la p. 10, ci-contre).

θέατρον (voy. à la p. 10, ci-contre).
7. Cf. § VI, 3, ὅ γε θυμὸς εἰς ἀβουλίαν ἡρέθισε: Éloge de Summus, p. 33, l. 12, Boisson., τοῦτό με μᾶλλον ἐφεθίζει πρὸς ἔπαινον: Oraison fundòre de Procope, p. 7, l. 5, πρὸς ἔρωτα δεινὸν ἔφεθίσαι.

καὶ στεϊραν ἐκάλουν φορᾶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ὑπορρεούσης ἀεὶ κατ' ολίγον της άρετης ' άλλα νύν εὐ ποιούσα δια μιάς ανδρών ξυνωρίδος(8) απολογείται τῷ παρόντι καιρῷ καὶ δίδωσιν αὐτῷ δι' ὑμῷν πρός τον φθάσαντα γρόνον παρρησιάζεσθαι. [3] Οὐ γὰρ ἐχ πατρίδος εὐδοχιμοῦντες(9) πονηρία χαταδύεσθε (10) γένους, οὐδὲ γονέων (11) ἐπιειχεία χοσμούμενοι άδελφων ἐρυθριατε φαυλότητι, οὐδ' ἐπὶ τούτοις μέγα φρονούντες απορείτε της οίκοθεν ευφημίας(12). [4] Πολλοί μεν ουν ετέρους εγκωμιάζοντες, άγαθών πράξεων ενδεείς (13), ἐπὶ πατέρας ὁμοῦ καὶ μητέρας καὶ πάππους ἐνίστε καὶ τήθας αναβαίνοντες, [fol. 28] έξ εκάστου τι μέρος ερανισάμενοι, καλλωπίσμασι τούτων έρχονται τὸν εἰς ἐχείνους συρράψαντες ἔπαινον. ύμιν δέ τοσούτον πλεονεχτημάτων (14) περίεστιν, ώστ', εί τις έτέροις ἄρχουσιν ἔργων(15) χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι (16) των ύμετέρων, έχάστω διδούς τὰ πρός εὐφημίαν άρχέσοντα παντελή, περιλειφθήναι πράξεις ύμιν εἰς ὅλον λόγον ἀρχούσας(17). [5] Καὶ πρόδηλον μέν ώς οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες, όσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήχοον, πάντες . . . ἐστὶν (18) ὁ βασιλεύς · εναργεστάτη δε της εκείνου διανοίας είκων εν υμίν

9. εὐδοχι,οῦντες Ms. (mangeure de ver).

10. καταδύσθε Ms.

11. γ..εων Ms. (mangeure de ver).

οὖν αὐτης πλεονέχτημα. 15. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 125, Boisson., ένταῦθα πέρας τῷ λόγῳ σὐ μέν οὐ δίδως, ξογων ἀφθονία πλουτών, ὁ δὲ καιρὸς ἔπιμέρει, πανήγυρις ών.
16. διανέμει Ms. Cf. § XIV, 13, εἰ δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην.
οὐτος ἔκεῖνος ἔστιν κιλ. Au surplus, on avoue ne pas connaître suffisamment la syntaxe de Chorikios pour restituer avec assurance le mode et le

temps employés par cet auteur dans cette phrase, ainsi que dans plusieurs

autres semblables. (Voy., p. ex., § V, note 14.)
17. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 3, Boisson., έδει χοινή συνελθόνιας, όσοι τήθε παιδεύειν επιχειρούμεν, διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους, καὶ, λαβόνια τὸ μέρος, ἔχαστον όλον αὐτὸν εἰς τοῦτο χενώσαι. Καὶ μόλις ἄν ούτως ήρχέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐφημίαν συνθείναι.

18. πάντες ἐστὶν (sans trace de lacune) Ms.

<sup>8.</sup> συνωρίδος Ms. Mais cf. p. 98, l. 7 d'en bas, Boisson., ληστρικής μεταξύ ξυνωρίδος: p. 29, l. 5 d'en bas, δυοίν ανδρών ξυνωρίς: p. 40, l. 12, η δέ λοιπή ξυνωρίς.

<sup>11.</sup> γ.. εων Ms. (mangeure de ver).

12. τῆς οἶχοθεν εὐφημίας, de gloire personnelle.

13. Cf. p. 111, l. δ. Boisson., ἄνευ πράξεων ἀγαθῶν.

14. Cf. § XII, 3, τί γὰο τῶν σῶν ἐχεῖνος πλεονεχτημάτων ἡγνόησεν: Éloge de Marcien, I, p. 80, l. 15, Boisson., πρώην ἐγὼ βραχέα περὶ τῶν σῶν πλεονεχτημάτων διαλεγθείς: et p. 82, l. 3, μέγα φρονεῖν αὐτῷ παρεγούσης τοσαὐτης πλεονεχτημάτων φορᾶς: Éloge de Marcien, II, p. 107, l. 8 d'en bas, μέλλων οὖν ῆδη τοῦ χαταλόγου τῶν σῶν πλεονεχτημάτων ἀπάρχεσθαι: et p. 110, l. 6, ἡ γὰο πρὸς τὸ χεῖρον παράθεσις ὁλίγοις ἀρέσχεται πλεονεχτημασιν: Éloge de Summus, p. 26, l. 4 d'en bas, μηδὲ τὰ τῆς παρούσης (ἡλιχίας) πλεονεχτήματα χωροῦντος τοῦ λόγου: et p. 35, l. 7, τὰ τοῦ στρατηγοῦντος ... πλεονεχτήματα: Oraison funèbre de Marie, p. 38, l. 3 d'en bas, ἔχαστον μὲν οὖν αὐτῆς πλεονέχτημα.

θεωρείται. [6] 'Αλλ' Ενεκά γε τοῦ τὰ σκηπτρα λαγόντος εγρην τινα επαινέτην, 'Ερμού Λογίου τ΄ πον (19), εἰς ἀνθρώπους ελθεῖν, ένω δε βραγέα των υμετέρων έργομαι φράσων.

§ ΙΙ. Μέλλων δὲ ήδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς ἀρτῆς ὑφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν ὅλον αὐτῆς ἀποδώσω σκοπὸν. τί ποτε βουλομένη παρηλθεν είς βίον, έχ ποίων άρετων άξία(1) δεσπόζειν ετέρων, ποῖον λήψομαι (2) κέρδος ὑποκύπτων αὐτῆ (8). ταιτα δια βραχέων εθέλω δηλώσαι και δείξαι δια πάντων ύμας ηκοιτας τῶν γνωρισμάτων(4). [2] "Εστι τοίνυν ήγεμονία σαφής(5) ήμερον ήθος και λογισμού θυμός ύπηρέτης και το χρημάτων ύπερορᾶν εἰς κάλλος τε ζῆν(6) καὶ τὸν ἐν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. [3] Φύσει μέν οὖν άλλήλοις πραότης τε καὶ θυμός δοκεῖ διαμάχεσθαι(7), ώστε καὶ Σωκράτης απορήσας που (8) φαίνεται, πόθεν

0/

<sup>19.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 22-23, Boisson., Δημοσθένης..., ον Ερμοῦ Λογίου παράθειγμα τῶν σοφῶν τις καλεί, οù l'éditeur cite en Eunapius de Prohaeresio, p. 84: of de Seov Equadar, of de Equou Aoylou »τύπον. Ubi plurima apposui.»

<sup>\*</sup> Eunapius de Prohaeresio, p. 84: οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν, οἱ δὲ Ερμου Λογίου ντίπου. Ubi plurima apposui.»

§ II.] 1. ἀρ. ιῶν ἄξιοι Μs. (mangeure de ver).

2. ληψομ.. Μs.

3. Cf. § V, 8, τῆ φήμη τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποκύπτει: Éthopée d'Aphrodite, p. 144, l. 14, Boisson., ὑπέκυψα τῆ γονῆ: et l. 3, οὰ Boissonade a restitué avec raison οὐδὲν οὐ τῆ ἔμῆ ὑπέκυπτε δεξιᾶ.

4. Cf. Éloge de Summus, p. 26, l. 4, Boisson., ἔνιά σου τῶν γνωρισμάτων ὑποτάξας τῷ μέτρῳ: p. 32, l. 2, (νέον) ῷ γνώρισμα μέγιστον ὁ πατηρ: et p. 34, l. 2, τί δ' ἄν τις οὐ θαυμάσειε σου τῶν γνωρισμάτων: La Rose, p. 181, l. 1, ταύτης δὲ (c.-ὰ-d. τῆς Λφροδίτης Πανδημου) γνώρισμα γάμοι.

5. Cf. § XV, 2, φιλίαν ἄδολον καὶ σαφῆ: § XIV, 4, τὸ κατασκόπους ἐκπέμψαι μαρτυρία σαφὴς τοῦ τεταράχθαι: Éloge de Summus, p. 28, l. 3 d'en bas., Boisson., προῆλθε ταῖς πόλεσιν ἐλευθερία σαφὴς ἐξ ἀφορήτου δουλείας.

6. Cf. Οταίδου funèbre de Procope, p. 9, l. 7, Boisson., φράζω τὸ δέον εἰς κάλλος. — On peut comparer aussi l'expression εἰς κάλλος γράφειν. Outre les exemples consignés au Thesaurus, s. v. κάλλος, nous citerons les suivants: Lucien, Contre l'ignorant, § 2 (III, p. 100, Reitz), ὅσα ὁ Καλλῖνος ἐς κάλλος ῆ ὁ ἀοίδιμος Αττικὸς σὺν ἐπιμελεία τῆ πάση γράψαιεν: Novelle 42, chap. I, § 2, γραφέσθω δὲ παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπον, μηδὲ τῶν εἰς κάλλος, μηδὲ τῶν εἰς τάχος γραφόντων: Théophylacte Simocatta, VIII, 13 (p. 341, l. 20, Bekker), ἐδέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Βιδιότλεψε, ὶ δέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Βιδιότλεψε, ὶ δέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: Photios, Βιδιότλεψε, 121 (p. 94 a, l. 88, Bekker), ἐπτὰ ταχυγράφους καὶ ἔτερους τοσούτους γράφοντας εἰς κάλλος. — Comp. une construction analogue, Είοge de Marcien, II, p. 109, l. 9, Boisson., ψυχὴν ὁραδίως τε δεχομένην καὶ βεβαίως ψιλάττουσαν τοὺς καρπούς εἰς πλῆ ἦος ἄμα καὶ τάχος.

7. Ιεί, ὰ la marge du Μs., σημείωσω ώραῖον.

Ici, à la marge du Ms., σημείωσα ώραϊον.
 Entre που et ψαίνεται, il y dans le Ms. δια, encadré de points qui sont de première main: c'est un commencement de digraphie de διαμάχεσθαι

άμα πράον καί μεγαλόψυγον ήθος εύρήσει, γαλεπού πεφυκότος είς εν εκάτερον συνελθείν παρ' ύμιν δε λύει την έριν άμφω καί διαλλάττεται (9). [4] Τίνες αι τούτων ἀποδείξεις; ἐναργεῖς καὶ λαμπραί και κοιναί κατά τον παλαιόν λόγον άμφοῖν, εί γε κοινά τα των φίλων (10) φασίν.

§ ΙΙΙ. Έγένετο πρώην φορά δυσσεβών, τούς Καισαρέων περιοίχους ληίζομένη καὶ μαγομένη πρός δόγμα θεοφιλές έκ δυοίν βασιλέων, του μέν εν ουρανώ προελθόν, του δε κατά γην δρισθέν (1). [2] Φυομένης τοίνυν της έναγους έχείνης και περιβοήτου συστάσεως. έμελε μέν όπως σωφρονισθείη τω χορυφαίω των ιερέων(2), ήν δέ τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν(3) ἐπιμελὲς, οὐχ ἡμελεῖτο(4) δὲ οὐδὲ τῷ τῶν φυλῶν ἀργηγέτη(5), [3] Καὶ δή(6) πόλεμος ἦν πραγμα βασιλεῖ μέν ούκ άρεστόν - έπὶ γὰρ ὑπηκόους συνεκροτείτο -, τὴν δὲ τῶν άνοσίων έταιρείαν ευφραϊνον, ούχ ότι νίκης έλπίδα παρείχεν - ένηφον γάρ, οίμαι, τοσούτον όσον μή προσδοχήσαι νιχάν -, σεμνολογεισθαι δέ προξενούν τοις [fol. 29] αλαζόσι. [4] Τοιαύταις . . . . έδεήθη(?) βασιλεύς εἰς άλωσιν ήμετέραν πολέμου, καὶ τῶν άλλων ψιλαίς έντολαίς πειθομένων ήμων γ' ένεκεν οπλα κινείται. [5]

(voy. six mots plus haut), corrigée sur-le-champ par le copiste lui-même. -Le passage auquel il est fait ici allusion se trouve chez Platon, République, II, p. 375 C, πόθεν αμα πράον και μεγαλόθυμον ήθος ευρήπομεν; έναντία γάρ που θυμοειδεί πραεία φύσις. 9. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 158, έκατέραν γάρ άμφω (c.-à.-d. τοὺς

μαγείοους και τους μίμους) ποιείν ή τέχνη παρακελεύεται.
10. Euripide, Oreste, 735, κοινά γάρ τὰ τῶν φίλων. Cf. Térence, Adelphes, V, 3, 17, nam vetus quidem hoc verbum, amicorum inter se communia esse omnia, et Suidas, s. v., κοινὰ τὰ τῶν φίλων . . . κέχοηται τῆ παροιμία Μέναν-δρος Αθελφοῖς. Cf. encore Zénobios, IV, 79.

§ III.] 1. La sédition à laquelle il est fait allusion dans ce passage paraît être un reste et comme un épisode attardé de la grande révolte des Samaritains, étouffée, dans son ensemble, en l'an 529, par les généraux. Théodore et Jean. Οι κατὰ Παλαιστίτην Σαμαφείται, τὸ έθνος ἄπαν, κατὰ τῶν Χριστιανῶν στρατεύσαντες, πολλὰ ἀθέμιτα διεπράξαντο κτλ. (Cyrille de Scythopolis, Vie de St Sabas, § 70, dans les Ecclesiae Graecae monumenta de Cotelier, t. III, p. 220 et suiv. — Voy. l'indication des autres sources chez Ed. de Muralt, Chronographie byzantine).

2. Il parle sans doute du patriarche de Jérusalem. Cf. plus bas, § XII, 1,

απάντων ίερεων ο χράτιστος.

3. = Ducibus Palaestinae qui fuerant ante Aratium.

5. = Ducious Palaestinae qui fuerant ante Aratium.
4. οὐν. || μελεῖτο Ms. Cf. Mimes (discours inédit), fol. 157 (en tête), οὔποι' ἄν νομοθέταις ἡμελήθη 'Ρωμαίων.
5. ὁ τ. φ. ἀρχηγέτης, le gouverneur civil de la province. Cf. Novelle 30, chap. 5, καλείσθω τε ὁ ταὐτης ἡγούμενος τῆ πατρίω φωτῆ Procos. Justinianeus Cappadociae, ὥστε καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἴδιον καὶ τὸν ἀρχηγέτην συνονομάζειν τῷ πράγματι.
6. καὶ ἡ Μs. (mangeure de ver).
7. Τομήσιας ἐδετθη (sans troco de legure). Με

7. Tourirus Edensy (sans trace de lacune) Ms.

Πῶς οὖν τοὺς οὕτω τετυφωμένους ἐπαίδευσας τὰ τῶν ἀρχομένων ποινείν: "Ηδεις ώς φάλαγγες δπλιτών και ψιλος διιιλος ιππέων τε τάγμα καὶ βία γειρών(8) καὶ ὅλως  $\hat{\eta}$ (9) τοῦ πολέμου φυσις σωμάτων μεν ίσως, γνώμης δε κρατείν οδ σιλεί, μαλλον δε σιλονεικοτέραν ποιεί πρός τὸ δοχοῦν ἀσύμφορον ἄγουσα. [6] Καὶ αμα τὸ δοχεῖν ἐξ ἴσου τοῖς ὅπλοις ἀγωνίζεσθαι παρρησίαν αὐτοῖς είς απόνοιαν εδωρείτο. [7] Ούτω ποτέ και Σκυθών(10) οί νομάδες, έπαναστάντων αὐτοῖς τῶν οἰκετῶν, μέχρι μεν εν ὅπλοις ὁ πόλεμος ην, ξοίζηντας είγον το γαρ ίσον τοῦ σχήματης εποίησε τοὺς θεράποντας επιλαθέσθαι της τύχης αναλαβόντες δε μάστιγας, τοιτό τινος ύποθεμένου, ταχέως αύτους της δουλείας ανέμνησαν. δεσπόται φανέντες. [8] "Ω μεγάλης μεν της βασιλέως φιλανθρωπίας, μεγάλης δὲ τῆς σῆς πρὸς τοῦτο διακονίας. [9] "Εδει (11) γὰρ τὸν μέν νομοθετήσαι της ἀσεβείας την (18) ζασιν, σὲ δ' ήπια φάρμακα πάσσειν (18). [10] Καθάπερ οὖν τῶν Ασκληπιαδῶν οἱ τεγνίται φοιτώσι πολλάκις παρά τον κάμνοντα, τὰ μέν ἡδέα καὶ προσηνή, τὰ δὲ πικρότερα φέροντες, ΐνα διαμαρτόντες, ἂν οὕτω τύχη, των πραοτέρων τοῖς όδυνηροῖς ἀποχρήσωνται, μή βουλόμενοι μέν είς τοῦτο χρείας έλθειν, τη δέ βία της νόσου νενικημένοι ούτω διπλη παρασκευή πεφραγμένος, ήμέροις τε λόγοις καὶ πλήθει συντεταγμένω, πλησίον που την ένοπλον δύναμιν παραστήσας, τοῦ μη θόρυβον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν ἴσως ἄνευ (14) πολέμου πρὸς τὸ λυσιτελοῦν ⟨ὰν⟩ ἀγομένοις, ἐχώρεις τῆς ἀσφαλείας ενέχυρον έχων τὸ πολλάκι τοι(16) μῦθος εἰς καιρὸν εἰρη-

βία
8. τάγμα και τάγμα χειρών Ms.
9. ή τοῦ πολέμου - ἀσυμφορον ἄγουσα, fragment η΄ chez Boissonade, p. 283, avec cette note: « Fragmenta η΄ - ιδ΄ excerpsit Macarius Chrysocephalas Roseto apud Villoison. Diatr. p. 20, ex Choricii in Aratium oratione.»

<sup>10.</sup> Σευθών οἱ νομάθες, ἐπαναστάντων αὐτοῖς ποτε τών οἰκ. » θεσπόται φανέπες, fragment θ' chez Boissonade, p. 283. — Cette aneodote est emprantée à Hérodote, IV, 34.

<sup>11.</sup> de Ms (mangeure de ver).

 <sup>12.</sup> τ'.. Ms. (mangeure de ver).
 13. Iliade, XI, 830, ἐπὶ δ' ἤπια φάρμακα πάσσε. C'est une des citations favorites de Chorikios (voy., p. ex., Éloge de Marcien, I, p. 94, l. 9, Boisson.).

<sup>14.</sup> ἄνευ] ᾶν εν Ms. [Peut-être Ισως (ᾶν) ᾶνευ. — Réd. de la Revue.]
15. On reconnaît dans les mots πολλάκι τοι μύθος κτλ. une citation de poëte, mais que l'orateur ne semble pas avoir rapportée textuellement. Weil a arrangé ce fragment en choliambes: - - - πολλά τἂν μῦθος

είς καιρόν έλθων βαδίως κατορθοίη οπερ βιαίως <οὐχ ἔπραξεν> ἡ ζώμη. — Πολλάχις καλ λόγος εἰς καιρὸν εἰρ. κ. τ. ξ. δ. β. ἡ ξώμη, fragment ι' chez Boissonade, p. 283.

μένος χατορθοί τι δαδίως, όπερ βιαίως ή δώμη. [11] Τί οὖν ; ἐκεῖνοι ἄνθρωποι (16), στρατόπεδον όλον, πάντες άπονενοημένοι(17), πάντες έξωπλισμένοι - αὐτὸς(18) δέ, κατά την ποίησιν(19), ἐφέλχεται ἄνδρα σίδηρος — άπλη παραινέσει τὸ δέον έφρόνησαν. [12] Ούχοῦν δυνάμει μέν την δίχην λαβών, καλοκάγαθία δὲ τρόπων την όργην ἐκγαλάσας, διγόθεν αὐτοὺς παρεσκεύασας (20) σωφρονείν, την μέν ανδρείαν ύφορωμένους, ύπερ δέ της πραότητος εύνοουντας · έξωθεν μέν ούν ούτωσί (21) τὰ πεπραγμένα τις θεωρών δόξειεν αν ήμερότητα μόνον επανθείν τοίς εἰογασμένοις, ἐμβλέψας δὲ τῷ βάθει τῆς διανοίας καὶ τὸ τῆς ἀνδρείας δψεται μέγεθος. [13] 'Ο μέν γαρ ύπερ την άξίαν έχ τοῦ παραλόγου τι κατορθών, ἀσθενέστερος ών ἢ προσδοκήσαι (22) νίκην δευτέραν, μέχρι και ές όλεθρον αμύνεται τους [fol. 30] λυπήσαντας, κάν τύχωσιν όντες της έσχάτης ανάξιοι δίκης · ὁ δέ συνειδώς έαυτῷ τὴν, ὅτε βούλεται, χειρώσασθαι τοὺς ἐχθροὺς εξουσίαν, δ τοιούτος ούκ άξιοι τω θυμώ το παν επιτρέπειν, άλλως τε(23) μηδέ πρός άλλοφύλους γενησομένω.

§ IV. Τοιγαρούν τους βαρβάρους ὁ πολύς(1) ήμιν στρατηγός πικροτέρω δικαίως ἐπῆλθε σωφρονισμώ (2), [2] Φρούριον ήν χουσοῦ μέταλλα πρόσοδον φέρον (3), πανταχόθεν πολιορχεῖν ἀπορώτερον ή τὸ τῶν Σάρδεων τεῖχος Αλικαρνασσέως τινὸς μῦθοί φασι (4). το μέν γαρ πλάσμα συγγραφικόν είργασατο δυσπολέμητον — γυνή, φησίν, έτεχε λέοντα, καὶ περιενεχθέντος τοῦ θηρίου έδει τὸ τεῖχος ανάλωτον(5) είναι -, τὸ δὲ δημιούργημα τέχνης ἐστὶν, οὐ

17. απεννοημένοι Ms.

21. c. i w Ms. (mangeure de ver).

22. Voy. Krüger, Grammaire grecque, § 49, 4.
23. αλλως τε, comme au § XV, 2. Au surplus, voy. Hermann sur Viger, De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 778 (4° édit.).

2. Cf. § VI, note 5.

<sup>16.</sup> ἐκείνοι ἄνθρωποι Ms. Pour éviter l'hiatus, on pourrait écrire ἄνθρωποι 'κείνοι ou conjecturer έκείνοι γ' ανθρωποι.

<sup>18.</sup> Odyssée, XVI, 294, αὐτὸς γὰρ ἐφέλχεται ἄνδρα σίδηρος. 19. Cf. plus bas, § V, note 7. 20. παρασχευάσας Ms.

<sup>§</sup> IV.] 1. Cf. Éloge de Summus, p. 27, l. 5 d'en bas, Boisson., o de navra πολύς ούτοσί.

<sup>3.</sup> Lire μετάλλου πρόσοδον άφαιρούμενον? ou peut-être άφαιρούν avec le sens de « dérobant, ôtant (aux nôtres), fermant l'accès d'une mine. » Au point de vue paléographique, ἀφωρούμενον (qui s'écrivait ἀφωρούμ) = ἀφωρούν (qui s'écrivait ἀφωρούν); et φωρούν, ου φωρούν, devait presque

inévitablement produire φέρον.
4. Hérodote, I, 84.
5. τὸ τεῖχος ἔδει τὸ τεῖχος ἀνάλωτον Ms. (le premier τὸ τεῖχος est de seconde encre).

μυθολόγημα συγγραφής. [3] Ούτω τοίνυν αποτόμου πρός άλωσιν όντος, ολίγον έμελε τοῖς ένοικοῦσι πολιορχίας, ἀφθόνου τροφῆς αὐτοῖς κεγυμένης καὶ πηγής Ενδον ὑδάτων συντελούσης περιουσίαν, ωστε τοις μεν ύπηρηε κατά (6) πολλήν εξουσίαν τρυφάν, τοις δε περιβαλλομένοις (7) το φρούριον ανόνητα πιέζεσθαι καὶ πονείν τῷ μήχει (8) τῆς προσεδρείας. [4] Τοιαύτας εἶγόν σοι τὰς φοοντίδας αι νύκτες, τοιοῦτοί σοι μεθ' ημέραν έστρεφον την ψυγήν λογισμοί. [5] Καί ποτε κύκλω περισκοπών τὸ χωρίον, κατανοήσας τὸν ἔξω φέροντα πόρον τῶν ἔνδον ύδάτων τὸ περιττὸν καὶ τῷ προσώπω μηνύσας ώς εξεύρηταί σοι τὸ πάλαι ποθούμενον καὶ παραδούς ώσπερ ἄλλο τι μάθημα τη διανοία, νύκτα φυλάξας οὐ γὰρ ἦν ὑφ' ἡλίω τὸ βούλευμα(\*) προελθεῖν - καὶ τῆς νυκτὸς ὕπνου τοῦ πρώτου καιρὸν, δ'θ' ή(10) μεγίστη τῶν αἰσθήσεων ήσυγία δοχεί, τότε τοις ύδασιν έπιτρέψας το σῶμα, ούδὲ συστρατιώτας ότι μη δύο λαβών, καθεύδοντι τῷ φύλακι τῶν πυλῶν ξπιστάς, τὸν μὲν όξέως ἀνεῖλες, ὅπως μὴ λάθοι τοῦ τολμήματος μηνιτής γεγονώς, όλολυζούσης δέ οί(11) τῆς γυναικός οἰμωγῆ τε χρωμένης καὶ κηρυττούσης τὸ γεγονὸς, σὸ μὲν είστήκεις οὐδὲν ύφορώμενος ώς ἐπαμῦναί σοι καλουμένων οθς ἐπὶ σὲ βοῶσα συήγε των δε πολεμίων οι μεν ώσπες εν δνείρατι βοής γινομένης επί της εύνης εταράττοντο, τούς δε, οξον είκος άρτι γευσαμένους υπνου καὶ πολεμίας ἐπιβουλῆς ἀπουσδοκήτου(12) συμβάσης, ου μέτριον έλαβε δέος, καὶ δάδας (18) αύτοις (14) επιφέροντες(15) ελάνθανον ὑμῖν(16) χορηγοῦντες τὸ φῶς, ὅθεν ὁ δεύτερος αεί προσιών άγνοία του πρώτου προσέπιπτέ σου (17) τῷ ξίφει. καὶ συχνών ήδη σοι τῶν οἰκείων εἰσγεομένων τὰς πύλας ἀναπε-

<sup>6. ...</sup> Ms. (mangeure de ver).

<sup>7.</sup> περιβ... ομένοις Ms. (mangeure de ver). 8. μ. κει Ms. (mangeure de ver).

<sup>9.</sup> βούλημα Μs.

<sup>10.</sup> δδ' ή] δση Ms.
11. δὶ οἱ (à ce qu'il semble) Ms. [Ces deux lettres peuvent n'avoir été, dans un des manuscrits précédents, que le commencement d'οἰμωγῆ, écrit par anticipation. — Réd.]

<sup>12.</sup> ἀπροσδο.. του Ms. (mangeure de ver). 13. déos .... adas (ou adas?) Ms. (mangeure de ver).

<sup>14.</sup> avrois Ms.

<sup>15.</sup> ἐπιφέροντες] Cf. § VII, 2.

<sup>16.</sup> Boissonade, page 29, note 1: «Frequens pronomen ὑμέτερος pluralis » significationis pro σος in recentioribus auctoribus, et υμεῖς pro σύ. Monui \*ad Simocattae epistolas, p. 364, memor lòci Choriciani · (p. 29, l. 5, τοῖς ὑμετέροις ἔχνεσιν, en parlant au seul Summus) «et aliorum. Sic statim •ὑμᾶς pro σε · (p. 29, l. 17). Cf. encore p. 29, l. 14: p. 33, l. 5 d'en bas: p. 81, l. 3: p. 110, l. 16: p. 111, l. 6: p. 252, l. 8. 17. σοι Ms.

τάσαντι, τότε πρώτον ήλέγηθη τὸ φρού-[fol. 31] ριον οὐ πάσιν άμαχον πεφυχός. [6] Εν δ' άρα κέρδος προσεγένετο τοῖς πολεμίοις ότι τη πείρα μετέμαθον ώς οὐδέν(18) έστιν ἀνάλωτον ἀρετή (19). [7] Ένταυθα δή διὰ πάντων έγώρει τὰ ξίφη, και τών πολεμίων οι μέν πρό των άλλων πεσόντες αὐτῷ τῷ πρῶτοι(20) παθείν την άξιαν δίκην ύπείχου, οἱ δὲ τὸν γρόνον κερδαναι δοκοῦντες όσος έδαπανάτο ταις προτέραις σφαγαίς τη θέα των συμφορών έχολάζοντο, ώστε τὸν ἴσον ἄπαντας ὑποστῆναι σωφρονισμόν (21). [8] Εί μέν ουν μή πολλοί πρότερον καί δεινοί τὰ πολέμια στρατηγοί πειράσαντες του γωρίου πολλάχις έγνωσαν άδυνάτων έρωντες (22), ίσως αν είχεν ο φθόνος ασθένειαν αιτιάσασθαι τοῦ φρουρίου καὶ ταύτη βραχύ σου τῆς εὐδοξίας ἀποσυλῆσαι · νῦν δέ. πολλών μέν έγγειρησάντων, ουδενός δε δεδραχότος ουδέν, οι προ της σης άριστείας άποτυγόντες μάρτυρες γίνονται του μεγέθους της νίχης. [9] Στρατήγημα φοβερον και πρίν γενέσθαι μή πιστευόμενον : εἰσῆλθέ σε πράγμα τοσούτον, εἰσελθὸν ἐτολμήθη, τολμηθέν οὐ διήμαρτεν. [10] Ένταῦθα λοιπὸν(23) ἀναγκάζομαι καὶ νόμον τινὰ παραβήναι της τέγνης(24) · έκείνη(25) κελεύει (26) τον έπαινέτην δν εύφημει παραβάλλειν όμοίοις άνδράσι (27) πάλαι γεγενημένοις. ήμεις δέ πολλούς μέν ηχούσαμέν τε πολέμους και μεμαθήκαμεν (28). ού μήν ίσμεν τοιούτον πώποτε τρόπον νίχης (29) παρειληφότες (30):

<sup>18.</sup> οὐδέν ἔστιν ἀνάλωτον ἀρετῆ, fragment τα chez Boissonade, p. 283.
19. Cf. Éloge de Summus, p. 29-30, Boisson., ἔδειξεν ἡ πεῖρα σαφῶς ὡς οὐδὲν ἄπρακτον ὅπου ἀν τύχη Σοῦμμος παρών.

<sup>20.</sup> πρώτ Μs.

<sup>20.</sup> πρώτ Ms.
21. Cf. § VI, note 5.
22. Cf. Euripide, Hercule furieux, 318, ἀδυνάτων ἔοικ' ἐρᾶν: Lucien, Dialogues des Dieux, VIII (à la fin), πλην οίδα ὅτι ἀδυνάτων ἔρᾶς. Cf. aussi le proverbe ἀδύνατα θηρᾶς ἐπὶ τοῦ ἐγχειροῦντος μείζοσιν ἡ καθ' ἔαυτὸν, Ζέποδὶοs, dans le vol. I des Paræmiographes grecs de Leutsch et Schneidewin, et la note des éditeurs; puis Macarios, 1, 26, dans le vol. II, et la note. 23. λοι ... ἀναγκάζομαι Ms. (mangeure de ver).
24. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 125, 1. 5, Boisson., ὑπόλοιπόν ἔστί μοι πρὸς τοὺς πάλαι τεμένη δημιουργήσαντας τὸν ἱερέα παραβαλεῖν . . . νομοθετρώσης οὐτω τῆς τέχνης. Chorikios rappelle volontiers dans ses discours

θετούσης ούτω της τέχνης. Chorikios rappelle volontiers dans ses discours les préceptes de la rhétorique. Cf. encore Oraison funèbre de Marie, p. 39, 1. 3 d'en bas, εί τῶν παίδων ξγχώμιον ξγραφον, ἔδει κατά νόμον ἡητορικόν έχ των γονέων αὐτοὺς ώραΐσαι.

ξε. ΄νη Ms. (mangeure de ver).
 Cf. § X, 8, η τέχνη κελεύει κτλ.
 ἀνδράσιν Ms.

<sup>28.</sup> μεμσθήκαμεν (sic) Ms.

<sup>29.</sup> νίκη Με. 30. Bélisaire se servit, peu de temps après (en 536), du même procédé pour prendre Naples. (Procope, Guerre Gothique, I, 10.) Ed. de Muralt, Essai de chronographie byzantine: «An 536. Naples. Après vingt jours de

όθεν έπ' ἄλλο τι τῶν σῶν μεταβήσομαι, τῆς πρὸς τοῦτό μοι παραθέσεως(81) απόρως εγούσης.

🖇 🗸. Πορείαν οὖν ἄβατον οὖ τῷ (¹) πλήθει τῆς ἕλης κατὰ τὴν έξ θόρυσων (2) έπὶ Παίονας όδον, ην ωμάλισεν ο Σιτάλκης, δασείας δ' ύλης καὶ πυκνής τραγυτέραν έφιδοις Σαρακηνών ίδειν μέν αγρίων, αδικία (8) δε χαλεπωτέρων, την τοιαύτην πορείαν εὐκόλως ήμερωσας, στρατιώταις οὐδὲ εἴχοσιν ἀριθμον τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς οχληρούς έξαπειλών(4) άναστήσας. [2] Ταύτην έγώ σου τὴν νίκην τιμιωτέραν φημὶ τῶν ὅπλοις καὶ πυρὶ καὶ σιδήρω σοι πεπραγμένων(δ). [3] Πολυγειρίας μέν γάρ κατορθούσης, πάντες μερίζονται των είργασμένων την δόξαν, άλλων άλλους καταβαλόντων (6), κάν ό στρατηγός τη τραγωδία (1) δοκή την εθκλειαν άρνυσθαι (8). ότε δε τη φήμη του στρατηγού το δυσμενές υποχύπτει(9), ένα δεσπότην έχει καὶ κληρονόμον ή νίκη τον έμβαλόντα το δέος. [4] Καὶ τὰ μέν δι' ἀγῶνός τε καὶ γειρῶν καὶ ὀργάνων τῆς μάχης ιστάμενα τρόπαια πολλας δίδωσι τοῖς ἡττωμένοις παραμυθίας έμφάσεις - καὶ γὰρ τύγης ἐπιβουλήν αἰτιάσασθαι καὶ χωρίων ασθένειαν καὶ τὸ τοὺς πολεμίους ἐξαίφνης ἐπιπεσεῖν καὶ δόλους  $\delta \dot{\eta}^{(10)}$  καὶ ἀπάτας, καὶ μυρία τοιαῦτα τοῖς ἡττωμένοις $m{(^{11})}$  ὑπάργει

<sup>»</sup> siège, Bélisaire pénètre dans la ville par l'aqueduc et fait huit cents prisonniers.

<sup>31.</sup> παραθέσεως ] Cf. § V. 5.

<sup>§</sup> V.] 1. ούτω Ms. — Chorikios se souvient ici de Thucydide (II, 98). 3. adixeir Ma.

<sup>4.</sup> Ou έξ ἀπειλών? Le composé έξαπειλών manque aux lexiques. On pourrait conjecturer encore απειλών εξαναστήσας, ου εξαναστήσας απειλών. 5. Cf. Éloge de Summus, p. 30, l. 4, Boisson., ταύτην εγώ την διάλυσιν παντός είναι φημι τροπαίου τιμιωτέραν. 6. καταβαλλόντων Ms.

<sup>7.</sup> Cf. plus bas, § XII, 3, μὴ τοιοῦτος ὧν ὁ Περσεὺς ὑπόπτερος ὧνομάσθη τῷ μύθῳ: de même, § III, 11, αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν ποίησιν κτλ.: Oraison funèbre de Procope, p. 17, l. 8 d'en bas, Boisson., «ἐσθλοῦ γὰρ ἀνθρός» ἡ τραγφία φησίν «ἄπαντα φέρειν καλῶς»: Éloge de Marcien, II, p. 110, l. 8 η τραγωδία φησίν «ἄπαντα φέρειν καλώς»: Eloge de Marcien, II, p. 110, 1. 3 d'en bas, εί γε, κατὰ τὴν τραγωδίαν, φιλόψογόν έστι τὸ φύλον (τῶν γυναικῶν): Oraison functore de Marie, p. 48, 1. 6, ἐκείνην ὀλβίαν προσεὶπεν ἄν εἰκότως ἡ τραγωδία, ἥπερ εὐτυχῶς τὴν τελευταίαν ἐπέρασεν ἡμέραν: Description de l'horloge, p. 151, 1. 1 d'en bas, ταύτην (τὴν Γοργώ) ἄν εἰπεν ἡ τραγωδία αἰματωπόν τε καὶ δρακοντώδη κόρην: Eloge de Marcien, II, p. 114, 1. 9 d'en bas, (κίονες) «λευκότεροι χιόνος» κατὰ τὴν ποίησιν: Description du tableau, p. 158, 1. 5 d'en bas, δραθας ᾶς πελειάδας μὲν εἰπεν ἡ ποίησις. 8. Ευτίριδε, Απάνοπασμε, 696, ὅταν τρόπαια πολεμίων στήση στρατὸς, || οὐ τῶν πονούντων τούργον ἡγοῦνται τόδε, || ἀλλ' ὁ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄνουσιν || κτὶ

άρνυται | πτλ.

<sup>9.</sup> Cf. § II, note 3.
10. δόλου... η Ms. (mangeure de ver).

<sup>11.</sup> ητ. ωμένοις Ms. (mangeure de ver).

To steader of the standard of

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Taraisse incorrect (voy. Krupets is pas qu'il y ait là c peut rapprocher d'au vi y VII, 3, oroc déorto, e

The state of the s

<sup>16.</sup> zur paralt in neressaire.

VI. 1. A P. ze la lue Araties succède celui du gouverneur Stéphanc 2. Tip orçain; deux = Duci .— O inv Halauoriene nu sescrée = Praes Puluestique ou, pour désigner ce magistrat par son titre spécial, Consular Palaestique.

<sup>3.</sup> Faut il Ιμπόδιον? Cf. Éloge de Marcien. I. p. 87, l. 13, Boisson. μη του, την θείαν άχωμαστε Εμπόδιον ην φθεγγομένη: Polybe, IV, 81, 4 θεωρών δε μέγιστον Εμπόδιον έπάρχον αὐτῷ πρώς την Επιβολήν τὸν Δυκοῖο γον κελ.

ηρέθισε (4) προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ· δύναμιν γὰρ ἀπογρώσαν αγείρας, την εκείνων εσωφρόνισας (5) ακρασίαν, πανταχόθεν ήλλοτριωμένην (6) συγγνώμης ου γάρ έρως ήν ό την ακολασίαν ποιών. Γνα δοχωσί τινα παραίτησιν (7) έχειν τοῦ πάθους δουλωσαμένου την γνώμην, άλλα θρασύτης άσελγως ένυβρίζουσα.

§ VII. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν τοῦ λόγου τὸ μέρος ἐνταῦθα πέρας εχέτω δευτέρα δέ σου κηρίττεται πράξις έκ της Καισαρέων άμα καὶ τῶν ἐκείνης ὁμόρων. [2] Τὰς γὰρ ἐν μέσω τῶν πόλεων καπούργων ενέδραις επισφαλείς λεωφόρους, αίς οὐδε στρατιώτης άνης έχρητο θαρρών, νυνί (1) και παιδίον ακινδύνως πορεύεται: κῶν ἦδη λιπούσης τῆς ἀκτῖνος (2) ἀνὴρ ὁδοιπόρος ἐξ ἐτέρας τῶν πόλεων επί την ετέραν ιών μεταξύ που καθεύδη(8) γρυσόν επι-Φέρων (4), ἄσυλον αὐτῷ τὸ χρυσίον (5) ἐν ἐρημία καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνφ, τῆς τοῦ κέρδους ἐπιθυμίας τῷ φόβφ παραχωθούσης. [3] Τέως δὲ, τῶν ὁδῶν κεκλειμένων ληστρικαῖς ἐπηρείαις. τὸ των ἐπιμίξεων ήδύ τε καὶ χρήσιμον τὰς πόλεις ἐξέλειπεν: ήδὸ μέν γὰρ ἐκδημοῦντας ἱστορῆσαι γείτονα πόλιν (6), ἡδὸ δὲ τὴν έπιθυμίαν εμπλήσαντας πάλιν επί την οίκειαν ιέναι τό γε μην (7) κε θαλέον και λυσιτελές ούδε τον λίαν άπράγμονα και διά παντός ολκουρούντα λανθάνει · καὶ γὰρ πλείονα πείραν πραγμάτων καὶ τοιβήν δευτέραν και το ραδίως ότου δέοιτο (8) πορίζεσθαι των πόλεων αί προς άλλήλας επιμιξίαι χαρίζονται εχάστη γάρ, τὸ

<sup>4.</sup> Cf. § I, 1, πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην ἐρεθίσαι, et la note afférente à ce

<sup>5.</sup> Cf. § IV, 1, πικροτέρφ επήλθε σωφρονισμώ: et 7, την ζσον απαντας

υποσιήναι σωφρονιζείν οἱ γόμοι.
6. ηλιοτριωμένης Με. Cf. Εloge de Marcien, II, p. 110, l. 4 d'en bas, Βοίεκοπ, επαινος δὲ γυναιών πάσης ηλιοτριωμένης Με. Cf. Ελοσε διλοτριωμένης Με. Cf. Διαστριών πάσης ηλιοτριωτική χολακείας. Cf. aussi Théodore το Ελοσε διλοτριών πάσης ηλιοτριών το καινοί διλοτριών πάσης ηλιοτριών το καινοί διλοτριών πάσης ηλιοτριών το καινοί διλοτριών το καινοί διλ doret, sur Daniel, ch. 3 (t. II, p. 1116, Schulze), και μη παντελώς ήμας της σής προμηθείας άλλοτριώσαι.

<sup>7.</sup> π. . αίτησιν Ms.

<sup>§</sup> VII.] 1. yuvy Ms.: vuvi Tournier.

<sup>2.</sup> ληγούςης (à ce qu'il semble) απτίνος Ms. 3. παθεύδει Ms.

<sup>4.</sup> ἐπιφέρων] Cf. § IV, δ.

<sup>5.</sup> zovolov est écrit deux fois dans le Ms.

<sup>6.</sup> Voy, un développement tout semblable, sur le même motif, dans le

<sup>\*\*</sup>cond Éloge de Marcien, p. 124, Boissonade.

7. γε μεν Ms. Au sujet de γε μὴν, voy. Hermann sur Viger, De praecipuis Graecae dictionis idiotismis, p. 826 (4° éd.).

8. Cf. § V, 5, δν γὰρ ἄγοι, et la note; puis § XII, 3, ὅπου γῆς εἶης:

p. 64, l. 7, Boisson... (βούλεται πληροῦσθαι) πᾶν ὁτιοῦν προστάξειεν: et ciderant τ΄ς (κρα πολο 12). dessous sin (voy. note 12).

μέν αὐτὴ κέκτηται, τὸ δὲ παρ' ἔτέρας(9) λαμβάνει (10), τάχα τῆς φύσεως ἐξεπίτηδες (11) τοῦτο μηχανωμένης, ἵνα πρόφασις εἴη(12) φιλίας ταῖς πόλεσιν ἡ πρὸς ἀλλήλας τῶν ἐπιτηδείων ἀντίδοσις.

§ VIII. Ο τοίνυν εν μέση τη Καίσαρος έργον σοι πέπρακτα, καὶ μάλα σοι πεπράχθαι προσήκον, οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωπη καρτερω (1). [2] Έσπέρα μὲν ην, ἀγορὰ δὲ πλή-[fol. 33]θουσα πανταχοῦ, μήπω τοῦ καιροῦ καλοῦντος ἐπὶ την ἔμφυτον ἡσυχίαν θορύβου δὲ τινος ἄφνω συμβάντος οἶον φιλεῖ δημος ποιεῖν, ἄλ-

λος άλλαγοῦ περιέτρεγον πῦρ ὀνομάζοντες.

πάπτηνεν(2) δ' ἄρ' ἔχαστος ὅποι φύγοι αἰπὰν ὅλεθρον(3) παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις (4) ἤλθε κινδύνου. [3] Οὕτω δὴ πάντων ὡς ἐν φλογὶ καὶ νυκτομαχία ταραττομένων τῆς νυκτὸς ἐκείνης οὐδὲν εἰς ἀνάπαυλαν προσλαβών, οὐδ' ὅσον τοὕπος (5) 'Ομήρου συστῆσαι κοινὸν ἀπάντων δεσπότην τὸν "Υπνον ἀποκαλοῦντος (6), περιέθεις λαμπαδίω προηγουμένω πάντα περισκοπών, πᾶσιν ἐφεστηκώς, μή τις ἐξάπτη τὸν δῆμον εἰς ταραχὴν, μή που λανθάνουσι (7) κεκρυμμένοι σπινθῆρες · οὐ γὰρ ἡγήσω δεῖν ἀναπαύεσθαι τῆς φλογὸς οὐ δεχομένης ἀνακωχήν · τὸ γὰρ πρῶτον ἀεὶ δαπανώμενον εἰς πυρὸς φύσιν μεταβληθὲν ἐπινέμεται τὸ πλησίον. [4] Νὺξ ἐκποδών · καὶ πάντες εἰρηνικώς

<sup>9.</sup> έτέροις Με.

λ.μβάνει Ms. (mangeure de ver).
 εξεπιηδές Ms. (mangeure de ver).

<sup>12.</sup> Et est incorrect; cependant il n'est pas sûr que Chorikios ait écrit j. Voy. d'autres irrégularités du même genre, ci-dessus, à la note 8.

<sup>§</sup> VIII.] 1. φέρειν σιωπή καρτερώ peut paraître suspect. — Éloge de Summus, p. 34, l. 17, Boisson., τὰ τοῦδε σιγή παραδούς: Mimes (discours inédit), fol. 154, ὅθεν καὶ τοῦτο . . . σιγή παρατρέχεις.

<sup>2.</sup> πάπτην έν Ms. 3. Πάπτηνεν δὲ ἔκαστος ὅπη φύγοι αἰπὺν ὅλεθρον.

Πίαde, XVI, 283.

4. Césarée était alors la métropole de la province de Palestine première. Cf. plus bas, § IX, 2: et surtout Justinien, προσόμιον de la Novelle 103, Ή Καισαρέων μπρόπολις ἡ Παλαιστίνης ἡγουμένη τῆς πρώτης. Cf. encore Hiëroclès, Synecdème νγ' (éd. G. Parthey, Berlin, 1866), Καισάρεια μητόπολις (en tête des vingt-deux villes principales de la Palestine première). L'importance de Césarée remonte bien plus haut que Justinien. Déjà Tacite (Histoires, II, 78) l'appelait Judaeae caput; et on voit dans les Actes des Apôtres que Césarée était, dès cette époque, la résidence du gouverneur de la province, ἡγεμών (ce gouverneur portait alors le titre de procurator Palaestinae).

τὸ ἔπος Ms.
 "Υπνε, ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων Πὶαἀε, XIV, 283.

<sup>7.</sup> λανθάνουσιν Ms.

ἐπὶ θέαν συνέρρεον (8), τῶν θορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων (9).

[5] Συγγραψάτω δή τις, ὅτφ τέχνη συγγράφειν, τὰ τῶν στάσεων χαλεπὰ, νόμων ὀλιγωρίαν, ἐταιρείας (10) ἀτόπους · ὅσφ γὰρ ἄν τις κατηγορήση τῶν στάσεων, μείζων τῷ διαλύσαντι (11) γίνεται κόσμος. [6] Δῆμοι γὰρ ἐπ' ἀλλήλους ἐρίζοντες φιλονεικότεροι πολεμίων, καὶ μάλιστα σιδηροφορεῖν ἐγχειροῦντες, τῆς ἀπειροκαλίας (12) αὐτοὺς εἰς ἄκριτον συμπλοκὴν ἐμφερούσης · δεινὴ δὲ καὶ ἄλλως καὶ δυσίατος ἔρις ἡ τῶν οἰκείων ἐστὶ πρὸς ἀλλήλους. [7] Τοιγαροῦν, εἴ ποτέ τις ἔδοξε τὴν προτέραν σύγχυσιν ἀναστεῖλαι, πάλιν αὐτῆς δμοίως (18) ἀναφυείσης ἔγνω πεποιηκώς τι τοιοῦτον ώσπερ ᾶν εἰ φλογὸς ἐκ ρίζης τινὸς ἀφανοῦς εἰς ὕψος ἡρμένης, τὸ περιθέον ἄνωθεν πῦρ ἀποσβέσας τὴν ὕπουλον φλόγα καὶ κάτωθε βρύουσαν εἴασε. [8] Τὸ γὰρ πάλιν μὲν ἐκείνους νεωτερίσαι, πάλιν δὲ πυρπολῆσαι τὸ ἄστυ, τοῦ μὴ πρόρρριζον ἐκκεκόφθαι (14) τὴν στάσειν τεκμήριον ἦν.

§ ΙΧ. Έχει σου καὶ τρίτην (1) λέγειν φιλανθρωπίαν ὁ δῆμος ὁ Και σαρέων. [2] Σιτοδείας γὰρ ἔναγχος ἐκείνοις ἀπειλουμένης, καὶ τοσούτου δέους ἐπικρεμασθέντος ὡς ἐν μεγάλη πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούση(2) καὶ ζῆν ἐν εὐπαθείαις εἰθισμένη, σίτω πλουσίαν ἔδει-

συνέρ.εον Ms. (mangeure de ver).
 λελυμένω. Ms. (mangeure de ver).

<sup>10.</sup> Emplac Ms.

<sup>11.</sup> Justinien, créant par sa Novelle 103 le proconsulat de Palestine en faveur de Stéphanos, qui avait rendu des services exceptionnels comme gouverneur de la province consulaire de Palestine première, confirme d'une manière éclatante, dans l'exposé des motifs, le témoignage rendu ici par Chorikios: Καὶ γὰρ δἢ τοῦτο αὐτοῦ (c.-à-d. Στεφάνου) τῆς ἀρχῆς ιδιον, ὅς δἢ περαλαβών στασιάζουσαν τὴν χώραν ἐκ τε προφάσεων ἐτέρων καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ διαφόρου τῶν θρησκευμάτων εἰψηνικήν τε ἀπέδειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταριχῆς. — «Au culte des divinités adorées par leurs ancêtres,» dit Mignot, dans son sixième mémoire sur les Phéniciens, en se référant au témoignage de "Marc. Diacon. Vita S. Porphyr. ap. Baron. ad. ann 401", «les Gazéens avaient ajouté celui des dieux de la Grèce qu'ils avaient adopté pendant qu'ils étaient sous la domination des successeurs d'Alexandre, et ils le conservèrent sous celle des Romains: cette idolâtrie était encore la religion dominante de leur ville à la fin du τν siècle et au commencement du ν siècle. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIV [1770].) On voit que l'idolâtrie persistait encore dans la province vers le milieu du γ ν siècle.

<sup>12.</sup> anei.oxallas Ms. (mangeure de ver).

<sup>18.</sup> Peut-être avois ouolas.

<sup>14.</sup> Cf. Tyramnicide, p. 57, l. 10, Boisson., μήπω προρρίζου τῆς τυραννίδος επικομμένης.

<sup>§</sup> IX.] 1. L'orateur réunit sous un seul chef les faits énoncés dans les §§ VII et VIII; c'est ainsi qu'il n'en est encore qu'au troisième point de l'éloge du gouverneur.

<sup>2.</sup> Cf. ci-dessus, § VIII, 2, note 4.

ξας την μητρόπολιν · καὶ πρὸς την ἐναντίαν δόξαν [fol. 34] περιέστησαν οἱ καιροὶ, ώστε τοὺς πάλαι τῆς εὐπαθείας ἐνδείας γενέσθαι δοχείν παραβαλλομένους του σίτου τη περιουσία.

§ Χ. Ετέραν τοίνυν εθεργεσίαν της είρημένης αντίρροπον έχ της αὐτης ήχω σοι πόλεως φέρων. [2] Σταδίους, οίμαι, πεντήχοντα πρός ξω της πόλεως έξιοντι πηγαί συναντώσι διαφανή καί άλύπω νάματι(1) · έντευθεν όδος μεμηγάνηται τὰ τῶν πηγῶν εἰσάγουσα δώρα τη πόλει (2) χρήναις πεποιημέναις εἰς ὑδάτων ὑποδοχήν. [3] Φιλεί δὲ τὰ τοιαῦτα πυχνοτέρας τυγγάνειν ἐπιμελείας. [4] Ραθυμίας οὖν γινομένης(3), οὐκέτι τοῖς ὁεύμασιν ὁ πόρος ὁμοίως ακώλυτος ήν, αλλα πολλαχή τε προσέπταιεν ή των ύδατων φορά καὶ σχολαιότερον (\*) τοῦ συνήθους ἐβάδιζεν, ώστε τὰς κρήνας ἐντεύθεν τὰς μέν ἀπράκτους παριέναι συνέβαινεν ἐρήμους οὐσας ύδάτων, παρά δὲ τῶν ἔλαττον τῆς χρείας ὑδρεύεσθαι, καὶ τοῦτο τούς εν ήλικίας άκμη, μετά πλείστης άμα φιλονεικίας, των άρύε-

ruines de Césarée de la Palestine (moderne Kaisarieh), d'après le comte de Medem chez Berghaus, Asie, 3° livraison, Monuments de la Syrie, p. 42 (cité d'après Cless, au t. IV, p. 354, de la Real-Encyclopaedie de Pauly).

<sup>§</sup> X.] 1. διαφανή καὶ ἀλύπφ νάματι Ms. première main: διαφανή καὶ ἀλύπα νάματα ἔχουσαι deuxième main. — Si la seconde main jouissait de quelque autorité, ce qui est au moins fort douteux, il suffirait peut-être de lire πηγαὶ. . . διαφανή καὶ ἀλιπή (ου ἀλειπή) νάματα ἔχουσαι. Si l'on considère, au contraire, les leçons de la seconde main comme n'ayant d'autre valeur que celle de simples conjectures, on pourra songer à diverses restitutions. Voici d'abord quelques passages de l'auteur qui ont une cerrestitutions. Voici d'abord quelques passages de l'auteur qui ont une certaine ressemblance avec celui qui nous occupe. Oraison funèbre de Procope, p. 7, l. 7, Boisson., ὅπου χαρίεντα καὶ διαφανή καὶ πότιμα νάματα: Οταίσοη funèbre de Marie, p. 42, l. 2 d'en bas, ἔνθα.... εἰκὸς... πηγάς καθαράς καὶ διαφανή νάματα ὁεῖν: Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 5 d'en bas, ὅσπερ γὰρ ἀφθόνου πηγής χρυσίου σοι νάματα χορηγούσης: Éloge de Marcien, II, p. 109, l. 4, ἀπὸ τοιούτων οὖν πηγῶν ἀρυσάμενος πολλήν ναμάτων φοράν: Οταίσοη funèbre de Procope, p. 11, l. 4, τὴν ψυχὴν πηγήν εἶναί τινα παντοίοις βρύουσαν νάμασιν. La paléographie suggérerait la correction πηναλ., διαμανείς ἀλιπεῖ (on reviendra plus bas sur ca mot) κα rection nyal. Seaqureis alinei (on reviendra plus bas sur ce mot) váματι (ΛΙΑΦΑΝΕΙCΑΛ = ΔΙΑΦΑΝΕΙΙCΑΛ, c. à-d. διαφανει και αλ., d'où διαφανη και αλ.). Nous croyons cependant être plutôt dans le vrai en supposant qu'il est tombé un mot. Alors, la restitution διαφανη καὶ αλιπη (χορηγούσαι) νάματα nous paraîtrait préférable à celle de la seconde main. Mais nous nous arrêterions plus volontiers à la suivante: πηγαί . . . διαφανεῖς καὶ ἀλιπεσι (δρύουσαι) νάμασιν (en comparant le texte de la p. 11, l. 4 de Boisson, cité plus haut dans cette note, et rapprochant βρύουσαν § VIII, 7). — Quant au mot caché sous αλύπω, nous ne voyons, dans aucun cas, que ce puisse être un autre adjectif que ἀλιπής ου ἀλιτης (αλιπ ε(I = αλυπ ω)), bien qu'il n'y ait qu'un seul exemple de la première forme au Thesaurus-Didot, et que l'autre ne soit connue que comme le nom d'une certaine source intarissable qui existait à Ephèse.

2. Des restes de cet aqueduc sont encore visibles anjourd'hui parmi les

<sup>3.</sup> Peut-être γενομένης. 4. Peut-être Chorikios avait-il écrit σχολαίτερον.

σθαι βουλομένων συνωθουμένων άλλήλοις · γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦται καὶ παϊδες, ένιοι μεν σύν κενοῖς επανήργοντο(5) τοῖς άγγείοις. ενίοις δε μέγας υπηρχεν άγων ημιτελή ταυτα κομίζειν, πολλοί δὲ τῶν παίδων, κατεαγότων αὐτοῖς τῶν σκευῶν, ἀπήεσαν(6) οδυρόμενοι. [5] Της οὖν τῶν ὑδάτων ἐνδείας τὴν ἐπιθυμίαν αὐξούσης, της έπιθυμίας δε μείζω ποιούσης την σπάνιν, και συναυξανομένων αμφοτέρων αλλήλαις, πανταγόθεν αφόρητον ήν το κακόν. [6] Καί τις τότε ποιητικός (7) είκότως αν έφη την Καίσαρος πολυδίψιον άστυ (8) · μαλλον δέ, τὸ μέν Αργος - ούτω γάρ έχεῖνο καλούσιν οἱ ποιηταί - τοὺς ἐνοικοῦντας ἀμέμπτους ἐποίει τῶν ύδατων την απορίαν έμφυτον έχον, Καισαρεύσι δε πρός ονειδος της φαθυμίας έρρεον αι πηγαί και πικροτέραν αυτοίς έντευθεν άθυμίαν εἰσῆγον οὐ γὰρ οὕτω(9) λυπεῖ(10) τὰ τερπνὰ διεστηχότα της θέας δσον (11) φαινόμενα τους απολαύειν ου δυναμένους. [7] Τίς οὖν ὁ ταύτην λύσας τὴν συμφοράν; τίς ὁ τοῖς ῥεύμασιν όδον έλευθέραν ανοίξας και τα πάλαι κωλύματα τεγνίταις αποτεμών τὰ τοιαῦτα δεινοῖς(12); τίς ὁ ταῖς χρήναις ἐπέρας ἔτι προσθείς, τῆς (18) τῶν ὑδάτων ρύμης νικώσης τῶν προτέρων τὸ πληθος; Ισασιν οἱ πεπειραμένοι. [8] "Ηρχει μὲν οὖν εἰς ἔσχατον δρον επαίνου σοι ταῦτα, τῶν μάλιστα συντελούντων εἰς βίον αἰτίφ φανέντι ου μήν άχρι τούτων ή χορηγία τοῖς εὐφημεῖν βουλομένοις, πάλιν ενταύθα χρηστόν σου (14) ζηλώσαντος ἰατρόν: επείνον τε γαρ ή τέγνη πελεύει (15) τοῦ τε μη νόσον επιπεσείν προνοείσθαι καὶ γενομένην ἐπανορθοῦν(16), σύ τε τὸν ἐλπισθέντα

<sup>5.</sup> έπαν. εχοντο Ms. (mangeure de ver).
6. Selon Cobet, un attique et un bon atticiste auraient écrit ἀπῆσαν (Variae Lectiones, 2° éd., p. 308: et ailleurs.)
7. Cf. Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 4 d'en bas, Boisson., ἐγὼ δὲ μέτρου χωρὶς, ου' γάρ εἰμι ποιητικός.
8. καί κεν ἐἰέγχιστος πολυδίψιον Αργος Ικοίμην. (Iliade, IV, 171.)
Cf. Oraison funèbre de Personne p. 23. 1.5 d'en bas. Boisson., ἢ τε γὰρ Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 5 d'en bas, Boisson., η τε γὰρ πόλις τοσούτον προσεεληφε μέγεθος τῶν στοῶν, ὡς ἐξεῖναι ποιητιχῶς εὐρυάγυιαν αὐτὴν ὀνομάζειν.

<sup>9.</sup> ούχ ούτω λυπεῖ τὰ τ. δ. τ. 3. δσον φαιν. τ. ά. οὐ δυναμένους, fragment chez Boissonade, p. 283. (Sur l'origine de ce fragment, voyez la note 9

 <sup>10.</sup> A la marge, abréviation de γνώμη.
 11. δομ Ms: δσον manuscrit de Macarios Chrysocéphale (voyez la note 9

ci-dessus, et cf. la note 9 du § III).
12. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 13, l. 1, Boisson., καταγέλωτα χινείν τοις τα τοιαύτα δεινοίς.

<sup>13.</sup> La seconde main (sur l'autorité de cette main, voy. la note 1 du § X) a ajouté ως entre προσθείς et τῆς.

<sup>14.</sup> μου Με.

<sup>15.</sup> Cf. § IV, 10 έχεινη (ή τέχνη) χελεύει τὸν Επαινέτην χτλ.
16. Cf. Tyrannicide, p. 60, l. 4, Boisson., τοῖς Ασχληπιάδαις μείζων ὀφείλεται χάρις Επερχομένην ἀναστέλλουσι νόσον, ἢ παραπεσοῦσαν ἰασαμένοις.

λιμον ανακόψας. - έξ ού πλείστα συμβαίνειν αρρωστήματα πέφυχεν. - ἐπειδή τους ἐλάττω τῶν ίχανῶν κεκτημένους νόσος μετά της ενδείας επιθεμένη διετίθει χαχώς, έπαθες την ψυγήν, έγορηνησας [fol. 35] τὰ ποὸς ἴασιν, συνήσθης ἀπηλλαγμένοις.

§ ΧΙ. Έντεῦθεν (1) δοχώ μοι τὰς πόλεις όρᾶν χύχλω περιεστώσας, έχάστην έμου δεομένην πλείοσιν ύπερ αύτης χρήσασθαι λόγοις (2), οία δή πλείους των άλλων δφειλούσης σοι χάριτας. την μέν(3) παίδας ύποδειχνύουσάν μοι καὶ γύναια ληστρικής έπηφείας έλεύθερα, την δέ τους οίπείους πολίτας το θείον πεπαιδευμένους τιμαν, έτέραν πολεμίων απολασίας απηλλαγμένους. άλλην ταραγώδεις φατρίας(\*) πεπαυμένας. [2] Καὶ τὰς ἄλλας μὲν οὕτω πως θεωρώ τη φαντασία, την ημετέραν δε πόλιν ύπονοώ μειδιώσαν δράν, εί, παρεστηχυίας αὐτῆς, οἴεταί τις τὴν νιχώσαν άρπάσαι (4) καὶ μὴ λογίζονται πόθεν αὐταῖς γέγονεν εὐ παθεῖν: εὶ γὰρ μη τοῦτον ἐγώ, φησίν, ἐθρεψάμην (5), πῶς ἀν ὑμῖν ὑπῆργε σωθήναι; [3] Δίχαια τοίνυν λεγούση ψηφίζομαι πρός γάρ τῷ μήτης είναι, καὶ μεγίστας περί αυτήν(6) προβάλλεταί σου φιλοτιμίας (7). [4] Καὶ τί φησι; «Δύο (8) μάλιστα τρόποι (9) φρου-

5. Stéphanos était donc originaire de Gaza. Cf. 3, πρὸς γὰρ τῷ μή-

דווף בוצמו.

6. αὐτην Ms.

 Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 23, 1. 10, Boisson., τὰς ἄρπ σοι πραχθείσας τῆ πόλει φιλοτιμίας. On trouvera aussi à cet endroit-là de l'oraison funèbre de Procope quelques détails sur les embellissements de Gaza.

<sup>§</sup> XI.] 1. Résumé de l'éloge de Stéphanos. 2. Voy. le même procédé oratoire dans l'Oraison funèbre de Marie, p. 43, Boisson., και πρός τοσούτους αυτή της φιλανθρωπίας μεριζομένης, εί τις την μεγίστην έχείνης εὐεργεσίαν έπιθυμήσας μαθείν, είς εν τι των χωρίων τους εὖ παθόνιας συναγαγών, ἔχαστον ἔροπο τίνα διὰ πλείονος ἡγαγε μᾶλλον εὐνοίας, ἔαυτὸν ἀπᾶς (sic Boisson.) ἔρεῖ.

3. μὲ Ms. (le ν n'a pas été mangé par un ver: il a été oublié par le

copiste).
4. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 119, l. 8, Boisson., τῶν γὰο ἐσορρόπων οὐ βάδιον ὅτῷ ψηφίσεται τὴν νικῶσαν εὐρεῖν: Eustathe (alias Eumathe) le romancier, p. 9, συ δ' αν εί δικαστής καθίσης αυτών, ουκ οίδ' ώ την νικώσαν

Raison funere de Procope queiques detaits sur les embelissements de Gaza.

8. δύο μάλιστα τρόποι φ. τ. π., ε. τ. θ. και περίβολος άρραγής (άραγης Ms.) fragment τγ΄, chez Boissonade, p. 283. (Sur l'origine de ce fragment, voy. la note 9 du § III.)

9. Cf. Tyrannicide, p. 73, l. 11, Boisson., είσι τρόποι παντοδαποί πρὸς ὄνησιν ή πρὸς εὐθυμίαν εὐρημένοι τῆς πόλεως, ἀριστείαι (ἀριστείαι manuscrit: ἀριστεία Boisson.) και γορηγίαι και τριηρών ἐπιδόσεις και τὰ τούτοις προσεοιχότα. — Néanmoins τρόποι φρουρούσι peut paraître suspect. Weil songe à προστάται et rapproche Eschyle, Les Sept contre Thèbes, 408, τῶνδ' ἀνιτάξω προστάτην πυλωμάτων.

<sup>\*</sup> Voy. ci-après, p. 80, 1, 14 d'en bas. H. G.

ρούσι τὰς πόλεις, εὐμένειά τε θεοῦ καὶ περίβολος ἀρραγής (10): ων το μέν παρά σου γέγονε, το δε διά σου και νυν έκατερωθεν αδεής έγενόμην, του μέν τεμένους (11) είς εθνοιάν μοι το θείον έπισπωμένου, τοῦ δὲ τείγους (12) ακέραιόν με φρουρούντος. [5] Τοιαύτας έγω, φησί, καὶ τοῦ μέλλοντος τὰς ἐλπίδας (18). Απολήψεταί μοι τὸν δροφον ὁ βασιλέως ἐπώνυμος χῶρος (14), ἀπολήψεταί μοι τὸ λεῖπον ή προς την ώραίαν γινομένη σκηνή, άνοίξω τοϊς ένοιχουσιν έτερον χειμώνος ώρα (15) λουτρόν (16) καὶ μετοχετεύσω λουομένοις πότιμον ύδωρ και λίαν επιτήδειον εύεξία σωμάτων.» [6] Ταῦθ' ἡ(17) πόλις έγω δέ σου τὰ πεπραγμένα θαυμάζων, και την των έργων αποδέχομαι τάξιν, δτι τῷ περιβόλφ την πρώτην απονείμας φροντίδα καὶ την πόλιν ανάλωτον καταστήσας, οθτω της ένδον ευπρεπείας επεμελήθης, ίνα μη τοίς πολεμίοις καλλωπίσης την πόλιν.

§ XII. "Ηπουσε των πανταχού σοι πεπονημένων ὁ βασιλεύς ἀνδρῶν οὐδαμῶς οίων τε ψεύδεσθαι ήν μεν γαρ ή πρεσβεία τρείς άμα τὸν ἀριθμον ἱερείς. ὁ δὲ τοὺς πρέσβεις ἐκπέμψας ἀπάντων ιερέων ο κράτιστος (1). [2] Πῶς οὖν εἰκὸς βασιλέα διατεθήναι πρός την πρεσβείαν; η δήλον ότι(2) περιχαρή μεν γενέσθαι,

<sup>10.</sup> ἀρογής (à ce qu'il semble) Ms.: ἀραγης Macarios Chrysocéphale (voy. ci-dessus la n. 8, et cf. la n. 9 du § III). [VIII. II, p. 20: ἀραγίς. H. G.]
11. Il s'agit du temple dédié au martyr Sergios. Cf. plus bas, § XII, 4.
12. Dans les deux éloges de l'évêque Marcien, Chorikios attribue à cet évêque, sans faire même mention du gouverneur, tout le mérite de la reconstruction des remparts (voy. aux pages 81 et 111 de l'édition Boissonade).

construction des remparts (voy. aux pages 81 et 111 de l'edition Boissonade).

13. Chorikios, après avoir parlé des premiers embellissements de Gaza, dirigés par l'évêque Marcien, disait de même, dans l'Oraison funèbre de Procope (p. 23, dernière ligne, Boisson.), και μαντεύομαι γε πλείονά τε και μείζω γενήσεσθαι τῶν γεγονότων. [On attendrait τοιαίτας δ'έχω κτλ. — Réd.]

14. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 7, l. 6, Boisson., ἡ μὲν 'Αντιόχου (κέπηαι) τὸν ὁμώνυμον χῶρον τῆς Απόλλωνος ἐρωμένης, οὰ Boissonade a mis cette note: « celeberrimum fuit Daphne suburbium Antiochiae.»

15. Cf. Το και μετιώρος γ 114 1 4 d'en has Boissonade.

<sup>15.</sup> Cf. ὅρα χειμῶνος, p. 114, l. 4 d'en bas, Boissonade.
16. Un premier établissement de bains avait été ouvert précédemment par l'évêque Marcien, comme on le voit dans l'Oraison funèbre de Procope, p. 23, l. 3 d'en bas, Boisson., το τε λουτρον ἀνέφχται διὰ σέ. Rien que le rapprochement de ces deux termes, rò lourgòv, eregon lourgòv, suffirait à établir que l'Éloge d'Aratios et de Stéphanos est postérieur à l'Oraison sunèbre de Procope. Du reste, il paraît probable que, du vivant de Procope, on n'eût pas pris l'élève de préférence au maître pour prononcer le discours dans une occasion aussi solennelle qu'était la réception des deux plus hauts personnages de la province. 17. Ταντα ή Με.

<sup>§</sup> XII.] 1. Cf. plus haut, § III, 2, τῷ κορυφαίφ τῶν ἱερέων. Chorikios vent sans doute désigner par ces expressions le patriarche de Jérusalem.

2. Boissonade écrit ordinairement ἡ δηλον ὅτι, sans être absolument constant avec lui-même (p. 65, l. 5 d'en bas, ἡ δηλον ὅτι).

μηδαμώς δε θαυμάζειν, εί τοιαυτά σοι μαρτυροίεν μείζονα γάρ συνειδέναι σοι τούτων, [3] Τί γαρ των σων έχεινος πλεονεχτημάτων (3) ηγνόησεν; οὐ τῶν ἀποκρίσεων(4) αὐτῷ τὰς μεγίστας ὑπηρετεῖς: ού τοσαύτην όξύτητα ταϊς χρείαις εἰσάγεις, ώς έννοεῖσθαί τινα: «Μή τοιούτος ών δ Περσεύς υπόπτερος ωνομάσθη τω μύθω (5);» ού την φήμην ἀεὶ θορυβεῖς, [fol. 36] οὐδε χώραν αὐτη προξενών όπου γης είης(6) αγγέλλειν(7); [4] Καὶ θαυμαστον οὐδεν είναι τοιούτον άνδρα περί το θείον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε καὶ τιμή δείκνυσε νεώς ούτος έν άστει πολυτελής(8), του μέν ιερέως (9) επιμελεία, ση δε φιλοτιμία μεγαλοπρεπώς ειργασμένος. περί οὖ τί αν μαχρολογοίην εὐρυγωρίαν (10) ἢ κάλλος ἢ (?) πλακῶν ἀγλαΐαν(11) ἢ γραφικὴν ποικιλίαν ἢ ώς ἐν καλῷ τοῦ ἄστεως

3. πλεονεχτημάτων ] Cf. § I, note 14.

5. Cf. § V, 3, καν ό στρατηγός τη τραγωδία δοκή την ευκλειαν άρνυσθαι,

et la note afférente à ce passage.
6. Cf. § V, note 14, et § VII, note 8.

 Chorikios loue Stéphanos de son activité prodigieuse. Il est, pour ainsi dire, partout à la fois. A la frontière d'Égypte, il châtie les brigands; il purge toutes les grandes routes de sa province des voleurs qui les infes-taient; il prévient les séditions à Césarée, lieu officiel de sa résidence, et il y répare l'aqueduc; puis c'est Gaza, sa patrie, où il dirige les travaux de fortification, bâtit un temple magnifique; il en fête le couronnement par un banquet auquel les personnages marquants de toute la Palestine sont conviés. La renommée ne saurait dire, à un moment donné, où se trouve Stéphanos,

8. Peut-être: καὶ θαυμαστόν οὐθέν είναι τοιούτον (ον) ἄνδρα περὶ τὸ

θείον τοσαύτη χρώμενον θεραπεία τε καὶ τιμή δείκνυσι (ν ό) νεώς οὐτος οὐν ἄστει πολυτελής κτλ. [Pour οὐν, cf. Kruger, § 14, 2, 2. H. G.]
9. ὁ ἱερεύς, c'est Marcien, évêque de Gaza. Chorikios composa plusieurs

eloges de ce personnage, dont deux, qui nous ont été conservés, se trouvent chez Boissonade (p. 77 et 105).

10. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 90, l. 13, Boisson., où Chorikios dit du même temple, τοσούτον αὐτῷ μεγέθους περίεστιν, ὥστε πολλούς πολλαχόθεν ἔνθασε συρφέοντας δόξαν δλίγων διδόναι, πολλῆς ἐκάστῷ προσούσης εὐρυχωρίας.

<sup>4.</sup> Απόχοισις signifie en grec byzantin ambassade, commission, dépêche. Voy. p. ex. Justinien, Novelle 123, chap. 25 et 36 bis; cf. Évagrios, Histoire ecclésiastique, IV, 38 (t. LXXXVI, col. 2776 A, collection Migne), ταϊς γάρ ἀποχρίσεσι τοῦ ᾿Αμασείας ἐπισχόπου διηχογείτο: Jean Moschos, t. LXXXVII, col. 2964 D, Migne, ἀλλ' ὕπαγε, ποίησον ἀπόχρισιν: col. 3009 A, ἀποστέλλει τινὰ τῶν τὰς ἀποχρίσεις διαχονούντων: et col. 3096 A, ἐπέμπειο ελς ἀποχρίσεις τοῦ χοινοβίου; St Dorothée, t. LXXXVIII, col. 1720 A, Migne, επεμψε με ο οίχονομος είς τήνδε την απόχοισεν: Jean Malala, p. 130, l. 17, L. Dindorf, και επεμψαμεν πρὸς αὐτὸν ἀπόχοισεν: Théophane, p. 295, l. 7, Classen, ὁ τὰς βασιλικάς ἀποκρίσεις ποιών βεριδάριος: Constantin Porphy-Classen, ο τως βασιλικας αποκρίσεις ποιων βεριδαρίος: Constantin Porphyrogénète, Cérémonies, p. 76 C, Reiske, ἐνέγκαντος ἀπόκριστ τῷ πρωποσίτῳ, et l'annotation de Reiske. Voy. aussi les articles Apocrisiarius, dans l'Onomasticon de Rosweyd, Vitae patrum, Anvers 1628: ᾿Αποκρισιάριος (legatus), et ᾿Αποκρισιάριος (legatio) chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graecitatis: ᾿Αποκρισιάριος (messenger, ambassador) chez Sophocles, Greek Lexicon of roman and bysantine periods, Boston 1870.

<sup>11,</sup> η κάλλει πλα | άγλαΐαν Ms. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 13

**ϊδρυται η ότι το**ῖς γεισίοις (12) ἐπὶ μέγα χωρήσας τοὺς δεῦρο πορευομένους ψυγαγωνεί πόρρωθεν έμφαίνων την πόλιν (18); [5] Τί αν ταυτα μηκύνοιμι λέγων, ούν ώς απαντα πρώην είπων, ήνίχα τὸν ἱερέα σχοπὸν ἔστησά μου τοῖς λύγοις (14);

§ XIII. 'Αλλά τη γλώττη μετρήσας την εύφημίαν, εκείνο γουν(1) είς μέσον άγειν έθέλω επειδή γαρ είχε σοι πέρας τὸ τέμενος, ξορτήν άξίαν τῶν ξργων ἐποίεις(2) · εἰς δὲ τὴν πανήγυριν ταύτην πάντας τοὺς εν τέλει συνήγαγες πολίτας 3' (8) αμα

et suiv., ωστε ζωγράφων παίδες . . . , εξ που δέοιντο χιόνων εξς μίμησιν η πλαχών ἀγλαΐας, . . . χαλών εὐπορήσουσιν ἐντεῦθε (il s'agit d'un autre temple de la même ville de Gaza) παραθειγμάτων. Chorikios se sert fréquemment du terme αἰ πλάκες pour désigner les marbres (p. ex. p. 89, l. 3, Boisson.: p. 90, l. 1: p. 113, l. 17: p. 115, l. 17: p. 116, ll. 7 et 10: p. 118,

l. 5: etc.). Quant à la genèse de la leçon  $\pi\lambda^{\omega}$ , elle est toute simple à expliquer. Il faut se représenter que l' $\omega$  qui surmonte l' $\alpha$  cache un x du type du  $x^{\circ}$  siècle (u). — De plus, nous soupçonnons que sous la leçon altérée  $x\alpha\lambda\lambda u$ , est dissimulée la leçon  $x\alpha\lambda\lambda^{\circ}$   $\hat{\eta}$ , que nous avons mise dans le texte.

12. τησι εἰς Ms.: (τοῖς) γεισίοις Tournier (ΓΕΙΟΙΟΙ = THCIΕΙΟ). — Cf. ce que dit Chorikios de la «coupole» de ce temple dans l'Éloge de Marcien, I, p. 88, l. 9, Boisson., και δη πρὸς απαντα λίαν έκπεπληγμένος, έπιεικώς αγαμαι τοῦ τεμένους τῆς ὀροφῆς. (Suit la description de la

coupole.)

18. Chorikios s'exprime ailleurs dans les termes suivants à propos de ce même temple: Ενταθθά τις πάλιν ξμοι καταλεγτω τὰς πόλεις ὅσωις ὅνομα γέγονεν ἐξ ἀνακτόρων κατασκευῆς, τῶν μἐν ἐν καλῷ κειμένων τοῦ ἄστεως (ἄστεος Βοίsson.), τῶν ἀὲ λίθων αὐγαῖς ἀστραπτόντων, ἐτέρων ἐκ μεγέθους βεβοημένων, ἄλλων γραφῆς ἀγλαῖα λαμπόντων. Τὰ γὰο ἄπασι τοῖς ἄλλοις μεμερισμένα ταῦτα συλληβόην ἔχει τὸ τέμενος. (Éloge de Marcien, I, p. 90, Boissonade.) — Αἱ δὲ πλευραὶ τῶν στοῶν, αὶ μέν εἰσι τοῖχοι, πλάκας ἡμιριεσμένοι, τῆ μὲν τέχνη μιᾶ συνεχομένας ἀρμονία, τῆ δὲ φύσει τῆς ῦλης ἴσα καὶ γραφικῆ ποικιλία κεκοσμημένας ' οἱ δὲ κίονες καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς ἀντόν ἔκαστος μιᾶ χρώμενοι συμφωνία κτλ. (Ibid., p. 85, au bas de la page.) — Τοὺς ... ἐκ τῶν βαναύσων ἀποτρεφομένους τὸν νεών ποσμεῖν οἰς ἔκαστος δύναται, καὶ τεκταίνεσθαι μὲν τοὺς τοῦτο μεμαθηκότας, βιάσασθαι δὲ μαρμάρων ἀνωμαλίαν τοὺς τοῦτο πεπαιδευμένους, καταποικίλαι βιάσασθαι δὲ μαρμάρων άνωμαλίαν τοὺς τοῦτο πεπαιδευμένους, καταποικίλαι de τους γραφέας Ιστορίαις παντοδαπαίς. (Ibid., p. 83, ll. 13 et suiv.) — Chorikios consacre encore en passant un alinéa à la description du même temple, dans le second Éloge de Marcien, p. 112, où on lit (l. 5 d'en bas), υψους, εὐρυχωρίας, φωτὸς, χρωμάτων ποιπίλων, σχημάτων οἰποδομίας παντοδαπών, τούτων απάντων όμου, μαλλον δε μερους έπαστου κατέχειν αρκούντος

14. Allusion au λόγος πρώτος είς Μαρχιανόν Γάζης επίσχοπον, εν ψ καί ἔχφρασις ναού του άγίου μάρτυρος Σεργίου (p. 77 et suiv., Boisson.).

<sup>§</sup> XIII.] 1. γοῦν] ở οὐν Ms. 2. Voy. une brillante description de cette fête, banquets publics en plein . air, décoration du champ de fête, installation de marchands forains, illuminations, noms des autorités écrits en lettres de feu, bals de nuit, etc., vers la fin de l'Éloge de Marcien, I, aux pages 100 et suivantes.

<sup>8.</sup> TE Ms.

κάστυγείτονας (4) . . . . οίς (5) ή Καίσαρος (6) εναβρύνεται. έστιων (7) δ' αὐτούς και φιλοτησίας προτείνων (8) καλήν ενεδείξω πρός απαντας δεξιότητα(9), μη ζηλώσας εκείνον τὸν κατηφή καὶ σύννουν (10) Επαμεινώνδαν. [2] Λέγεται γάρ Θηβαίων άγόντων πάνδημον έορτην και διημερευόντων οίον είκος έν εύωχίαις και χώμοις, ερομένου τινός τί δη μόνος ού μετέχει της ήδονης καί τί ποτ' είη πεφροντικώς, ἀποκρίνασθαι δτι (11) των κοινών έπιμελοίτο πραγμάτων. [3] Ούτος ὁ λόγος άγνοοῦντα τὸν Θηβαίον έλέγχει την πρός τὸ Ἱππονίχου μειράχιον (12) συμβουλήν, ώς άπειρόχαλον(18) παρά τὰ γελοῖα σπουδάζειν(14). [4] Οὐ μὴν τὸ σχυθρωπον Επαμεινώνδου φυγών την ανελεύθερον Αλεξάνδρου τρυφήν έμιμήσω, δς έν πότω τινί την λύραν άναλαβών συνήδε τοῖς προύμασιν (15), ώστε και απέσκωψεν είς αυτον δ πατήρ εί μή (16) χαταδύοιτο χιθαρίζων. [5] Σὰ δὲ, τοῦ μὲν τὴν ἀκέραιον (17)

dorvystrovas zal ois seconde main.

καίσαρος. Césarée, la métropole de la province de Palestine première. Expression fréquente chez Chorikios; (p. ex. § VIII, 1: § X, 6: Oraison funèbre de Procope, p. 6, l. 3 d'en bas, Boisson.).
 Voy. ci-dessus, la note 2.

7. Voy. ci-dessus, la note 2.

8. Il faut sans doute corriger ici προπίνων, comme ont fait Gesner et Cobet dans ce passage de Lucien (Vœux, 39), χουσὰ ἐχπώματα προπίνων (προτείνών Μες.) τοῖς συμπόταις (voy. l'éd. de Fritzsche). Cf. Démosthène, Ambassade, § 139, p. 384, 13, Reiske, ἐχπώματ' ἀργυρὰ καὶ χρυσὰ προϋπίνεν αὐτοῖς, οù plusieurs Mss. présentent la leçon προϋπένεν: mêmes variantes, ibid., § 126, p. 380, fin, et ailleurs. Sur cette confusion fréquente, voy. aussi Cobet, Novae Lectiones, p. 396.

9. Cf. Mimes, (discours inédit), fol. 156, [ci-dessous, p. 55, 1. 12] της εν τοῖς πότοις αὐτοῦ (c.-à-d. Φιλιππου) δεξιότητος ἀγασθέντες: Théophylacte Simocatta, IV, 10. p. 179, 1. 14, Bekker, δεξιότητι καὶ φιλοφοσύνη τοῦτον ἐξένισεν.

10. Cf. Éloge de Marcien, II, p. 122, 1. 10, Boisson.. τίς γὰρ νῦν οῦτοι

10. Cl. Large de Marciel, 11, p. 122, 1. 10, Boisson. 11, γαρ νον ουτα σύννους ἀνήρ καὶ σκαιός κτλ.

11. 'ποκρίνασθαι ὅτι. La pause peut justifier l'hiatus; et Homère élide αι.

12. Le fils d'Hipponique, c'est Démonique. (Voy. ci-dessous la note 14.)

13. Απειρόκαλον – σπουδάζειν, fragment ιδ' chez Boissonade, p. 283. Villoison, premier éditeur de ce fragment, avait proposé à tort de lire περί ra yEloia.

14. Isocrate, Démonique, § 31, p. 8 E, Estienne, μηδέ παρά τὰ γελοῖα σπουδάζων, μηδέ παρά τὰ σπουδαία τοις γελοίοις χαίρων τὸ γὰρ ἄχαιρον πανταχοῦ λυπηρόν.

15. xgoùguage Ms. Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 6, l. 9, Boisson.,

χρούμασι θέλγων τους χάτω θεούς.

16. Sur εl μή interrogatif, voy. Krüger, Gramm. gr., § 67, 3, remarque. 17. Cf. Description de l'horloge, p. 152, l. 3 d'en bas, Boisson., oùde ras

<sup>4.</sup> Le même fait est relaté au début de l'Éloge de Marcien, I, p. 79, Boisson., όση μεν εφοίτησεν εύχλεια πανταχού χαταπλητιούσα τῷ τεμένει τὰς ἀχοὰς, ἔργψ μαριυρούσιν αl πόλεις, ἐπὶ θέαν ἐχπεμψασαι τὰ τέλη τῶν ολκητόρων. — Cf., pour l'expression, Oraison funèbre de Marie, p. 42, 1.2. ταυτα των ἀστυγειτόνων ξείνησε τὰ τέλη.
5. καὶ ἀστυγείτονας οἰς (sans trace de lacune) Ms. première main: καὶ

σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ τὸ περιττῶς ἁβροδίαιτον, ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας (18), ἀμφότερα τῷ καιρῷ συμβαίνοντα πράττων, τοῦ μὲν ὁσίου τῆς ἑορτῆς τὸ σεμνὸν βουλομένου, τοῦ δὲ λαμπροῦ καὶ φαιδρόν τι προσαπαιτοῦντος.

§ XIV. "Εστι τοίνυν τῆς αὐτῆς εὐσεβείας τεμένη δημιουργεῖν καὶ τοὺς ταῦτα διαφθείροντας τιμωρεῖσθαι τοὺτο δὴ τοῦ στρατηγοῦντος τὸ τρόπαιον(1). [2] Σκοπεῖτε γὰρ (\*) νῆσος ἔστιν ὄνομα μὲν Ἰωτάβη (2), τὸ δ' ἔργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ἰνδικῶν, ὧν μέγας φόρος τὰ τέλη προσοικοῦσι δ' ἄνδρες αὐτὴν, ἀνόσιον

'Αμαζόνας ἀπεραίους ἀφῆπεν (Ἡρακλῆς).
18. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 102, l. 2 d'en bas, Boisson., τοῖς ἀστειστέροις τῶν πολιτῶν (il s'agit des habitants de Gaza) τὸ σεμνὸν ἐπανθεῖ.

§ XIV.] 1. L'orateur revient aux exploits du duc.
2. Ιστάβη Ms. — L'île de Jotabé est située au fond de la mer Rouge, dans la partie N.-E., presque à l'entrée du golfe Élanite. Le Synecdème de Hiéroclès la range dans la province d'Isaurie, sous le nom de Ιστάπη (p. 40, éd. Parthey). Dans le Leonis Sapientis et Photii ordo patriarcharum, publié à la suite de Hiéroclès par Parthey, cette île est désignée sous le nom de 'Isaurie, et figure comme siége d'un évêché (p. 85). Abandonnée par les Romains un peu plus d'un demi-siècle avant l'expédition que raconte Chorikios, elle avait été recouvrée par eux seulement, à ce qu'il semble, en 498, c'est-à-dire au bout de vingt-cinq ans. Tout ce qu'on sait de l'histoire de cette petite île paraît être contenu dans le passage de Chorikios qui fait l'objet de cette note, et dans les trois textes suivants: — I.] Malchos de Philadelphie, fragment I, au t. IV des Fragmenta historicorum Graecorum de C. Müller, p. 113, . . . . . tr d'è τοις Περακις η ν ο Αμοφεκος του Νοκαίλου γένους . . Μίαν δὶ των 'Ρωμαίων παρεσπάσατο νήσον 'Ιστάβην δνομα: και τοις εκατηλόγους ἐκβαλών των 'Ρωμαίων παρεσπάσατο νήσον 'Ιστάβην νησον, καὶ τὰ τέξη ταπης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ ὀλίγων ἐντεῦθεν. Par suite d'un arrangement, l'empereur Léon l', sous le règne duquel cet événement se passa, confirma à Amorkésos la possession de l'île de Jotabé (an 478 après J.-C.) — II.] Théophane, Chromaque, an du monde 5990 (498 après J.-C.), p. 218, l. 11, Classen, τότε καὶ 'Ιστάβην τὴν νήσον καμένην ἐν τῷ κόληψ, μάχαις 'Ισυθαίς Θαλάσης καὶ ὑποτελῆ φόρος οὐκ ὀλίγοις ὑποιοχουσαν βασιλεί 'Ρωμαίων, κατασχεθείσαν δὲ μεταξῦ ὑπὸ τῶν Σκηνητών Αραβων, μάχαις 'Ισυθαίς οὐκος Θαλάσσης καὶ ὑποτελῆ φόρος οὐκ ὀλίγοις ὑποιοχουσαν βασιλεί 'Ινδῶν ἐκπαρεύεσθαι φοροτία, καὶ τὸν τεταγμένον βασιλεί φόρον είσαγεῖν(\*\*). — III.] Procope, Guerre Persique, I, 19, p. 99, l. 10, G. Dindorf, . . . ἐς τὴν 'Ιωσίρνοσαν 'ἔνθα 'Εβραῖοι αὐτόνομοι μὲν ἔκ παλαιοῦ ψχηντο, ἐπὶ τούτου δὲ 'Ιουσινιανοῦ βασιλεύντος κατίνου 'Ρωμαίων γεγένηνται (νον, l'intr

<sup>\*</sup> Sic, Rev. de Phil. et ms. de Ch. G. H. G.

<sup>\*\*</sup> Io, Classen: elodysiv; - Rev. de Phil.: elodysiv; - ms. de Ch. G.: elodysiv. H. G.

έθνος (3), φρούριον οἰχοῦντες οὐδαμόθεν ἐπίμαχον τοῖς ἐπιοῦσιν' ούτοι τη νήσω πολεμίως επιπεσόντες, - έστιν αὐτόθι νεώς ίδουμένος, [fol. 37] ένθα νομίζεται του Θεού την Μητέρα την Παρθένον τιμάσθαι -, τούτον οι δυσσεβείς εδαπάνησαν γειροποιήτω φλογί, και τα τέλη σφετερισάμενοι των αγωγίμων έκαρπούντο τον βασιλέα(4), [3] Ήγησάμενος ούν την περί τον νεών άδικίαν εφόδιον σοι γενέσθαι της εξ ούρανοῦ συμμαγίας, εξήεις έπὶ τὸ τῶν ἐναγῶν ὁρμητήριον καὶ, τοῖς ἐκεῖθεν κατασκόποις περιτυγών καὶ τὰ τῶν ἐκπεμψάντων ἀπόρρητα γνούς παρὰ τῶν ἐλπισάντων ἐκείνοις διαπορθμεύσειν (5) τὰ σὰ, αὐτὸς ἄγγελος ἡλθες τοις πολεμίοις. [4] Αύτο τοίνυν πρώτον το κατασκόπους έκπέμψαι μαρτυρία των αποστειλάντων σαφής του τεταράχθαι και πεπληρώσθαι τὰς ἀκράς τῶν ἀμέμπτων(6) καὶ πάλαι τὴν σὴν ἐπ΄ αὐτούς ἄφιξιν ὀνειροπολείν τε καὶ τρέμειν. [5] "Ηλπιζον μέν οὐν έχ τῶν περὶ σοῦ φερομένων ἄνδρα θεάσασθαι(1) χρείττω τῶν έν τοῖς βιβλίοις (8) ἀριστευσάντων (9), εὖρον δὲ στρατηγόν καὶ τὰς αὐτῶν ἐλπίδας νιχῶντα. [6] Κλίμαχα γὰρ τοῖς τείχεσιν ἐπιστήσας, περινοστών σου τὸ πλήθος λόγον ἀφήχας ἐς τὸ στρατόπεδον, καιρον είπων απασιν ήκειν την εκάστου βασανίζοντα προθυμίαν καὶ δώμην (10) · τὸ βραχὸ τοῦτο φθεγξάμενος πολεμικοῖ τούς ύπηχόους ενέπλησας έρωτος, καὶ πᾶσιν εὐθύς άγαθή συνέπεσεν έρις, δς αναβήσεται πρώτος. [7] "Εδοξεν αν τις έσπουδακότας ίδων, ού πρός άγωνα καὶ κίνδυνον αὐτοὺς άναβαίνειν, άλλ' οἶον άγωνος τετελεσμένου πρός το άθλον ἐπείγεσθαι · ούτως όλίγαι συλλαβαί στρατιώταις άρχοῦσι πρὸς εὐτολμίαν ὑφ' ἡγεμόνι χρηστῷ τρεφομένοις. [8] Ούχουν φασί χαρτερήσαι την αλίμακα την όξύτητα των άνιόντων ήν δε, ως έσιχεν, οὐ τύχης ἐπήρεια τοῦτο — οὐ γάρ ἂν είλες τὸν τόπον(11) -, ἐπίνοια δέ τις καὶ παρασκευή τοῦ δαιμονίου πολλάς σοι πρός ευχλειαν ευτρεπίζοντος άφορμάς. [9] Έχτετοξευμένων των βελών τοις έπὶ τοῦ τείχους έστωσι, βρόχοις έκ θατέρου των άκρων άρτησαντες βέλη και τὰς άλλας τῶν καλφδίων άρχὰς ἐπὶ

4. «Faut-il écrire τα βασίλεια?» (Weil.) 5. διαπορθμεύειν Ms.

9. «Pent-être ἀριστευόντων.» (Tournier).

11. Cf. Eloge de Summus, p. 30, l. 4 d'en bas, Boisson., où yao ar ξπράχθη το τολμηθέν.

<sup>3.</sup> Imitation de Thucydide, I, 24, Επίδαμνος ἔστι πόλις έν δεξιά ἐσπλέοντι τον Τόνιον χόλπον' προσοιχούσι δ' αὐτήν Ταυλάντιοι βάρβαροι, 'Ιλλυριχόν Εθνος.

<sup>6.</sup> τῶν (πραξεών (ου ἔργων) σου τῶν) ἀμέμπτων? Cf., pour ἔργων et πράξεων, § I, 4, et la note 15.
7. θεάσεσθαι? Cf. 3, ελπισάντων διαπορθμεύ $\langle \sigma \rangle$ ειν.

<sup>8.</sup> τοις βιβλίοις Ms. première main: ταις βίβλοις seconde main.

<sup>10.</sup> Cf. Oraison funèbre de Procope, p. 17, l. 2 d'en bas, Boisson., πάρεστιν ήδη καιρός τὰς ὑμετέρας ἐξετάζων ψυχάς.

τλ τείνος ἀφέντες τοῖς ἀνω, οθτως αθτοῖς ἐγορηγεῖτε τοξεθείν. [10] Τοιοίποις εχείνων αχοοβολισμοίς χεγορμένων, ετεροι αλόγα προσηγον ταῖς πύλαις πνεύμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς(18), [11] Εἰαβιασθέντος (18) οὖν τῷ πνεύματι τοῦ πυρὸς καὶ τοὺς ἀποσβέσαι πειρωμένους . . . . , καὶ (14) τῶν ἀπὸ τοῦ τείγους συνεχέσι βολαϊς ίσα τῷ πυρὶ δυναμένων καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦτο θέοντας (15) άνακοψάντων πυχνοτέροις τοξεύμασι, καὶ τὰς πύλας ὑμῖν ἀνοίξαντος τοῦ πυρὸς, διενείμω (16) τοὺς ἐνοιχοῦντας εἰς θάνατον καὶ δουλείαν, καὶ παραδέδωκας ἀνδράσι πιστοῖς τὸ χωρίον ἀργυοολογεϊν βασιλεϊ τεταγμένοις. [12] Έντεῦ θεν ὄνομα (17) τῷ μέλλοντι παραπέμπεται χρόνφ' ή γαρ όψις του τόπου τον θεατήν άναμιμήσκει του γεγονότος (18), καί ποτέ τις [fol. 38] εκείθεν που παριών διηγήσεται τῷ πλησίον. «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρών ενδιαίτημα γέγονεν, οθς πολλών ελθείν τολμησάντων εξς ανήρ ήδυνή θη (10)·» ο καὶ μάλιστά γε των σων άξιον άγασθηναι· τὸ γὰρ, ἀνδρῶν ἤδη μαχίμων διαμαρτόντων καὶ πρὸς δευτέραν απεγνωκότων πείραν, είς έννηιαν σε λαβείν του γωρίου την επικράτησιν, μάλα θαρρουντός(20) έστι τη περιουσία της εύψυχίας. [13] Τοῦ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔργοις ἐπιχειροῦντος μεγάλοις ὁ μετὰ τὸν αποτυγόντα(21) τοῖς αὐτοῖς ἐγγειρῶν θαυμαστότερος ἐκείνου τὴν προθυμίαν, κάν έφ' έκατέρου το μή κατορθώσαι συμβή εί δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην (22), οὖτος ἐκεῖνός ἐστιν ὁ φθόνου την άρετην άνωτέρω λαχών.

§ Χ. Οίδα τοίνυν τινάς οί, πρίν είς άρχην παρελθείν, ίνα τύγωσι ταύτης, επιεικείας εκφέρουσι δείγμα καί, γρηστής απογεύσαντες έλπίδος τοὺς έντυγγάνοντας, έπειδὰν λάβωνται τοῦ ποθουμένου, πρός την οίκείαν ύποφέρουσι φύσιν, είς πλεονεξίαν τὸν γρόνον ἀναλίσκοντες τῆς ἐξουσίας ἀλλ' ἀμφοτέροις ὑμῖν τὰ

<sup>12.</sup> αὐτήν Ms.

<sup>18.</sup> εχβιασθέντος Με.

<sup>14.</sup> ἀποσβέσαι πειρωμένους καὶ (sans trace de lacune) Ms. Il doit être tombé, soit après, soit avant πειρωμένους un mot de même sens que απελαύνοντος, έξωθούντος. 15. θεώντας Με.

<sup>16.</sup> L'emploi du moyen ne s'explique guère ici. [Plus loin, sans doute παρέδωπας. — Réd.] 17. Il faut sans doute restituer Έντεῦθεν (τὸ σὸν) ὄνομα.

<sup>18.</sup> On lit ici χρήσιμον à la marge du Ms.
19. Peut-être faut-il restituer ους, πολλών (ἐπ⟩ελθεῖν τολμησάντων, (ἐἰεῖν) εἶς ἀνὴρ ἠδυνήθη.

<sup>20.</sup> θαρρούντές Με.

<sup>21.</sup> Peut-être μετ' αὐτὸν ἀποτυχόντα. 22. « Conduit son dessein jusqu'à l'exécution. > Sur la syntaxe de cette phrase, cf. § I, note 16.

μέν πρό τούδε πεπραγμένα τού σχήματος άξια της παρούσης άργης, τὰ δὲ τῆς ἡγεμονίας αὐτῆς ἐτέρας ἄξια μείζονος(1), [2] Τὸ δὲ παράδοξον (2) - βασκανίας γὰρ ἐπομένης τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον (3), ἄλλως 9' (4) ὅταν ἴσαι μὲν ἀρεταὶ, ἴσαι δὲ τύγαι, καὶ μία μὲν πρὸς βασιλέα σπουδή, μία δὲ παρὰ βασιλέως εύνοια καὶ τιμή, μόνοι πρὸς τοῦτον άμιλλᾶσθε τὸν λόγον -, τίνας ημίν οι πολέμους άργαίους συγγράψαντες τοιούτους παρέδωχαν άλλήλοις ούτω συμπνέοντας χαὶ φιλίαν άδολον χαὶ σαφή κεχτημένους: [3] Εὐαγόραν τὸν Σαλαμίνιον καὶ Κόνωνα τὸν Αθηναϊόν φασιν δμογνώμονας είναι καὶ φίλους ' ύμεῖς τοίνυν έκείνους δσον τοῖς ἔργοις ὑπερεβάλλεσθε, τοσούτον τῆ πρὸς άλλήλους εὐνοία. [4] Έπεὶ δ' Εὐαγόρας ἐμοὶ καὶ Κόνων εἰσῆλθε, συνεισῆλθεν ὁ Ζεύς τῶν Αθηναίων τὸ φιλοτέγνημα παρά τοῦτον γάρ είστήκεσαν τὸν θεὸν ἄμφω χαλχοῖ (5). ὡς ἔδει καὶ νῦν τῶν ἐργαζομένων ταυτα τὸν ἄριστον ἐκεῖνο ζηλώσαι τὸ σχημα καὶ μέσον ὑμῶν αμφοτέρων βασιλέα δημιουργήσαι (6). [5] Ετίμησα (δ') αν υμας τοιφδε καύτος (7) επιγράμματι (8). «Αι πόλεις τούς άργοντας έκατέρωθεν βασιλέως ανδραγαθίας ένεκα καὶ δικαιοσύνης.»

Ειργασταί μοι μηδέν ύποθωπεύσας ό λόγος, καὶ [fol. 39] τιμώ τούτοις ύμας οίς τυγγάνω δυνάμενος, και γένοιτο λαμπροτέρων άρχων τὰς ἡνίας ἄμφω παραλαβεῖν(9) καὶ(10) τοὺς ἐμοὺς λόγους

άεὶ ταῖς ὑμετέραις συναύξεσθαι τύγαις (11).

2. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 90, l. 6 d'en bas, Boisson., το δὲ παρά-

δοξον' των ξργων ατλ.

Imitation de Thucydide, II, 45, φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον.
 τε Ms. — Pour ἄλλως τε, cf. § III, note 23.

6. Dans la dialexis qui est placée en tête de ce discours, l'orateur regrettait de ne pas être un Zeuxis, pour pouvoir peïndre Aratios et Stéphanos entre la Vertu (Αρετή) et l'Autorité (Άρχή), ἐδημιούργησ' ἀν ἀμφοτέρους ἐν μέσφ χιλ. (p. 127, Boissonade.)
7. Cf. Oraison funèbre de Marie, p. 48, l. 7 et suiv., Boisson., ποιητής μὲν οὐν ἐπών ἐπιγράμματι τὸν τάφον ἔτίμησεν ἄν· ἐγὼ δὲ μέτρου χωρὶς χιλ.

8. και αὐτὸς Ms.

9. Prédiction bientôt réalisée (voy. la note sur le § XV, 1). Καὶ τοὺς ἐ. λ. ἀ. τ. ὑ. σ. τύχαις fragment πή, chez Boissonade, p. 298.
 Le titre εἰς ᾿Αράπιον δοῦκα καὶ Στεφανον ἄρχοντα est répété dans le Ms., conformément à l'habitude, après le dernier mot.

<sup>§</sup> XV.] 1. Ces paroles de l'orateur ne tardèrent pas à recevoir une éclatante confirmation : en 536, la province de Palestine première fut érigée par Justinien en proconsulat avec suprématie du proconsul sur le gouverneur de Palestine seconde, et le premier proconsul qui fut nommé fut Sté-phanos lui-même. Quant à Aratios, il fut appelé, comme on a vu dans l'introduction, en Italie, et devint l'un des principaux lieutenants de Bélisaire.

<sup>5.</sup> Souvenir d'Isocrate, Évagoras, § 57, p. 200 C, Estienne, τὰς εἰχόνας αὐτῶν (c'est-à-dire Κόνωνος και Εὐαγόρου) ἐστήσαμεν, οὐπερ τὸ τοῦ Διὸς άγαλμα του Σωτήρος, πλησίον έχείνου τε και σφών αυτών, αμφοτέρων υπόμνημα κτλ. On remarquera qu'Isocrate ne dit pas si les statues étaient d'airain.

# CHORIKIOS

#### APOLOGIE DES MIMES

D'APBÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

On trouvera dans ce discours des détails neufs et souvent curieux sur l'histoire du théâtre sous Justinien, ainsi qu'un bon nombre de fragments en partie inédits d'auteurs anciens et quelques indications nouvelles relatives à leurs ouvrages. Nous voulons indiquer ici, très-sommairement, quelques endroits qui nous ont paru particulièrement intéressants au point de vue de la littérature classique (2).

#### ARCHILOQUE.

§ VI, 10. Licence extrême de la pensée et de l'expression chez Archiloque.

#### Αδέσποτον έπος.

(Vers probablement gnomique.)

§ V, 2, μη δείμαινε θεούς έράων ην ψεῦδος δμόσσης.

# SOPHRON (8).

§ III, 10, φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ (c'est-à-dire Σώφρονι) μήπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν.

1. Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1877 (Juillet),

3. On ne relève pas ici les détails connus d'ailleurs, tels que l'introduction des mimes de Sophron à Athènes par Platon au retour d'un voyage en Sicile, la division de ces mimes en arôgeios et yuvauxeios, etc.

<sup>2.</sup> Pour tous renseignements concernant l'auteur, le manuscrit, la méthode suivie pour la publication du texte et les signes abréviatifs, voy. CHORIKIOS, Eloge du duc Aratios et du gouverneur Stéphanos, aux pages 1 à 10 du présent volume. On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets obliques (>) les lettres ou les mots que l'on propose pour combler certaines lacanes que l'on croit reconnaître dans le texte.

On sait que les Suracusaines de Théocrite étaient une imitation d'un mime de Sophron, dont le titre, selon les conjectures les plus plausibles, devait être ταὶ θάμεναι τὰ "Ισθιμα: voy, les quelques fragments qui nous ont été conservés de ce mime, dans Sophroneorum mimorum reliquias conquisivit disposuit explanavit Dr. Lud. Botson, p. 5 et suiv. Marioburgi 1867. Jadis Valckenaer. après avoir recherché avec le plus grand soin les traces des emprunts faits au mime sophronien par l'auteur des Syracusaines, concluait en ces termes (Annotationes in Adoniagusas Theocriti p. 27, édit. de Berlin, 1810): «Quidquid ferme Sophronis apud » veteres sparsum legitur haec mihi scribenti obversatur; in his » perpauca tantum invenio, quae in Adoniazusis videri queat » expressisse Theocritus. » La question n'avait pas fait un pas depuis l'époque où le célèbre philologue hollandais écrivit ces lignes. Chorikios vient nous apprendre quelque chose de plus: on peut penser désormais que l'imitation de Théocrite descendait jusqu'aux menus détails. C'est un fait précieux et curieux à noter, que l'enfant qui pleure dans les Syracusaines, doit être un souvenir de cet autre enfant que Sophron, s'il faut en croire Chorikios, avait mis en scène.

#### EURIPIDE.

I.

§ XVI, 10.

(A)λλ' ἄπρας εὐηθίας ἄπτοιτ' ἂν ὅστις τὴν φύσιν νιπᾶν θέλοι. Fragment d'une pièce indéterminée.

## II.

§ VII, 4. Citation de sept vers l'ambiques, sous le nom du tragique misogyne, c'est-à-dire Euripide. Six de ces vers sont connus, mais non pas pour être d'Euripide. Ils appartiennent à un morceau de quinze ou seize vers qui, après avoir été attribué pendant longtemps à Ménandre, avait, en fin de compte, été classé par les éditeurs les plus autorisés comme fragment tragique ἀδέσποτον. Voici en deux mots cette histoire. On lisait chez Stobée, au Florilège, parmi les γαμικὰ παραγγέλματα, une série de dix-huit vers, portant pour lemme Μενάνδρον, qui parut à Henri Estienne, le premier, — et d'autres critiques, Bentley, Pierson, etc., vinrent se ranger à cette opinion — devoir être

scindée en deux fragments, dont l'un, composé des trois premiers vers seulement, appartenait seul à Ménandre, tandis que l'autre. comprenant le reste du morceau — à partir de tò uév uéviotor. ce qui est le commencement de la citation de Chorikios. devait, à en juger par le ton et le style, être attribué à Euripide. Gaisford. Matthiae pensèrent de même, et celui-ci admit les quinze derniers vers dans son édition d'Euripide parmi les fraqmenta dubia. Plusieurs philologues s'inscrivirent en faux contre ce jugement: Buttmann et Reisig prétendirent qu'on ne voyait pas dans la bouche de quelle femme Euripide aurait placé cette tirade. Cette remarque fit impression sur Meineke, qui, lorsqu'il donna son édition des fragments de Ménandre et de Philémon (1823). était arrivé à la conclusion suivante: « Itaque nihil relinauitur nisi ut Menandrum consulto sublimiorem orationis for-» mam affectasse statuamus, quod cur ille faciendum putaret, » plura in caussa esse potuerunt. » Au surplus, il revint de cette opinion qui, en fait, était erronée. D'après les derniers résultats de la critique (voy. Stobée. Florilège. LXXIV. 27°. édit. neke; Wagner, Perditorum tragicorum fragmenta, coll. Didot, fragment 240 anonymorum, à la page 89; Nauck, Fragmenta tragicorum Graecorum, nº 450 des άδέσποτα), les deux premiers vers seulement seraient de Ménandre, et le reste, d'un poëte tragique, sans qu'on doive pencher pour Euripide plutôt que pour un autre.

Le témoignage de Chorikios vient donner gain de cause à Henri Estienne, Bentley, Pierson, Gaisfort et Matthiae, tant pour ce qui concerne l'attribution que pour l'endroit de la coupure. La citation de Chorikios provient vraisemblablement du recueil de Stobée, où il paraît avoir lu, à la suite des trois premiers vers attribués à Ménandre.

Εύριπίδου: Τὸ μὲν μέγιστον ατλ.

Dans la citation de Chorikios est intercalé un vers que n'a pas l'extrait de Stobée: c'est le suivant:

έρᾶ δ'ἀκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν.

#### Fragment tragique àdéanoror.

§ XVI, 2, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη, κατὰ τὴν τραγφδίαν, συμβαίνει.

### PHILÉMON ET MÉNANDRE.

Les mots γνώμας ἐμμέτρους ἀλλήλοις ἀντιτιθέντας καὶ μη χείρονα Μενάνδρου δόξαι τὸν ἕτερον (au § XVIII, 2), en parlant de Philémon et de Ménandre, donnent lieu de croire qu'il existait déjà, du temps de Chorikios, un recueil de sentences et de pensées parallèles sur les mêmes sujets, empruntées tour à tour à chacun des deux comiques, à peu près comme cela se présente dans la Μενάνδρου καὶ Φιλήμονος σύγκρισις, publiée par Rutgers (voy. la note afférente à cet endroit du texte).

#### MÉNANDRE.

Au § IX, 3, il est question de quatre personnages des comèdies de Ménandre, à savoir Moschion et Chérestrate, deux jeunes gens amoureux, Cnémon et Smicrinès, deux variétés de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine la haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre se montre de la plus ridicule avarice. Chorikios nous donne sur leur compte quelques renseignements nouveaux et qui ne pourront manquer d'être bien accueillis. Si le lecteur veut bien se reporter à la note que nous avons mise au bas du texte à propos de Cnémon, il verra qu'Alciphron, en traçant le portrait de son Cnémon (lettres 13 et suiv. des Lettres rustiques), a dû emprunter ses traits à la comédie de Ménandre. On ne se doutait point de ce fait. En outre, personne ne sera sans doute fâché d'apprendre que l'Avare de Ménandre craignait que la fumée, en s'échappant de son foyer, ne lui dérobât quelque chose.

3

§ XVIII, 2, φασὶ τὸν εύρηχότα τὴν ὑπὲρ ἔς ἀγωνίζομαι τέχνην, ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μὲν ὁεύτερος τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐχεῖνον δὴ (c'est-à-dire Philémon) λέγουσι καὶ τὸν παῖδα τὸν Διοπείθους (Ménandre) ἡλιχιώτας τ' ἄμφω κτλ.

Nous avouons ne pas comprendre la proposition  $\xi = \sqrt{6} - \pi \varrho \tilde{\omega} \tau \sigma \varsigma$ . On nous en propose les deux explications suivantes comme possibles. Nous les reproduisons ici avec l'espoir d'attirer l'attention des philologues sur cette phrase, qui, en tout état de cause, paraît cacher sous une énigme quelque donnée intéressante.

1) «Celui dont le mime dit ὁ δεύτερος (par opposition au mime ancien de Sophron), bien qu'il soit en réalité le premier

par ordre de mérite, avoue ne faire que réciter de mémoire les œuvres (que reproduire les inventions), » Miuoc paraît être à insérer, s'il n'est seulement à sous-entendre; et την τάξιν peut avoir pris la place de την άξίαν. Il y aurait là un renseignement littéraire nouveau, d'où il résulterait que les anciens distinguaient deux genres successifs dans l'histoire du mime. comme ils en distinguaient trois dans l'histoire de la comédie.

2) S'agirait-il du fameux Ératosthène surnommé  $\beta \tilde{\eta} \tau \alpha$ , parce qu'il se distinguait dans tous les genres en restant partout au second rang? Il s'était particulièrement occupé de l'histoire de la comédie grecque. Dans cette hypothèse, les mots obscurs έξ οξ πάντα φησίν ἀπαγγέλλειν devraient être tenus pour altérés. Le mot τάξιν pourrait se prendre dans le sens de rang, ou bien aussi dans celui d'ordre des temps. En effet. Ératosthène passe pour avoir pris le premier le nom de φιλόλογος, à cause de l'universalité de ses connaissances et de ses écrits.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-101. [Folio 151 verso, ligne 9 (au milieu):]

'Ο λόγος ύπερ των εν Διονύσου τον βίον εξπονιζόντων (1).

§ I. Μηδείς (2) ύμων, ω παρόντες, δνειδός μοι νομίση την ύπόθεσιν φέρειν, εἰ, πάντα μιμεῖσθαι τῶν λόγων ἀσκούντων, τοῖς ὄνομα κεκτημένοις την μίμησιν (8) ἐπικουρήσων ἀφίγμαι · <sup>ἥσ</sup>φ γὰρ ἀδίχως ἐν αἰσχρᾳ γεγόνασιν ὑποψία (⁴), τοσούτφ μᾶλλον αὐτῶν ὑπερασπίσαι προήχθην, μεγίστην είναι νομίσας βάσανον έπορος τοὺς μετὰ κινδύνων ἀγῶνας. [2] ⊿εήσομαι δὴ πάντων ύμῶν ἢν οὖτοι συνήθη ποιοῦνται πρὸς τὰ θέατρα (δ) δέησιν ίλα-

5. τὸ θέατρον est fréquemment employé pour of θεαταί par Aristophane et autres auteurs: cf. Cobet, Variae lectiones, p. 297 de la seconde édition.

— De même plus bas, § VI, 5, et § X, 8. — En tête de la phrase, écrire Δεήσομαι δὲ πάντων?

<sup>1.</sup> On lit ici, à la marge du manuscrit, de la main d'Iriarte: «De Dionysi sice Bacchi mores exprimentibus. > Iriarte a reconnu plus tard sa distraction; il imprime dans son catalogue (Regiae bibliothecae Matritensis codices Graci mss., Matriti, 1769, p. 400) la traduction suivante, qui, cette fois, est exacte: «Oratio de illis qui in Bacchi (theatro) mores imitantur.» § 1.] 2. Μηθείς » ὑπόθεσιν φέφειν, fragment φο α΄ chez Boisson., p. 809. 3. δνομα πεπτημέγοις ⟨παφά⟩ την μίμησιν?

<sup>4.</sup> Sar la mauvaise réputation des acteurs et actrices connus sous le nom de «mimes» voy. plus bas, § IV, 1, et la note 1. Cf. Horace, Satires I, 2, début, Ambubajarum collegia, pharmacopolae, || mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne, etc. On pourra consulter sur ce sujet l'article Minus, par Witzschel, dans la Real-Encyclopädie de Pauly.

ρώς ακούσαι του λόγου, μη πρός την ούκ οίδ' όπως κατέγουσαν βλέποντας δόξαν, άλλα την του πράγματος αχριβώς δοχιμάζοντας φύσιν. [3] Εί γαρ προς ένα κατήγορον ου δάδιον αντειπείν, ότι τὸ (6) πρότερος λέγειν πλεονεχτεῖ, λοιδορίαις καὶ σκώμμασιν ἐμφράττων τῷ συλλόγω τὰς ἀχοὰς, πῶς ἀν τις πολλὴν ἐπιστομίσειε φήμην πάλαι χρατούσαν (7) και πλείστην καταγέουσαν τών μίμων διαβολήν: τολμήσω δ' διιως τούς μέν τοῦ(8) χαχῶς ἀχούειν, τούς δὲ τοῦ χαχῶς δοξάζειν έλευθερῶσαι. [4] Εἰ μέν οὖν ἄμοιρος ταύτης ύπηρχον της θέας, οὐδ' ούτως αν εκαρτέρουν συκοφαντουμένων ανθρώπων ύπεριδείν έπει δε θεατής εγινόμην, ήνίχα με πλείστων ήγουμένων ίδρώτων εἰς ἀνάπαυλαν ὁ καιρὸς βραγεῖαν ἐκάλει πρίν είς παιδευτάς έγγραφηναι(9), καὶ της έντεῦθεν μετείχον ψυγαγωγίας, ήγησάμην άγνώμων τις είναι δόξειν(10), εί μή τῆ(11) [fol. 152] τέχνη, δι' ής ἐκηλούμην, τὴν ἐκ τῆς γλώττης βοήθειαν αμοιβήν εκτίσω της ήδονης. [5] 'Αεὶ μεν γαο ύβριζομένη συνήλγουν ' ώς δὲ φίλους ἄνδρας καὶ τραφέντας ἐν λόγοις καὶ τὸν τρόπον έπιειχείς τὰ μίμων ήσθόμην εν ἀστεία (12) τινί παίζοντας (13) έρρτη καὶ κροτούντα τὸν δημον, πρέπειν ψήθην εμαυτώ καὶ τοῖς φίλοις καὶ τῷ δήμφ τὰ δίκαια συνειπεῖν, ἐνα μη δοκοίην ἐγώ μέν φαύλων είναι συνήθης, οἱ δ' ἀνελεύθερον ἔργον ἐπιτηδεύειν, ό δὲ δῆμος ἀγεννές τι ποιοῦντας κροτεῖν. [6] Τοσαῦταί με τὴν παρούσαν απήτουν συνηγορίαν προφάσεις.

§ Π. Έπειγομένου δή μοι πρός τους άγωνας του λόγου, ου πρότερον αὐτὸν εἰς ἐκείνους ἀφίημι πρὶν διδάξαι τὸν τρόπον ον προσήπειν ήγουμαι τὸ παρὸν δοκιμάζεσθαι πρᾶγμα. [2] Τὰς τέχνας οι καλώς έξετάζοντες πρός τους έν ταύταις ευδοκιμούντας όρωσιν, οὐ τούς ἐν ἐσχάτη μοίρα τοῦ χοροῦ τεταγμένους (1). [3]

6. vò est l'orthographe du manuscrit. L'auteur avait-il dit vo ou vo? la question est délicate à trancher.

7. Eschyle, Suppliantes, v. 294, φάτις πολλή χρατεί. Cf. Plutarque, O. Graechus, 1, καίτοι κρατεί δόξα πολλή τούτον άκρατον γενέσθαι δημαγωγόν.

11. εt μη τη [fol. 152] εt μη τη Ms.

<sup>8.</sup> τοὺς μὲν τοῦ] τοῦ τοὺς μὲν Ms.
9. Voy. le § XIII, 2 et 5, où l'orateur nous apprend que la coutume de Gaza défendait aux maîtres qui tenaient une école dans cette ville (παι-δευταῖς) d'assister à aucune sorte de spectacle. — Au lieu de ἡγουμένων, qui ne se comprend guère, ἡττώμενον ? (Tournier). 10. δόξειν] δοπεῖν Ms.

<sup>12.</sup> ἀστική serait plus conforme à l'usage. L'orateur fait allusion à une fête qui eut lieu à Gaza: voy. § XI, 11 et § XIII, 2.
13. D'abord παίζοντα (ε ajouté de seconde encre) Ms.

<sup>§</sup> II.] 1. Cf. § V, 9, έξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχθω τῶν μίμων.

Τοῦτό μοι παρ' όλην φυλάξατε την ύπερ τῶν μίμων ἐπικουρίαν. μή πρός τους ήττον κομψούς αποβλέποντες, αλλά τους πανταχού γῆς ὑμνουμένους καὶ δικαίως ἐκ τῆς τέγνης πεπλουτηκότας, ὡς έσθητι πολυτελεί και γρυσίου περιουσία και σκεύεσιν άργυροῖς καὶ δούλων εναβρύνεσθαι καταλόγω (2), [4] Όρθῶς, οἶμαι, κρίνειν ύμᾶς ἀξιῶ· ὡς τοίνυν οὕτω πρινούντων ἀγωνιοῦμαι.

§ III. Ότι τοίνυν ου φαύλον ή μίμησις — δεί γάρ, επειδή ταίτην έχουσιν έπωνυμίαν καὶ τέχνην, τοῦτο παραστήσαι τὸν λόγον — υμίν εγω (1) παρέξημαι μάρτυρας ους ου παραγράψασθαι θέμις. [2] Μιμεῖται γὰρ Δηΐτροβον μὲν Δθηνᾶ (2), ἡ δ' Αφοιδίτη γυναϊκα πρεσβυτιν(8), δ δὲ Ποσειδών τοῖς Αχαιοῖς ἐν Τροία συναγωνίζεται «παλαιφ φωτί ἐοικώς» (4), άλλά καὶ "Αρης ανδρός έχων ιδέαν "Εκτορι «λοιγόν αμύνει» (5), απλώς απαπες οί θεοί

ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, παντοῖοι (6) τελέθοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας (7).

[3] θεῶν οὖν μιμουμένων, τίνα τρόπον ἀνθρώποις ἔγκλημα γίνεται μίμησις; [4] Έχει μέν οὐν ἀρχοῦσαν ὁ λόγος τὴν ἐξ οὐρανοῦ μαρτυρίαν έπει δε τα πασιν δρώμενα μείζονα πίστιν έγει των άφανῶν, καλὸν ὰν εἴη τοῖς εἰρημένοις ἐτέραν ἀπόδειξιν ἀνθρωπείαν προσθείναι (8). [5] Όρατε τοίνυν όσαι τέχναι το πλήθος έργον ποιούνται την μίμησιν όητορική, ποίησις, ή τὸν χαλκὸν ἐξ ὕδατος ἔμψυχόν πως δοχεῖν εἶναι μηχανωμένη (9), δρχησταὶ, πλάσται,

<sup>2.</sup> Cf. § XV, 9, τῷ καταλόγφ τῶν γνωρισμάτων κτλ.: Tyrannicide, p. 76, 1. 2, Boisson., και καταλόγους δορυφόρων ταττομένους.

<sup>2,</sup> Boisson., καὶ καταλογούς τος.
§ III.] 1. ἔργφ Ms.: ἔγὼ Tournier.
2. Δηϊφόβφ (Αθηναίη) εἶκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν.
Πίασε ΧΧΙΙ, 227. γρητ δέ μιν είχυῖα ('Αφρυδίτη) παλαιγενεί προσέειπεν κτλ.

Πάαθε, III, 386.

<sup>4.</sup> Iliade, XIV, 136.
5. τῷ δ' (Εκτορι) αἰεὶ πάρα εἶς γε θεῶν, δς λοιγὸν ἀμύνει καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Αρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.

Iliade, V, 608 + 4.

Cf. ibid., 595. 6. παντοίσι Με.

<sup>7.</sup> Odyssee, XVII, 425 - 6, xal te Seol felvoidir koixótes a., | nartoloi t., έ. πόληας.

<sup>8.</sup> προθείναι Με. 9. Quel est cet art? Pour quiconque se rappellera les joueurs de trompette automates de Héron d'Alexandrie ou ces oiseaux qu'on fait, à volonté, boire ou chanter, et cels par l'effet d'un simple écoulement d'eau (voy. notamment les n° 16 et 49, 14, 15, 28, 29, 30, 48 et 44 de la traduction anglaise des Pneumatiques publiée par B. Woodcroft), il y aura

ζωγράφοι. [6] Τί αν μείζον είποι τις μίμων έγκωμον η τὸ προσηγορίαν έγειν τοιαύτην έφ' ην σπεύδουσιν απαντες: [7] "Ισμεν δέ που (10) και την Σώφουνος ποίησιν (11) ώς απασα μίμοι προσαγορεύεται · καὶ τοῦτο μέν άπασι γνώριμον, έκεῖνο δὲ τὰς τῶν πολλών διέλαθεν αποάς. [8] Λέγεται (12) Πλάτωνα τὸν Αρίστωνος τουτωνί των συγγοαμμάτων . . . . . ώς έχ Σιχελίας Αθήναζε ταύτα χομίσαι, μέγα τι δώρον οίομενον άγειν τη θρεψαμένη καί πόλιν έχ τούτων χοσμείν Πλάτωνός τε πατοίδα καὶ πάσης μητέρα σοφίας. [9] Ούτω δὲ λόγος ἐχεῖνον ταῦτα θαυμάσαι, ώς οὐ μόνον ημέραν (την) όλην αὐτοῖς (13) διαλείν, ἀλλά καὶ της νυκτός ύποβάλλειν αύτοῦ κατόπιν τῆ στρωμνῆ τὸ βιβλίον (14), ὅπως, οίμαι, γένοιτο πρόχειρον εί πού τις έννοια παραπέσοι νύχτωρ αὐτῷ δεομένη τοῦ ποιητοῦ. [10] Οὖτος τοίνυν ὁ Πλάτωνα λα-

quelque présomption que Chorikios avait ici en vue la fabrication des automates.

10. δήπου?

11. L'orateur appelle les compositions de Sophron « poésies » (ποίησιν: cf. plus bas, 11. Σώφρονα μίμους ξαιγράφειν αύτοῦ τὰ ποιήματα), et Sophron lui-même un «poëte» (τοῦ ποιητοῦ, 9), bien que cet auteur n'ait pas écrit en vers. Cf. un scoliaste de saint Grégoire de Nazianze, chez Montfaucon, Bibliotheca Coistiniana, p. 120, ξν τούτω τῷ λόγω τὸν Συρακούσιον Σώφουνα μιμείται οίτος γάο μόνος ποιητών δυθμοίς τια και κωλοις έχρησατο ποιητικής ἀναλογίας καταφουνήσας. (Henry Stevenson exprime l'opinion, dans la Revue des Questions historiques du 1st septembre 1876, Topinion, dans la Revue des Questions historiques du 1st septembre 1876, à la page 496, que cette scolie pourrait bien être de Cosmas le Mélode.) Démétrios, περί ξομηνείας, 156, parle des «drames» de Sophron, σχεδόν τε πάσας εκ τῶν δραμάτων αὐτοῦ τὰς παροιμίας ἐκλέξαι ἔστιν(\*). — «Schon» Aristoteles (bei Athen. XI, p. 505. c. vgl. Poet. I, 8) sagte dass jene Mimen ungeachtet ihrer Prosa dem Geiste, nicht der Form nach für Dichstungen zu halten seien.» (Witzschel, à l'article Mimus de la Real-Encyclonidie de Pauly). Il pour service

clopādie de Pauly). Il nous semble, comme à Dobree, qu'on fait dire ici à Aristote ce qu'il n'a pas dit: voy. P. P. Dobree, Adversaria critica, t. II, p. 336 - 337, Scholefield (= t. III, p. 117, Wagner).

12. Ici, à la marge du manuscrit, σημείωσαι. — Chorikios aime à désigner d'abord les auteurs illustres dont il parle par le nom de leur père, puis à les nommer eux-mêmes un peu plus tard: comp. au § XVIII la phrase sur Ménandre. C'est pourquoi nous pensons à supprimer Πλάτωνα.

13. aurais Ms.

13. αὐταῖς Ms.

14. Cf. Diogène Laërce, III, 1, 18, δοχεῖ δὲ Πλάτων καὶ τὰ Σώφρονος τοῦ μιμογράφου βιβλία ἡμελημένα πρῶτος εἰς Ἀθήνας διακομίσαι καὶ ἡθοποιήσαι ποὸς αὐτά ' ἃ καὶ εὐρεθήναι ὑπὸ τῆ κεφαλῆ αὐτοῦ: Olympiodore, Vie de Platon, III, ἡνίκα ἐτελεύτησεν εὐρεθήναι ἐν τῆ κλίνη αὐτοῦ Αριστοφάνην καὶ Σώφρονα: Athénée, Banquet des Sophistes, XI, p. 504 B, καὶ ὁ τοὺς μίμους δὲ πεποιηκώς οῦς ἀεὶ διὰ χειρὸς ἔχειν Λοῦρίς φησι τὸν σοφὸν Πλάτωνα: Quintilien, I, 10, 17, « Sophron . . . , mimorum quidem scriptor, sed quem Plato adeo probavit ut suppositos capiti libros εἰμε, cum moreretur, habuisse credatur »; Valère Maxime, VIII, 7; Tzetzès; Suidas, etc. Schuster a discuté les sources d'où proviennent ces différents témoignages dans le Rhein, Museum, nouv, sér., t. XXIX, p. 610. dans le Rhein. Museum, nouv. sér., t. XXIX, p. 610.

<sup>\*</sup> forer Rev. de Phil. ; forer Spengel, Rhet. graec., III, p. 297. H. G.

χων εραστην μιμεϊται μεν ἄνδρας, μιμεῖται δε γύναια (15)· φθέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ μήπω γινῶσκον ὀρθῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσαγορεύειν (16). [11] Οἴεσθ' οὖν, εἰ τὸ μίμων ἄδοξον ην ἐπιτήδευμα, ἢ Σώφρονα μίμους ἐπιγράφειν αὐτοῦ τὰ ποιήματα ἢ Πλάτωνα τούτων ἐπαινέτην γενέσθαι ἢ τὸν Διόνυσον(17), ως φασιν, [τὸ θέατρον] (18) ἀνακεῖσθαι τούτοις αὐτοῦ τὸ τέμενος ἐπιτρέπειν(19);

§ IV. Αλλά βίος, φησί, τοῖς πλείοσιν ἀσελγης καὶ γέμων ἐπιορχίας, ὥστε, κἂν αὐτὸ μη θῶμεν φαῦλον εἶναι τοὐπιτήδευμα, τῷ βίω κακίζεται τῶν μετιόντων(1). [2] Τί γὰο ὧν ἐπιτηδεύουσιν

15. C'est une supposition généralement admise, mais erronée, que la division des Mimes de Sophron en μῖμοι ἀνδρεῖοι et μῖμοι γυναικεῖοι est du fait du grammairien Apollodore d'Athènes, qui vivait au second siècle avant notre ère. Cette division remonte plus haut, et probablement à Sophron lui-même ou à ses premiers éditeurs. Voy., en effet, le texte suivant de la République de Platon, l. V, p. 451 C, signalé par Richard Foerster (Rheinisches Museum, nouv. série, t. XXX [1875], p. 316: τάχα δὶ οῦνως ἄν ὀρδως ἔχοι μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα (lire μετὰ τὰνδρεῖον δρᾶμα?) παντελῶς διαπερανθέν τὸ γυναικεῖον αῦ περαίνειν. Schuster, dans le Rhein. Museum, t. XXIX, n. s., p. 610, croit reconnaître dans un passage du Gorgias de Platon (p. 493-494 A), l'esquisse de deux mimes de Sophron, l'un ἀνδρεῖος. l'autre γυναικεῖος.

l'un ἀνδημις de l'aton (p. 453-454 h), l'esquisse de deux mimes de sopmon, l'un ἀνδηεῖος, l'autre γυναικεῖος.

16. Théocrite, dans les Syracusaines (Idylle XV), avait imité un mime de Sophron probablement intitulé ταὶ ϑάμεναι τὰ Ἰσθμια; on le sait d'une manière générale (voyez l'Introduction, p. 36), les éléments manquant du reste pour suivre la comparaison dans le détail. Il est intéressant de pouvoir se rendre compte, grâce à l'allusion que fait ici Chorikios à l'enfant du mime sophronien, que Théocrite avait dû suivre pas à pas le modèle qu'il s'était choisi. Voy. Syracusaines, vv. 11 = 14 et 40-41. — L'emploi de οὐ après μη, celui de γινώσχω καλεῖν dans le sens de οἰδα καλεῖν, sont l'un et l'autre à noter. Nous ne répondons point de la pureté du texte en cet endroit

texte en cet endroit.

17. Cf. § XII, 7 et la note 5.
18. Sc pass rò Séargor Ms.

19. Les mimes étaient représentés au théâtre. Voy. là-dessus Grysar, Der Rômische Mimus, p. 40. Cf. le titre même de ce discours, ὑπὲρ τῶν ἐν Δωνίσου τὸν βίον εἰχονιζόντων.

§ IV.] 1. Cf. Horace, Satires, I, 2, 55 et suiv., Ut quondam Marsaeus, amator Originis ille, || qui patrium mimae donat fundumque Laremque, || «nel fuerit mi,» inquit, «cum uxoribus unquam alienis.» || Verum est cum mimis, est cum meretricibus, unde || fama malum gravius quam res trahit. Les mavaises mœurs des mimes sont attestées à toutes les époques: voy. p. ex. Plutarque, Sylla, 2 et 36; Antoine, 9 et 21; Cicéron, Philippiques, II, 22; 24; 25; 27; 39; ad divers., IX, 26; ad Attic., X, 10; Trebellius Pollion, Gallien, 8; les Trente Tyrans, 9; Vopiscus, Aurélien, 42 et 50; etc. Cf. encore le début de ce discours, et la note 4. Justinien (début de la Novelle LI) s'exprime dans les termes suivants au sujet de la condition d'actrice: loμεν πρώην πεποιημένοι νόμων ἀπαγορεύοντα μηδενί παροποτων της εξε σχηνήν χαιιούσας γυναϊκας ξγγυητάς εξοπράττειν. ώς προσεθρεύσουσι καὶ την ἀσεβη πληρώσουσιν ξογασίαν, μεταμέλου καιτρόν οὐχ ξχουσαι: et, quelques lignes plus bas, ώς οὐδέποτε παύσονται της ἀσεβοῦς ξχείνης καὶ ἀσχήμονος ξογασίας.

ανθρωποι πάντας έγει τούς μετιόντας αμέμπτους: [3] Δοχίμαζε πάσας, εὶ βούλει, τὰς τέγνας την ἀνιοῦσαν ἄγρι τῶν ἐν οὐρανῷ φαινομένων, την ούκ εωσαν άβατον είναι την του Ποσειδώνος άργην [αὐτούς μοι σχόπει τοὺς διδασχάλους τῶν λόγων, οἶς ἡ μὲν πρόσοδος από τοῦ σωφρονείν, τὸ δὲ ἐνδεὲς [fol. 153] ἐχ τῶν ἐναντίων]. τάς βαναύσους, τάς ἐπαγγελλομένας εὐφραίνειν, τὰς εἰς ὄνησιν εύρημένας, τὰς ώφελεία καὶ τέρψει συγκεκραμένας. [4] Τίνα τούτων όρᾶς ἀνεγκλήτους ἃπαντας ἔχουσαν τοὺς αὐτῆ κεγρημένους; [5] Καλώ τοίνυν αὐτὰς ἐνταῦθα πρὸς συμμαχίαν δεῦρό μοι ήκετε πάσαι καί μοι συλλάβεσθε τοῦ πρὸς τοῦτον ἀγῶνος, πολλούς μέν αὐτῆς ἐκάστη καταλέγουσα μαθητάς, δμολογοῦσα δὲ τούτων ἐνίους επιόρχους είναι καὶ νοσείν (2) ακρασίαν. [6] Τί οὐν, ω θαυμάσιε, δράσωμεν; ώρα (8) γάρ ἢ πάσας ἀτίμως ἐκ τῶν πόλεων έχχηρύξαι - οὐδεμία γὰρ ἄπαντας έξει τοὺς φοιτητάς ἀναμαρτήτους δειχνύναι - ή μηδέ των μίμων φαυλίσαι την επιτήδευσιν παρά την των έν αυτοίς οὐ σωφρονούντων κακίαν. [7] Εἰ μέν γὰρ ό της τέχνης απήτει σχοπός επιορχείν τε και αχολασταίνειν, ήν αν τελέως αμήχανον μιμον δφθήναι τινα τούτων απηλλαγμένον(4). έπει δε και πονηρίαν ένεστι φεύγειν και το πράγμα διώκειν, αύτην αν οίμαι πρός σε την τέχνην είπειν, εί ποθεν λάβοι φωνήν «πλείστην έχω σοι χάριν ότι των εν διαβολή με ποιούντων μίμων xatnyopeic. »

§ V. Ταῦτά μοι δοχῶ(1) λεγούσης ἀχούειν ἐχείνης. [2] Εἶναι μὲν γὰρ ἔνια τῶν τελουμένων (2) παιγνίων ἐν οἶς ἐπιορχία τις ἐστὶν, οὐκ ἀντιλέγω οὐ μὴν διὰ ταῦτα φαίην ἄν αὐτὸ χρῆναι τὸ πρᾶγμα κακίζειν, ἀλλὰ μὴ δεῖν ὅλως ἄγεσθαι ταῦτα. [3] Ἐπεὶ καὶ τῶν συγγραμμάτων ὅσα τοῖς κορυφαίοις εἴρηται (8) τῶν ποιητῶν ὅσα τε τοῖς ἀρίστοις εἴργασται τῶν ὁητόρων ἔστιν ἃ παν-

<sup>2.</sup> Cf. § XV, 9, ἐκατέρου νοσήματος ἀπηλλάχθαι (c'est-à-dire n'être ni gourmands ni ivrognes).

<sup>3.</sup> ωρα Ms. Cf. Lucien, Jugement des voyelles, § 6, p. 90, ωρα λέγειν, et les nombreux exemples de cette locution chez Lucien indiqués dans le Lexicon Lucianeum de Reitz au mot ωρα.

<sup>4.</sup> Cf. § VI, 2, παίγνιον ... πάθους ἀπηλλαγμένον τοιούτου: § XI, 2, πάσης αλσχύνης ἀπηλλαγμένα: § XIV, 2, οὐδένα δὲ ὁάδιον ἀμφοῖν (c'est-à-dire ὀργής τε καὶ λύπης) ἀπηλλάχθαι: et ci-dessus note 2.

<sup>§</sup> V.] 1. δοχεῖ Μs.
2. Cf. § XIII, 6, τῶν ἐπὶ σχηνῆς τελουμένων παιγνίων: § VIII, 5, τελεῖται μὲν (θέαμα μίμων) ἐν βασιλείοις: Saint Jean Chrysostome, Homélie 3° sur David, t. IV, p. 770 E, Montfaucon, τελεῖται δράματα. — Cf. aussi ci-dessous, § XII, 4, τῆς τὸν ἀγῶνα τελούσης ἡμέρας: 7, θεῶν πανηγύρεις οἱ μὲν ἀγίως τελοῦσιν.

<sup>3.</sup> Il paraît vraisemblable que les mots εἴρηται et εἴργασται (plus bas dans la même phrase) ont pris la place l'un de l'autre. (Tournier.)

τάπασιν ἀποδοκιμάζομεν, ώς μὴ (4) παραδιδόναι τοῖς νέοις, αὖτων τε των κεκριμένων έστιν άπερ ούκ δρθώς είρησθαί φαμεν. Οίον, ίνα σοι τὸ τῆς ἐπιορχίας λύσωμεν ἔγκλημα, τίς οὐκ ἂν ὁαδίως τῶν ἐρώντων ἐπιορχήσειε

τούς (5) εν έρωτι δρκους (ἀκούων) μη δύνειν οθατ' ές άθανάτων, έτέρου (6) τε λέγοντος ποιητού

μη δείμαινε θεούς ἐράων ἢν ψεῦδος ὁμόσσης (7); [4] 'Αλλ' οὖτε μισόλογος οὖτως οὖδεὶς ώς τούτων γ' ἕνεκα τὴν τῶν λόγων ἀφανίσαι παιδείαν, οὖτε γέλωτι τοσοῦτον οὐδείς ἐστι πολέμιος ώς ξνεχα παιγνίων εθαριθμήτων έν οίς έστιν επιορχία τὸ τῶν μίμων ἐπιτήδευμα καταλῦσαι. [5] Εὶ δέ μοι τοσοῦτον εξήν δσον δνόματα βασανίζειν, ούκ αν ωκνησα λέγειν ως ούδ' ένεστιν όλως επιουχίας μίμησιν είναι. [6] Των μεν γάρ άλλων οσα ποιούσιν ή φθέγγονται μίμοι, τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δε λόγοις μιμεῖσθαι (8) · καν λατρον ἢ δήτορα σχηματίσηται μίμος ἢ μοιχὸν ἢ δεσπότην ἢ δοῦλον, μιμεῖται μὲν ἄπαντα, γίνεται δὲ τούτων οὐδέν τὰ δὲ ψευδή διομνύμενος, αὐτὸ τῆς ἐπιοριίας ὑπομένει τὸ πάθος. [7] Οὐκ ἂν, ἀκριβεῖ λόγφ, μῖμος ἐπιορχήσειεν ἀν, εἰ μὴ τὴν προσηγορίαν ἀρνοῖτο τοῖς ἔργοις(º). [8] Αύτὸς δή μοι λόγος καὶ πρὸς τὸ μὴ χρῆναί (10) τι βλάσφημον λέγειν εἰρήσθω · οὐδεν γὰρ ἦττον καὶ τοῦτο πρᾶξίς ἐστιν, οὐ μίμησις. [9] Εί δέ τις άρα μή της αύτου τέχνης τον νόμον φυλάττων, μήτε (11) τοῦ λόγου τὸν έλεγχον αἰσχυνόμενος, ἐπιορχία

.

Peut-être vaudrait-il mieux μηδὲ.
 Callimaque, Epigrammes, 26, 3-4. Au lieu de οὔατ', que portent avec raison les éditions de Callimaque, οὖας Ms.

avec raison les éditions de Callimaque, ουας Ms.

6. Nous ignorons quel est ce poëte.

7. Rien de plus commun que l'expression de cette pensée dans la littérature grecque. Cf. le scoliaste de Platon, sur le Banquet, p. 183 B, Αφροδίσιος δοχος οὐκ Εμποίνιμος, επὶ τῶν δι'ερωτα ὀμνυόνιων πολλάκις καὶ Επιορχούντων· μεμνηται δὲ ταύτης καὶ 'Ησίοδος λέγων ἐκ τοῦδ' ὅρκον ἔθηκεν ἀμείνονα (?) ἀνθρώποισι νοσφιδίων ἔργων περὶ (lire πέρι?) Κύπριδος:

Diogénien, III, 37, au tome ler des Paroemiographis Graeci de Leutsch et Schreidsein, et le rocte des éditions.

Schneidewin, et la note des éditeurs. Tibulle a dit de même: perjuria ridet amantum | Juppiter; Publilius Syrus, Sentences, 22 (édit. Orelli), amantis jusjurandum poenam non habet.

<sup>8.</sup> Lire: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων (masculin) ὅσα ποιοῦσιν ἢ φθέγγονται, μιμοις (οι μίμφ) τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσθαι? (Tournier.)
9. «8'il ne renie (ne cesse de justifier) son nom par ses actes;» en d'autres
termes: «tant qu'il ne fait autre chose que μιμεῖσθαι.»
10. πρὸς τ` [μὴ] χρῆναι? (Tournier.)
11. Il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer ici μήτε par μηδὲ:

Tournier Επερίεςε σείτισμες με 380. — L'argumentation de Chorie

voy. Tournier, Exercices critiques, nº 380. — L'argumentation de Chorikies est aussi obscure que subtile.

se zonoscou nou Ridogriuos dispeisou volunseu sussis, essu poi TO THE OLD TESTED WE TEN THE MAN THE OLD FOR LOLDING (18) έσται σοι πόρος διαθυλής: εἰ γαρ άπαξ τές εἰκ-θώς το ποθνια depor exemines. M'se tur setiontur eleidenc ar tic andr nanuer neu (14) von er um veiour (15) nei de ved somméror ofdeic de voit aoxious ègen il oit ipas linus vin gion nexis oix έστιο ούδεν άνδου μετελθείο άγαθου. (κορστλίαν, προδοσίαν, μοιγείας, αξίλα 5 ήσα ταξα ποραγμονομία αναστελέσσας δίπαις οξ νόμος:

ξ VI. Αιλά γαρ μοιχείαι άκοί σας οι στηγιορείο έσακάς μοι τῷ λύγω προβαίνειν, έτέρας έντες θεν εύρων κατηγορίας λαβήν. [2] Έρεις γαρ σύδες, ώς είπεις, αίτοις παίγνου είναι πάθους antillaqueror 1 touritm. wore too Sectio, un palacta tor er ήλαια, των ήδονών είς ανικεστον έρωτα πίπτεαν, διαφθαρέντος roi longum rois opwurrus (2). [3] All frim morreiar, w

<sup>12.</sup> Cf. § II. 2. rous ès loyant moine voi yonne rensymétros.
13. oir houver est assez fréquent dans la décadence de la langue grecque. Voy p. ex. Didyme d'Alexandrie, dans la Patrologie gracque de Migne, a XXXIX. col. 439 A. not our accupt è mere moles emparant raunenden dammerjaren mere, et les suttes exemples aignalés chez Sophocles,

Greek Lexikon of the Roman and Bucautin periods, an mot locates,

14. over — zm. rare. Cf. cependant Euripide. Iphigénie en Touride,
591-2. Weil. Se é si you, as écones cours donvers l'uni sus Muniques

<sup>15.</sup> norosia, sortes d'etablimements d'enseignement supériour, dont le célèbre Muser d'Alexandrie avait fourni le modèle. Voyen les textes indiques an Thesaurus-Pidot, à l'article ucession, et Philostrate, Vies des Sophistes, I. 21. ! T. 516. Olean .. many my ris lumin; our mouselou nenchique en guerre energe rays y Sauges. On s'étame qu'il ne soit pas du tout question des uirresse dans le livre de J. H. Krause, Geschichte der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung bei den Griechen, Etrustern und Bimers

<sup>16.</sup> Voy. § I. 5. § XIII. 2 et § XI. 12 - 14. où il est question de représentations données par des amateurs appartenant à la bonne société.

<sup>§</sup> VI. 1. CL § IV. 7. minos ... rouves expiremeters, et la note afférente à ce passage.

<sup>2 13.</sup> Lactance. Instit. de vere cultu. 6. 30. « quid de mimis loquar cor-» ruptelarum praeferentibus disciplinam, qui docest adulteria, dum fingunt, » et simulatis erudiunt ad vera ? quid uvenes aut virgines faciant, quum shace et fiert sine pudore et spectari libeater al camibus cernunt?» Do-> nat. of Verg. Ara., 5, 64. emimi sols inhonestis et adulteris placent; > per illes enim discitur, quemadinodum illicita fiant, aut facta noscantur.> Saint Jean Chrysostome, Homele St our Dorod, t. IV. p. 770 E. Montf., of dédourns rois mirois deseaudis tra radres tra éra tils degrésaçous pléneur, ésse le monage rélétai l'il mayeur donners. On trouvers réunis chez firmar. Der Rimische Monac, p. 18 et suiv., un certain nombre de textes, datant des quatre promiers sociées après J.-C., qui etablissent que le thème ordinaire des pièces dites sumes etait la representation de l'adultère. Sur l'immorainte de ces pièces, el aussi Tenfie, treschichte der Römischen Lieuwern, 3, 5.

βέλτιστε, θεωρείς, τότε καὶ δικαστήριον δράς άρχικον (8), καὶ κατηγορεί μέν ὁ τῆς ἑαλωκυίας ἀνὴρ, κρίνεται δὲ μετὰ τῆς ἐρωμένης [fol. 154] δ την μοιγείαν τολμήσας, απειλεί δε τιμωρίαν αμφοτέροις ὁ δικαστής (4) επεὶ δ' ὅλον παιδιά τις ἐστὶ τὸ χρημα, τὸ πέρας αὐτοῖς εἰς ώδήν τινα καὶ γέλωτα λήγει (5). [4] Πάντα γὰρ εἰς αναψυχήν μεμηχάνηται καὶ δαστώνην, καί μοι δοκῶ τὸν Διόνυσον(6), φιλόγελως γαρ δ θείς, την ημετέραν έλεήσαντα φύσιν αλλαι γαρ αλλους ανιώσι φροντίδες, τον μεν (7) παίδων αποβολή. τὸν δὲ πένθος γονέων, Ετερον θάνατος ἀδελφῶν, ἄλλον χρηστῆς γυναικός τελευτή, πολλούς ένδεια δάκνει χρημάτων, πολλούς άτι-άνθρώπων τοῖς εὐτραπέλοις τοιαύτην ἐμβαλεῖν ἐπιτήδευσιν, ὅπως ταίτη παραμυθοίντο τούς άθύμως διακειμένους. όθεν αὐτὸν ἐπήρετο μεν δ θεράπων κατά την τοῦ κωμικοῦ μαρτυρίαν(9) εἴ τι λέγοι «τῶν εἰωθότων ἐφ' οἶς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι», ό δὲ « νὴ (10) τὸν Δί' ὅ τι βούλει γε » εἶπεν · οὕτως εὕχαρις ὁ θεὸς καὶ φιλανθρωπία προσκείμενος, ώς ἐκ παντὸς ἐπιτρέψαι γέλωτα γίνεσθαι τρόπου. [5] Πλην επειδή σχημα μοιχείας δλον δοκεί σοι το θέατρον είς αίσχραν Ελκειν επιθυμίαν, εκείνό σε παρατηρείν άξιω οὐδείς, ώς έπος είπείν, έν μίμων παιγνίοις μαιείσας διέλαθεν, ώστε προτρέπουσι ταύτη τον θεατήν εύκοσμίας ἐπιμελεῖσθαι· ἀσκεῖ (11) γὰρ τὸ σεμνὸν ἔνθα τὸ φαῦλον

<sup>3.</sup> ἀργιχόν = τοῦ Αργοντος. La plupart des gouverneurs de provinces sous Justinien, étaient désignés par le titre de aggorres. Voy. là-dessus l'intro-

duction de l'Éloge d'Aratios, p. 8, et la note 3.
4. Comp. la scène retracée au § VII, 8 - 10.
5. Cf. saint Jean Chrysostome, Homélie 6° sur saint Matthieu, t. VII, p. 101 A. Montf., γελως πολύς. μοιχείας τολμωμένης τοσαύτης, καὶ κραυγή καὶ κροτο. C'était une loi du genre que la pièce finît gaiement.
6. Cf. § XII, note 5, concernant la mythologie de notre orateur.

<sup>7.</sup> τῷ μὲν Ms., et de même ensuite τῷ δὲ. 8. δὲ Ms. — Notez la construction δοχῶ μοι τὸν Λιόνυσον pour δοχεῖ μα ὁ Διόνυσος.

<sup>9.</sup> Aristophane, Grenouilles, début:

ΕΛΝΘΙΑΣ. Είπω τι των είωθότων, ω δέσποτα,

έφ' οἰς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Νη τὸν Δι' ὁ τι βούλει γε κτλ.
10. ὁ δὲ «νὴ] οὐδὲν ἢ Με.
11. ἀρέσκει? (Weil.) ἀσκεῖται? — Fragment oŋ' chez Boissonade, p. 296: ἀσκει τὸ σεμνὸν ἔθος· τὸ φαὐλον ἀιτσκεται. Une note avertit que l'édition de Monting Characteria. de Macarios Chrysocéphale, d'où ce fragment est tiré, porte ασχει τὸ σεμνον, έθα, et que Villoison avait proposé de corriger ασχει σεμνα ήθη. Dans les Addenda et Corrigenda, Boissonade, revenant sur ce passage, the «Non ipse meam lectionem pro certissima propono. Corrupta vox εδα dacit ad proximum ενδα. Sed si ενδα scribatur, consilium erit pravum.»

— Nota. «Fragmenta οη'-πβ' excerpsit Macarius Roseto apud Villoiso-

aleraseau di l'ump miene acchien charence sang menne mere deuteren erangenen minere minere dengangenge ein Leen. Уженовия жинапиканиями чения местиринами или жина жина me so the nequality with To Mil. of come to the Экономиченс 🎮 ото мищно за от в выстры женей от жене par ton taurunn en währt. A idun neu tratto par 😤 dyn i rerongial sign tagarangel, anagangan di marcia d ren hansasana . S. Marie, alen, marier describbles anartocues tone mane: um Leamn de fir elligen mois pa reservice à uni decrement mis Agunes chique un Klasser orger to errue the Educine of tenders, the Hearters to H έσπειρες, το τημετεία Μανικ, το Burigenes unipos, [9] Kai τί ageldia san the treaten substance it sympose sient. [9] O मार्थ हेर्नामुझंड्या रहे कार्य मार्थ रहे स्टेरिक (बेरीकुरेंट्र) हैंपर प्रवां जवरां हु रेन्स्नुकारा. ाणे असूचीका का कुल करे वे जवस्वारीवीरिक रेन्स ÖLOG ETERO, UTOET EL ETTROET TE TO LEGT ETTOTTE COLOGIA extelourista 14. 11. Keneine un ègra, tarta de mimore. Eler voi; Ourgot de midous not razoner, (er) ois rerols ται μοιχεία θεών, 'Agre την 'Hquisτοι maisur είνην καί σ excivor przarai, epitescio 🖃; [13] Eira pereana per anape λειν (21) έχεινα παροσχετάζομεν και τοσαύτην ποιούμεθα τούδ σπουδήν ώς τον άμελοίντα ταίς κατά τον ποσειδών † συσου ζειν πληγαϊς (2), ανδράσι δε και παιδίοις και προσβύταις κ

12. θεασόμενος?

14. ή γη διαάστρεφειν (sic) Ms. - Cf. § VII, 3, et την θεαν ήθος à διαφθείρειν.

Peut-être την Ελένης, et plus bas την Κλυταιμνήστρας, την Πασιφ
 Il doit falloir suppléer quelque chose comme < Τηρεύς τῆς α</li>

19. ελλελοιπότα?

num Diatriba, p. 67, la roi loyor nemou roi inte riir ly Acories (1 τον βίον είχονιζοντων, η τος έπερ των μίμων.» (Boimonade, note 8 de page 296.)

<sup>13.</sup> L'habitude de quitter sa place avant la fin du spectacle remon comme on voit, à l'antiquité.

<sup>15.</sup> Cf. 13, μειράκια μέν απαγγελλειν έκεινα παρασκευάζομεν: 16, ακα λία δε μέτρον εχουσα και όυθμον βεβαίαν εντίθησι μνήμην: § X, 13, παϊδας οι φύσαντες... δράματα κωμικά παρασκευάζουσιν άπαγγελλειν: § X\ ήδυ δε της σχηνής εξιόντας απαγγελλειν τους εωραχότας τοις ου τεθεπμέι

γυναικός > ou < Της tôίας συνοίχου Τηρεύς >.
18. και τῶν αὐτῶν ἄσμα (ce dernier mot a été biffé) || ἄμα, et, à la ma αὐτοῦ τέχνων (le tout de première main, à ce qu'il semble) Ma.

<sup>20.</sup> ξαπεσών Ms.: ξμπεσών Weil.

<sup>21.</sup> Cf. ci-dessus, 8, et la note 15. 22. Lire: ως τον αμελούντα (κάληθινωτά?)ταις, ναλ μὰ τὸν Ποσει σωφρονίζειν πληγαίς? (Tournier.)

νέως μίμους θεωμένοις (28) μεμψόμεθα; [14] Καὶ μὴν ἡ τοῖς τοιούτοις συγγράμμασιν δμιλούσα νεότης αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἐστὶ τὸ σφαλερώτατον καὶ μάλιστα πρὸς ἐπιθυμίαν εὐάγωγον ἀλλ' ίσμεν ότι παίγνια ταύτα. [15] 'Αλλ' ακοῆς δωθαλμοί δοῶσί τι πλέον (24): [16] Αλλά τὰ μεν θεωρήσαντες μόνον απέργονται καί τις μιχρον (25) υστερον γίνεται λήθη απαγγελία (26) δε μέτρον έγουσα καὶ δυθμον βεβαίαν έντίθησι μνήμην. [17] Οὔκουν ἀνάγκη πάσαν διαγράψαι ποιητικήν, εί τοῖς τῶν ἐντυγχανόντων λυμαίνεται τρόποις; [18] 'Αλλά μη φαδίως ούτως έξολισθαίνειν ήνοῦ σώφορνα φύσιν. ώς ὑπὸ μίμων ἢ δραμάτων ἢ μύθων ἐπὶ πορνείαν αυτομολείν. [19] Σάτυρον δή (27), οίμαι, τον κωμικόν ακούεις ύποχριτήν, τους δε χωμικούς ύποχριτάς (28) ούκ άν άμάρτοις μίμους καλών 'Αττικούς. [20] 'Επεὶ οὖν (29) είλεν 'Όλυνθον Φίλιππος, ξορτήν ήγεν Όλύμπια, καὶ πάντας μέν τοὺς τεγνίτας είστία, στεφάνοις δε τούς νενικηκότας ετίμα. [21] Ήκεν ούτος δ Σάτυρος, καὶ ην των έστιωμένων, εἰ δὲ των νενικηκότων, οὐ τοῦτό με Δημοσθένης ἐδίδαξε (80). [22] Φιλίππου δὲ (81) πυθομένου τί δη, των άλλων αιτούντων δ τι [fol, 155] βούλοιθ' ξκαστος, μόνος οὐδὲν ἐπαγγέλλεται, « οὐ μικροψυχίαν, ἔφη, σοῦ τινα ναταγνούς — ή γάρ σοι τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι βασιλεί (82) και Όλυμπίων άγωνι — · δέδοικα μέντοι μη διαμάρτω.» [23] 'Ηρέθισε ταῦτ' εἰπών τὴν ἐκείνου φιλοτιμίαν, ώστ' οὐδ' ἀπώνησεν, ότου αν αιτήση τυχείν, ύποσχέσθαι διδόναι · δ δε δωρεάν ήτησε ζημίαν αύτῷ προξενοῦσαν. [24] Της γὰρ Απολλοφάνους φιλίας οὐδὲ τεθνεῶτος ἐπελανθάνετο, τὰς ἐχείνου δὲ θιγατέρας — καὶ γαρ ἔτυχε ταύτας αἰγμαλώτους Φίλιππος ἔχων —

28. θεωμένους Με.

25. και τι σμικρον Ms. - Peut-être faut-il écrire καύθις μικρον.

27. de Ms.

28. ύποχριτάς] ποιητάς Ms.

29. Cf. Démosthène, Ambassade, §§ 192 et suiv., p. 401-402, ἐπειδη γὰρ εἰλεν Ολυνθον Φίλιππος, Ὀλύμπι' ἐποίει χιλ.

31. δη Ms. (δη provient de τι δη, ci-après).

<sup>24.</sup> A la marge, σημείωσαι. — Cf. Hérodote, I, 8, ωτα γὰς τυγχάνει ἀνδρώποισι εόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν: et Horace, Art Poétique, 180-181,
δέσπως irritant animos demissa per aurem || quam quae sunt oculis subjeta fidelibus et quae || ipse sibi tradit spectator. >

<sup>26.</sup> Cf. ci-dessus, 8, et la note 15.

<sup>30.</sup> En effet, Démosthène dit seulement, l. c., έστιῶν δ' αὐτοὺς (c.-à-d. πάντας τοὺς τεχνίτας) καὶ στεφανῶν τοὺς νενικηκότας ἤρετο Σάτυρον τουτονὶ, τὸν κομικὸν ὑποκριτήν κτλ.

<sup>32.</sup> ἡ γάρ σοι τῶν δ. π. π. ξ. βασι Ms. Faudrait-il ἡ γάρ σου τῶν δωρεῶν πολιπίλια πρέπουσά ἐστι βασιλεί? Il est vrai que la faute ne se comprendrait guère ainsi. Il serait peut-être plus satisfaisant d'écrire σοὶ γὰρ ἡ τῶν δ. π. π. ἐ., βασιλεῦ, καὶ Όλυμπίων ἀγῶνι.

ηξίου λαβείν, επαγγειλάμενος, εὶ λάβοι, προϊκα προσθείς έκδιδόναι ήδη γαρ ανδρός ήσαν ώραιαι. [25] Έχρότησε μέν τὸ συμπόσιον άπαν : ἐπλήρωσε δὲ τὴν ὑπόσγεσιν Φίλιππος, συναλνήσας μέν ταϊς χόραις, θαυμάσας δέ Σάτυρον, έπαρθείς δέ τω χρότω. [26] Ούτως ένι πωμικόν (38) είναι την τέχνην, έγκρατη δε την γνώμην. [27] Αλλά γὰρ Σάτυρος ὁ τῆς χωμωδίας ούτος ὑποκριτής τῶν Σοφοκλέους ανέμνησε με σατύρων, οθς έκείνος εἰσήγανεν οθτω προς ἀσέλγειαν μεμηνότας, ώσθ' δ γ' Αριστείδης, ους (34) λοιδορεί φιλοσόφους καὶ πλείστη φησίν ἀκολασία συζην, τοῖς Σοφοκλέους απεικάζει σατύροις (35). [28] 'Αλλ' όμως οὐδείς ητιάσατο Σοφοκλέα τούς θεατάς ακρατείς καταστήσαι.

§ VII. Ως τοίνυν οὐ μόνον άβλαβης τοῖς θεωμένοις ή τῶν μίμων εστίν επιτήδευσις, άλλ' ουδέ βλάβης υπόνοιαν έχει παρά τοῖς εὐ φρονοῦσιν ἡ πεῖρά σοι λέγει. [2] Παννυχίζει μέν γὰρ πολλάχις ή πόλις άνέωχται δέ, παρόντων άνδρων, γυναιξί καί παρθένοις (1) τὸ θέατρον (2), οὐ μόνον ταῖς εἰς ὄχλον τελούσαις, άλλα καὶ ταῖς ἐν μέσφ τεταγμέναις τῆς τύχης, καὶ ναὶ μὰ Δία(3)

<sup>33.</sup> χωμικόν (μέν) είναι?

 <sup>34.</sup> οῦς] οὐ Ms.
 35. «Ελένης γάμος (Σαιυρικός). Aristides, vol. II, p. 307 (cujus verba repetivit Photius Bibl., p. 438, 6), αὐτην μέν γὰρ ἐάν ἰδωσι την Ελένην, Έλένην λέγω; θεράπαιναν μέν οὐν οποίαν ἐποίησε Μένανδρος τὴν Φρυγίαν, τῷ ὄντι παιδιὰν ἀποφαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ Σοφοκλέους. Satyri igitur hujus dramatis, ut monet Nauckius, quum Helenam conspexerunt, turpi libidine inflammantur.» (G. Dindorf, Poet. scenie. graec., ed. V, Σοφοκλ. αποσπάσμ., p. 130.)

<sup>§</sup> VII.] 1. Sur la présence des jeunes filles et des femmes à ces représentations, cf. Tertullien, De spectaculis, § 21, édit. Klussmann (1877), eut et qui filiae virginis ab omni spurco verbo aures tuetur, ipse eam in theatrum ad illas voces gesticulationesque deducat » etc.: et Lactance cité dans la note 2 du § VI. De même Plutarque, Problèmes symposiaques, VII, 4, 4, η. 712 Ε, (il vient de dire qu'on divisait les mimes en υποθέσεις et en παίγνια: voy. ci-dessous § VIII, note 11), τὰ δὲ παίγνια, πολλῆς γέμοντα βωμολοχίας και σπεριολογίας, οὐδὲ τοῖς τὰ ὑποδήματα κομίζουσι παιδαρίοις — ἄ γε δὴ (lire ἀν αυ lieu de δὴ?) δεσποτῶν ἡ σωφρονούντων — θεάσασθαι προσήκει οἱ δὲ πολλοὶ καὶ γυναικῶν συγκατακειμένων καὶ παίδων ἀνήβων ἐπιδείκνυνται μιμήματα πραγμάτων καὶ λόγων ἃ πάσης μέθης ταραχωδέστεφον τὰς ψυχὰς διατίθησιν.

<sup>2.</sup> Remarquez que ces représentations avaient lieu après le coucher du soleil. Cf. S XIII, 2, την έναγχος θέαν... εν πανηγύρει δημοτελεί νύστως άχθεισαν. On pourra comparer, dans l'Eloge de Marcien, I, p. 100 et suiv., Boissonade, la description d'une fête où il est question de bals de nuit avec illuminations. Cf. Hérodien, V, 6, 6, πανηγύρεις τε παντοδαπάς συνεχρότει, ίπποδρόμους τε κατασκευάσας καὶ θέατρα διά τε ήνιοχείας καὶ πάντων θεαμάτων και άκουσμάτων πλείστων εύωχούμενον τον δήμον και παννυχί-3. Cf. § XII, 7, note 5.

πολλαϊς εύγενείας (4) τε καὶ πλούτου φερούσαις τὰ πρώτα κούτε **πόρην πατήρ ούτε σύνοικον άνηρ άποτρέπει.** [3] Τίς δ' ούκ αν διεκώλυεν, εί την θέαν ήθης ψετο διαφθείρειν (5); [4] Εί δέ μέμφη τούς άνδρας δσοι προϊέναι καί θεωρείν ταϊς αύτων ενδιδόασι γυναιξίν, ύπολαμβάνων, εί την οικίαν αύταῖς δεσμωτήριον καταστήσεις, μεγίστην είναι φρουράν σωφροσύνης, τραγικήν άκουε δήσιν έναντία σοι λέγουσαν (6):

> τὸ μὲν μέγιστον οὖποτ' ἄνδρα χρη σοφὸν λίαν φυλάσσειν άλοχον εν μυχοῖς δόμων: έρα γαρ όψις της θύραθεν ήδονης,  $\dot{\epsilon}$ ρ $\ddot{\alpha}$  δ' ἀχούειν ών φυλάττεται χλύειν (7), έν δ' αφθόνοισι τοῖσδ' αναστρωφωμένη (8) βλέπουσά τ' εἰς πᾶν (9) καὶ παροῦσα (10) πανταγοῦ. την όψιν εμπλήσασ' απήλλακται κακῶν.

[5] Αχούεις ανδρός μισογύνου καὶ σώφρονος οἶα τοὺς γήμαντας νουθετεί. [6] Άλλα μην (11) αὐτων αν ίδοις των μίμων τινάς ελευθέρως ούτω διαχειμένους ώστε, των αστειστέρων ές τας οίχιας πυχνώς είσιόντες επί παϊδας καί γυναϊκας καί τὰ τιμιώτατα, οὐδεν ἄτοπον οὐδαμοῦ πράξαντες ώφθησαν. [7] Όπερ οὖν άσιῶν τις ἐπιμελῶς οὐ βλάπτεται τὴν ψυγὴν, τοῦτο πῶς ἄν τις βλάπτοιτο θεωρών; [8] Οίμαι τοίνυν κάκεῖνο πρός οὐ μιχράν τείνειν μίμων συνηγορίαν, δτι γυναϊκας οι πλείους άγονται και παιδοποιούνται κατά τούς νόμους, κούκ ανέγκλητον οὐδενὶ μίμου γυναϊκα μοιχεύειν, κἂν άλῷ τις τοῦτο πεποιηκώς, ζδώσει δίχην ούχ ελάττω της έπὶ τοῖς άλλοις μοιγοῖς ώρισμένης. ούδὲ λέξει πρὸς τοὺς δικάζειν λαγόντας · «ἄνδρες δικασταὶ, οὖτός με ταύτα πράττειν εδίδαξεν ούτος την ιδίαν επαίδευσε σύνοιχον μηδέν οἴεσθαι χαλεπον είναι μοιχείαν.» [9] Ούχ οὕτως ἀπολογήσιται λέγοντος γαρ ακούσεται του κατηγόρου « Ανθρωπε, ούδὲ τὸν ἐπὶ σκηνής τὴν δοκοῦσαν μοιγεύοντά μου γυναϊκα περιορῶ,

<sup>4.</sup> εὐγενείαις Ms. — Dans la phrase suivante, διεχώλυσεν Ms.
5. Cf. § VI, 7, σχιαγραφίαν δε μοιχείας ήθος ήγη διαστρέφειν.
6. Les vers qui sont cités ici par l'orateur se lisent — à la réserve du quatrième — chez Stobée, Floriège, LXXIV, 27 (27°, édit. Meineke), où ils font partie d'un morceau de dix-huit vers attribués à Ménandre. (Voy., à ce sujet, l'Introduction qui précède ce discours, pages 36 et 37.)

<sup>7.</sup> Ce vers n'est pas donné par les manuscrits de Stobée. — xludy Ms.

<sup>8.</sup> ἀναστρεφομένη Ms.: ἀναστρωφωμένη (ἀναστρεφομένη A. B. ἀναστροφω-μένη Voss. Trinc.) Stobée.

<sup>9.</sup> εἰς ἄπαν Ms.: εἰς πᾶν Stobée.

παθούσα Ms.: παρούσα Stobée.
 μὴν] μὲν Ms. — Ligne suiv., peut-être faut-il corriger ἐλευθερίως.

άγανακτώ δὲ καὶ δεινά φημι πεπονθέναι καὶ "κάλει παϊδα" καὶ "μάγαιράν τις φερέτω". [10] Πρόσεισιν οἰχέτης έχων τὸ προσταγθέν (12) είτα βουλήν τινα δούς έμαυτῷ καὶ δεινὸν ήγησάμενος αὐτογειρία την τιμωρίαν λαβείν, άμφοτέρους εἰς δικαστήριον αγω (13):»

8 VIII. Πόθεν ουν τὸ πραγμα κακώς δίκαιον λέγειν; ώς, εἰ πρός ευχοσμίαν επίβουλον ήν, ου πάροδον είγεν εν Δακεδαίμονι (1) φασὶ δὲ (²) τοὺς ἄνδοας μηδὲν ἄσγημον πράττειν ἐπιμελεῖσθαι καὶ τρόπων κοσμιότητι καλλωπίζεσθαι μάλλον ή τη περί τούς άγωνας άνδρία -, ου πόλει βασιλευούση (3) περισπούδαστον ήν. [2] Έχείνη γάρ δσους των μίμων αὐτῆ διαπρέπειν ή φήμη κηρύττει, καν πόρρω που τύχωσιν όντες, πρός ξαυτήν ξφέλκεται καί καλεί · καὶ δείγμα σαφές ή των άδελφων ξυνωρίς (\*) [fol. 156] πατρίδα καὶ τροφόν κτησαμένων την πόλιν (5), οὐ πάλαι πέρας τοῦ βίου λαχόντων. [3] Καὶ σεμνύνεται μὲν ἡ πέμψασα πόλις.

καὶ εἰμαντά τις φερέτω». Ἡχεν οἰχέτης ἔχων ὁυτῆρα.

13. Les dénoûments tragiques n'étaient pas de mise dans ce genre de

pièces. Cf. § VI, 3, et la note 5.

été prononcé.

<sup>12.</sup> Démosthène, Ambassade, § 197, p. 402, à la fin, υβοιν τὸ πράγμ' ἔφασαν οὐτοσὶ καὶ ὁ Φρύνων καὶ οὐκ ἀνεκτὸν είναι ..., καὶ εκάλει παίδα »

<sup>§</sup> VIII.] 1. Athénée, Banquet des Sophistes, XIV, p. 621 D.E, παρὰ δὲ Αακεδαιμονίοις κωμικής παιδιάς ην τις τρόπος παλαίος, ώς φησι Σωσίβιος, ούχ αγαν σπουδαίος, ατε δή καν τούτοις το λιτόν της Σπάρτης μεταδιωκούσης. Εμιμείτο γάο τις εν εύτελει τη (lire τω ou τινι?) λέξει κλέπτοντάς τινας οπώραν, η ξενικόν λατρόν κτλ.... Έκαλούντο δ' οι μετιόντες την τοιαύτην παιδιάν παρά τοις Λάκωσι δικηλισταί ώς άν τις σκευοποιούς είπη καὶ μιμητάς.

δέ] corrigez γὰο.
 Par les mots πόλει βασιλευούση l'orateur veut sans doute désigner Constantinople. Un statère d'or de Chersonèse Taurique, frappé en l'an 75 de notre ère, et publié, pour la première fois exactement, par A. de Sallet dans la Zeitschrift für Numismatik, t. IV, 3° liv., p. 273 sv., porte, au lieu de l'épithète EAEYOEPAC (se rapportant à la ville) qu'on trouve au lieu de l'épithète ÉΛΕΥΘΕΡΑC (se rapportant à la ville) qu'on trouve ordinairement sur les monnaies de Chersonèse, la légende, unique jusqu'à ce jour, BACLAE(Y)OYCHG·ΕΤΘΥ(C) PΘ (ces derniers mots, ἔτους ρδ΄, signifient l'année 109 de l'ère propre à cette ville), à propos de laquelle de Sallet fait l'observation suivante: «Ein Stadtbeiname βασιλεύουσα ist » nach allem, was ich von Fachmännern erfahren konnte, unerhört.» Cf. L. Dindorf au Thesaurus-Didot, t. II, col. 169: «Η βασιλεύουσα πόλις, de «Roma Athen., 3, p. 98 c, ab Schweigh. indicatus, Malalas, p. 254, 4, » idemque de Cpoli p. 323, 8; 353, 11. Et omisso πόλις Leo Diac., p. 110, 20. » Hase, Notae in Leon. Diac., sur p. 15, 3: «τῆς βασιλευούσης ἐπισκοπῆς, in concilio generali viii. V. 1466. D.] Corrige ex Photii epistolis 5. A. τῆς βασιλευούσης ἐπισκοπος, episcopus reginae urbium, hoc est Constantinopoleos.» 4. Cf. Eloge d'Aratios, § I, 2, et la note. — Nous ne savons quels sont les deux acteurs de qui il est question ici.

5. τῆν πόλιν, c'est-à-dire probablement Gaza, où le discours doit avoir été prononcé.

ηδεται δ' ή τυχοῦσα τοῦ δώρου, ή μὲν ώς οὐ βραχύ τι κερδάνασα, ή δ' ώς οὐ μικρόν τι δωρησαμένη. [4] Εἰκότως · οὐδὲ βασιλεὺς γὰρ ἀποδοκιμάζει τὴν θέαν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ἀκμὴν, ἐν ἡ 'Ρωμαῖοι τὴν πάτριον ἄγουσιν ἑορτὴν, ἐνιαυτοῦ τοῦ μὲν πεπαυμένου, τοῦ δ' ἀρχομένου (6), ἡνίκα νόμος αὐτῷ τοῖς ἐν τέλει συνεστιᾶσθαι (7), ἡδίω τὴν εὐωχίαν ἡγεῖται θεάματι γίνεσθαι (8) μίμων. [5] Τοιγαροῦν τελεῖται μὲν ἐν βασιλείοις, πάρεστι δὲ τὸ βασιλικὸν ἄπαν συνέδριον, προκαθημένου τοῦ τὰ σκῆπτρα λαχόντος (9) · οὐ μίαν δὲ μόνον ἡ δευτέραν ἡ τρίτην ἑωρακότες ἡμέραν ἐμπίπλανται, κᾶν διπλασιάσης τὸν ἀριθμὸν, ἄλλης ἔτι μιᾶς προσδεήσει. [6] Μισθὸν δὲ τῆς θυμηδίας αὐτοῖς βασιλεὺς νέμει φιλοτιμίας ἐκείνφ πρεπούσας (10). [7] Καίτοι Φιλίππου, φησὶ, κατηγόρησε Δημοσθένης ὅτι μίμους γελοίων ἀγαπᾶ καὶ περὶ αὐτὸν ἔχει(11). [8] 'Επειδὴ παρὰ (12) τὰ σπουδαῖα (18) τοῖς γελοίοις ἐχρῆ-

Bruma novi prima est veterisque novissima solis: Principium capiunt Phoebus et annus idem.

Principium capiunt Phoebus et annus idem.

Sur les divertissements, souvent accompagnés de scandale, donnés par les empereurs d'Orient à propos de cette fête, cf. Concile de l'an 706 dit Concilium Trullanum, canon 62 (Hardouin, Acta concil., t. III, col. 1684); Etienne le discre (IX° siècle) dans la Patrologie Greeque-Latine de Migne, t. C, col. 1169 B; Théophane continué, pp. 456 et suivante. Le manuscrit N-101 de la Biblioteca Nacional de Madrid contient, entre autres pièces inédites de Chorikios, εἰς τὰ τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ βρουμάλια (voy. le catalogue d'Iriarte, à la p. 399). Cf. dans Bergk, Poetae Lyrici Graeci, p. 1097, éd. III, εἰς τὰ βρουμάλια Ἰκολούθου (Weil a corrigé Κολούθου) τοῦ γραμματικοῦ et ibid., p. 1079, la mention d'Aréthas, εἰς τὰ τοῦ Λέοντος τοῦ βασιλέως βρουμάλια, et de Λέοντος ποιητικοῦ καὶ φιλοσόφου ἀνακρεόντιον εἰς (lire εἰς τὰ?) βρουμάλια τοῦ Καίσαρος Βάρδα.

ds (lire els τὰ?) βρουμάλια τοῦ Καίσαρος Βάρδα.
8. γενέσθαι Ms. — Sur τελείται (même ligne), cf. § V, 2, et la note 2.
9. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, ἕνεκά γε τοῦ τὰ σκῆπτρα λαχόντος.
10. Tandis que Chorikios vante ici la libéralité de l'empereur envers les

10. Tandis que Chorikios vante ici la libéralité de l'empereur envers les mimes et nous représente leur art comme jouissant de la plus grande faveur dans la capitale et à la cour, Procope dit expressément que Justinien, par esprit d'économie, laissa tomber le théâtre dans la plus complète décadence. Histoire secrète, 26, τά τε γὰρ θέατρα..... ἐκ τοῦ ἐπιπλιείσιον ἄπαντα ῆργει ου δή οἱ τὴν γυναϊκα τετέχθαι τε καὶ τετράφθαι καὶ πεπαιδεῦσθαι ξυνέβαινεν ὑστερον δὲ ταῦτα δὴ ἀργεῖν ἐν Βυζαντίφ ἐκέλευσε τὰ διάματα, τοῦ μὴ τὰ εἰωθότα χορηγεῖν τὸ δημόσιον πολλοῖς τε καὶ σχεδόν τι ἀναρθμως οὐσιν οἰς ἐνθένδε ὁ βίος. Il paraît donc nécessaire d'admettre que le présent discours a été prononcé, soit avant l'avénement de Justinien au trône, soit pendant les premières années de son règne.

αι trône, soit pendant les premières années de son règne.

11. Démosthène, 2° Olynthienne, § 19, p. 23, μίμους γελοίων και ποιητάς αἰσχοῶν ἀσμάτων..., τούτους ἀγαπὰ και περι αὐτὸν ἔχει. Cf. Zosime, 4, 33, μὶμοί τε γὰρ γελοίων και οἱ κακῶς ἀπολούμενοι ὀρχησται και πᾶν ὅ τι πρὸς αἰσχρότητα και τὴν ἄτοπον ταύτην και ἐκμελῆ συντελεῖ μουσικὴν ἡσκήθη τε ἐπὶ τούτου (sous Théodose) κτλ:: Plutarque, Problèmes symposiaques, VII,

 <sup>6.</sup> Cf. Odyssée, XIV, 162, τοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς, τοῦ δ' Ισταμένοιο.
 7. Chorikios fait allusion à la fête des Brumalia, dont la Chronique pascale (p. 211 - 213, édit. L. Dindorf) fait remonter l'institution à Romulus.
 Cf. Ovide, Fastes, 163-164:

το, πολλών αὐτῷ πολέμων συνεστηχότων. [9] Ότι γάρ τις καί γελοίων έστι καιρός, αὐτοῦ μοι τοῦ Δημοσθένους μάρτυς ὁ παιδευτής (14), τον Ιππονίχου παϊδα (15) γελοίων αχροασθαι προτρέπων, εὶ (16) μη καιρὸς η σπουδαίων (17). [10] "Ετι τοίνυν οὐ θεωρούντα μέμφεται Φίλιππον, άλλ' ότι, φησίν, άγαπα καί περί αύτον έχει. [11] Ούχουν την θέαν άπλως, το δέ τούτοις αξεί συνδιατρίβειν έν μέρει ποιείται κατηγορίας δεί γαρ ούτε στέργειν τοσούτον όσον και συνοικείν, ούτε τοσούτον μισείν δσον καὶ τὴν θέαν ἐκκλίνειν τὸ μέν γὰρ ῥάθυμον, τὸ δὲ σκυθρωπόν. [12] Εἰ δέ με χρή (18) κατόπιν τῆς άληθείας τάξαι τὸν δήτορα καὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον αἰδοῦς περὶ πλείονος ταύτην ποιήσασθαι, φαίην αν ώς τα μέν αθυμούντα τον δήμον παραμυθούμενος, τὰ δὲ τὸν Μαχεδόνα μισῶν, ἐλοιδόρει τούς έχείνω συνόντας έπεὶ, χατά γε χρίσιν δρθήν, Φίλιππός μοι ποσμεί την υπόθεσιν, δν αυτός είς έλεγγόν μοι προφέρεις. [13] Ο γάρ ἀνήρ, εἰ μὲν ὕπτιος ήν τις καὶ πάντα τὸν βίον ἀργία και τρυφή δεδωκώς και βραχύ φροντίζων εθκλείας, ην απόδειξις έναργής του μεστόν αισχύνης είναι πράγμα τους μίμους · οίος (19) γάρ πέφυκεν έκαστος, τοιούτοις χαίρει συνών. [14] Έπεὶ δέ την δόξαν (20) αντί του ζην ασφαλώς ήρητο, κατά την αύτου δυσμενούς μαρτυρίαν, καὶ πᾶν ὅπερ ήθελε μέρος ή τύχη τοῦ

14. On voit que Chorikios était de ceux qui admettaient que Démosthène avait reçu directement les leçons d'Isocrate.

15. Le fils d'Hipponique, c'est Démonique (voy. la note 17).

16. εt] ην?

ήρημένος.

<sup>4, 3</sup> et 4, p. 712 Ε, οὐχοῦν... μιμοί τινές είσιν, ὧν τοὺς μὲν ὑποθέσεις, τοὺς δὲ παίγνια καλοῦσι. Ulpien, sur le passage de Démosthène cité dans cette note, μίμοι γελοίων: άναγχαΐον το της προσθήχης: ούχ άπασα γαο μίμησις γελοία τυγχανει, άλλ' έστι και σπουδαία. 'Η γαο τοαγωδία μίμησίς έστιν ήθων και παθών βασιλικών, και ή κωμφδία μίμησις, και οί μίμοι Σώφρονος σπουθαΐοι. L'expression μίμοι γελοίων se retrouve encore dans un passage de saint Grégoire de Nazianze cité à la note 3 du § XIX.

<sup>12.</sup>  $\pi$  Ms. =  $\pi a \rho a$ ?
13. Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 3, et les notes afférentes au passage: vov. ci-dessous la note 17.

<sup>17.</sup> Isocrate, Démonique, § 31, p. 8 E, Estienne, μηδέ παρά τὰ γελοῖα σπουδάζων, μηδέ παρὰ τὰ σπουδαῖα τοῖς γελοίοις χαίρων το γὰρ ἄχαιρον πανταχοῦ λυπηρόν.

<sup>18.</sup> εἰ δὲ μέχοι Ms.
19. Fragm. οδ, chez Boissonade, p. 296: οἰος πέφυzεν ἔχαστος τοιούτοις χαίρει συνών (cf. ci-dessus la note 11 du § VI, au Nota); et en note: χαιρει συνων (ct. ct-dessus la note 11 du § VI, au Nota); et en note:
« Noti versus Euripidis in Stobaei Appendice, p. 19, et in Hermogenis Prog.
» c. 4, ex Phoenice Fr. 9: ὅστις δ' ὁμιλῶν ἤδεται κακοῖς ἀνὴρ || οὐ πώποτ'
» ἡρώτησα, γιγνώσκων ὅτι || τοιοῦτός ἔστιν οἰσπερ ἤδεται ἔννων.» (Ce sont les vers 7 - 9 du n° 809 des Euripidis fragmenta, rec. A. Nauck. Lipsiae 1869. Ils sont cités par Démosth., Ambassade, § 245, p. 417.)

20. Démosthène, 2° Olynthienne, § 15, p. 22, δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς κοριμένες.

σώματος ετοίμως εκείνη προείθ' ώστε τῷ λοιπῷ σεμνῶς βασιλεύειν (21), πῶς ὰν, είπερ ἄδοξον ήσαν οἱ μῖμοι, τούτοις ἐκεῖνος συνην ανθρωπος, ύπερ ευδοξίας ηκρωτηριασμένος είναι μαλλον ύπομείνας ήπερ όλος διάγειν ασχήμως; [15] Έξ αὐτοῦ τοίνυν Φιλίππου πάρεστιν άμφότερα γνωναι, ώς δει μέν εικλείας έραν, καὶ σωτηρίας αὐτὴν (22) ἔμπροσθεν ἄγειν, καὶ δρέπεσθαι πόνοις καὶ κινδύνοις τὸ κτῆμα, δεῖ δὲ καὶ τῆς ἐκ τῶν μίμων ἀναπαύλης μετέγειν. [16] "Εστι γάρ, έστιν άμα τη θυμηδία ήθος (28) έντεῦθεν απαλαβείν τους συνόντας ευφραϊνον και σκωμμάτων γάριν ζηλώσαι. [17] Τοιγαρούν των Αθηναίων οἱ πρέσβεις, οθς ύπὲρ εἰρήνης ή πόλις απέστειλεν, ού την έν τοις πράγμασι μόνον Φιλίππου δεινοτητα θαυμάσαντες έπανηλθον, άλλα και της έν τοῖς πότοις αὐτοῦ δεξιότητος (24) ἀγασθέντες, ώστε τὸν ἐν ἐκείνοις πρεσβύτατον (25) είπεῖν ώς τυγγάνοι μεν είς μακρον ήδη γῆρας ελάσας. οὖπω δ' οὖτως ήδὺν κὰστεῖον ⟨ἄνθρωπον⟩ (26) ἑωρακώς εἴη. [18] Ούτω φιλοπονίας καὶ γάριτος ὁ Μακεδών εἰς ἄκρον ἀφίκετο, καὶ οἴκοθε (27) μεν, ώς εἰκὸς, ἐπαφρόδιτος ὢν, προσλαβών δέ τι (28) καὶ τη θέα τῶν μίμων. [19] "Εστιν ἄρα πρόθυμόν τ' είναι καὶ χτήσασθαι δόξαν . . . . . . . μίμων (29) χεὐφροσύνην μὴ ζημιοῦσθαι (80) · ταῦτα γὰρ ἄπαντα Φιλίππω προσῆν. [20] 'Αλλ', εἰ δοκεῖ, Φίλιππον καὶ Μακεδονίαν ἀφέντες — ἱκανὰς (81) γὰρ ἡμῖν ἐχορή-

<sup>21.</sup> Démosthène, Couronne, § 67, p. 247, παν ο τι βουληθείη μέρος ή τύχη τοῦ σώματος παρελέσθαι, τοῦτο προϊέμενον ωστε τῷ λοιπῷ μετὰ τιμῆς καὶ δόξης ζην. La vulgate insérait dans ce passage, entre τουτο et προϊέμενον, les mots όφδίως και έτοίμως; certains manuscrits, ainsi qu'un reviseur ancien du Parisinus Σ, seulement έτοίμως. Le manuscrit dans lequel Chorikios lisait Démosthène appartenait, comme on voit, à la même classe que ces derniers.

<sup>22.</sup> D'abord αὐτῆ, changé de première main en αὐτὴν, Ms.
23. Θυμηδία ἡθος, hiatus atténué par la pause.
24. Eschine, Ambassade, § 47, p. 229, καὶ τῆς (Φιλίππου) ἐν τοῖς πότοις ἐπιδεξιότητος. Cf. Chorikios, Éloge d'Aratios, § XIII, 1, ἐστιῶν δ' αὐτοὺς καὶ ψιλοτησίας προπίνων καὶὴν ἐνεδείξω πψὸς ἄπαντας δεξιότητα, et la note afférente à ce passage.

<sup>26.</sup> πρεσβύτην Ms. — Eschine, Ambassade, § 42, p. 225, Κτησιφωντος δὶ, όσπερ ἡν ἡμων πρεσβύτατος, ὑπερβολήν τιν' ξαυτοῦ παλαιότητος καὶ πλήθους ἐτῶν εἰπόντος, καὶ προσθέντος ὡς ἐν τοσούτω χρόνω καὶ βίω οὐ πωποδ' οὕτως ἡδῦν οὐδ' ἐπαφρόδιτον ἄνθρωπον (il parle de Philippe) έωραχώς εξη.

<sup>26.</sup> L'addition de ἄνθρωπον est motivée par le texte d'Eschine cité à note précédente.

<sup>27.</sup> olede Ms. Pour la forme oleode, qui n'est pas signalée au Thesau-rus-Didot, cf. erreïde plus bas, § XVII, 4, et la note 6.

<sup>28.</sup> đề tò Ms.

<sup>29.</sup> δόξαν μίμων (sans trace de lacune) Ms.

<sup>30.</sup> ζημιᾶσθαι Με.

<sup>31.</sup> Izavas d'abord, changé de première main en Izavas, Ms.

γησαν (2) ἀφορμάς - ἴωμεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην τῷ λόνω, [21] Πέντε τοίνιν είσι μνήμαι βασιλειών (35), και μήποτ' είη πλειόνων' ἀφίστη δέ καὶ μεγίστη πασών ή παρούσα. [22] Φαίνεται τοίνυν αύτη μάλιστα μίμοις χρωμένη \* ούχ αν εί (14) φαύλον ύπηρχε το θέαμα. [23] Τοσαύτη γάρ ή Ρωμαίων σεμνότης ώστε των αμαρτημάτων δσα πάλαι μικράν έφίστατο (25) δίκην, ταύτα πικρώς οἱ Ρωμαίων σωφρονίζουσι νόμοι την γεναϊκα (16) γάρ έφ' ή αν άλφ μοιχός νόμοι μέν 'Αττικοί χρυσοφορείν είργουσι καί (87) δημοτελέσιν ίεροϊς παραβάλλειν, 'Ρωμαΐοι δέ ζημιούσι θανάτω (38). [24] Ούχούν όσω (19) μείζονι την μοιγείαν χολάζουσι δίχη, τοσούτω πλείονα σωσροσύνης τίθενται πρόνοιαν, ώστε παντί που δήλον ώς, εί την τεχούσαν έφερε λίμην ή της έν θεάτρω [fol. 157] μοιγείας είχων - πάλιν γάρ έπὶ ταύτην ήχε με φέρων ὁ λόγος -, ουποτ' ar vouodétais fueltion Pomaior.

§ IX. Έχείνων οτν οτθέν εδικείν ήγησαμένων το πράγμα, σύ τούτο προτρέπειν οίει τούς όρωντας (1) μοιχεύειν. [2] Μή τοσούτον παίχνια μίμων (2) γενναίος κατισχίσειε φύσεως, [3] "Η καί

32. Exposymore Ms.

S4. Bien que cette construction puisse étouner un peu tout d'abord, il ne nous somble pas qu'il y ait là de faute.

S5. èquerers Ms.

S6. En regard de cette phruse, à la marge du MS. squeisseu. — Thy yermien en' y er alle emagnotives rederren moinour, avec la variante ouroire our l'emanies messon, fragment n' cher Boissonnde, p. 297 (cf. ci-dessus la note 11 du § VI, au Nota). — Eschine, Tumarque, § 183, p. 176, sus la noto 11 du 5 VI, an мина). — експеце, гоногуще, 5 105, р. 116, ѝ де Ходин, ѝ кин поподекци ендоблить убущирен походо, кад период под кус кин учищий експецийс. Туп ущо учищим ёф' у ак ады росубс оси еф коминдади одде ек; ка функтей бера експерия.

37. dwoymicoum mi d'abord; puis douymicoum (seul) barré, et eleyoune

sol écrit au-dessus, le tout de première main, Ms.

38. « Leges Romanae adulteram mulierem merte multarunt; sed serius, ut videtur, nec ante Constantinum. Vide Brot. ad Tacitum Ann. 2, 50. (Boissonado, note 2 de la page 297.) La Novelle CXXXIV dit seulement (chap. X), the 48 magasteines yesmine onis movements normis unopullomêres ês neuvernolo ên Sallenêm. (La femme adultère peut même, au bout de deux ans, sortir du monastère, si son mari consent à la reprendre.) 39. Après δοφ, le manuscrit de Macarios Chrysocéphale insère 'Ρωμαίοι: voy. ci-dossus la note 36, et la note 11 du § VI, au Nota.

 1X.] 1. épidrenç Ms.
 2. Sur l'expression malyana solumn, cf. Plutarque cité ci-dessus, à la note 11 dn S VIII.

<sup>33.</sup> Quels sont les cinq empires que Chorikios a en vue? Le cinquième, comme il ressort clairement du texte, est l'Empire Romain. Les quatre autres sont-ils les quatre empires de Daniel, II, 38-40? La plupart des interprètes comprennent déjà, il est vrai, l'Empire Romain dans les quatre empires de Daniel. Mais Chorikios était peut-être d'une autre opinion; et d'ailleurs, il est possible qu'il ne se soit pas même demandé quels étaient des quatre empires.

τῶν Μενάνδοψ πεποιημένων ποροσώπων Μοσχίων (8) μὲν ἡμᾶς παρεσκεύασε παρθένους βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος (4) δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων (5) δὲ δυσκόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμικρίνης (9) δὲ φιλαργύρους ὁ δεδιώς (7) μή τι τῶν ἔνδον ὁ καπνὸς οἴχοιτο φέρως; [4] 'Αλλ' οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν (8). [5] Κωίτοι μισανθρωπία καὶ ψαλτρίας ἔρως καὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι ὅνιδος ἔχει τιμωρίας ἐκτὸς, μοιχεία δὲ (9) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐπιτιμίοις. [6] Οὔκουν ἐκεῖνα μᾶλλον ἰκανὰ πρὸς ζῆλον ἐγείρειν, ὅσφ τὰ μὲν ψέγεται μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίκη;

Photios et Suidas, s. v. π έμπειν, Μένανδρος Ύποβολιμαίω ἢ Άγροίκω.
 Μικρά Παναθήναι' ἐπειδὴ δι' ἀγορᾶς πέμποντά σε,
 Μοσχίων, μήτης ἐώρα τῆς κόρης ἐφ' ἄρματος.

(Meineke, Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 211.)
On manquait absolument d'autres renseignements sur ce personnage de Menadre: Chorikios nous rend ici un trait important de la figure de Menchion

Moschion.

4. Tout ce que l'on savait jusqu'ici de Chérestrate est contenu dans la notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 216): «Cicer. pro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46, "ecquid tandem tibi videtur, ut ad fabulas veniamus, senex ille Caecilianus minoris facere Eutychum, filium rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus supplicit causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif., p. 337, ed. Godoft. "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato" ». Comparez la note précédente et le texte auquel elle se réfère. Moschion et Chérestrate se présentent en même temps au souvenir de Chorikios; c'est tout naturel: ce sont deux personnages de la même nièce

deux personnages de la même pièce.

5. Elien, Lettres Rustiques, dépeint un misanthrope, bourru et méchant quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, ainsi que le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσχολος et de la μισανδρωπία (lettres 13 = 16, de Callippide à Cnémon et de Cnémon à Callippide). Il y a lieu de croire qu'Elien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. Ménandre avait composé aussi un pièce intitulée Δύσχολος, dont il existe quelques fragments, mais le δύσχολος qui paraît en avoir été le personnage principal, était un vieillard du nom de Smicrinès (voy. la note suivante). D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés de δύσχολος. Le nom de Cnémon se trouve une fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει 11, Κνήμων; είπέ μοι (Meineke, t. IV, p. 322, fragment 457 des Menandri fabulae incertae).

6. Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait le type

6. Smicrinès était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait le type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux pièces au moins, le Λύσχολος et les Ἐπιτρέποντες (voy. Meineke, Fragm. comic. Graec., t. IV, p. 106-107, 120-121: Jacobs, Lectiones Stobenses, p. 96-97, et, au Thesaurus-Didot, les renvois de l'article Σμιχρίνης). En somme, on ne connaissait jusqu'ici, du caractère de Smicrinès, que les traits généraux. Chorikios nous rend un détail curieux, et, à ce que nous croyons, inconnu, du portrait que Ménandre avait tracé de son Avare.

<sup>7.</sup> o đề đườs Ms.

<sup>8.</sup> εὐφραίνων Ms. 9. μοιχείας δὲ Ms.

§ Χ. Είθε, φησί, μοιγείας αυτοίς μίμησις ήσχει, καὶ μη πολι δεινοτέραν αὐτής ἐπετήδευον, πεπορνευμένον (1) ὑποκρινόμενοι [2] Τίνα δή βλάπτειν ήγη την υπόκρισιν; αυτόν, είπε μοι, το κεγρημένον ή τον θεώμενον οίει θηλύνειν; [3] Σύ μεν άμφοτέ ρους έρεις έγω δε τούτων ουδέτερον. [4] Ού γαρ συναλλοιούτα τοις έσθήμασιν ή ψυχή, καν συνάδοντα τις τῷ σχήματι φθέγξη ται ούτε γαρ ανδρείον ή λεοντή τον Αριστοφάνους εποίει Ξαι θίαν (2), ούτε δειλον ή γυναιχεία στολή τον Πηλέως : καν έγω τ σχημα τούτο της Αττικής (3) αποθέμενος αναλάβω στρατιώτο σχευήν ου γενήσομαι τις πολεμικός. [5] Και τί με δεί προς υμό έμαυτῷ παραδείγματι χρήσασθαι; [6] Παίζουσι πόλεμον ενίστ μίμοι καὶ γίνεται δή στρατηγός μέν τις τῶν Τρώων, ἔτερος δ τις των Μυρμιδόνων, αμφω δε μένουσι την έμφυτον έχοντες δι ναμιν, ού την πεπλασμένην ισχύν. [7] Αισθάνομαι μέν ήρέμ σου κατανεύοντος · έπεὶ δὲ μήπω (4) βεβαίως ἔοικας πειθαρχεί ακούση τι μείζον των είρημένων. [8] Εὶ μίμος είη πεπορνευμ. νος, αν την ιδίαν υποκρίνηται (5) νόσον, οὐ γελάν, οὐ θαυμάζε. κινήσει τὸ θέατρον (6). ώστε φροντίς αὐτῷ γίνεται καὶ σπους πάθος διαφυγείν, ενα γέλωτος τύχη και κρότου. [9] Εί δε λέγε κατά βραχύ την μίμησιν υποσαίνουσαν την ψυχην έντος πασ δύεσθαι καὶ γίνεσθαι φύσιν, δρθώς αν είποις, ήνίκα τις έν χαὶ μόνον άσχει χαὶ πρὸς έχεινο τὸν λογισμὸν ἐχδίδωσιν ὅλονδέ τις είδη παντοδαπά σχηματίζεται και πρός έτερον έξ έτέ μεταπηδά καὶ τὸ παρὸν έτι μιμούμενος έννοειται τὸ προσδοκώ νον, ὁ δὲ τοιοῦτος ούτε τοῖς σεμνοτέροις γίνεται σχήμασι χρείττ ούτε τοις ετέρως έχουσι χείρων. [10] Μή τοίνυν πράγμα πε ε χαταλύειν, όπες τὸν μετιόντα μὲν οὐδὲν ἀδιχεῖ, τῶν δὲ τεθεσερ νων τούς μεν οίκαδε πέμπει, τούς δ' είς άγοραν εξάγει, εκατέρο φέροντας εν (7) τῷ προσώπω μειδιάματος λείψανον · ὑπέρ το μιμουμένων ούτως ή πειρά σοι διαμάγεται. [11] Υπέρ δὲ τι= θεωμένων οι Υωμαίων πρός σε πάλιν δπλίζονται νόμοι. [15 Όσπερ γάρ Αθηναίους ουδέν ή πωμφδία βλάπτειν εδόκει προ-

§ X.] 1. πεπορνευμένους? Cf. cependant § XIII, 9, σχήμα πεπορνευμένου φέρεις είς μέσον.

Ελλάδος | στολής υπάρχει.

4. μή πως Ms. 5. υποκοίνεται Ms.

<sup>2.</sup> Aristophane, Grenouilles, v. 498 et suiv.: v. 589 et suivants. - Ensuite, allusion à Achille caché sous des habits de femme dans l'île de Seyros parmi les filles de Lycomède.
3. τῆς ἀστικῆς? (Weil.) Cf. Sophoele, Philoctète, 223, σχῆμα μὲν γὰ

<sup>6.</sup> Cf. § I, 2, et la note 5. 7. ἐν] ἔτι Ms.

σωφροσύνην, μνήμην ποιουμένη Κλεισθένους οίαν ο τούτου βίος απήτει (8) - ό γαρ Αθήνησι νόμος, ατίμους ποιών τους έπὶ τώ σώματι μισθαρνούντας (9), ούχ εία δοξάζειν τον δημον ώς δεί τοιαίτα τολμάν οξα χωμιχοί παίζουσι ποιηταί —, ούτω χαί νύν δ χολάζων νόμος τους πωλούντας την ώραν δείκνυσι παίγνιον ην (10) τα δρώμενα. [13] Διὰ τοῦτο τούς παϊδας οἱ φύσαντες καὶ μίμους ούδαμῶς εἴογουσιν ἐν δέοντι θεωρεῖν καὶ δράματα κωμικά παρασπειάζουσιν απαγγέλλειν (11). δέδοικε δ' ούδείς μη λάθη γύννις καί θηλυδρίας δ παϊς αὐτῷ γεγονώς, ἢ μιμον ιδών τοιαῦτα σγηματιζομενον (12) η λέγοντος Αριστοφάνους ακούσας α δη τους τοιούτους Επεϊνός που έφη κωμφδών (18), ουδε γραμματιστήν ήτησε πώποτε Ε ειρακίου πατὴρ (14) τὰ μὲν ἄλλα δράματα τῷ παιδὶ παραδοῦναι, 🖘 οίς δέ τι τοιοῦτόν ἐστι παραλιπεῖν. [14] Καίτοι τῶν γονέων → Σνοῦν ἔγοντες τῆς εὐκοσμίας μᾶλλον ἢ τῆς γλώττης αἰτοῦσι σε ρόνοιαν έγειν τὸν παιδευτήν. [15] 'Αλλ' (15) ούτε τοιαῦτα λέ-**Σ**στα ποιητήν, οὖτε μιμον οὖτως ὑποχρινόμενον ὑφορῶνται, οὐδὲ ▼οῖς οἰχέταις οἶς (16) παραδιδόασι τοὺς υἱεῖς διαχελεύονται πάντα τωλήν μίμων ενδιδόναι τοῖς παισί θεωρεῖν. [16] Τοσούτων ήδη **Σεγθέντων**, ούπω (17) το μέγιστον είρηται αύτους γαρ τους πε-- οργευμένους ους ονομάζομεν, έκ τούτου τὰ σώματα διαλελύσθαι πάθει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἐκάστης ὁρῶντες, ἀκοὐοντές τε κυμ-🗫 λιζόντων (18) εν τοῖς συμποσίοις, οὐδεμίαν αἰσθανόμεθα βλάβην

<sup>8.</sup> Voy. Aristophane, Grenouilles, vers 48 et 57 (Chorikios doit avoir ces Exgres précédentes, on a eu à signaler des réminiscences de la comédie des rémoniles, § VI, 4, note 9, et § X, 4, note 2): Lysistrate, Guêpes, etc., **Pattin**.

<sup>9.</sup> Loi citée chez Eschine, Timarque, § 21, p. 47, ξάν τις 'Αθηναῖος έταιρήση,

<sup>• .</sup> Μι σινου cinez escinne, 1 smarque, § 21, p. 47, ξαν τις Αθηναίος έταιρήση, με ή ξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδ' ἰερωσύνην ἰεράσασθαι, με το διανου το δήμω, μηδὲ ἀρχήν ἀρχέτω μηθεμίαν, μηδὲ κτλ.

10. Sur παίγνιον ὄν, et non ὄντα, cf. Madvig, Syntaxe Greeque, § 4 (— Krüger, Grammaire Greeque, § 63, 6, remarque): τὴν ἡδονὴν διώκετε ὡς ἐγιδον ὄν, Platon, Protagoras, p. 354 C.

11. Cf. § VI, 8, et la note 15.

<sup>12.</sup> μίμων t. τ. σχηματιζόμενον Ms.: on pourrait aussi bien conjecturer

μίμου 1. τ. σχηματιζομένων.
13. Aristophane se sert du mot γύννις en parlant d'Agathon et caractéries son chant par l'épithète θηλυδριώδες (Thesmophor., vers 131 et 186). Times ne se trouve que cette seule fois dans ce qui nous reste d'Aristophane, et dyludolas ne s'y rencontre point.

<sup>14.</sup> πατής] πατςὶ Ms. 15. .λί' Ms.

<sup>16.</sup> ous Ms.

<sup>18.</sup> xυμβαλίζειν, mot rare, qui n'est signalé au Thesaurus que dans deux passages, Lucien, Calomnie, § XVI, p. 147, et Cassius Hemina chez Nonius, p. 90, 25. On peut citer encore, dans la version des Septante, Néhémie, 12, 27, εν φιδαίς χυμβαλίζοντες.

évreü Jev huiv (émouévny) (19) [fol. 158]. Oddév odv kvuavouéνων (20) τών τούτο νοσούντων, τί αν πάθοι τις έχ τών μιμουμένουν:

\$ ΧΙ. Τάχα τοίνυν, έπειδή μνήμην άρτίως (1) Ισοχράτους έποιησάμην, εἰς ἔννοιαν παρ' ἐμοῦ τοῦτον λαβοίν, ἐχείνην αὐτοῦ τὴν παραίνεσιν είς έλεγγον οίσεις των μίμων «ά(2) ποιείν αίσγρόν. ταῦτα νόμιζε μηδέ λέγειν είναι καλόν», οι δε ποιούσι μέν α μηθέ θεωρείν αξιον, λέγουσι δ' α μηδ' ακούειν καλόν. [2] 'Αλλ' εί μέν ἀπό σπουδής τοιούτοις έχρώντο σχήμασί τε καὶ λόγοις, πάνυ (3) αὐτοῖς συνηγορῶν ήσχυνόμην, μαλλον δὲ μή ψόγον ἐπιδειχνύμενος ' έπεὶ δὲ καὶ μίμησις ὑπάρχει τοὖπιτήδευμα, ἐκατέρας δ' ίδέας μετέχει - νῦν μέν γὰρ οὐ σεμνά σχηματίζονται, νῦν δὲ πάσης αἰσχύνης ἀπηλλαγμένα (4) -, αὐτοῦ (5) τε τὸ δοκοῦν είναι παράνομον δικαστού παραδίδοται ψήφω, τί μέμψεως άξιον αίτοις ένορας; πλην εί μη φήσεις σε (8) κάκεινο κατηγορείν ότι μή μόνα τὰ βελτίω μιμούνται. [3] Καὶ πῶς τὴν αὐτῶν ἐβεβαίουν έπωνυμίαν, ην έκ του τον βίον υπογράφειν προσαγορεύονται, εί των έν τω βίω πραγμάτων τὰ μὲν ὑπεκρίνοντο, τὰ δὲ παρεώρων: ώσπες αν εί καί (7) των οψοποιών κατηγόρεις ότι τα μέν ώφέλιμα ποιούσι των όψων, τὰ δ' οῦ, τοιαύτα δέον μόνα μαγειφείειν δσα πρός ψγίειαν λυσιτελεί. [4] 'Αλλ' ούτε μαγείρους ούτε μίμους αίτιατέον έχάτερα (8) γὰρ ἄμφω ποιεῖν ή τέχνη παραχελεύεται. [5] 'Aλλ' αντί μεν εκείνων μέμφου τους επιτάττοντας (9) · αντί δε μίμων τούς ού χρηστά πράττοντας έργα, τῆς οὐ καλῆς δεδωκότα

20. lunavou (l'accent aigu de l'é et la plus grande partie de l'abréviation or enlevés par le rogneur lors de la reliure du volume) Ms.

<sup>19.</sup> La dernière ligne du folio 157 verso se termine sur le mot quiv. La page suivante est tout entière d'une autre main que la plus grande partie du discours; c'est la même qui a encore écrit plus bas le folio 160 verso, le folio 163 recto à partir de louzov (début du § XIX), verso, ainsi que d'autres parties du manuscrit, notamment l'Eloge d'Ara-tios tout entier (voy. ci-dessus, p. 1). Le folio 158 recto commençant sur le mot ovdév, il était évident qu'il existait là une lacune. Une main pos-térieure a ajouté en bas du folio 157 verso, à la place qu'occupent ordinairement les réclames, le mot έπομένης, d'où nous avons tiré έπομένην, qui fait le sens.

<sup>§</sup> XI.] 1. Voy. § VIII, 9.
2. Isocrate, Démonique, § XV, p. 5 A, Estienne.
3. Peut-être πάνυ ⟨γ' ἀν⟩ αὐτοῖς.
4. Cf. § IV, 7, et la note 4.
5. αὐτό Ms.

<sup>6.</sup> φήσει σε Ms.

<sup>7.</sup> αν εί καὶ] ανήκε Ms. 8. έκατέραν Ms.

<sup>9.</sup> επιτάττοντας Επιτύττοντας Ms.

μιμήσεως αφορμήν. [6] Οθτω πανταχή τὸ πράγμα περιστρέφοντες, ύπεύθυνον ουδαμού κατηγορίας όρωμεν. [7] Ού γαρ αυτό δίπου τὸ παρασκευάζειν νελᾶν εἶποις αν ὑπαίτιον [fol,  $158 \, \text{V}$ ] εἶναι (10). ούδὲ γὰρ Λυχοῦργος ὁ Σπαρτιάτης, ἀνήρ σύννους (11) καί πράττων ουδέν άνευ μεγάλου φρονήματος, πρός διν ειρηπέναι τον Απόλλωνά φασιν

δίζω (12) η (18) σε θεόν μαντεύσομαι η άνθρωπον, άλλ' έτι χαὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι,

ούδ ούτος δ Λάκων, ο παρά κριτή τῷ Πυθίφ φύσεως άνθρωπείας έγων αμείνω τον νοῦν, δβρίζειν ψήθη την Σπάρτην ίδρυσάμενος ταύτη Γέλωτος ἄγαλμα (14), καλῶς γε ταῦτα φρονήσας καί τῆς ᾿Απόλλωνος εὐφημίας άξίως. [8] Δύο γὰρ ἅνθρωπος έχει χοινά μεν πρός το θείον, έξαίρετα δε πρός την άλογον φύσιν, λόγον καὶ γέλωτα. [9] Ώς γὰρ πεφύκασι γελᾶν καὶ θεοὶ, οἶδεν δ μεμνημένος τοῦ λέγοντος ἔπους

θεοῖσι δὲ γέλως ἄσβεστος ὄρωρεν(15). τὸ δὲ φιλομμειδής Αφροδίτη(16), κᾶν ἐγώ παραλείψω, λογίζεσθε · ὁ δ' Ερως (17) κανεκάγχασεν εὐστόχως την Αίήτου βαλών. [10] Πῶς οὖν ἄν τις ἐπιτήδευμα λοιδορήσειεν, [ἐν] ὧ πρόσεστιν έργον ποινόν μεν άνθρώπου τε καί θεοῦ, πόρρω δε γένους άλόγου; [11] Έντεῦθεν ἄνδρες ἐν λόγοις τε καὶ νόμοις ἀχθέντες ούκ άποκνοῦσι τοιαῦτα, καιροῦ καλοῦντος, ἐπιτηδεύειν καὶ τοὺς μέν ένταῦθα τοῦτο πεποιηκότας (18) τι δεῖ πρὸς εἰδότας εἰπεῖν; [12] Αποβλέψατε δὲ πρὸς τὴν Καίσαρος (19) πόλιν, ἢν ἐχαλλώπισε πανταχόθεν ή φύσις : ώραία τε γάρ καὶ μεγάλη καὶ λόγοις

<sup>10.</sup> A partir du folio 158 verso, la main qui avait copié le discours, depuis le commencement jusqu'au bas du folio 157 verso, reprend.
11. Cf. Eloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 10.

A la marge du manuscrit, on lit ici σημείωσαι. — Cet oracle se lit chez Hérodote, I, 65.
 ε Ms.: η Hérodote.

<sup>14.</sup> Cf. Plutarque, Lycurgue, 25, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἢν ἀχράτως αὐστηρὸς ὁ Δικοῦργος ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Γέλωτος ἀγαλμάτιον ἐκεῖνον ἰδρύσασθαι Σωσίβιος ἱστορεί: Chéomène, 9, ἔστι δὲ Λακεδαιμονίοις οὐ Φόβου μόνον, ἀλλὰ καὶ Θανάτου και Γέλωτος και τοιούτων άλλων παθημάτων ίερά.

<sup>15.</sup> Sie. — Cf. Niede, I, 599:

Λοβεστος ὅ ἄς' ἐνῶρτο γέλως μαχάρεσαι θεοίσιν.

16. Φιλομμειδής Ἀφροδίτη, Πiade, IV, 10: Riade et Odyssée, passim.

17. Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, 286: Eros, blotti dans les jambes de Jason, lance un trait contre Médée,

ηκ' έπι Μηδείη την δ' αμφασίη λάβε θυμόν. αὐτὸς δ' ὑψορόφοιο παλιμπετές έκ μεγάροιο

χαγχαλόων ἤιξε.
18. Cf. § I, 5, et § XIII, 2.

<sup>19.</sup> Chorikios désigne ordinairement Césarée par l'expression ή Καίσαρος (sans ajouter πόλις). Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, et la note 6.

άνθουσα καὶ πλούτω καὶ παντοδαποίς άξιώμασι, πολλών τε καὶ χαλών πόλεων ήγεμών άμα και μήτης (20) οι ταύτην οικούντες μιχρον από του άστεος - γινώσκετε, οίμαι, τον γώρον, οἱ μέν έωρακότες οι δέ πεπυσμένοι - έγχυχλιον αγουσιν έπρτην οιδέ τοῦ λαγόντος την πόλιν ἰθύνειν (21) ἀπόντος · ήδεῖα δὲ καὶ πλήοης άβρότητος ή πανίχυρις αυτη αφικνείται γάρ απασα της πόλεως ή σχηνή (22) · παραγίνονται δέ καὶ όπτορες ανόρες τα μίμων ύποχρινόμενοι, ού φαύλως βεβιωχότες, ούδ' εύγλωττία λειπόμενοι των όμοτέχνων (23). [13] 'Αρ' ουν εί τωδε τω πράγματι στιγμή προσήν (24) άδοξίας, ἄργοντος έναντίον κάστων και ξένων άνδρες έχεινοι τουτ' αν επετήδευον; [14] Ούδεις αν λέγειν αποτολμήσειε (25), καν πάνυ δύσερις ή.

§ XII. Ouologo μέν γάρ είναι τινας οίς ένι (α των έν) αίτοίς (1) [fol. 159] γινομένων διαθερμαίνειν την φαντασίαν ουδέ θεάτρων χωρίς ήρεμούσαν. [2] Ού μην διά τούς άσελγως θεωρούντας την των σεμνώς θεωμένων ανάπαυλαν καταλύσαι προσήκει ώσπερ οὐδε των εππων την αμιλίαν, ότι των άθλων οι πλείους έτι μέν συν αν ιστάμενοι τους άχρατως έχοντας έν έχατέρα μερίδι δύσφημα βοᾶν ἐκβιάζονται, πεπαυμένοι δὲ τοὺς ἡττημένους. [3] Εί δέ και διά πάντων ών οι της θέας ώρισαν νόμοι σταδίων άγοιτό τις των άθλων καὶ παντοίας έγοι τύγης ίδεας, ελπίδα τινά συνεχή νίχης άμφοτέροις διδούς, τίς αν έξαριθμήσειε τας έκατέρων έπιορχίας τον οίχειον αμα και τον αλλότριον διομνυμένων νικάν: [4] Καὶ τὸ μὲν ἄθλου συγκροτουμένου (2) τοιαῦτα παθεῖν ἄτοπον μέν, ούπω δὲ τῆς ἄχρας μανίας τεχμήριον άλλὰ πρὸ τῆς τὸν ἀγῶνα

20. Voy. Éloge d'Aratios, § VIII, 2, et la note 4.

τρόπω καθεστηκότι τα πρώτα φέροντι των ομοτέχνων.

<sup>21.</sup> οὐθὲ τοῦτο λαχόντες τὸ τὴν πόλιν Ιθάνειν Ms. (το écrit au-dessus de res par un reviseur, afin qu'on lût correctement lagórios, n'aura pas été compris et aura été introduit dans le texte à la suite de lagóries: roèro pour rov semble être une prétendue correction de copiste, qui sera venue à la suite de la première faute.) Cf. ci-dessous, 13, accordo fravilor.

22. On sait la multitude de mimes et d'histrions de toutes sortes que

produisait la Syrie sons l'Empire (voy., au surplus, les textes de Grysar, Der Römische Mimus, p. 48): il n'y a rien d'étonnant que Césarée de Palestine possédât une nombreuse troupe de mimes.

23. Cf. Éloge de Marcien, I, p. 109, l. 3, Boisson., πλήθει τε λόγων καὶ

προσή Ms.
 Eschine, Ctésiphon, § 131, p. 521, ἀπετόλμησε λέγειν: § 160, p. 547, απετόλμα δε λέγειν.

<sup>§</sup> XII.] 1. *ènav* (le r étant surmonté lui-même d'un signe qui ressemble un peu à l'abréviation de ous, mais davantage à celle de ous) Ms. 2. αθλους συγχροτουμένου Ms.

τελούσης (8) ημέρας οὐδεν ήττον είς επιορχίαν εχφέρονται, χαθ' αύτοὺς μεν ανωνιώντες εκάτεροι, πρός δε τοὺς εναντίους όμνύντες ώς αύτῶν ἔσται τὸ κράτος, τῆς πρὸς τὸν ἀγῶνα φιλονεικίας ούχ εώσης αύτους έγγοειν ώς άγάγχη τους ετέρους έπιροχειν άληθέστερον δ' είπειν αμφοτέρους, αλλων εν αλλοις άθλοις αποτυγόπων της ενόρχου μαντείας. [5] Είτα διά τούτους άναιρήσομεν θέαν ην 'Απόλλωνι τῷ Δηλίω προσέθεσαν 'Αθηναίοι (4): [6] 'Αλλ' οῦ δίχαιον τοὺς ἐκπίπτοντας τοῦ σκοποῦ τῶν πραγμάτων αἰσγύνην τοις πράγμασι φέρειν. [7] Γαμοῦσι γὰρ ἄνθρωποι πολλοί μέν δρεγόμενοι τέχνων, πολλοί δὲ πρὸς ήδονὴν αὐτάς θ' ἃς ἄγομεν θεων πανηγύρεις (5) οἱ μεν δσίως τελοῦσιν, οἱ δὲ πρόφασιν ἀσωτίας ποιούνται. [8] Ούτως άρα κάκειναι, αί πάντων είσι των έν ανδρώποις το μέγιστον, έχουσι δήπου τινάς ούχ ώς έδει γρωμένους. [9] Ου . . . . . Αησόμεθα (6) νόμον μη χρηναι γάμω χρησθα, μη θείαν άγειν πανήγυριν ου γάρ άντι του κολάζειν τὸ φαϊλον δεί τὸ χρηστὸν ἀδικείν. [10] Άλλὰ μὴν τῆς ὑγιείας, εἶπερ τινός άλλου, πρόνοια (7) και σπουδή πᾶσι μεν έστιν (8) ανθρώπως, μάλιστα δε τοῖς νόσων πεπειραμένοις ή γὰρ εκ τούτων οδύνη την (9) εκείνης εμφαίνει σαφώς εύφροσύνην, επεί καὶ πᾶν άγαθὸν ἥδιον φαίνεται τοῖς οἶον τούναντίον πέφυκεν ἐγνωκόσι. [11] Λέγεται τοίνυν τις ἀήθει νόσω περιπεσών πολλών μὲν ἰατρῶν είς πείραν αφίγθαι, μηδένα δὲ κρείττω τοῦ πάθους εύρειν. [12] 'Ως δὲ τὸ κακὸν ἄμαχον ἢν καὶ μάτην ἄλλοτ' ἄλλα προσήγετο φάρμαχά τε καὶ ποτὰ καὶ σιτία, τούτων δή τινα τῶν γελωτοποιῶν

3. Cf. § V, 2, et la note 2.

4. Thucydide, III, 104 (à la fin), οἱ Αθηναΐοι τότε τὸν ἀγῷνα ἐποίησαν

<sup>(</sup>il s'agit des jeux Déliens) καὶ ἐπποδρομίας, δ πρότερον οὐκ ἡν.

5. Ἐστι δὲ (Χορίκιος) καὶ τῆς εὐσεβείας ἐραστὴς, τὰ χριστιανῶν ὁργια καὶ τεμένη τιμῶν πλὴν οὐκ οἰδ' ὅπως ὀλιγώρως καὶ λόγω σὖν οὐδενὶ μύθους καὶ ἰσιορίας Ελληνικάς, οὐ δέον ὄν, ἐγκαταμίγνυσι τοῖς ἐαυτοῦ συγγράμμασιν, ἐσιν δτε καὶ ἐερολογῶν. (Εχ Phot. Biblioth. cod. CLX.) Cf. les renvois de Boissonade, à propos de ce texte, p. viij de son édition de Chorikios, note 2; et, dans le présent discours, § VII, 2, ναὶ μὰ Δία: § VI, 13, ναὶ μὰ τὸν Ποσειδῶ (conjecture, à la note 22): § ΧΙΧ, 9, πρὸς θεῶν: 10, νὴ Δία: § ΧΙV, 4: et surtout les passages suivants, § III, 11: § VI, 4-5: § ΧΧΙ, 5. ἐγ ἐκτον. Με : le sens réclame quelque chose comme οὐ (μέντον).

<sup>6.</sup> οὐ Ͽησόμεθα Ms.: le sens réclame quelque chose comme οὐ ζμέντοι)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ησόμεθα, ou bien οὐ (μὴν ἀλλ' οὐ) δησόμεθα.
7. πρόνοια est le dernier mot de la dernière ligne du folio 159 recto.
On lit dans le manuscrit au-dessous de ce mot, — c'est-à-dire à la place qu'occupent ordinairement les réclames, quand il y en a, — καὶ νῦν (traces de grattage sous ϋν). Le folio 159 verso commence sur les mots καὶ σπουδή.

<sup>8.</sup> Peut-être πασι μέν (έν) εστιν άνθρώποις.

<sup>9.</sup> Peut-être the (15) exelves.

## TEXTES GRECS INEDITS

Ιρω ταύτα τοίνυν άντειπείν έχων ούδεν, εμοί δή ωροι μο (1) τοῦ μή καλὸν είναι τὸ χρημα. [2] Τί γάρ, ιω μουνών, οὐδε την έναγγος θέαν των, ώς αὐτὸς ιιτισειών σοι καὶ φίλων έν παντγύρει δημοτελεί νύκ-- ετείσαν, ουδέ ταύτην ίδειν φήθης σοι (4) πρέπειν; [3] --- σειγων, αλλά νόμον συλάττων δι έθηκεν ή συνή-ાનું હું ા αιδεύειν έπιχειρούσιν (5) · ότι γάρ έξ έθους 🖟 χατιά φύσιν αλογρόν είναι το πράγμα δοχεί, τεχμήερευθιο περιφανές το τοίς μαθηταίς ενδιδόναι μικράν εχειν ψαστώνην, είτε πανδήμου τινός έορτης άγομένης. ε γνωμμα νέου πεπληρωχότος έφ' οδ τον παιδευτήν χρυσοῦν και ανών νενομοθέτηται καὶ μιᾶς ήμέρας ανάπαιλαν αὐτῷ ομον, την ημέραν αμέλει καλούμεν επωνυμία. [4] Εὶ δὲ βλάιμών της έκ ταύτης αύτφ της θέας Επεσθαι δεδοικώς έφυ-.... τολί γ' αν μαλλον τοῖς οἰκείοις διεκελεύετο μαθηταῖς .... κε γάρ δπέρ αύτου την διάνοιαν έταράττετο παιδεύ-🚅 το καὶ τρεσβυτέραν ἄγοντος ήλικίαν, πῶς ἇν νεωτέροις καὶ εταιίοις θεωμείν ένεδίδου (6) τοσούτον όσον προσήμει μειραχίοις Αμακονούσε καὶ Μούσαις (1); [5] 'Αλλ', ὅπες εἶπον, οὐ βλά-

τουκ ανοικ imprimé telle quelle la leçon du manuscrit — Le sens
 τον μιμοπονεία bien de χούτως ἐπείνω 'π (ἐπ) ψυχαγωγέας.
 τον μετικό (ἀ το qu'il semble || ἐν ψ π. ν. ἰάσατο Ms.

<sup>&</sup>gt; \(\text{11.}\) \(\text{1.}\) \(\text{ angular openior main}\) \(\text{Ms.};\) et \(\delta\) \(\text{la marge, toujours de }\) \(\text{1.}\) \(\text{1.}\)

<sup>.</sup> c1. \$ VII, 3, ot la note 2.

<sup>1.</sup> φηθη σου Mn.

1. τι σι dommon. δ. et surtout § I. 4, οù Chorikios raconte de lui-même

1. τι alluit aux représentations des mimes πολν εἰς παιδευτάς ἐγγραφῆναι.

τα (Υπολιείνα Μα. ) επόδες de Procope, p. 8, dern. 1., Boisson., επί μεν θύρας ενητελεία ήλειαν έχων ην οί τα πρώτα παιδενόμενοι γράμματα, εξς επόποιουν εφωίτησε χρόνον άγων τοσούτον όσον οί Μουσ ν επολιείνεια δέωμε de Marcien, I, p. 108, dern. 1., παρά θύρας ηγε επόποιουν επό της επόποιουν εμφυρηθέντα σε Μού σης τῷ πορυφαίω παρεδίδου της επίσειαν (θε. fun. de Procope, p. 8, 1. 4, εν Ερμού ταχθείς και το τορη καταναλαίσας.

βης είργει με [fol. 160] φόβος, νόμος δέ τις ημίν επιχώριος, οὐ τοις πανταγού παιδευταίς ώρισμένος ' τοιγαρο ν άνα την Φοινίκην άπασαν, εὶ διδασκάλων τις άθέατος είη(8), δύσκολος είναι χαὶ δυσάρεστης υποπτεύεται πλην εί καὶ δώσομεν πανταγού κύοιον είναι τον ένταθθα κρατήσαντα [τον] νόμον, οὐ μίμοις τοῦτο γίνεται ψόγος η γάρ (9) αν αποβάλλοιμεν (10) ιπποδρομίας χαί κυηγέσια καὶ γορούς ἄδοντας κώρχησιν καθλούς καὶ γορδών άρμονίαν - τούτων γαρ ούδενὶ παιδευταῖς νενόμισται παραβάλλειν -ώστε νόμω πόλεως ακολουθούντες ού θεώμεθα μίμους, αλλ' ού δεδιότες μή τι βλάβος ήμιν έντευθεν έμπέση. [6] Πολλά γάρ των έπὶ σχηνής τελουμένων (11) παιγνίων έχ προοιμίων εἰς τέλος ούδεν έξω σεμνότητος έγει. [7] Δόξαις αν ανδοα βλέπειν καθεστηχήτα σωφρονείν παραινούντα τη συνοιχούση καὶ φεύγειν τῶν φιλαιτίων τας λοιδορίας ' ένι καὶ στρατιώτας ἰδεῖν, καὶ δητόρων απούσαι, δυείν ένίστε μίμων του μέν αλόγιστον τινα μιμουμένου. τοῦ δὲ καλῶς ἐν λόγοις ἀχθέντα, ώστε γελωμένου μέν ἐκείνου. χοπουμένου δε τούτου (12), λογισμός εἰσέργεται τοῖς θεωμένοις ώς δεί παίδευσιν μέν άγαπαν όπως ἐπαινοῖντο(18), άμαθίαν δὲ φεύγειν ίνα μη σχωμμάτων γένωνται πρόφασις. [8] Τίς δ' ούχ αν απείποι καταλέγειν επιγειρών όσα μιμούνται; δεσπότην, οἰκέτας, χαπήλους, άλλαντοπώλας (14), δψοποιούς, έστιάτορα, δαιτυμόνας, συμβόλαια γράφοντας, παιδάριον ψελλιζόμενον, νεανίσκον έρώντα, θυμούμενον έτερον, άλλον τῷ θυμουμένω πραϋνοντα τὴν όργην. [9] Τί οὖν ἄπαντά μοι παραδραμών στημα πεπορνευμένου φέρεις είς μέσον; η τούτο μόνον ημίν τυγγάνεις τεθεαμένος; [10] Τί δέ; τοῦτο μέν τοὺς ὁρῶντας θηλύνειν ὑπολαμβάνεις, τῶν δέ βελτιόνων σχημάτων οὐδεν πρός έαυτό μεταφέρειν οίει τούς θεατάς: [11] Καίτοι τὸ μέν νόσος ἐστὶ φύσεως ὅρον ἐκβᾶσα, τὰ δε ζηλούν τε και πράττειν ή φύσις ένομοθέτησε.

8. Sur cet optatif, cf. ci-dessous la note 13.

Voy., sur η γάρ, Viger, De praecipuis Graecae dictionis idiotismis,
 411 (4º éd.).

<sup>10.</sup> Peut-être εχβάλλοιμεν. Cf. § XVII, 3, ώστε μίμων εχβεβλημένων συναπελαύνονται τούτοις οἱ μείζονα βλάπτοντες. (Weil.)

<sup>11.</sup> Cf. § V, 2, et la note 2.
12. δὲ τούτου] δὲ ἐκείνου Ms.

<sup>13.</sup> Chorikios, comme on l'a déjà fait observer à plusieurs reprises en publiant l'Éloge d'Aratios (voy., par ex., § VII, 3, et la note 8), emploie l'optatif là où peut-être les Attiques ne l'auraient pas mis. Cf. encore ci-dessus, 5, εt διδασκάλων τις άθέατος εἴη. — A la ligne suivante, cf., pour προφασίς, § XII, 7.

pour neoquais, § XII, 7.
14. Était-ce, dans les mimes, un souvenir du personnage des Chevaliers d'Aristophane?

\$ XIV. Βούλει την έκ του πράγματος όνησιν [fol. 160 vol doθώς (1) έξετάσαι; [2] Σκόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων κακῶν. δογήν τε και λύπην, ών ή μέν των ιδίων έξίστησι λογισμών εύ(2) γαρ έφη τις τον θυμόν μανίαν όλιγογρόνιον είναι —, τὰ πλεῖστα γάρ(3) απασιν αρρωστήματα λύπη(4) κατά την τραγωδίαν(5) συμβαίνει οὐδένα δὲ δάδιον ἀμφοῖν ἀπηλλάγθαι(6), ἀλλά τὸν μέν ανιά τι, τὸν δὲ παροξύνει (7), τισὶ δ' αμφότερα ταῦτα παρενοχλεῖ. [3] "Ηδη τις νουθεσίαις(8) οἰχείων (9) ή φίλων οὐδέν ἐνδιδούς μίμους θεασάμενος έφαιδούνθη, τὰ μέν εἰς τούτους δρών, τὰ δὲ λογιζόμενος ώς χάλλους είχος έν πλήθει χαθήσθαι τοσούτω (10) πάσγοντας μέν αυτώ παραπλήσια, μειδιώντας δ' δμως . ώστε, χάν μή βεβαίας ιάσεως τύχη, τόν γε του θεάματος χρόνον χουφότεοον έξει. [4] Ίππων μέν ούν άγωνες επιαίνουσι (11) μαλλον ή τέρπουσι τὰς τῶν θεωμένων ψυχάς, καὶ πολλάς ήδη καὶ μεγάλας άνέτρεψαν πόλεις: μίμοι δε τέρψιν απράγμονα καὶ στάσεως έλευθέραν καὶ ταραγής ἐπιδείκνυνται καὶ μάλα (12) συμβαίνουσαν τῷ Διονύσω. [5] Κάνταῦθα μέν οὐδεὶς σύννους οὕτω καὶ κατηφής (13).

§ XIV.] 1. Cette page est tout entière de la même main que le folio 158 recto (voy. la note 19 du § X).

3. Lire τὰ πλεῖστα δ' ἄπασιν?

4. λύπη Ms.

λυπη Ms.
 Cf. Éloge d'Aratios, § V, 3 et la note 7.
 Cf. § IV, 7, et la note 4.
 τὸν δέ (τι) παροξύνει?
 νουθεσίας Ms.

9. D'abord olaslov (?), changé (peut-être de seconde main) en olxslov Ms. 10. τοιούτω dans le texte, τοσούτω à la marge (de première main) Ms. 11. ἐκβαίνουσι Ms.: ἐκμαίνουσι Tournier.

12. µala]. Nous n'avons pu déchiffrer le mot qui est ici dans le manuscrit: on dirait quelque chose comme uwal (ou uall?). On a mis dans le

texte μάλα, qui paraît convenir assez bien au sens.

13. Cf. Éloge d'Aratios, § XIII, 1, μὴ ζηλώσας ξεείνον τὸν κατηφῆ καὶ σύννουν Επαμεινώνδαν, et la note afférente à ce passage.

<sup>2.</sup> Εὐ ἔφη τις τὸν θυμὸν μανίαν όλιγοχρόνιον είναι, fragment πα' chez Boissonade, p. 297, avec cette note: Themistius Orat. 22, p. 328, tyw 32 oluca the doche market discount of the control of t brevem insaniam. Ibi Kuhkopf. Horatius Epist. 1, 2, 62, Ira furor brevis est. 2 Orelli dans une note sur le passage cité d'Horace, rapproche encore Philémon, p. 417, Meineke, μανόμεθα πάντες, ὁπόταν δοργίδωμεθα, et Caton l'Ancien chez Stobée, XX, 68, τον δοργίδωμενον νόμιζε τοῦ μαινομένου χοόνου διαφέφειν. Cf. Galien, Diagnostic et traitement des passions, chap. 5 (t. V. p. 22), ὅτι γὰρ ὁ θνυὸς οὐθὲν ἀποθεῖ μανίας, ἐξ αὐτῶν ἤθη ῶν ποιοῦσιν οἱ θνμούμενοι μαθεῖν ἔστιν: H. Estienne, au Thesaurus, s. v. ὁἰγοχρόνος, « Medici ὁἰγοχρόνον μανίαν, Furorem s. Insaniam brevi durantem tempore direction. dixerunt..., quac... levi de causa exorta, statim evanescit. (Nous ignorons à quel texte des médecins grecs Estienne fait ici allusion.)

δε ού φαιδρήτερος έσται· έχει δέ, πράος ούτω χεύθυμός (14) έστιν ούδεις. δς ούχ εξάπτεται και βοά και φιλονεικίας εμπίπλαται καὶ θυμοῦ. [6] Τοιγαροῦν ἀποδέχομαι τῶν πόλεων τὴν ἐπίνοιαν αίς νενόμισται μίμους εν ταϊς των ίππων αμίλλαις μεταξύ παίζειν τῶν ἄθλων, ἵνα τοῖς θεωμένοις μαλάξωσι (15) τὴν ὀργὴν, την μέν των ήττημένων πραθνοντες λύπην, την δε των νενικηκότων αναστέλλοντες ύβριν κηλούμενοι γάρ οί μεν έλαττον άθυμούσιν. οἱ δὲ τὴν ἦτταν αὐτοῖς ὀνειδίζοντες παύονται, κὰν μὴ σύμπαν [fol. 161] τὸ(16) μέρος(17), ἀλλ' οἱ πλείους τὸν ἀριθμόν: κᾶν ή πᾶσα τῶν νενικηκότων ἐπιμείνη (18) βοῶσα μερὶς, ἡττον τῆς ἐναντίας οἱ πλεῖστοι βοώντων ἀχούσονται περὶ μίμους ἡσγολημένοι. [7] Ίπποδρομίας μέν οὖν κώργησιν ὑπεραίρει τὸ πρᾶγμα τῷ μηθὲν στασιῶδες τοῖς δήμοις ἐμβάλλειν, θαυματοποιούς δὲ καὶ τραγωδίας ὑπόκρισιν μετιόντας (19) καὶ λύρα χρωμένους τῷ μη χόρον διδόναι έχείνων γάρ ούτως ένεπλήσθησαν άνθρωποι τῶν θεαμάτων, ώς μόλις δημοσιεύειν (20), [8] Οὐ τοίνυν μόνον τοσαύτην ύπερ αύτων άφθονίαν χορηγούσι δικαιωμάτων, άλλά καὶ τὴν πολιτείαν ἡμῖν ου μικρά πολλάκις εὐεργετοῦσιν, ἄρχοντας εν καιρώ τοῖς σκώμμασι σωφρονίζοντες. [9] 'Αναβαίνει γὰρ αὐτοῖς καὶ μέγρι (21) δυναστείας ή παρρησία (22) καὶ τῶν μὲν

<sup>14.</sup> zal ἄθυμός Ms.: κεὔθυμός Tournier.

<sup>15.</sup> μαλάζωσι première main (il semble qu'une main postérieure ait voulu corriger μαλάξωσι) Ms.

<sup>16.</sup> Avec le folio 161, la main qui a écrit la plus grande partie de ce discours reprend (voy. § X, note 19).

17. μέρος = party of the Circus (Sophocles, Greek Lexicon of the Roman

and Byzantine periods, s. h. v.: nombreux exemples). Megis a le même sens plus bas dans cette même phrase, et aussi chez saint Grégoire de Nazianze, t. XXXVI, col. 804 A, Migne.

<sup>18.</sup> Peut-être vaudrait-il mieux écrire ἐπιμένη?

<sup>19.</sup> L'orateur fait allusion à des représentations de tragédies classiques. Bien que ce spectacle devînt de moins en moins goûté (Grysar, Der Römische Mimus, pp. 47 - 49), on voit par les inscriptions et chez les auteurs qu'il se donna encore de temps en temps des représentations de ce genre dans diverses parties de l'empire, jusque sous le règne de Justinien. (*Ibid.*, p. 47.) Le témoignage de Chorikios vient s'ajouter aux textes que l'on connaissait déjà. (Il est de nouveau question des acteurs tragiques plus bas, § XVII, 2.) — L'omission de l'article devant μετιόντας et χρωμένους est à noter.

<sup>20.</sup> Cf. Théophane, Chronographie, p. 281, l. 2, Classen, ξκαστος έλεύθερος όπου θέλει ἀκινδύνως δημοσιεύει (tuto atque impune in publicum procedere potest).

<sup>21.</sup> με (à ce qu'il semble) Ms.
22. Tout le monde a présentes à la mémoire les plaintes de Labérius, que César avait contraint, quoiqu'il eût le rang de chevalier, de monter sur la scène pour représenter lui-même ses mimes (Macrobe. Saturnales, II, 7). Grysar (Der Römische Mimus, p. 27) cite quelques exemples carac-

ήγεμόνων οι φίλοι τον όγχον υποστέλλονται της εξουσίας, καν ίδωσί τι ποιούντας ανάξιον της άρχης ου θαρρούσιν επιτιμάν, μίμοις δε πάρεστι σχώπτειν αφόβως. [10] Οὐ μὴν αποσχώπτουσι μέν, ανόνητοι δε περιφρονούμενοι γίνονται, αλλ' εύροις αν τούς ένόχους όντας τοῖς σχώμμασιν ή πεπαυμένους ή σπανιώτερον άμαρτάνοντας η πειρωμένους επισκιάζειν α πρόσθεν ανέδην ετόλμων. [11] Παῦσαι τοίνυν αὐτοῖς λοιδορούμενος, μή που καὶ σὲ δικαίως άμυνόμενοι σκώψωσι. [12] Ποιούνται δέ την επίπληξιν έφ' οίς αν ταύτη γρήσασθαι δέη(23) οὐ πικράν οὕτω κάκρατον, θέλγουσαν δέ πως άμα καὶ δάκνουσαν, τῆ συνήθει κεράσαντες γάριτι.

§ XV. Αλλά τούτων ούτω σαφώς δειχνυμένων, οὐδεν, φησίν, απάδουσι των 'Ησιόδου κηφήνων(1), οθ τα των εργαζομένων άργούντες αὐτοὶ κατεσθίουσι καὶ δαπανώσι μέν τὰ τών εὐπορούντων ούδεν ή τρυφαν(2) επιστάμενοι, τοις δε πενομένοις εμπόδιον γίνονται πρός την θέαν αὐτούς ἐκ τῶν οἰκείων Ελκοντες ἔργων αμέλει γαρ ώς αργοί μελέτης ού δέονται, αλλ' υποβεβρεγμένοι καί την γαστέρα πληρούντες τὰ αὐτῶν (8) ἐπιδείκνυνται τοῖς θεωμένοις. [2] Πῶς οὐν ήθος φυλάττειν, πῶς δ' ἄδειν(4) ἐμιιελῶς μεθύοντας ένεστι; [3] Δεί γάρ και φωνήν ευφραίνουσαν έχειν καὶ φέουσαν γλώτταν ετοίμως - μίμος γάρ διλογών ή προσπταίων (5) συρίττεται μαλλον ή δήτωρ τοῦτο (6) παθών — δεῖ καὶ χορεύ-

téristiques des libertés que prenaient impunément les mimes de Rome vis-à-vis des empereurs mêmes (voy. Capitolin, Les deux Maximins, 9 : Marc-Aurèle, 29).

23. δέη Ms.

§ XV.] 1. Hésiode, Travaux et Jours, v. 303 et suiv .: os xev acoyos ζώη, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὁρμήν, οί τε μελισσάων χάματον τρύχουσιν άεργολ

Cf. Théogonie, v. 595. 2. οὐδενὶ τρυφῶν Ms. Sur l'emploi de οὐδὲν ἥ pour οὐδὲν ἄλλο ἥ, voy. Fischer, Animadv. ad Welleri grammat. Graec., III, 1, p. 250: et Schaefer sur Lambert Bos, Ellipses Graecae, p. 879. Cf. Hypéride, Euxénippe, col. XXI, Il. 3-4, οὐδενὸς ᾶν μνησθείην ἥ τούτου.
3. τὰ αὐτῶν, hiatus. — Pour l'expression, cf. § I, 5, τὰ μίμων. — Le mot précédent, πληφοῦντες, ne va pas. Faut-il πλήθοντες? Cf. Eschyle, Aamenmon 1220.

Agamemnon, 1220, χεῖρας χοεῶν πληθοντες. On sait combien la langue byzantine s'approprie volontiers les mots poétiques.

4. Les cantica semblent avoir été une partie esssentielle du mime: voy. là-dessus Teuffel, Geschichte der Römischen Literatur, 8, 11: cf. ci-dessous

 S XVI, 1 = 5, et la note 1.
 B. H. Estienne, au Thesaurus, aux articles ἐδισσολογέω, sive διτολογέω. et διλογέω» et προσπταίω: «Synes., de quodam memoriter pronuntiante carmina, τούτους τους στίχους αποδίδωσιν, ου προσπταίων, ου δισσολογών, ειν επίστασθαι καὶ μὴ φθέγγεσθαι μόνον ἐπιδεξίως, άλλὰ καὶ βλέμματι θέλγειν (7), καν δέη δοκείν αὐτὸν άπατασθαι, δρώντα μη δράν, τὸ τοῦ λόγου (8), καὶ ἀκούοντα μη ἀκούειν, ὅπως μηδέν ἀπολείπη (\*) γάριτος ήδυσμα κὰν ἄπαντα ταῦτα τύχη μόνα λαχών, πολλών έστιν (έτ') ενδεής ού γαρ επιλήσμονα δεί πεφυκέναι, μή τι τῶκ ἔξω μελετηθέντων ἔνδον αὐτὸν διαφύγη, οὐδὲ παρρησίας ενδεέστερον είναι — δειλία γαρ μνήμην εκπλήσσει —. [4] Σὺ μέν οὖν οἴει τοὺς μίμους ἐμπόδισμα γίνεσθαι τοῖς ἀπὸ τῶν γειρών τρεφομένοις· εγώ δε μείζονος αιτίους δρώ προθυμίας (10). [5] Ώσπερ γάρ οὖ τὸν μέτριον ῧπνον φαμὲν κώλυμ' εἶναι τοῖς ἔργοις, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τούτοις λυσιτελεῖν ἐπιρρωννύντα τὸ σώμα, καὶ τοὺς μακράν πορευομένους όδὸν τὰς ἐν μέσω κατανωγὰς οἰόμεθα προθυμοτέρους ποιείν, ὅταν αὐτοῖς ἢ δένδρου σμιᾶς η πητής η λουτρού τινος απολαύειν έξη(11). οθτω καὶ σύμμετρος έχ τῆς θέας ἀνάπαυσις σπουδαιότερον ἔχεσθαι τῶν ἔργων παρασκευάζει, ώστε τους έργαζημένους διπλούν είκότως μισθόν έποφείλειν τοῖς μίμοις, εὐφροσύνης τε καὶ σπουδῆς. [6] Όθεν πρὸς εμαυτον τοιαυτά μοι λέγοντας άναπλάττω: «μή λάθη σε των μίμων ὁ κατήγορος ἀπατήσας · οὐδεν ἡμῖν εμποδών (12) εστιν ἡ θέα, άλλα και τοῦ συνήθους όξύτερον προτρέπει μαλλον έργάζεσθαι τοὺς ἀπολαύειν ἐπειγομένους. διὰ ταύτην καὶ νύκτως πληροῦσί τικες δ μεθ' ήμέραν έργον ποιείν έβουλεύοντο, [7] Ού γάρ πενία

ούς έφιστάμενος έφ' ώ την ανάμνησιν αθροίσαι. > Προσπταίω = « s'arrêter en récitant. Aissoloyà ou diloyà = chégayer, répéter en récitant. L'idée contraire à celle de ces deux verbes est exprimée dans la phrase suivante par φθέγγεσθαι ξπιδεξίως. Pour προσπταίω, cf. Aristote, Problèmes, 11, 60, προσπταίοντες επίσχουσιν ώσπες οι δργιζόμενοι. Quant à δισσολογώ chez Synesios et điloyw ici chez Chorikios, ce sont des exemples uniques de ces verbes dans ce sens.

<sup>6.</sup> Vaut-il mieux écrire ταὐτὸ?

<sup>7.</sup> On sait que les mimes jouaient sans masque. Cf., p. ex., Athénée, X, p. 452 F, Κλέων ὁ μίμαυλος ἐπικαλούμενος, ὅσπες καὶ τῶν Ἰταλικῶν μίμων ἔριστος γέγονεν αὐτοπρόσωπος ὑποκριτής.
8. τὸ τοῦ λόγου, «comme dit le proverbe»: voy. Schaefer sur Lambert

Bos, Ellipses Graecae, p. 917.

<sup>9.</sup> απολείποι, et ainsi un peu plus bas διαφύγοι, Ms.

<sup>10.</sup> Comparez le développement qui commence ici avec le passage suivant de l'Eloge de Marcien, II, p. 124, l. 12 et suiv., Boisson., οὐ μὴν τῶν ἐορτῶν ἡ πυπνότης τοῖς ἔργοις λυμαίνεται, πόνων ἀτέλειαν ἔχουσα ἀλλὰ μᾶλλον τὰς τέχνας αύται χοσμούσι, προθυμοτέρους ποιούσαι τοὺς μετιόντας, ὥσπερ τοὺς ματαλύσεις, δένδρων, ἄν οὕτω τύχη, σπάν, πῦρ τε μέτριον και πηγήν ἀψοφητι ξέουσαν Έχουσαι. Οῖ τε γάρ πόνοι ταϊς έορταις πουφότεροι γίνονται, και τοις πόνοις αυται μαλλον ήδίους.

<sup>11.</sup> Εξην Με.
12. Cf. Eloge d'Aratios, § VI, 2, οὐ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ἐμποδών πρὸς τὴν ὕβριν θεμένη. Voy. οἰ-dessus, 1, τοῖς δὲ πενομένοις ἐμπόδιον γίνονται, α, 4, ξμπόδισμα.

μόνον έγείρει τὰς τέχνας, ἀλλά καὶ θέας ἐπιθυμία, καὶ νικά τὸ έχ της άγουπνίας ταλαιπωρίαν ή της έχ του θεωρείν εύθυμίο (18) έλπίς, » [8] Τοιούτοις οι γειροτέγναι διαθουλούσι μοι λόγοι τὰ ὧτα (14), ὡς ἡδύ μὲν τῆς τοιαύτης ἀπόνασθαι θέας, ἡδύ ( της σχηνής εξιόντας απαγγέλλειν (15) τούς εωραχότας τοίς ι τεθεαμένοις. [9] Είτα λέγεις λίχνους και φιλοπότας είναι τοι μίμους. Καίτοι τῷ καταλόγω τῶν γνωρισμάτων(16), ἐξ ὧν ἔφαμ γρήναι μίμον εὐδοκιμείν, καὶ τὸ φωνασκείν συνηρίθμηται, [fc 162] ώστε δείν έχατέρου νοσήματος(17) απηλλάγθαι, όπως αὐτ μή βλάψη την ευφωνίαν σιτίων πλήθος καὶ μέθη(18).

§ XVI. Βλάψειέ γε, φησίν, ω θεοί αισγρών γαρ ασμάτων! απρόασις - μίμοις δε ταυτα(2) σύνηθες άδειν - όσω αν (3) εμμ λέστερον έγη, τοσούτω μαλλον ταις των ακουόντων επιβουλεύ ψυχαίς, πλείονα μνήμην της εθφωνίας έργαζομένης χώσα μ πράττουσιν ή φθέγγονται μίμοι μόνους βλάπτειν τούς παρόντι λογύει, τὰ δὲ τούτων ἄσματα καὶ κόρην οίκοι καθημένην κοσμία είς αχράτειαν μεταφέρει, των έξω τα τοιαύτα πυχνά μελωδού των, ούδε ταύτην εώντων άνήχοον είναι. [2] Είτά σοι τοσαύτ έχειν δοχεῖ μίμων ἄσματα δώμην, ώς τρέπειν καὶ μεταπλάττε τῶν ἀκροωμένων τὰς γνώμας; [3] Καὶ φύσις ή μὲν γίνεται, ή απόλλυται(4) · ύποχωρεί μέν ή κρείττων, ή δ' έναντία, ταύτ έξιούσης (5), την έπὶ ψυχην πάροδον λήψεται; [4] Κὰν θυγάτοι έχης ώραν άγουσαν ήδη παστάδος, εί σοι την οικίαν άδοι τ παριών, δέδοιχας μή, καταλείψασα τον ίστον ή την ήλακάτην κ

τά ώτα άχούων Θρασυμάχου καὶ μυρίων άλλων.

<sup>13.</sup> ἐπιθυμίας Ms. — Un peu plus bas, διαθουλλούσε Ms.: mais ve Cobet, Miscellanea critica, p. 221.
14. Cf. Platon, République, l. II, p. 358 C, ἀπορῶ μέντοι διατεθουλημέι

Cf. § VI, 8, et la note 15.
 zαταλόγω, cf. § II, 3, et la note 2; γνωρισμάτων, cf. Éloge d'Arati

<sup>§</sup> II, 1, et la note 4.

17. Cf. § IV, 5, νοσεῖν ἀχρασίαν.

18. Platon, Lois, 1. II, p. 665 E, καὶ ταῦτά γ' εἰ καθάπερ οἱ περὶ νὶς χοροὶ ἀγωνιζόμενοι πεφωνασχηχότες ἰσχνοί τε καὶ ἄσιτοι ἀναγκάζοιντο ἄδ οί τοιούτοι: Suidas, φωνασχείν' εύφωνίαν άσχείν.

<sup>§</sup> XVI.] 1. Saint Jean Chrysostome, Contre les jeux du Cirque et spectacles, t. VI, p. 274 E. Montfaucon, γυναϊκα πόρνην .... ασματα άδουσ (ἐν τῷ θεάτοψ) πορνικά, μέλη κατακεκλασμένα: et, quelques lignes plus b
 p. 275 A, τὰ μέλη τὰ πορνικά. Cf. ci-dessus, § XV, 2, et la note 4.
 2. Ne faut-il pas plutôt τοιαῦτα?
 3. ὅσψ ⟨περ⟩ ἄν ferait disparaître l'hiatus.

<sup>4.</sup> Platon oppose perpétuellement γίγνομαι et ἀπόλλυμαι; p. ex., Parn nide, p. 156 B, ὅταν μὲν γίγνηται ἔν, τὸ πολλὰ εἶναι ἀπόλλυται. Voy. A Lexicon Platonicum, t. I, p. 245. 5. εξισούσης Ms.

τὸν ἄτραχτον ἀπορρίψασα ἢ ὅ τι ὢν ἐργαζομένη τυγχάνη, παρακηλουθήση τῷ ἄδοντι δελεασθείσα τῷ μέλει; [5] Πόσου αν πρίαιτο (6) νέος σώφρονος κόρης έρων (7) τοσαύτην ίσχὺν έν ταύταις είναι ταϊς μελφδίαις δσην υπολαμβάνεις. πλεϊστα γάρ δσα ταϊς θύραις προσάδων της έρωμένης, παρά κωφού θύραν αδει, κατά (8) την παροιμίαν (9) · την δε κακώς τεθραμμένην, καν αμουσος ή τις, φαδίως εφέλκεται. [6] Οθκούν εί μη πρότερον, άλλα νύν μάνθανε ταύτα. [7] Παραδέδωχε τις ατόποις επιθυμίαις τὸν λογισμόν; οὐδαμῶς αὐτὸν μετάρρυθμίσαι δυνήση, κᾶν μακρότερον τῆς Ἰλιάδος ἐγκώμιον ἐγκρατείας αὐτῷ διεξέλθης. [8] Σώφρων έφυ (10) τις έτερος; οὐ μετατίθης τὸν ἄνδρα, κὰν (11) διαρραγης ἄδων αἴσχιστα μέλη. [9] "Αν δὲ πύθη την πρόφασιν, άποκρινούνται σοι ταύτην ἄνδρες, σοφίαν μεν άλλος άλλην επιδειξάμενοι, πάντες δ' άμαγον είρηκότες την φύσιν είναι. [10] Ευριπίδης μέν γὰρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει (12) σοφώτερος,

(α)λλ' ακρας (φησίν) εὐηθίας (18)

απτοιτ' αν δστις την φύσιν νικαν θέλοι (14).

[11] Πίνδαρος δὲ, τὸ θρέμμα τῶν μελιττῶν, τόδ' ἔφη που(15) λέγων

<sup>6.</sup> πριάτο Ms. - Πόσου αν, et un peu plus haut τῷ ἄδοντι font hiatus. Peut-être v aurait-il lieu d'écrire  $\pi \acute{o}\sigma o v$  (d')  $\ddot{a}v$ , et de retrancher  $v \acute{o}$ ądom.

<sup>7.</sup> opav Ms. -- Peut-être faudrait-il écrire ensuite τὸ (το)σαύτην.

δρῶν Ms. — Peut-être faudrait-il écrire ensuite τὸ (το)σαὐην.
 ἄδει κατὰ] ἄδεικτα Ms.
 Macarios Chrysocéphale, VI, 89, chez Leutsch, Paroemiographi Graeci,
 II, p. 200, παρὰ κωφοῦ θυρας ἀλεῖν (le ms. de Leutsch porte ἀλεῖν: Walz avait conjecturé heureusement ἄδειν): ἐπὶ τῶν μὴ προσεχόντων. Cf. Aristénète, I, 28, p. 125. Boissonade, παρὰ κωφὸν ἄδειν δοκεῖς: Libanios chez Boissonade, Anecdota Graeca, t. I, p. 167, ἀλλ΄ ἢδον, τὸ τῆς παροιμίας, ἐπὶ κωφῷ: Virgile, Bucoliques, X, 8, non canimus surdis. Si l'on fait attention que le proverbe dont il s'agit se rencontre fort communément dans la littérature classique avec des variantes dans l'expression (voy. Paroem. Gr., littérature classique avec des variantes dans l'expression (voy. Paroem. Gr., t. I, p. 370, note sur Grégoire de Chypre, III, \$2), mais que Chorikios et Makarios Chrysocéphale le citent sous une même forme et qui leur est maranos Chrysocephale le citent sous une meme forme et qui leur est propre à eux deux — car ἄλειν n'est autre chose qu'une faute de copie —; i l'on se rappelle, en outre, que ce dernier auteur a fait entrer dans sa l'hodωνιά un grand nombre de «pensées» recueillies chez Chorikios, on sera amené à conclure que le proverbe 89° de la vi° centurie de Makarios a été tiré du passage même de Chorikios qui fait l'objet de cette note.

<sup>10.</sup> ἔφη Μ΄s. 11. zār] xal Ms.

<sup>12.</sup> Pour ce datif, cf. Sophocle, Trachiniennes, 718, δόξη γοῦν ἐμῷ.
13. μαχρᾶς φησιν εὐθείας Ms. — ἀλλ' ἄχρας Tournier. — Chorikios a peut-être voulu imiter cette expression d'Euripide, au § XII, 4, ἄτοπον

μέν, ούπω δε τῆς ἄχρας μανίας τεχμήριον.
14. θέλει Ms. La leçon θέλει peut d'ailleurs aller, si ὅστις se rapportait à une personne déterminée, avec le sens de quippe qui. - Ce fragment d'Euripide paraît nouveau.

<sup>15.</sup> Olympiques, XI, 20-21, τὸ γὰρ | ἐμφυὲς οὕτ' «ἴθων κτλ.

οὖτ' ἀίθων ἀλώπηξ οὖτ' ἐρίβρομοι λέοντες μεταλλάξαιτο (16) ήθος.

[12] Ούτε δεινότης, φησί, - τούτο γάρ ή περδώ σημαίνει τω ποιητή - μετασχευάσαι δύναται γνώμην, οὖτε φόβος - τοῦτο γὰρ ο λέων εμφαίνει. [13] Καὶ μην άσματ' εστί τὰ Πινδάρου ποιήματα, κάπὸ τοῦ πασσάλου την φόρμιγγα καθελών(17) έδεν αμα κιθαρίζων(18) τὰ μέλη, άλλ' όμως αὐτός σοι διαρρήδην βοά· un μου τάσματα φύσεως απαίτει χρατείν, καν άδω πρός λύραν, ούτε γὰρ αἰθων ἀλώπηξ οὐτ' ἐρίβρομοι λέοντες τοῦτ' ἄν δύναιντο. [14] 'Ωσπερ ουν Πίνδαρος άδων ου ποιεί σωφρονείν τὸν ἀχόλαστον, ούτως (19) ἄδοντες μίμοι τὸν ἐγχρατῆ χαὶ σεμνὸν πρός αίσχρας ού μεταφέρουσιν ήδονάς. [15] Εί δέ με δεί καί φητορικήν τινα μαρτυρίαν προσθείναι - δεί δέ, σοφιστήν είναι πειρώμενον -, λέγει που δήτωρ τις, ου χάριτες οι λόγοι προσαγορεύονται (20). αούχ ὰν γένοιτο χρηστός ὁ χαχὸς ἐξ ἔτέρας είς έτέραν πόλιν έλθών,» [16] Ούτω πάγιον αποφαίνονται πάντες είναι τὸ πεφυχός. [17] Πάρεστι δὲ τὰ τοῖς πάλαι σοφοῖς είρημένα βεβαιώσαι τοῖς νῦν ὁρωμένοις εὐδηλον γὰρ ώς κάκεῖνοι τοιούτοις έξ ών ξώρων έχρησαντο λόγοις. [18] Πόσοι δή φύλαχες πρός ήδονας επειγόμενον κατέχειν δύνανται νέον: [19] Διεξεληλύθασί γε διά πάσης άνθρωποι φυλαχής, ἀεί τι πλείον είς άσφάλειαν, ώς φοντο, προστιθέντες, εί πως την ακρατή βιάσαιντο φύσιν και πλείστας ήνίας μηγανησάμενοι, παιδαγωγούς, άπειλάς. διδασχάλους, μάστιγας, γαλιναγωγείν ου δεδύνηνται. [20] Πόσας οί γυναιχών έρωντες ποσμίων επάγουσι προσβολάς ταις έρωμέναις. ίπετείας, δάπρυα, μέλη, δώρων ἐπαγγελίας αι δὲ μένουσιν ἄτρωτοι, [21] Γνούς τοίνυν έξ άμφοτέρων, έχ τε των βελτιόνων έχ τε των έναντίων, ώς άμετάστατον έχατέροις ή φίσις, μή βούλου δοκείν ἀγροικότερος είναι τῷ πρὸς τἄσματα φόβφ, ἄλλως τε καὶ πολλών εν τούτοις αποσμίας εγόντων οὐδέν.

§ XVII. Έπεὶ δὲ τὴν εὐφωνίαν 'ποστέλλεσθαι φὴς ὡς ἐπαρᾶσθαι ταύτης αὐτούς ἐκπεσεῖν, φέρε τι (¹) καὶ πρὸς τοῦτό σοι

16. Les manuscrits de Pindare portent diallasairro.

18. Tournier voudrait retrancher αμα κιθαρίζων.

19. оттос Мв.

<sup>17.</sup> Pindare, Olympiques, I, 27, αλλά Δωρίαν από φόρμιγγα πασσάλου ||

<sup>20.</sup> Photios, Bibliothèque, manuscrit 61, p. 20 A, Bekker, τοὺς μὲν λόγους αὐτοῦ (c.-à-d. Αλσχίνου) τινες Χάριτας ώνόμασαν κιλ.
§ XVII.] 1. φέρειε τι Ms.

λέξωμεν. [2] Μίμος γὰρ ἄπας, κὰν ἄγαν (2) εὖφωνος η, τὰ δεύτερα φέρει τραγωδίας ύποχριτοῦ (8), δς νῦν μεν εἰσέργεται παϊδα α(ονέ)α (4) [fol. 163] μητρός (ύποκρινόμενος), νῦν δὲ μητέρα ξίφος επιφέρουσαν τέχνοις υπό ζηλοτυπίας ερωτικής (5). [3] Εί τώνιν εκείνων ατοπώτερα ταῦτα καὶ μίμων φωνῆς ή τούτων χαθέστηχε χρείττων, διχόθεν οδτοι μίμων ελέγχονται βλαβερώτεροι, ώστε, μίμων εχβεβλημένων συναπελαύνονται τούτοις οί μείζονα βλάπτοντες· μαλλον δὲ διώκων μέν τις ἐκείνους τάχα φείσεται μίμων, είπερ πττον λυμαίνονται, τούτους δε φυγή ζημιών εκείνοις μείζονα σωφρονισμόν επιθήσει ώστε τη κατά των μίμων όργη λανθάνεις έπέρους οθς οὐ βούλει προπηλακίζων. [4] Τί οὖν ἐντεῦθε (%) συμβαίνει; κεκλεῖσθαι τὰ θέατρα (7), καὶ μάτην οὕτως ἑστάναι, δ πολύ δεινότερόν έστι τοῦ καθελεΐν· καθαιρεθέντα μέν γὰρ κατὰ βραχύ τὴν μνήμην ἀπομαραίνει, ἑστηκότα δ' οὐκ έῷ τοὺς έρωντας έπιλανθάνεσθαι, ανάμνησις (8) δ' ήδονής τελέως καταλυθείσης πικροτάτη γίνεται λύπη, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀποβαλόντων τὰ φίλταθ' οἱ μεμνημένοι τῶν ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀθλιώτεροι(°). [5] Ει δε καθελείν ημίν επιτρέψεις, έλαττον μεν ή καθαίρεσις, χρόνου προϊόντος, λυπεί, μείζονα δὲ τὴν δυσσέβειαν ἔχει πρὸς τὸν ἄρχειν θεάτρου λαγόντα θεόν(10).

§ XVIII. Πάνυ τοίνυν εἰκότως ἂν ἐμαυτοῦ καταγνοίην, εἰ χωμφδίας πολλαχοῦ μνημονεύσας τοῦ λόγου, ἐχεῖνο παραλιπεῖν παρτερήσω. [2] Φασὶ τὸν εύρηπότα τὴν ὑπερ ἦς ἀγωνίζημαι τέχνην (1), έξ οδ πάντα φησίν απαγγέλλειν ο προσηγορία μεν δεύτε-

4. φ... (lettres disparues) Ms.
5. Allusions aux tragédies des Choéphores, d'Électre, de Médée. 6. La forme ἐντεῦθε est donnée de même par le manuscrit dans l'Éloge de Marcien, II, p. 116, l. 16, Boisson., καλῶν εὐπορήσουσεν ἐντεῦθε παρα-δειγμάτων. On a rencontré plus haut, § VIII, 18, οἴκοθε pour οἴκοθεν.
7. Les représentations de mimes au théâtre furent abolies un siècle et

<sup>2.</sup> aywr Ms.: ayar Tournier.

<sup>3.</sup> Sur les représentations de tragédies à cette époque, voy. § XIV, 7, et la note 19.

demi après Chorikios par un canon du concile dit «Concilium Trullanum», demi après Chorikios par un canon du concile dit «Concusum Irusanum», en l'an 706. Hardouin, Acta concil., t. III, p. 1681, canon 51, καθόλου καπαγορεύει ή άγια και οίκουμενική σύνοδος αὐτη τοὺς λεγομένους μίμους και τὰ τούτων θέατρα... και τὰς ἐπὶ σκηνών ὀρχήσεις ἐπιτελεϊσθαι. Alors les mimes, selon Grysar (Der Römische Mimus, p. 108), se réfugièrent au Cirque, où les avaient précédés les danseurs, ainsi que les pantomimes. 8. ἀνάμνησις ἡδονῆς » ἐπιλελησμένων είσιν ἀθλιώτατοι, fragment πβ' chez Boissonade, p. 297. (Cf. la note 11 du § VI, au Nota).

9. ἀθλιώτεροι Ms. Villoison d'après le manuscrit de Macarios Chrysocéphale et Boissonade d'anrès Villoison avaient ôdité ἀθλιώτατοι, mais

céphale et Boissonade d'après Villoison avaient édité αθλιώτατοι, mais Boissonade avait déjà proposé en note αθλιώτεροι.

<sup>10.</sup> Sur le paganisme de Chorikios, voy. plus haut § XII, 7, et la note 5. § XVIII.] 1. L'orateur veut parler de Philémon, l'inventeur de la «co-

gos, την τάξιν δέ πρώτος(2), έχεινον δη λέγουσι και τον παίδα τον Διοπείθους (3) ήλικιώτας τ' άμφω καὶ φίλους ότι μάλιστ' είναι, συνάπτοντος καθ' Όμηρον του θεού τους δμοίους τον τρόπον(4), καὶ γνώμας εμμέτρους άλλήλοις αντιτιθέναι(5) καὶ μή γείρονα Μενάνδρου δόξαι τὸν Ετερον τοιοῦτον ἄνδρα διαβάλλειν έπιγειρείς.

§ XIX. Λοιπόν (1) τοίνυν ημίν πρός το της κουράς είδος (2) καὶ τὸ ὁαπίζεσθαι (3) μεταβήση, ψόγον έξ άμφοτέρων οἰόμενος μίμοις κατασκευάζειν. [2] Έκατέραν δέ σου κατηγορίαν είς άπο-

médie nouvelle». Il semble, ici et au § II, considérer le mime comme l'héritier de la comédie nouvelle. Cf. aussi Marc-Aurèle, XI, 6, (ἡ νέα κομφόία) και όλιγον έπι την ἐχ μιμήσεως φιλοτεχνίαν ὑπερούη. Voy., à ce sujet, Welcker, Geschichte der Griechisch-Römischen Tragödie, p. 1433 et suivantes.

2. Phrase obscure: voy. l'Introduction, p. 38.

3. Le fils de Diopithe, c'est Ménandre. ώς αξεί τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ώς τὸν ὁμοῖον. Odyssée, XVII, 218.

5. Allusion évidente à quelque composition du genre de la Mevardoov zαὶ Φιλήμονος (Φιλιστίονος manuscrit) σύγκρισις, publiée par Rutgers, Variarum lectionum libri sex (Leyde, 1618), pp. 356 et suiv., et très-probablement à cette σύγκρισις même. Meineke (Menandri et Philemonis reliquiae, p. VII) croit qu'elle a été composée à l'aide du recueil de Stobée: elle aura paru vraisemblablement peu de temps après la publication de ce recueil, qui ne remonte pas lui-même beaucoup au delà de l'époque de Chorikios. Cette σύγκρισις était sans doute encore une nouveauté littéraire quand il prononça ce discours sur les mimes. — Plus bas, dans cette même phrase: ἔτερον? ου ἐταῖρον?

§ XIX.] 1. La fin du folio 163 recto à partir du mot λοιπόν, ainsi que le folio 163 verso tout entier, sont de la même mauvaise écriture qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises dans les pages précédentes (voyez

§ X, note 19).

2. Dans tous les mimes figurait un personnage bouffon, chauve, toujours

2. Dans tous les mimes figurait un personnage bouffon, chauve, toujours battu et recevant des soufflets de tout le monde, sorte de paillasse que les Grecs nommaient μωφὸς φαλαχος et les Romains morio, scurra, stupidus, sannio (Cicéron, de Oratore, 2, 61). C'est à ce personnage que fait allusion Juvénal, V, 171, «pulsandum vertice raso || praebebis quandoque caput.» Cf. Nonius Marcellus, s. v. Calvitur, «dictum est frustratur, tractum a calvis mimicis, quod sint omnibus frustratui.» Martial parle en deux endroits (voy. la note suivante) d'un de ces paillasses, nommé Panniculus, qui fut un acteur célèbre. Voy. aussi Tertullien cité à la note suivante, et Arnobe, l. 7, f° 151, p. 267, 10, Reifferscheid, «stupidorum capitibus rasis.» rasis.

3. Comparez ce que rapporte de la future impératrice Théodora, alors actrice dans une troupe de mimes, Procope, Histoire secrète, ch. 9, καὶ τοιαύτη τις ην οία φαπιζομένη μέν τε καὶ κατά κόρρης πατασσομένη χαφιεντίζειν τε καὶ μέγιστα ἀνακαγχάζειν. «Hoc spectaculi genus carmine Gregorius Nazianzenus exposuit ἐν τῷ Νικοβούλου πρὸς τὸν πατέρα (= t. XXXVII, col. 1517, Migne: v. 157 et suiv.),

υβρεσιν άλλοι άνδρών, θηλυτέρων, πολυχαμπέα τέρψιν έχοντες, χαι μίμων σχιεροίσι δαπίσμασιν, οίς υπο χόρρη γυμνούται ψοφέουσα γελοίτον αντί γόσιο.

ποούεται (4) μίμος, δν άπαιτεί τρέφειν τε κόμην ή τέχνη καί όσπίζειν τούς άλλους. [3] Εί μεν ούν εκείνον μέμψεως έξαιρείς, πῶς ὅλον αὐτὸ διαβάλλεις τὸ πράγμα; τὸ γὰρ ὅλως αἰσγρὸν οὖδέτα τῶν μετιόντων ἄμεμπτον έχει. [4] Εὶ δὲ μηδὲ τοῦτον λοιδορίας έλευθεροίς, τί τοις άλλοις είς άδοξίαν προφέρεις της τε κεφαίης τὸ ψιλὸν καὶ την έπὶ κόρρης πληγήν; [5] Εἴ τις, ω δαιμόνιε. Ψόγος έκ τοιαύτης ύπηρχε κουράς, ούκ άν οί σοφώτατοι πάντων Αιγύπτιοι ταύτην άσκειν εύθυς έκ παίδων ήξίουν, ώς πού φησιν δ τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ῷ φιλοξενίας μισθὸν εκάστη βίβλον έδωκε μίαν (5). [6] Τί δέ σοι τῶν Αἰγυπτίων τὸν ιδιώτην δμιλον λέγω, των εν αυτοίς ιερέων κεφαλήν τε και γένειον èν χοῷ ξυρομένων (6); [7] Εὶ δὲ τῷ ραπίσαντι φαυλίζεις τὴν ἐπιτήδευσιν, πῶς θεασόμεθα πύκτας ών αἱ πληγαὶ καὶ φόνον πολλάμις ελογάσαντο, δθεν δ τοῦ Δράκοντος νόμος «ἄν (1) τις άποκτείνη, φησίν, εν άθλοις ακων;» [8] Τί δ' αν είποις περί των ιθύνειν τους εππους εἰδότων, οξ πολλάκις τύπτειν άλλήλους έξάγονται δυοίν εν ταὐτῷ συμπλεκομένων άρμάτων; ἀλλὰ καὶ πίνδυνος έπει συνεγής εππων τε πάνδρων, κάν άνέλη τις τουτο, συνανείλε και την έκ της αμίλλης ήδονην των θεωμένων. [9] Τί δὲ φήσομεν, πρὸς θεῶν (8), ἂν άθλητης τὸν ἀντίπαλον καταβάλη (9); τί σ, εὶ δρομεύς τὸν ἐναντίον ὑποσκελίσει; [10] Τί δράσεις

Et ad Seleucum,

μίμοι γελοίων χονδύλοις εἰθισμένοι
αἰδα τεμόντες τοῖς ξυροῖς πρὸ τῶν τριχῶν.»
(Note d'Alemani.) Cf. saint Jean Chrysostome, vol. VII, p. 422 D, Montfaucon: vol. VIII, p. 6 B: Synésios, Éloge de la calvitie, p. 77, Pétau: Tertullien, De spectaculis, § 23, éd. Klussmann (1877). «placebit et ille, qui voltus suos novacula mutat infidelis erga faciem suam, quam non contentus. Saurno et Isidi et Libero proximam facere insuper contumeliis alaparum sic obicit, tanquam de praecepto domini ludat? docet scilicet et diabolus verberandam maxillam patienter offerre». Voy., pour une époque plus ancienne, Martial, II, 72, 3-4, « os tibi percisum quanto non ipse Latinus || vilia Panniculi percutit ora sono »: V, 61, 11-12, « O quam dignus eras alspis, Mariane, Latini: || te successurum credo ego Panniculo ». Cf. encore Arnobe corrigé par L. Havet, Rev. de Phil., 1877, p. 281.
4. εἰσὰποχρούεται Ms. — Cf. § XX, 2, ἀμφότερον δῶρον ἐνὸς (?? ος Ms.)

ύπάρχει θεού.
5. Hérodote, II, 86, Αλγύπτιοι δε ύπο τους θανάτους ανιείσι τας τρίχας
Δε παρακτικό τέως εξυσημένοι. — La αύξεσθαι τάς τε έν τη κεφαλή και τῷ γενείῳ, τέως έξυρημένοι. — La légende que Chorikios rapporte ici sur Hérodote ne paraît pas connue d'ailleurs.

<sup>6.</sup> Ibid., οἱ ἰφέες θεῶν τῆ μὲν ἄλλη χομέουσι, ἐν Αἰγύπτω δὲ ξυρεῦνται.
7. Loi de Dracon citée chez Démosthène, Aristocrate, § 58, p. 687, l. l. ἐὰν τις ἀποχτείνη ἐν ἄθλοις ἄχων ἢ χτλ..., τούτων ἔνεχα μὴ φεύγειν χτείναντα. Cf. Platon, Lois, IX, p. 865 A.

8. Cf. 10, νη Δία: et § XII, 7, ainsi que la note 5.

9. καταβάλλη Ms.

άγωνοθέτης ήμιν καταστάς; Επιτάξεις, νη Δία (10), τω κήρυκι προειπείν άπασι μη τοιαύτα τολιάν: « Πώς ούν στεφανωθήσομαι (11) » βοώντος ἀχούση διχαίως ἐχάστου, [11] "Αχουε δή, φασί, πρός τούτο μάλα καλού λόγου, [12] Συμπόσιου (12) ην, καὶ παρήν αθλητής · ηθλει μέν οθτος, οί δε πίνοντες ήκουον. [13] 'Ως δε του δείπνου προϊόντος (13) ώρχούντο-οίνος γάρ καὶ αὐλός εἰς όρχησιν έγείρειν φιλεί -, έτι σφοδρότερον ενέπνευσε τοις αύλοις. ώστε διέσυρε τις τον [fol. 164] ανδρα (14), τὰς γνάθους δρών ωγκωμένας ' δ δε παυσάμενος του αύλειν (15) ότε της δργήσεως οί λοιποί, ηξίου μη τον όγχον αυτού της όψεως μέμψασθαι μη γάρ οἶόν τ' είναι τούτου χωρίς εὐδοκιμεῖν αὐληταῖς. [14] Τοῦτο καὶ μίμοις καὶ παγκρατιασταῖς καὶ δρομεῦσι κάθληταῖς λέγειν άρμόσει, εκάστου την έκ της ίδιας προβαλλομένου τέχνης πληγήν μή γάρ οξόν τ' (16) είναι ταύτης έκτος επιδείκνυσθαι.

§ ΧΧ. Οίμαι τοίνυν, εί τὸν Διόνυσον (1) ἡλίχος ἐστὶ θεὸς ἐν βραγεί παραστήσω τὰς εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίας αὐτοῦ διελθών. είς την παρούσαν μοι τούτο τείνειν υπόθεσιν μίμοις γαρ χόσμον ού μικρόν συντελείν την εύφημίαν του προεστηκότος μίμων θεοῦ · ἐπεὶ κὰν ἡνιόχοις συνηγορή τις τὸν Ἱππιον (²) ὑμνήσει θεον, την δε Αητούς, αν επαινείν εθέλη τα κυνηγέσια. [2] Δύο τοίνυν όντων οίς ήδεται μάλιστα φύσις ανθρώπων αμπέλου τε χαὶ συχής-ώστε τὸν παϊδα τὸν Λύξου δειχνύναι βουλόμενον τήν Περσών άτυχίαν «ούκ (3) οίνω χρέωνται» φάναι, «ού σύκα έχουσι τρώγειν» -, αμφότερον δώρον ένος (4) υπάρχει θεου. [3] Έωραχώς δὲ τῶν δωρεῶν τὴν ἐτέραν τὸν οίνον λυμαινόμενον τοῖς κεχρημένοις-ούπω γαρ οίνου γύδατος έγνωστο κράσις ανθρώ-

 Cf. 9, πρὸς θεῶν, et la note 8.
 στεφανηθήσομαι Ms. 12. En regard de la ligne dans laquelle commence ce récit, on voit à la

marge du manuscrit l'abréviation qui signifie ώραϊον.

13. Démosthène, Ambassade, § 197, p. 402, 23, ώς δὲ προήει τὸ πρᾶγμα.

14. Avec le folio 164 recto, la main qui a copié la plus grande partie du discours reprend, et elle le conduit jusqu'à la fin. Voy. § X, note 19,

et § XI, note 10.
15. L'hiatus ne messied pas au ton de cette anecdote. — Un peu plus

bas, nslouv Ms.

16. оботта Мв.

3. Hérodote, I, 71, οὐα οἴνω διαχρέωνται, ἀλλὰ ὑδοοποτέουσιν, οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐα ἄλλο δὲ ἀγαθὸν οὐδέν.

4. c.os (lettres disparues) Ms. Cf. § XIX, 2, έχατέραν δέ σου χατηγορίαν είς αποχρούεται μίμος.

<sup>§</sup> XX.] 1. Sur la singularité de cet éloge de Dionysos dans la bouche d'un orateur chrétien, voy. § XII, 7, et la note 5.

2. "Innios, surnom de Posidon.

ποις --, πάλιν ώς ήμας εφοίτα, καὶ ταύτην είσηγείται τὴν μίξιν. [4] Έντεῦθεν αὐτῷ διπλῆν ἄγοντες έορτὴν Αθηναῖοι τιμῶσιν έν άστει, θεραπεύουσιν εν άγρῷ τὸν θεόν. [5] Τοιοῦτος, ὧ παρόντες, δ τῶν μίμων προστάτης ' δοῦναι δὲ χάριν αὐτὸν αἰτῶ μου τῷ λόγφ, καὶ(5) τοῦτον ἐκτῖσαι μοι τῆς συνηγορίας μισθόν ῆν ύπες της τέχνης (ής) (6) έφορός εστιν είργασάμην.

5. και τοῦτον - εἰργασάμην, fragment ροβ' chez Boissonade, p. 309. 6. (Inserui nc. ) (Boissonade).

Notes ajoutées par Charles Graux depuis juillet 1877 [H. G.]:

I, note 9. Voy. Loi de Julien au Code Théodosien, livre 13, titre 3, loi 5: Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, quisquis docere vult, non repente, nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore rante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum reteretur, ut altiore quodam honore nostro judicio studiis civitatum accedant (de l'an 362). Cf., dans le même titre, d'autres lois sur les professeurs. — Voy. aussi Schlosser, Weltgeschichte, 3. Th., 3. Abth., p. 53, cité par E. Chastel, Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient, p. 97-98.

IV, note 18. Λ., δ φασι τ. 3. ἀ., τ. κτλ. Hug (Miscell. phil.).

VIII, note 3. Julien, sur le Roi Soleil, p. 131 D: ἡ βασιλεύουσα πόλις (= CP). — Lydus, de ostentis, p. 60, Wachsm.: τὰ τῆς βασιλίδος πόλεως δασικαίνουσα

έσται χοείττονα.

- note 7. Sur les Brumalia, consulter les auteurs auxquels renvoie E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 311, notes 3-6.

- note 33. Cf. art. de Vernes dans la Revue Critique du 1 mars 1879,

XIII, note 7. Cf. Éloge d'Aratios, § I, 6, et la note 19.

XV, note 8. Cf. Démosthène, Aristogit., 589: τὸ τῆς παροιμίας ὁρῶν-

τας μη όραν και ακούοντας μη ακούειν. XVI, note 1. Sur St Jean Chrysostome, contre ces «chants profanes et impies, qui, appris au théâtre, retentissaient dans les maisons, etc., cf. E. Chastel, Destruction du paganisme, p. 210, avec les renvois de la note 4.

A la fin. Für die Geschichte der Mimen in der spätesten Kaiserzeit liefert wenigstens ein Material von ganz brauchbaren Notizen Er. Müller: de genio aevi Theodosiani. Havniae 1797, p. II, pag. 91 in dem cap. 9 de spectaculis scenicis ».

La publication des deux pièces de Chorikios qu'on vient de lire a valu à Ch. Graux l'honneur d'un article de M. C. G. Cobet, dans Mnemosyne, et d'une Lettre de M. Th. Gomperz, parue dans la Revue de Philologie même, dont nous avons cru pouvoir reproduire ici les parties principales, que voici :

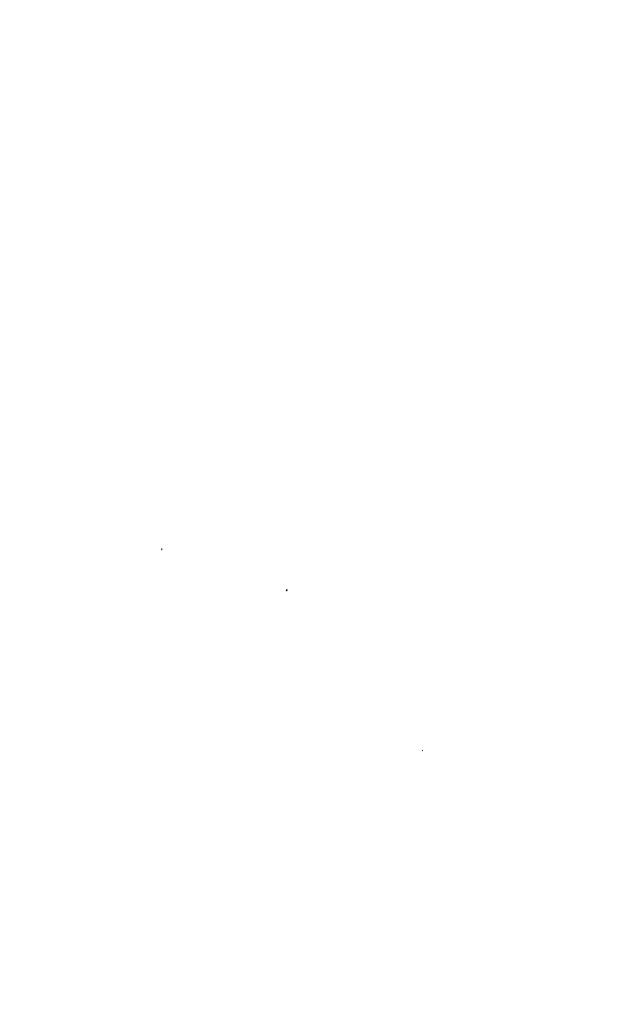

## MNEMOSYNE

(1877, pages 159 et s.).

Choricii oratio ex Codice Matritensi descripta et nunc primum edita et emendata et luculento commentario illustrata a viro cl. Charles Graux, cui pro magno hoc merito hanc tenuem gratiam referam ut pauculos ex ea oratione locos aut paullo emendatiores proponam aut ex quo antiquo scriptore sumti sint demonstrem.

Offendo in limine. Prima orationis verba haec sunt pag. 11 (1). Εδει μὲν ἐτέρους τῶν ἄρχειν ἤδη λαχόντων ὑπόθεσίν μου γενέσθαι τοῖς λόγοις ἵνα — ἐφάμιλλον οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω τὴν γλῶτταν καὶ μή μοι συμβῃ παραπλήσιον κτέ. Aut Choricius Graecae compositionis prorsus ignarus fuit aut scripsit ἕνα — ἤκόνησα pro ἀκονήσω. Praecedente enim ἔδει, ἐχρῆν, ἐβουλόμην ἄν, εἴθε, εἴθ' ὤφελον et sim. ἕνα et ὅπως semper et ubique cum indicativo componuntur, ut ipsa cuiusque loci sententia requirit; namque manifesto hoc dicit Choricius: εἰ μὲν ἐτέρους τῶν ἀρχόντων πρότερον ἐπήνεσα, ἤκόνησα ἀν οὕτω τὴν γλῶτταν. Nemo mirari debet componi ἕνα ἢκόνησα et (ἕνα) μή μοι συμβῃ, ut illud ad tempus praeteritum referatur, hoc ad futurum. Euripides in Phoenissis 92:

προύξερευνήσω στίβον μή τις πολιτῶν ἐν τρίβφ φαντάζεται, κάμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος ὡς δούλφ ψόγος, σοὶ δ' ὡς ἀνάσση.

et Choricius ipse pag. 22. μή τις έξάπτη τὸν δημον εἰς ταραχήν, μή που λανθάνουσι κεκρυμμένοι σπινθήρες.

Pag. 12. οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες ὅσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήχοον πάντες.... ἐστὶν ὁ βασιλεύς ἐναργεστάτη δὲ τῆς ἐκείνου διανοίας εἰκὼν ἐν ὑμῖν θεορεῖται. Lacunam indicavit Editor;

<sup>1.</sup> C'est le chiffre de la page dans le présent volume. Nous le substituons à celui de la Rev. de Phil., cité par Mnemosyne. H. G.

suppleverim: πάντες (προθυμοῦνται γενέσθαι τοιοῦτοι οἰός) ἐσ σό βασιλεύς· ἐναργεστάτη δέ κτέ.

Pag. 21. τὰς γὰς — λεωφόςους, αἶς οὐδὲ στρατιώτης ἀνἐχρῆτο θαρρῶν, νυνὶ καὶ παιδίον ἀκινδύνως πορεύεται. In codiest θαρρῶν, γυνὴ καὶ παιδίον. Rectissime vidit doctissimus Tou nier νυνί esse necessarium, idque pro γυνή substituit. Recipiaνυνί vel νῦν, sed γυνὴ καὶ παιδίον sanum est. Alexis Athenae pag. 226. b.

κάνταῦθα καὶ γραῦς καὶ γέρων καὶ παιδίον πεμφθεὶς ἄπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον.

Choricius pag. 25. γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦται καὶ παῖδες — σῦν κενοῖς ἐπανήρχοντο τοῖς ἀγγείοις. Itaque malim: NYN γυνὴ καὶ παιδίον.

Sequitur: κὰν ἥδη λιπούσης τῆς ἀκτῖνος ἀνὴς — που καθεύδη (pag. 21). Pro λιπούσης in Codice est λεγούσης, in quo latet ΑΗγούσης τῆς ἀκτῖνος.

Post pauca scribe (pag. 21): τὸ τῶν ἐπιμιξιῶν ἡδύ pro ἐπιμίξεων, nt in loco vicino: τῶν πόλεων αὶ πρὸς ἀλλήλας ἐπιμιξίαι.

Pag. 26. ἔπαθες τὴν ψυχήν. Usitatum est omnibus in tali re dicere ἔπαθές ΤΙ τὴν ψυχήν. Plutarchus in Symposiac. IX. 1. Κορίνθιος παῖς ὅτε ἡ πόλις ἀπώλετο καὶ Μόμμιος — ἐκέλευσε γράψαι στίχον ἔγραψε

τρισμάχαρες Δαναοί καὶ τετράκις οἱ τότ' ὅλοντο.

παθείν τι τὸν Μόμμιον φασι καὶ δακρῦσαι.

Pag. 26. ἄλλην (ἐπιδειχνύουσαν) ταραχώδεις φατρίας πεπαυμένας. Non est Graecum φατρίας et φρατρίας a loci sententia abhorret. Lege ταραχώδεις ἐταιρείας, ut pag. 14. τὴν δὲ τῶν ἀνοσίων ἐταιρείαν εὐφραῖνον, et pag. 23. τὰ τῶν στάσεων χαλεπά, νόμων όλιγωρίαν, ἐταιρείας ἀτόπους, et passim apud alios in turbis civilibus hominum improborum et seditiosorum sodalicia ἑταιρεῖαι appellantur.

Pag. 29. τί ὰν ταῦτα μηκύνοιμι λέγων οὐχ ὡς ἅπαντα πρώην εἰπών; Transpone ὡς οὐχ ἄπαντα.

Pag. 29. πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας θ' ἄμα καὶ ἀστυγείτονας.... οἶς ἡ Καίσαρος ἐναβρύνεται, ἑστιῶν δ' αὐτοὺς καὶ φιλοτησίας προτείνων καλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἄπαντας δεξιότητα. Lacunam indicavit Editor haud scio an iure, namque equidem nihil desidero, sed rectissime emendavit φιλοτησίας προπίνων pro προτείνων, quod receptum oportuit.

Pag. 31. σὺ δὲ τοῦ μὲν (Epaminondae) τὴν ἀκέραιον σεμνότητα καταγνούς, τοῦ δὲ (Alexandri) τὸ περιττῶς άβροδίαιτον ἀστειοσύνην τινὰ σεμνότητι συνεκέρασας. Emendandum est τὴν "ΑΚΑΙΡΟΝ σεμνότητα. Fuerat "ΑΚΕΡΟΝ et αι superscriptum in alienam sedem aberravit.

Pag. 33. ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, ους πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνὴρ ἠδυνήθη. Intelligerem locum sic scriptum: Ὁ πολλῶν ἙΛεῖν ΠΕΙΡΑσάντων εἶς ἀνὴρ ἡδυνήθη. ἐλθεῖν pro ἑλεῖν non infrequens in libris confusio est.

Pag. 33. φλόγα προσήγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς. Legendum ἐπίφΟρον. Thucydides II. 77. πνεῦμα εἰ ἐπεγένετο αὐτή ἐπίφορον — οὐκ ἂν διέφυγον. et III. 14. ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τή φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. et sic passim ἄνεμος ἐπίφορος et πνεῦμα ἐπίφορον legitur.

Pag. 34. ὑμεῖς τοίνυν ἐκείνους ὅσον τοῖς ἔργοις ὑπερΕβάλλεσθε τοσοῦτον τῆ πρὸς ἀλλήλους εὐνοία. Sententia clamat praesens tempus reponi oportere ὑπερβάλλεσθε, ut paullo ante: μόνοι πρὸς τοῦτον ἁμιλλᾶσθε τὸν λόγον.

Choricius multis ex Thucydide, Isocrate, Platone, Demosthene, Homero, Euripide flosculis orationem suam exornare solet. Harum imitationum plerasque doctus et diligens Editor indicavit. Supersunt pauculae, quas paucis ostendam.

Thucydides III. 49. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου. Choricius pag. 22. παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις ἦλθε κινδύνου.

Thucydides I. 18. ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Plutarchus Tom. II. pag. 79. f. μὴ μόνον, ὡς Θουκυδίδης ἔλεγε, μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Dionysius Halicarnassensis A. R. pag. 65. ἦσαν δὲ τὰ πολέμια ἐκ τοῦ μετὰ κινδύνων πεποιῆσθαι τὰς μελέτας πολλῶν ἀμείνους. Choricius pag. 11. μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας.

Choricius pag. 17. τοιοῦτοι σοι — στρέφουσι τὴν ψυχὴν λογισμοί. Plato de Rep. pag. 330. d. οἱ μῦθοι — στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχήν.

Choricius pag. 20-21. ό θνμὸς - προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ. Euripidis est versiculus :

πηδών ό θυμός των φρενών άνωτέρω.

Choricius pag. 22. οἶον φιλεῖ δῆμος ποιεῖν. Thucydides II. 65. ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν.

Choricius pag. 23. τῶν θορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων. Thucydides II. 7. λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν.

Pag. 25. ἴσασιν οἱ πεπειραμένοι. Demosthenes pag. 782. 16. ἴσασι δ' οἱ πεπληγμένοι.

Choricius pag. 27. "Ηχουσεν — ὁ βασιλεὺς ἀνδοῶν οὐδαμῶς οἵων τε ψεύδεσθαι. Demosthenes pag. 23. 3. ἤχουον ἀνδοὸς οὐδαμῶς οῖου τε ψεύδεσθαι. Iulianus Epist. XXII. πας' ἀνδοὸς οὐδαμῶς οῖου τε ψεύδεσθαι δεδιδαγμένος, ubi Wyttenbach. in Epist. Crit. pag. 35. adscripsit locum Aristidis Orat. Aegypt. pag. 334. ἔγωγ' οὖν ἤχουσα, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ Δημοσθένους, ἀνδοὸς οὐδαμῶς οῖου τε ψεύδεσθαι.

Quod Choricius pag. 30. de Alexandro et Epaminonda narrat, sumtum est ex duodus Plutarchi locis: in vita Periclis cap. I. δ δὲ Φίλιππος πρὸς τὸν νἱὸν ἐπιτερπῶς ἔν τινι πότφ ψήλαντα καὶ τεχνικῶς εἶπεν· ,,Οὐκ αἰσχύνη καλῶς οὕτω ψάλλων;" et ad principem ineruditum pag. 781. e. δ δ' Ἐπαμεινώνδας εἶς ἑορτήν τινα καὶ πότον ἀνειμένως τῶν Θηβαίων ὁνέντων μόνος ἐφώδευε τὰ ὅπλα καὶ τὰ τείχη νήφειν λέγων καὶ ἀγουπνεῖν ὅπως ἐξῆ τοῖς ἄλλοις μεθύειν καὶ καθεύδειν. Quanto melius et suavius Plutarchus rem narravit quam Choricius, qui Epaminondae dictum per vim ad rem suam accommodans omnia corrupit. Omnino Choricius in decrepita Graecia et in teterrimo flagitiosae adulationis foetore vitam agens ubique aetatis suae vitia resipit. Scribit p. 12. olim sibi sterilem et effoetam naturam visam esse:

terra malos homines nunc educat atque pusillos.
quum ecce Aratius et Stephanus nati sunt et sic natura διὰ μιᾶς ἀνδρῶν ξυνωρίδος ἀπολογεῖται τῷ παρόντι καιρῷ, quos Rhetor ita immodicis laudibus effert in coelum ut legentibus in libertate natis fastidium pariat ac nauseam.

Ad Iustinianum laudandum, ut scribit p. 13. έχοῆν τινα Έρμοῦ λογίον τύπον εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν, Iustinianum, ὧ Μοῦσαι φίλαι!

Alterum turpis assentationis exemplum legitur p. 12. Vobis (inquit) tanta meritorum copia superest, ωστ' εἴ τις ετέφοις ἄρχουσιν ἔργων χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι τῶν ὑμετέρων ἐκάστω διδοὺς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀρκέσοντα παντελῆ περιλειφθηναι πράξεις ὑμῖν εἰς ὅλον λόγον ἀρχούσας, quibuscum aptissime Editor comparavit locum ex laudatione Marciani: ἔδει χοινῆ

συνελθόντας δσοι τῆθε παιδεύειν ἐπιχειροῦμεν διανείμασθαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους καὶ λαβόντα τὸ μέρος ἕκαστον ὅλον αὑτὸν εἰς τοῦτο κενῶσαι καὶ μόλις ἂν οὕτως ἦρκέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐφημίαν συνθεῖναι. Quis cum antiquis Graecis vivere solitus talia aequo animo legere potest?

Aratius cum militibus pauculis (οὐδ' εἴκοσιν ἀριθμόν pag. 19.) solo nominis sui terrore Saracenos quosdam expulit, qui vias in Palaestina infestabant. Hoc magnum et memorabile facinus vanus Rhetor bellis omnibus, quae umquam gesta sunt, anteponit, φερέτω τοίνυν εἰς μέσον, inquit, δν ἐθέλει τις πόλεμον — οἰχήσεται τὰ δεύτερα φέρων. Comparaverit aliquis bellum Troianum, sed Troia non vi sed dolo capta est. Itaque σεμνότερος ὁ παρών (πόλεμος Aratii) ἤπερ δν ἔδοξαν ἄδειν αὶ Μοῦσαι.

Αῆροι καὶ φλήναφοι.

C. G. COBET.

RÉPLIQUE A COBET.(1) Je n'étonnerai aucun philologue en disant que la conjecture proposée par Cobet (Mncmosyne, 1877, ci-devant, page 80) sur Chorikios (page 21 du prés. vol.), (νῦν) γυνη καὶ παιdior, est la première qui me soit venue à l'esprit. Si je n'ai pas cru devoir m'y arrêter, c'est qu'un mot signifiant 'même' m'a paru nécessaire, au second membre de phrase, pour faire opposition au οὐδέ qui est dans le premier: «Là où pas même un soldat..... aujourd'hui, même un enfant.» C'est ce qui m'a fait chercher une autre correction, et trouver vevì xai maidiov, que je crois pouvoir maintenir. Personne ne contestera que les idées de 'femme' et d' 'enfant' ne soient très-souvent rapprochées, et les deux citations grecques produites par Cobet à l'appui de son opinion peuvent paraître superflues. Mais c'est justement, selon moi, la fréquence, la banalité de ce rapprochement qui a conduit le copiste à substituer involontairement le mot si usuel γυνή à νυνί, qui pouvait être écrit vuvei, et qui ne diffère guère de vuv, sinon

<sup>1.</sup> par É. T[ournier]. (Revue de philologie, année 1878, p. 61).

en ce qu'il est d'un usage moins fréquent, au moins dans la basse grécité, et que certains orateurs, comme Démosthène, paraissent l'avoir préféré. Voy. Thesaurus-Didot, tome V, col. 1612. Dans Chorikios même, je trouve τουτωνί, Apol. des mimes, § III, 8, et οὐτωσί, restitué par conjecture dans l'Éloge d'Aratios, § III, 12.

## LETTRE

## à M. CH. GRAUX SUR CHORIKIOS (1).

Agréez, Monsieur, l'hommage des remarques suivantes, qui vous reviennent de droit, à vous et à la Revue de Philologie...

CHORIKIOS, Éloge du duc Aratios (Revue de Philologie, tome Ier, pages 55 et suiv. (2), § II, 2: Έστι τοίνυν ήγεμονία σαφής ήμερον ήθος καὶ λογισμοῦ θυμὸς ὑπηρέτης κτλ. Comparez § XIV, 4: τὸ κατασκόπους ἐκπέμψαι μαρτυρία... σαφής τοῦ τεταράχθαι, et corrigez: ἡγεμον(ίας μαρτυρ)ία σαφής. L'œil du scribe a très-bien pu sauter du premier au second groupe IAC.

Ibid., § VIII, 1: οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωπη καφτερώ. C'est à bon droit que φέρειν σιωπη a paru suspect à l'éditeur. Je suppose que ΦΕΡΕΙΝ est altéré et que στέγειν σιωπη est ce que l'auteur a écrit. Cf. Sophocle, Œdipe roi, vers 341: κὰν ἐγω σιγη στέγω. Le verbe στέγειν est, à ce qu'il me semble, le plus convenable ici; il a été souvent méconnu par les copistes. On le trouve expliqué non-seulement par ὑπομένω, βαστάζω (Hesychius, Suidas, Etymol. Magn.), mais aussi par φέρω (scolies sur Euripide, Phéniciennes, v. 1214). — Ibid., 2: Ἑσπέρα μὲν ην κλλ. Peut-être un écho de Démosthène, Couronne, § 169, page 284 (Reiske): Ἑσπέρα μὲν γὰρ ην.

Ibid., § X, 7. Est-il permis de reconnaître dans la phrase un peu prétentieuse: Ἰσασιν οἱ πεπειραμένοι un souvenir d'Euripide, Iphigénie en Tauride, v. 539 (Nauck et Weil):

. . . . ως ἴσασιν οἱ πεπονθότες,

passage si bien restitué par Nauck?

Ibid., § XIV, 6: καὶ πᾶσιν εὐθὺς ἀγαθὴ συνέπεσεν ἔρις. Il n'est pas douteux que le rhéteur ne se soit souvenu ici d'Hésiode, Œuvres et jours, vers 24:

. . . . . . . άγαθή δ'έρις ήδε βροτοίσιν.

<sup>1.</sup> Revue de philologie, 1878, pages 11 et s.

<sup>2.</sup> Dans le présent volume, voir les pages 1 et suiv.

— Ibid., 12: καί ποτέ τις ἐκεῖθέν που παριῶν διηγήσεται τῷ πλησίον «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, ους πολλῶν ἐλθεῖν τολμησάντων εἶς ἀνὴρ ήδυνήθη.» Je crois reconnaître là des réminiscences homériques. Comparez Riade, VI, 479:

et ce vers souvent répété (*Iliade*, IV, 81; XXII, 372; *Odyssée*, VIII, 328; X, 37; XIII, 167; XVIII, 72 et 400; XXI, 396):
<sup>ε</sup>Ωδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδών ἐς πλησίον ἄλλον.

Dans la fin de la phrase, je pense qu'il suffit de changer (avec l'éditeur) ἐλθεῖν en ἑλεῖν, et que le reste est sain; il y a dans τολμησάντων, si l'on peut le dire, un βουληθέντων caché. Cf. § IV. 9: εἰσῆλθέ σε πρᾶγμα τοσοῦτον, εἰσελθὸν ἐτολμήθη, τολμηθὲν οὐ διήμαρτεν (¹).

CHORIKIOS, Apologie des Mimes (Revue de Philologie, tome Ier, pages 209 et suiv.), § V, 9: ἔξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχθω τῶν μίμων. Cf. Platon, Phèdre, page 247 A: φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται.

Ibid., § VI, 4. Chez un auteur qui ne se repaît que de souvenirs, il paraît très-vraisemblable que les mots ἄλλαι γὰρ ἄλλους ἀνιῶσι φροντίδες sont tirés d'un trimètre ïambique; par exemple:

άλλαι γὰρ άλλους διατρέφουσι φροντίδες,

ce qui pourrait être un vers de Ménandre.

Ibid., § X, 4: κὰν ἐγω τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς ἀττικῆς ἀποθέμενος ἀναλάβω στρατιώτου σκευὴν, οὐ γενήσομαί τις πολεμικός. Peut-être τῆς ⟨γραμμ⟩ατικῆς, au lieu de τῆς ἀττικῆς. — Ibid., 8. Il faut sans doute lire: ὥστε φροντὶς αὐτῷ γίνεται καὶ σπου-δὴ ⟨τὸ⟩ πάθος διαφυγεῖν, et ibid., 16, probablement: αὐτοὺς γὰρ τοὺς πεπορνευμένους οὺς ὀνομάζομεν, ἐκλύτους (ἐκ τοίτου Με.) τὰ σώματα [διαλελύσθαι] τῷ πάθει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἑκάστης ὁρῶντες κτλ.

<sup>1.</sup> Corriger tout simplement έλειν τολμησάντων est la première idée qui nous vint aussi à l'esprit, et, déjà avant de savoir que nous nous étions rencontré avec M. Gomperz, nous avions regret de ne pas nous y être tenu. Cf. encore Apologie des Mimes, § I, 3: τολμήσω δ'όμως τοὺς μὲν τοῦ κακῶς ἀκούειν, τοὺς δὲ τοῦ κακῶς δοξάζειν ἐλευθερῶσαι. Le verbe τολμῶ doit être traduit, chez Chorikios, par oser entreprendre. [C. G.]

Ibid., § XII, 1: 'Ομολογῶ μὲν γὰς εἶναί τινας οἶς ἔνι(α τῶν ἐν) αὐτοῖς γινομένων διαθερμαίνειν τὴν φαντασίαν. Si, comme je le pense, la correction ἔνια τῶν ἐν αὐτοῖς est bonne (1), il faudra, ou changer διαθερμαίνειν en διαθερμαίνει, ou insérer un verbe comme πέφυκε, soit avant διαθερμαίνειν, soit après φαντασίαν.

Ibid., § XIV, 2: Σκόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων κακῶν, ὀργήν τε καὶ λύπην, ὧν ἡ μὲν τῶν ἰδίων ἐξίστησι λογισμῶν — εὖ γὰρ ἔφη τις τὸν θυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι —, τὰ πλεῖστα γὰρ ἄπασιν ἀρρωστήματα λύπη κατὰ τὴν τραγφδίαν συμβαίνει κτλ. Le rhéteur fait allusion, en dernier lieu, au vers d'Euripide (chez Stobée, Florilége, XCIX, 10 = fragment 1056, Nauck):

λύπαι γὰρ ἀνθρώποισι τίχτουσιν νόσους.

Ibid., § XV, 3: δρῶντα μὴ δρᾶν, τὸ τοῦ λόγον, καὶ ἀκούοντα μὴ ἀκούειν. Cf. Héraclite, fragment 3, Bywater: ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσι ἐοίκασι φάτις αὐτοῖσι μαςτυρέει παςεόντας ἀπεῖναι. Cf. aussi Euripide, fragment 523, 2, Nauck, et Fragm. tragic. adespot. 431 (2). — Ibid., 5, et Éloge de Marcien, II, page 124, Boissonade. Ces deux passages sont le développement d'une pensée de Démocrite: βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος (chez Stobée, Florilège, XVI, 21 = 32° fragment moral de Démocrite au tome Ier des Fragm. philos. graec. de Mullach). — Ibid., 7: Οὐ γὰρ πενία μόνον ἐγείρει τὰς τέχνας. C'est un écho du vers de Théocrite (début de l'idylle XXI°):

Α πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας έγείρει.

Ibid., § XVI, 5: κὰν ἄμουσος ἢ τις, ὁρδίως ἐφέλκεται. Le rhéteur se souvient-il des vers d'Euripide (fragment 666, Nauck):

2. Démosthène, contre Aristogit., I. § 89, p. 797: τὸ τῆς παροιμίας, ὁρῶντας μὴ ὀρᾶν καὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν. [C. G.]

ł

<sup>1.</sup> Elle est de M. H. Weil; c'est par suite d'un bourdon qu'elle ne lui est pas attribuée dans l'édition. [C. G.]

..... ποιητήν δ'ἄρα "Ερως διδάσκει κᾶν ἄμουσος ή τὸ πρίν,

ou de la parodie d'Aristophane (Guêpes, vers 1074):

δαδίως έγω διδάξω καν άμουσος ή το πρίν?

Il y a lieu de le croire, cette phrase ayant été citée très-fréquemment, entre autres par Aristide, si familier à notre auteur.

— Ibid., 10: Εὐριπίδης μὲν γὰρ, ὁ Σοφοκλέους τῆ τοῦ θεοῦ κρίσει σοφώτερος κτλ. Allusion à l'oracle apocryphe (scolie sur le vers 144 des Nuées d'Aristophane):

Σοφός Σοφοκλής, σοφώτερος δ' Ευριπίδης.

Ibid., § XVIII, 2: Φασὶ τὸν εύρηχότα τὴν ὑπὲρ ἦς ἀγωνίζομαι τέχνην, ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὁ προσηγορία μὲν δεύτερος, τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐκεῖνον δὴ (c'est-à-dire Philémon) λέγονσι καὶ τὸν παῖδα τὸν Διοπείθους (Ménandre) ἡλικιώτας τ' ἄμφω κτλ. J'inclinais d'abord fortement à adopter la seconde des deux explications proposées à la page 39 (explication suivant laquelle il s'agirait dans ce passage du «fameux Ératosthène surnommé βῆτα»), en corrigeant toutefois le texte comme il suit: ἐξ οὖ πάντα φησὶν ἄστεα γελᾶν (au lieu de ἀπαγγέλλειν) ὁ προσηγορία μὲν δεύτερος κτλ. Il résulterait de là qu'Ératosthène avait fait l'éloge de Philémon dans une épigramme (σοὶ δ' ἄστεα πάντ' ἐγέλασσεν?) comme Aristophane de Byzance a fait celui de Ménandre dans les vers célèbres (car, malgré l'autorité de Nauck, Aristoph. Byz., page 250, je crois que ce sont bien des vers):

πότερος ἄρ' ύμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο;

et que peut-on dire de mieux en l'honneur d'un poëte comique aussi populaire et aussi plein de verve qu'était Philémon, si ce n'est qu'il a fait rire tout le monde? Mais, en y réfléchissant de nouveau, je crois avoir trouvé une autre solution, peut-être plus satisfaisante, de l'énigme que nous propose Chorikios par la phrase δ προσηγορία μὲν δεύτερος, ce qui d'ailleurs ne m'empêche pas de maintenir le reste de ma conjecture. Ne serait-ce pas un jeu de mots qui se rapporterait plutôt à SECUNDUS, auteur de quatre épigrammes de l'Anthologie? Si Fabricius a raison (Bibliotheca Graeca, t. IV, p. 494, édit. Harles), c'était un contemporain, ou peu s'en faut, de notre rhéteur, et, dans ce cas, l'allusion flatteuse pourrait tenir à des relations personnelles qui nous échappent.

Ibid., § XIX, 5: ως πού φησιν δ τὰς Μούσας ὑποδεξάμενος, ω σιλοξενίας μισθον έκάστη βίβλον έδωκε μίαν. Cf. Anthologie Palatine, livre IX, épigramme 160:

Ήροδοτος Μούσας ύπεδέξατο τῷ δ' ἄρ' ἐκάστη άντὶ φιλοξενίης βίβλον ξόωχε μίαν (1).

TH. GOMPERZ.

Vienne, ce 20 juillet 1877.

والمستقيم

1. M. le professeur Ussing a eu la bienveillance de nous communiquer aussi un rapprochement important qui nous avait échappé. Smicrinès, l'Avare de Ménandre, craignait, au rapport de Chorikios, μή τι των ενδυν ο καπνος σέχοιτο φέρων (Apologie des Mimes, § 1X, 8). C'est précisément la même chose que Congrion le cuisinier raconte de l'Avare de Plaute, Euclion, dans un passage qui n'a pas toujours été bien compris par les commentateurs (*Aulularia*, vers 293 = acte II, scène IV, vers 22):

Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem,

Suam rem perisse, seque eradicarier,

De suo tigillo fumus si qua exit foras.

Tigillum n'est pas, comme on l'entend, la bûche qui brûle dans la cheminée; c'est la poutre à laquelle sont suspendus les jambons et autres viandes qui se fument. Euclion ne voudrait pas laisser échapper cette fumée qui a passé sur ses jambons et peut en emporter quelque odeur avec elle.



#### SUR UN TEXTE NOUVEAU

RELATIF

## A MÉNANDRE(1).

L'Apologie des Mimes, discours de Chorikios de Gaza, qui vient d'être publié pour la première fois dans la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (nouvelle série, t. Ier, ci-devant, pages 39 à 77), contient la phrase suivante dans laquelle il est dit quelques mots de quatre personnages des comédies de Ménandre:

« Les Romains ne pensaient pas que les spectacles des mimes fussent capables de produire le moindre mal: toi, tu crois qu'ils poussent les spectateurs à commettre l'adultère. Mais non! Des farces de mimes ne sauraient avoir tant de prise sur une nature honnête! Ou bien, prenons les personnages de Ménandre: Moschion nous apprendrait donc à faire violence à des jeunes filles; Chérestrate, à tomber amoureux d'une joueuse de lyre: Cnémon nous rendrait bourrus et chagrins; Smicrinès, avares, lui qui craint que la fumée n'emporte quelque chose en sortant de la maison? Mais il n'est personne dans son bon sens, i'imagine, qui s'aviserait de dire cela. Et cependant la misanthropie, la passion pour une musicienne, l'avarice, sauf la honte qu'elles traînent après elles, ne sont passibles d'aucune pénalité, tandis que l'adultère est sévèrement puni par la loi. Ainsi ces personnages ne seraient-ils pas d'autant plus capables de nous porter à imiter leur exemple, que ces défauts font seulement encourir le blâme, tandis que l'adultère est réprimé par les plus grands châtiments?

<sup>1.</sup> Article publié dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France (année 1877, p. 118).

\$ ΙΧ. Έκείνων ουν ουδέν άδικεῖν ήγησαμένων τὸ πράγμα, σῦ τούτο προτρέπειν οίει τούς δρώντας (1) μοιγεύειν. Μή τοσούτον παίγνια μίμων γενναίας κατισχύσειε φύσεως. "Η καὶ τῶν Μενάνδρω πεποιημένων προσώπων Μοσχίων μεν ήμας παρεσκεύασε παρθένους βιάζεσθαι, Χαιρέστρατος δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων δέ δυσχόλους ἐποίησεν είναι, Σμιχρίνης δὲ φιλαργύρους ὁ δεδιώς (2) μή τι των ένδον δ καπνός οίχοιτο φέρων; 'Αλλ' ούδεις αν οίμαι, ταύτα φήσειεν ευ φρονών(3). Καίτοι μισανθρωπία και ψαλτρίας έρως και το φιλάργυρον είναι ονειδος έγει τιμωρίας έχτος, μοιγεία δέ(4) τοις έσχάτοις ένογός έστιν επιτιμίοις. Ούχουν έχεινα μάλλον ίχανα πρός ζήλον έγείρειν, όσω τα μέν ψέγετα μόνον, τὸ δὲ τῆ μεγίστη κολάζεται δίκη;

Ainsi, des quatre personnages dont il est ici question, Moschion et Chérestrate sont deux jeunes amoureux. Quant à Cnémon e à Smicrinès, ils représentent, comme on va voir, deux variété de bourrus, dont le premier joint à une humeur chagrine la haine la plus profonde du genre humain, tandis que l'autre es de la plus ridicule avarice.

Le nom de Moschion était déjà connu. Photius et Suidas non ont conservé, à l'article πέμπειν, deux vers de la comédie d Ménandre intitulée Υποβολιμαΐος η Αγροίκος, le Fils suppos ou le Paysan, dont voici le sens et le texte:

La mère de la jeune fille avait vu Moschion à la procession des petite Panathénées traverser l'agora sur un char.

Μικρά Παναθήναι' ἐπειδή δι' άγορᾶς πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτης έώρα της χόρης έφ' άρματος. (Meineke, Fragm. comicor. Graec., t. IV, p. 211.)

Cette jeune fille, dont nous n'avons pas le nom, c'est éviden ment la παρθένος ην Μοσχίων εβιάσατο dont parle Chorikio Voilà donc retrouvé un trait important de la figure de Moschion En même temps que Moschion, Chérestrate se présente a souvenir de Chorikios. C'est naturel: ce sont - on l'appren par Festus(5) - deux personnages de la même pièce. Aux fil

<sup>1.</sup> ξοώντας Ms. 2. o để đườs Ms.

<sup>3.</sup> ευφραίνων Ms.

ευφραίνων Μι.
 μοιχείας δὲ Μs.
 Τουτ ce que l'on savait jusqu'ici de Chérestrate est contenu dans notice suivante de Meineke (Fragm. comicor. Grace., t. IV, p. 216): «Cice pro Sex. Roscio Amerino, XVI, 46 "ecquid tandem tibi videtur, ut ad fibulas veniamus, senex ille Caecilianus minoris facere Eutychum, filiu

de la connus de l'intrigue de l'Yποβολιμαΐος vient s'ajouter maintemant la passion de Chérestrate pour une wáltora.

Smicrines était un vieillard δύσχολος dont Ménandre avait fait type de la lésinerie et de l'avarice. Il paraissait dans deux p = ces au moins, le Δύσχολος et les Επιτρέποντες (voy. Meike, Fragm. comic. Graec.. t. IV, p. 106-107 et 120-121; Jacobs, Ciones Stobenses, p. 96-97, et. au Thesaurus-Didot, les renvois 1 article Suixoivne). Du caractère de Smicrinès, on ne conissait, en somme, jusqu'ici que les traits généraux. Chorikios us rend un détail curieux du portrait que Ménandre avait exacé de son avare: il craignait que la fumée, en sortant de la sison, n'emportât quelque chose avec elle (1). L'Euclion de Laute tremble de la même peur. On remarquera à ce propos Plaute, en transportant dans son théâtre l'avare de Ménanare, ne lui conserva pas son nom.

Passons maintenant à Cnémon. Le nom de Cnémon se trouve The fois dans les fragments des comiques grecs: βούλει τι, Κήμων; εἰπέ μοι (Meineke, t. IV, page 322, fragment 457 des Menandri fabulae incertue). On n'a là rien de bien significatif. Mais Élien dépeint, dans quatre Lettres rustiques, un misanthrope bourru et méchant, quoique encore jeune, qui s'appelle Cnémon, tout comme le personnage de Ménandre donné ici par Chorikios comme le type du δύσχολος et de la μισανθρωπία. Voyons un peu les lettres 13-16, de Callipide à Cnémon et de Cnémon à Callipide

Į,

det

**k**=3

Élien, Lettres rustiques, 13. Callipide à Cnémon.

La vie (2) de la campagne contribue à la douceur du caractère. Toi pourtant, Cnémon, tu es rustique d'une singulière façon: il ne fait pas bon être ton voisin. Tu nous jettes des mottes de terre et des poires sauvages; tu pousses de grands

ruticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc rusticum, quam illum alterum Chaerestratum? — nam, ut opinor, hoc
nomine est — alterum in urbe secum honoris causa habere, alterum rus
supplicii causa relegasse?" Haec e Caecilii Hypobolimaeo, ad Menandreae
fabulae imitationem composito, petita esse docet Festus De verb. signif.,
p. 837, ed. Godofr.: "Caecilius in Hypobolimaeo Chaerestrato", etc. »
1. Aululaire 293, dans le portrait d'Euclion par Strobilus
Quin diuom atque hominum clamat continuo fidem,
Suam rem perisse, seque eradicarier,
De suo tigillo fumus si qua exit foras.
2 Ce n'est pas une traduction, mais une sorte d'analyse que nous don-

<sup>2</sup> Ce n'est pas une traduction, mais une sorte d'analyse que nous donnons ici de ces lettres d'Élien.

eris, lorsque tu vois un homme, et le poursuis comme un loup; tu es terrible et, comme dit le proverbe, un amer voisinage(1), »

Callippide termine en engageant son redoutable voisin à écouter les conseils d'un ami et à apprivoiser son caractère faronche

### 14. Réponse de Cnémon à Callippide.

« Il vandrait mieux ne pas te répondre du tout, répond Cnémon. Mais pour répondre faut-il, voici ma réponse, une réponse à la Scythe. La vue du genre humain me rend furieux et sanguinaire: je hais le genre humain (μισῶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος): aussi lancé-je des mottes de terre et des pierres à quiconque s'approche de mon champ. Heureux Persée! Il planait au-dessus des hommes sans rencontrer ni saluer personne; ou bien, s'il paraissait quelqu'un en face de lui, il le pétrifiait. Je voudrais avoir aussi le pouvoir de pétrifier: la terre serait couverte de statues de pierre; je commencerais par toi. » Cnémon a laissé inculte toute la partie de son champ qui borde le chemin pour ne pas voir passer les hommes. Il repousse, en terminant sa lettre, l'amitié de Callippide et de tous: «Je ne suis pas moi-même mon ami, » dit-il.

### 15. Deuxième lettre de Callippide à Cnémon.

Callippide n'abandonne pas la partie pour si peu. Revenant à la charge, il sollicite son voisin, au nom des dieux Termes qui leur sont communs, de s'adoucir au point de venir prendre part à un sacrifice qu'il va offrir à Pan, ainsi qu'à un grand dîner qui doit avoir lieu ensuite et auquel assisteront ses meilleurs amis. Il compte sur Dionysos pour calmer la misanthropie du furieux Cnémon. Les sons de la flûte l'engageront peut-être à chanter même quelque chanson : cela ramènerait la sérénité dans son âme. L'ivresse le rendra galant(2); rien de plus convenable dans un sacrifice à Pan (3).

<sup>1.</sup> Καὶ τοῦτο δή τὸ λεγόμενον, άλμυρὸν γειτόνημα. Cf. Plat., Lois, IV.

p. 705 A, άλμυρον και πικρόν γειτόνημα. Le mot est d'Aleman.
2. Εὶ δέ που και μεθύων κόρη περιπέσοις άβραν ἀνακαλούση ἡ τὴν τίτθην ὑπολειφθείσαν εὐρεῖν πειρωμένη, τάχα πού τι και θερμόν δράσεις και νεαν-

<sup>3.</sup> Kal yan τοι κάκεινος (c'est-à-dire Pan) έρωτικός εὖ μάλα και οίος ξπανίστασθαι παρθένοις.

### 16. Deuxième réponse de Cnémon à Callippide.

Cnémon reste insensible: son caractère est comme un roc inébranlable. Quelques traits de sa seconde réponse achèvent son portrait: « D'abord, de voir beaucoup de monde, de me trouver au milieu d'une foule de gens, cela me cause un frisson terrible; je redoute un sacrifice en commun, comme le lâche l'ennemi. Quant aux dieux, je les salue bien tous, et Pan comme les autres. Je ne leur fais pas de sacrifice de peur de les importuner.» Il repousse avec indignation les excitations au plaisir que lui a adressées Callippide, et termine fièrement sur ces mots: «Ni pour sacrifier ensemble, ni pour rien, ton amitié, je n'en veux point.»

Il y a lieu de croire qu'Élien a tracé ce portrait en se souvenant du Cnémon du comique athénien. C'est ce qui relève singulièrement l'intérêt de ces quatre petites pièces, que l'on n'avait regardées jusqu'ici que comme de vaines compositions de rhétorique, plus ou moins bien réussies dans leur genre. A l'avenir, on les considérera surtout comme un écho, peut-être quelque peu dénaturé, mais qui répercute encore par moments quelques notes originales de Ménandre.

Ménandre avait justement composé une pièce intitulée  $\Delta \dot{\nu} \sigma xo \lambda o_{S}$ , dont il existe quelques fragments, et l'on pourraît croire, à première vue, que c'est à Cnémon le  $\delta \dot{\nu} \sigma xo \lambda o_{S}$  que cette comédie devait son nom. Mais le  $\delta \dot{\nu} \sigma xo \lambda o_{S}$  qui parait en avoir été le personnage principal, était le vieillard Smicrinès. D'où il résulte — et c'est à Chorikios que nous devons ce renseignement — que Ménandre avait peint dans son théâtre au moins deux variétés du type du  $\Delta \dot{\nu} \sigma xo \lambda o_{S}$ , l'un, Cnémon, jeune et déjà misanthrope, l'autre, Smicrinès, un vieil avare.



## UN FRAGMENT DE SAPHO

CHEZ

#### CHORICIUS (1).

Le manuscrit N-101 de la *Biblioteca nacional* de Madrid(2), contient un épithalame inédit, adressé par Choricius à son élève Zacharie, dans lequel on lit au f° 48 les lignes suivantes:

Έγω οὖν τὴν νύμφην, ἵνα σοι πάλιν χαρίσωμαι, σαπφική μελφδία κοσμήσω Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος καὶ ὅμματα μελιχρὰ, ἔρος δὲ καλῷ περικέχυται προσώπω, καὶ Σὲ τετίμηκεν ἔξόχως ἡ ᾿Αφροδίτη. ᾿Αλλ' ἐπεὶ οὖπω τῆς Σαπφοῦς ἡκροάσω κιθάρας, πάλιν αὖ τοῦ ποιητοῦ δεηθωμεν φαιδρῦναι τὴν κόρην ᾿ ἐμας τε ἡδὲ φυὴν, ἀτὰρ φρένας, ἡδέ τι ἔργα δεινῶς ἀθανάτησι θεαῖς ἄγχιστα ἐψκει (sic) (8). Ἐνταῦθά μοι δοκεῖ χρῆναι καταλῦσαι τὸν λόγον κτλ.

Du texte ci-dessus, il faut rapprocher le fragment 100 [alias 64] des Ἐπιθαλάμια de Sapho (Anthologia lyrica de Bergk, ed. min.). Il est tiré d'Héphestion, et présente un rapport évident avec les fragments de σαπφική μελφδία rappelés par Choricius:

Μελλίχροος δ' ἐπ' ἰμέρτψ κέχυται προσώπψ.

M. H. Weil a essayé, non sans succès, de mettre ces bribes en valeur. Nous communiquons ici au lecteur la lettre qu'il a bien voulu nous écrire à ce sujet:

"Je reviens sur ma première impression, et je commence à croire qu'on peut tirer quelque chose des réminiscences de Sapho dont votre Choricius a émaillé la prose de son Épithalame. Il est vrai qu'il ne cite pas textuellement, et que rien ne ga-

<sup>1.</sup> Article publié dans la Revue de Philologie, 1880 (Janvier), p. 81.

<sup>2.</sup> Cf. sur ce manuscrit, pages 1 et 39 du présent volume. 3. Cf. Iliade, I, 115; Odyssée, V, 212; VI, 152; VII, 210; etc.

rantit que les trois membres de phrase qu'il tire de Sapho se soient suivis de la même façon chez le poète, ni même qu'ils soient empruntés à la même ode. La manière dont Choricius se sert dans le même passage de souvenirs homériques doit nous mettre en garde et semble nous interdire de chercher à reconstruire le texte.

« Cependant, dans le cas présent, nous avons un grand secours : c'est la citation textuelle d'Héphestion (XV, à la fin, fr. 100 Bergk):

### Μελλίχοοος δ' ἐπ' ἰμέρτω πέχυται προσώπω.

La ressemblance entre μελλίχοοος et μελιχοὰ, ἔρως est trop grande pour être fortuite: les deux leçons se rapportent à un texte unique. Laquelle choisir? L'adjectif μελλίχοοος demanderait dans le vers suivant un substantif difficile à trouver et dont il n'y a pas trace dans Choricius. Ce dernier, tout en prenant de grandes libertés avec le texte, a dû en rendre assez exactement le sens général. Héphestion au contraire, qui ne voit que le mètre, sans se préoccuper du sens, a pu citer un vers composé des fragments de deux membres de phrase. S'il en estainsi, les deux premières phrases rapprochées par Choricius se suivaient aussi dans Sapho; et, comme Héphestion nous donne le mètre du morceau, nous pouvons, je crois, hasarder cette restitution partielle:

«Les imitations de Catulle servent à confirmer ce texte. Avec ὅππατα μέλλιχοα (ou μέλλιχα) comparer mellitos oculos (Cat., XLVIII, 1); avec τετίμαχ' ἔξοχά σ' Αφφοδίτα, Pulcher es, neque te Venus neglegit (LXI, 194).»

### HARPOCRATION

#### LETTRE A UN EMPEREUR

D'APRÈS UN MANUSCRITIDE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (1).

Il y a quelque apparence que l'auteur de cette lettre est Harpocration, l'ami de Libanius (2). Prétendre que ce personnage et peut-être aussi le nôtre doit être identique à Valerius Harpocration dont le nom figure en tête du précieux Lexique des dix orateurs, serait émettre une hypothèse qui ne pourrait pas, à notre sens, être taxée d'invraisemblance, mais qui ne reposerait d'ailleurs sur aucune preuve à proprement parler (8). On a tout lieu de croire que la lettre est adressée à l'empereur Julien, ce

1. Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1878 (Janvier), p. 65 - 77.

2 Voici dans quels termes Libanius, à la date de 356 (cf. Sievers, Das Leben des Libanius, p. 299), recommande à Aristénète son ami Harpo-cration qui se rendait alors à Nicomédie:

Λαβών δὲ παρὰ σοῦ δύο ἄρχοντας φίλους, ένλ γέμοντι σοφίας ἀμείβομαί που το δώρον. Άρποχ στι ων γαρ ούτοσι και ποιητής άγαθός και παιδευτής αμείνων, δεινός μεν ενθείναι τὰ τῶν παλαιῶν νέοις, δεινός δε εκείνοις παρισωθήναι, βεβιωκώς δε συνεχῶς εν βιβλίοις, ήδίστην δε ἔχει κομψείαν (a variante ἤκιστα μεν ἔχει κομψίας ne paraît rien valoir), ἀπλοῦς τις ῶν και γειναῖος, και οὐκ ᾶν ἀλοίη φρονῶν μεν ἔτερα, λέγων δε ἄλλα. (Lettre

367, Wolf.)

Ne semble-t-il pas, en lisant la lettre de notre Harpocration, qu'on re-connaisse quelques traits de ce portrait? La fin de la lettre citée de Li-banius, ainsi que celles du même auteur qui portent les n° 871 et 729, nous apprennent encore quelques circonstances de la vie d'Harpocration l'ami de Libanius, entr'autres qu'il était Égyptien, qu'il possédait à un haut degré le talent de la parole et que, cédant aux instances de Themistius, il quitta, vers l'année 355, Antioche, où il vivait alors dans l'intimité de Libanius, pour se rendre à Constantinople.

3. Boysen, le dernier auteur, à notre connaissance, qui ait essayé de déterminer l'époque à laquelle a vécu Valerius Harpocration (De Harpocrationis lexici fontibus [Kiel, 1876], chap. I, § 2), se prononce contre l'identification du lexicographe avec l'ami de Libanius et estime que le premier fut sans doute un contemporain des Antonins. Ses conclusions ne s'imposent pas; après comme avant lui, il est encore vrai de dire, pour employer ses propres paroles: «Usque ad hoc tempus viri docti de actate

qui fixerait la date entre les mois de décembre 361 et de juillet 363.

Ce fut Juan Iriarte qui, le premier, à ce qu'il semble, en signala l'existence. Ayant découvert cette petite pièce dans le manuscrit N-110 de la Biblioteca nacional de Madrid, il en communiqua quelques courts extraits, une quinzaine de lignes en tout, dans son catalogue intitulé Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci Mss. (tome Ier, Madrid, 1769, in-fol.). Nous avons copié cette lettre sur le manuscrit d'Iriarte. C'est un petit inquarto en papier, de 162 feuillets, écrit en 1474 à Messine par Constantin Lascaris (4), composé en partie de traités avant rapport à l'astrologie, en partie de morceaux, les uns connus, les autres présumés inédits, de Dioscoride. En tête du manuscrit se trouve une suite d'ouvrages hermétiques, en quatre livres. oni appartient à la collection dite des Κυρανίδες. Le premier livre s'occupe des vertus de vingt-quatre plantes, vingt-quatre oiseaux, vingt-quatre poissons, vingt-quatre pierres: c'est une compilation dont le rédacteur déclare (5) avoir puisé principalement les éléments dans un livre cyranique auquel il donne pour titre: Αρποκρατίωνος βίβλος ἀπό Συρίας θεραπευτική (fol. verso). Ce rédacteur a fait précéder son premier livre de denprologues qui ont pour objet d'exposer l'origine merveilleuse le contenu des famenses Kugarides. De ces deux prologu l'un est anonyme et très-court; l'autre commence dans les tern suivants: Τη οἰχεία θυγατοὶ ὁ Αρποχρατίων γέγραφε τίσ Όδοιπορίας μοί τινος γενομένης περί την Βαβυλωνίαν χώραν === Il n'y a point de doute que l'Harpocration de ce prologue du premier livre cyranique d'une part, l'Harpocration de la le qu'on publie ci-dessous d'autre part, ne soient une seule même personne (6).

4. Souscriptions de Lascaris. I°, au fol. 5: Κωνσιαντίνου τοῦ Λασχάρεως πήμα καὶ πόπος, ἐν Μεσσήνη τῆς Σιπελίας. 2°, au fol. 147: Κωνσιαντίνος ὁ Λάσκαρις ἔξέγραψε χρώμενος ἐν Μεσσήνη τῆς Σικελίας αυσό. 5. Dans une note qu'Iriarte reproduit textuellement à sa page 484.

<sup>»</sup> Harpocrationis vehementer dissident. » Cf., sur cette question, Nal Prolégomènes de son édition du Lexique de Photius (Leyde, 1864), § p. 106 et suiv.; Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticos ex censione Guil. Dindorfii (Oxonii, 1855), préface du I<sup>er</sup> volume, p. xxi; H. E. Meier, deux dissertations-programmes De actate Harpocrationis (Ha 1843 et 1855), réimprimées dans les Opuscula academica de l'auteur, II, p. 147-179; et Bernhardy, Quaestionum de Harpocrationis actate a tarium, dissertation-programme (Halle, 1856), faisant suite et servant conclusion à celles de Meier.

<sup>6.</sup> Iriarte, dans sa description du Matritensis N-110, a publié in extenso

Passons de suite à l'examen de cette question: quel est l'empereur à qui la lettre est adressée? La suscription ouvre un vaste champ à la conjecture: Αρποκρατίων Καίσαρι Αύγούστω γαίρειν. Mais, au cours de la lettre elle-même, on pent relever des indices d'époque à peu près sûrs selon nous. Harnocration raconte - a-t-on à faire à un récit purement imaginaire. et l'auteur est-il un charlatan? ou joua-t-il simplement dans cette histoire le rôle de dupe? tout en inclinant vers la première hypothèse, nous nous en remettrons sur ce point au jugement de plus fins que nous — une apparition merveilleuse en présence réelle, ce qu'on appelait dans ces temps-là une αὐτοψία. du dieu qui révéla aux hommes l'astrologie, d'Asclépios luimême. Nous voilà ainsi transportés en plein règne de la théurgie. La scène se passe à Thèbes de la Haute-Égypte. Pour les lecteurs un peu initiés à la littérature néoplatonicienne que produisit l'école de Jamblique, la teinte générale du récit d'Harpocration accusera nettement une époque voisine de celle où florissaient ces philosophes. Parcourons d'un regard rapide l'histoire de la théurgie et de la magie sous l'Empire. Au second siècle de notre ère, elle brille du plus vif éclat. Il suffit de rappeler la polémique que dirigea alors avec vigueur contre les

les deux prologues dont il vient d'être question: ajoutons qu'il l'a fait si peu habilement qu'il est difficile de comprendre grand' chose à son texte. On trouvera aussi chez lui, en cet endroit, plus de détails que chez nul autre auteur relativement aux Κυρανίδες. Au demeurant, prologue et Κυρανίδες se peuvent lire à la Bibliothèque nationale de Paris dans les manuscrits ne 2537 et 2419 de l'ancien fonds grec: le texte des prologues y est un peu plus intelligible que chez Iriarte. Cf. Harles au tome VI, p. 250, note de la Bibliothèca Graeca de Fabricius: «Inter codd. graecos MSSt., apud » Nanios Venetiis adservatos, in cod. CCXLVII, n° VIII» (ajoutons: et dans un chartaceus de Moscou d'après Matthaei, Accurata codicum Graecorum mss. bibl. Mosquens. sanct. synodi notitia et recensio [Leipzig, 1805], t. II, p. 302-3) «est ἐπ τῶν τοῦ ᾿Αρποκρατίωνος τοῦ Ἦπειος την ἰδίαν θυγαπέρω » δυράμεων ζώων τε καὶ φυτῶν καὶ λίθων, α ἔγραψε πρὸς την ἰδίαν θυγαπέρω » etc., et editor catalogi» (voici le titre exact de ce catalogue: Graeci codices mss. apud Nanios, Patricios Venetos, asservati. Bononiae, typis Laelii a Vulpe, 1784. Un volume in-4°. L'auteur doit être J. A. Mingarelli) «p. 440 sqq. dedit specimen excerptorum ex illo Harpocrationis opere de virtutibus naturalibus etc. (Cf. Harles, ibid., t. IV, p. 164.) In cod. Coislin. CLVIII est fol. 80: βιβλίον ¼ρποκρατίωνος, σύνθεσις δὲ Κυρανοῦ βασιλως περὶ κδὶ λίθων πετεινῶν τε καὶ ἰχθύων καὶ βοτανῶν κατ' ἀλφα-βρίσω, cujus initium paullum differt ab initio e cod. Naniano excerpto.» Il paraît évident que c'est le même ouvrage, à quelques variantes près, qui est contenu dans ces six manuscrits. On remarquera que les manuscrits de Venise et de Moscou donnent l'auteur de ce traité pour Alexandrin, ce qui ne serait pas exact, s'il fallait entendre par Alexandrin né à Alexandrie.

théurges égyptiens (μαθηματιχοί) un Père de l'Église dont le nom, au surplus, a été matière à controverse (vovez le traité publié successivement sous le titre de Philosophumena d'Origène. et de Réfutation de toutes les hérésies, par saint Hippolyte). Voilà l'âge d'or de la théurgie. Il se prolongea pendant près de deux siècles et jusque dans les dernières années de la vie de Jamblique. Lorsque mourut ce philosophe visionnaire, c'est-à dire vers la fin du premier tiers du 1ve siècle, des adversaires puissants s'étaient élevés qui essavaient, dans une lutte passionnée, d'abattre le paganisme chancelant et commençaient à renverser les derniers appuis sur lesquels le néoplatonisme de Jamblique avait prétendu l'étaver, la magie, les évocations, ces mille sortes de divinations dont on lit la liste énigmatique dans l' Υπομνηστικόν de Joseph (7). Constantin le Grand fit les premiers préparatifs de guerre. Selon Maury (8), il aurait déjà « porté des lois sévères contre la magie ». Nous ignorons sur quels textes se fonde cette opinion. Nous ne connaissons, quant à nous, qu'une loi de Constantin, de l'an 321, insérée au Code Justinien, livre IX, titre XVIII, qui ne fait, en substance, que renouveler une loi de Dioclétien (voy. ibid.) en vertu de laquelle la magie muisible (ars mathematica damnabilis) était interdite. Qu'on lise, en effet, la seconde partie de la loi de Constantin: « Nullis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus, » etc. Il faut bien se rendre à l'évidence. Constantin n'osait pas encore interdire ouvertement toute pratique de sorcellerie. Mais il sera raisonnable d'accorder que ce règne n'avait pas été favorable aux croyances occultes. La loi de 321 prêtait beaucoup à l'interprétation. Libanius lui-même, un rhéteur bien inoffensif, ne dut-il pas s'enfuir de Constantinople en 346 sous une inculpation de magie? La première mesure ostensible et décisive qui fut prise, doit être une loi de Constance datée de l'an 357. Or cette loi suppose nécessairement, ne fût-ce que par la dureté même des termes dans lesquels elle est rédigée ainsi que de la sanction qui l'accompagne, un long mécontentement de la part du gouvernement impérial et, nous appelons l'attention sur ce point, une persécution antérieure plus ou moins hautement déclarée. On ne peut donc

Galland, Bibliotheca Patrum, tome XIV, p. 72 = Migne, Patrologie grecque, tome CVI, colonnes 160 et suiv.
 La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen-âge, chapitre VI.

guère se dispenser d'admettre qu'il se passa alors, comme préparation au grand coup qui fut ensuite frappé, un demi-siècle environ de lutte conduite sourdement, mais non pas sans vigueur, contre toute magie. Quant à l'importante loi de 357, en voici le texte dans son intégrité: « Nemo haruspicem consulat saut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos male-• fices ob facinorum magnitudinem vulgus appellat nec ad hanc » partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi ocuriositas. Etenim supplicium capitis feret gladio ultore pro-» stratus quicunque jussis obsequium denegaverit. » (Code Théodosien, livre IX, titre XVI, et Code Justinien, livre IX, titre XVIII.) D'autres lois, édictées coup sur coup, viennent confirmer celle-ci (voy. les mêmes codes aux mêmes titres). Nous assistons, cette fois, à la condamnation définitive de la magie (9). Des empereurs postérieurs, nul ne revint sur ce jugement, un seul excepté. Julien. Mais Julien n'occupa le trône impérial que bien peu de temps, moins de deux ans. La magie païenne était déjà trop compromise; elle ne devait pas être sauvée. Après Julien, elle ne compta plus jamais, ni en Orient, ni en Occident, de défenseurs en haut lieu (10). Par tout l'Empire, Valens et Valentinien traquèrent, parens ou mauvais chrétiens sans distinction, tout ce qui faisait encore profession de croire à la magie. Il y eut alors une affaire célèbre de lécanomancie, cette sorte de mantique qui joue un rôle principal dans notre Lettre à un Empereur (voy. p. 108, et la note 41): la fin tragique de Théodore et de tous ceux qui avaient eu l'audace de se livrer. de concert avec lui. à cette pratique superstitieuse montre combien ces actes étaient devenus coupables aux yeux des empereurs et leur paraissaient odieux. La décadence reprend rapidement sa marche pour ne plus s'arrêter. Une loi de Théodose le Grand (Code Théodosien, livre XVI, titre X, loi 7) ne fait que l'accélérer encore. Sous Justinien enfin, avec les disciples de

<sup>9.</sup> Les conclusions que nous présentons ici se trouvent tout à fait conformes au jugement porté par Beugnot (Destruction du paganisme, livre II, chapitre I<sup>cr</sup>). A l'époque où nous en sommes arrivé dans notre exposition, «les empereurs,» dit-il, «faisaient une guerre acharnée à l'art divinatoire.»

<sup>10.</sup> Quelques empereurs ou usurpateurs du trône d'Occident inclinèrent encore par la suite au paganisme; l'histoire nomme Eugène, Attale, Anthemius. Mais il n'y a pas la moindre circonstance pour nous inviter à supposer que la lettre d'Harpocration ait pu être adressée à l'un d'eux.

Proclus et les derniers professeurs de l'École d'Athènes, disparut à tout jamais la magie hellénique. Une renaissance n'était plus possible désormais, du moins sous la forme antique et

païenne.

Il fallait tracer cette esquisse. Maintenant, nous pouvons nous le demander, à quelle époque la lettre d'Harpocration a-telle été écrite? Au déclin de la magie païenne. Harpocration arrive dans le sanctuaire le plus vénéré de l'Égypte, Diospolis on Thèbes: là, il demande aux prêtres, dont il n'a pas tardé à gagner l'amitié, el ti tre uayixne ereoreiae owtetai. Et. en effet, parmi ceux-ci un seul se rencontre, déià avancé en âge, qui a conservé religieusement quelque puissant secret théurgique. Les autres membres du collège sacré ne possèdent plus que la tradition de fausses recettes, qu'ils n'ont point éprouvées eux-mêmes, et sans vertu. Toutefois, nous ne pouvons pas descendre très-bas pour dater la lettre. D'abord Alexandrie, au temps où écrivait notre auteur, continuait à passer pour le foyer le plus brillant de la civilisation grecque; la philologie et l'enseignement de la médecine s'y trouvaient toujours en honneur; ses bibliothèques n'avaient pas encore été dépouillées de leurs richesses (11). Mais sans plus attendre, présentons un argument d'une portée beaucoup plus précise. Cette lettre, qui est toute à la glorification de l'astrologie et de la théurgie païennes, est envoyée à un empereur; et elle ne pouvait l'être, sans exposer le signataire aux plus grands périls, qu'à celui qui prit ces arts païens sous sa protection spéciale et se voua lui-même à celle des dieux égyptiens (12), à l'admirateur du « divin » Jamblique (13), au familier de ce puissant uchrus, Chrysanthios, au disciple enthousiaste de Maxime d'Éphèse, un roi de la magie (14), au dévot serviteur du Roi Soleil et des astres (15), au

11. Voy. la Lettre, 4, 5 et 6, avec la note 23.

<sup>12. «</sup>La superstition égyptienne domine sur les monnaies de Julien. Il y est souvent représenté sous la figure de Sérapis, et Hélène, son épouse, sous celle d'Isis... On trouve une foule de médailles de ce prince qui offrent les images d'Isis et d'Osiris, d'Isis et d'Horus, de Sérapis, d'Anubis, d'Isis Pharia, d'Harpocrate, du Nil et du Sphinx. (Beugnot, Destruction du paganisme, livre III, chapitre II: avec renvois à Banduri, II, 427-440 et à Mionnet, II, 292-302.)

13. Julien, sur le Roi Soleil, page 127 C.

14. Sozomène Histoire erclisiantique. V. 2: ef. Socrate, III. 1

<sup>14.</sup> Sozomène Histoire ecclésiastique, V, 2; cf. Socrate, III, 1.
15. Julien, sur le Roi Soleil, page 130 D: πάντα άδροως άφεις τοῦς σέρανώσες προσείχον κάλλεσιν..., ἐδόκουν τε περιεργότερον έχειν πρὸς αἰτά καὶ πολεπρείγμων τις είναι, καὶ μέ τις ήδη άστρόμαντιν ἐπέλαβεν ἄρτι γενειήτην.

philosophe superstitieux (16) qui fit un instant tout l'espoir de ce vieux monde qui périssait : on vient de peindre Julien l'Apostat.

On ne trouvera point ci-dessous en son entier la lettre d'Harpocration. D'abord le manuscrit de Madrid n'en a conservé que les premières pages. Puis nous devons avertir les lecteurs que ce fragment n'est même pas publié ici intégralement. Dans le manuscrit, il s'arrête au milieu de considérations relatives à une sorte de pharmaceutique fondée sur les influences astrales: cette partie du texte n'aurait présenté un intérêt bien vif que pour les adeptes, si tant est qu'il en existe encore, et aurait eu l'inconvénient d'être fort délicate à constituer pour des profanes comme nous. Nous avons donc cessé de copier quand ce grimoire commençait, et le résultat est que l'on communique un fragment plus court de dix lignes que ce qui se lit dans le Ajoutons que l'incomparable livre aux quatorze remèdes du roi Necepso, cette heureuse trouvaille de notre grammairien, ne semble pas entièrement et à tout jamais perdu. Le morceau sans titre qui, dans le manuscrit, suit la lettre d'Harpocration (voy. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis, etc., page 435), paraît former, en effet, le premier quart environ, encore inédit, de cette œuvre. Selon toute vraisemblance, Harpocration envoya à l'Empereur, avec le livre du savant égyptien, la lettre dont voici maintenant le texte; elle servait à la fois de dédicace et de préface.

Madrid, Biblioteca nacional, Manuscrit marqué N-110. [Folio 75 recto, en haut de la page:1

Άρποχρατίων (17) Καίσαρι Αὐγούστω χαίρειν.

[1] Πολλών επιχειρησάντων εν τῷ βίω, Σεβαστε Καῖσαρ, παραδούναι πολλά παράδοξα μηδενός πρός τέλος άγαγείν τὰς ἐπαγγελίας δυνηθέντος (18) διὰ τὸν τῆς εἰμαρμένης ταῖς διανοίαις αὐ-

Jusqu'à ce mot duvydévros.

<sup>16.</sup> Ammien Marcellin, XXV, 4, 17: superstitiosus magis quam sacrorum kgitimus observator.

<sup>17.</sup> En publiant ce texte, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes abréviatifs que pour les deux discours inédits de Chorikios (voy. l'Avertissement de la p. 9 du présent volume).

18. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritonsis, etc., p. 435, cite le début

συνεχώς είς ούρανον (34) τὰς χείρας ἐπτείνων τοὺς θεοὺς ἐλιτάνευον δι' δνείρου φαντασίας η διά πνεύματος θείου (35) γαρίσασθαί μοί τι τοιούτο, δι' ού γαυριάσας ίλαρὸς είς τὴν Αλεξάνδρειαν καὶ την πατρίδα κατελθεῖν δυνηθῶ (36). [12] Γενόμενος οὖν ἐν Διὸς πόλει - ἀρχαιοτάτην (λέγω) της Αιγύπτου πόλιν καὶ πολλά ίερα έχουσαν (37) -, διέτριβον αὐτόθι ήσαν γαρ άρχιερείς φιλόλογοι καὶ ποικίλοις κεκοσμημένοι μαθήμασι. [13] Προβαίνοντος δέ του χρόνου καὶ τῆς πρὸς αὐτούς μοι φιλίας μαλλον αὐξανούσης, έπυνθανόμην εί τι της μαγικής ένεογείας σώζεται. [fol. 76] [14] Καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῆ προπετεία μου φερόντων κατέγνων ένὸς δέ τινος δια τὸ σοβαρον (38) των ήθων καί τὸ τῆς ήλικίας μέτρον πιστευθήναι δυναμένου οὐκ (ἀν)εχαιτίσθην (39) της φιλίας. [15] Επηγγείλατο δε ούτος αυτοπτικήν (40) έγειν λεχάνης ενέργειαν (41). [16] Παρεκάλεσα ούν αὐτὸν εν τοῖς

34. ὁμιλησαι συνεχώς, εἰς οὐρανὸν Ms. - A la ligne précéd. Tournier:

verra par la suite, Harpocration, l'aὐτοψία.

36. Faut-il κατελθεῖν ⟨ἄν⟩ δυνηθῶ?

37. Dans la Vie de Pythagore de Jamblique, Thalès conseille au jeune Pythagore de s'embarquer pour l'Egypte, και τοῖς ἐν Μέμφιδι και Διοσπόλει μάλιστα συμβαλεῖν ἱερεῦσι παρὰ γὰρ ἐκείνων καὶ ἑαυτόν ἐφωδιάσθαι ταῦτα, δι' ἃ σοφὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς νομίζεται κπλ. (II, 12). Cf. Philostrate, Vie d'Apollonius, V, 24: καὶ ἡ Αἴγυπτος ἡ ἄνω μεστοί θεολογίας ὄντες κπλ.

38. σοβείον (à ce αντὶ semble) Με Νους penesne que la lacon enicipalle. 38. σοβεύον (à ce qu'il semble) Ms. Nous pensons que la leçon originelle

 êtait σοβαφόν, bien qu'on puisse aussi penser au mot latin σεβεφόν.
 39. οὐχ ἐχετίσθην (à ce qu'il semble) Ms.
 40. Jamblique, Sur les mystères, II, 10: ἀλὶ' αἰτὰς μὲν οἱ θεοὶ καὶ οἱ τοῖς θεοίς επόμενοι τας άληθινάς εωτών εξεόνας άποχαδυπτους, φαντάσματα δε αὐτών οἶα τὰ εν ὕδασιν ἡ εν κατόπτροις μεμηχανημένα οὐδαμώς προτείνουσιν.... Οὐδαμώς ἄρα θεὸς οὕτε αὐτὸς έαυτὸν μεταβάλλει εξς τὰ φαντάσματα οὕτε χελ..... κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ οἱ τῶν θεών συνοπαδοὶ ζηλωταὶ τῆς τῶν

θεών είσιν αὐτοπτιχῆς ἀληθείας.
41. Les bassins donnaient lieu à des pratiques de sorcellerie aussi nombreuses que diverses. Par exemple, un bassin plein d'eau était placé au milieu d'une chambre disposée tout exprès en vue d'une telle cérémonie. Armé des attributs de sa puissance, généralement d'une baguette d'ébène, le magicien prononçait, tout en accomplissant des rites mystérieux, l'irrésistible formule d'évocation. Les personnes qui assistaient à la séance se penchaient alors sur le bassin, et apercevaient dans l'eau, comme dans un miroir, les dieux, génies ou âmes de morts qui avaient été appelés. Pour Jamblique, on n'obtenait ainsi que la vue de vains φαντάσματα (voy. la note qui précède). Jamblique aurait dû accorder, cependant, que ces fantômes

<sup>4</sup>εὶ δέ μοι. 35. Cf., sur la façon dont s'opéraient les révélations divines, Jamblique, δατ les mysteres, 111, 2: ητοι του υπνου απολείποντος, αρχομένων αρτι εγρηγορέναι, αποίειν πάρεστί τινος φωνής συντόμου περί τών πραπτέων ύψηγουμένης, η μεταξύ τοῦ έγρηγορέναι καὶ καθεύδειν όντων η καὶ παντελώς έγρηγορόναι καὶ καθεύδειν όντων η καὶ παντελώς έγρηγορόνων αὶ φωναὶ ἀπούσται. Καί ποτε μέν ἀφανèς καὶ ἀσώματον πνεῦ μα περιέχει κύκλω τοὺς κατακειμένους, ὡς ὅρασιν μὲν αὐτοῦ μὴ παρεῖναι, τὴν δὲ ἄλλην συναίσθησιν καὶ παρακολούθησιν ὑπάρχειν. De telles manifestations de la divinité sont bien plus imparfaites que celle qu'obtint, comme on le

έρημοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν ἐμοὶ περιπατῆσαι, μηδὲν ὧν ἔχρηζον ἐμφήνας (48). [17] ᾿Απελθόντων οὖν ἡμῶν εἶς τι ἄλσος ἡσυχία βαθυτάτη περιεχόμενον, αἰφνίδιος (48) περιπεσών ἐπὶ στόμα καὶ κλαίων τῶν ποδῶν εἰχόμην τοῦ ἀρχιερέως. [18] Ἐκπλαγέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς θέας καὶ πυνθανομένου τίνος ἕνεκε (44) τοῦτο ποιήσαιμι. ἔφασκον ἐν αὐτῶ τὴν

avaient l'usage de la parole. Saint Augustin, Cité de Dieu, VII, 35: « Numa... » hydromantiam facere compulsus est, ut in aqua videret imagines deorum » vel potius ludificationes daemonum, a quibus audiret, quid in sacris constituere atque observare deberet. » Psellus sait quelle espèce de démon descendait dans le bassin, et prétend que la façon dont il parlait était vraiment peu intelligible: ἐπικείμενον τῷ υδατι ἀμυδρούς τινας φθόγγους τῆς τοῦ μέλλοντος ὑποψοφεῖ προγνώσεως (traité intitulé Τίνα περὶ δαιμόνων δοξάζουσιν Ελληνες, publié par Boissonade à la suite du De operatione daemonum, Nuremberg 1838: voy. à la p. 42). Au second siècle de notre ère, l'auteur du traité paru sous le titre de Philosophumena d'Origène voulait voir tout simplement dans ces scènes de lécanomancie une super-cherie sacerdotale. Selon lui, le fond du bassin était de verre; le plancher, percé; les apparitions surnaturelles, des compères agissant dans une pièce secrètement ménagée à l'étage inférieur: on comprend que, dans ces conditions, les visions parlassent (S. Hippolyti Refutationis omnium haeresium librorum X quae supersunt, édit. L. Duncker et F. G. Schneidewin, p. 96 = l. IV, ch. 32 fin). Dans l'histoire fabuleuse d'Alexandre, racontée par le Pseudo-Callisthènes, le roi Nectanebo surveille journellement dans son bassin les mouvements des armées qui s'avancent contre l'Égypte. Un jour, il y vit les vaisseaux des ennemis guidés par les dieux des Égyptiens comme pilotes; en magicien consommé qu'il était, il comprit que le dernier jour du royaume d'Égypte approchait. Il se déguisa, prit sur lui autant d'or qu'il put en emporter, et s'enfuit au loin. Il s'établit à Pella en Macédoine comme ἐατροσοφιστής, πολλοῖς ἀστρολογούμενος ὡς προφήτης Αἰγύπτιος: on sait comment il arriva qu'il devint le père d'Alexandre le Grand. Pendant qu'il était encore sur le trône d'Égypte, il avait fait bien souvent usage d'un procédé particulièrement commode pour se défendre des flottes qui menaçaient ses états. On dit qu'il façonnait de ses propres mains de petits vaisseaux et de petits hommes en cire et qu'il les mettait dans son bassin, après y avoir versé de l'eau. Il revêtait alors la robe de prophète, prenait à la main la baguette magique d'ébène, et, debout près du bassin, pro-nonçait certaines formules qui rendaient les petits hommes de cire animés. Puis il les submergait dans le bassin: au moment même, dans la pleine mer, les flottes de l'ennemi sombraient (édit. Ch. Müller, à la suite de l'Arrien-Didot, chap. III et I). On a fait allusion dans l'Introduction (p. 103) à une histoire de lécanomancie qui eut un dénoûment terrible pour les malheureux qui avaient eu l'audace de se livrer à cette pratique. Le fait a été rapporté dans le détail par divers historiens. Pour apprendre quel devait être le successeur de l'empereur Valens, quelques conjurés avaient suspendu un anneau au-dessus d'un bassin magique, dont le limbe divisé présentait les vingt-quatre lettres de l'alphabet; et, faisant courir l'anneau, ils tiraient des pronostics des lettres sur lesquelles il s'arrêtait de lui-même. Rien de plus varié, comme on voit, que les services que pouvait rendre un bassin aux magiciens de ces temps-là.

42. ενφήνας Με.

<sup>43.</sup> αἰφνιδίως? Cf. pourtant Thucydide, VIII, 28: προσβαλόντες τῆ Ἰάσφ αἰφνίδιοι.

<sup>44.</sup> Il se peut que ενεκε soit la leçon authentique. Cependant plus haut, 4. nous trouvons la forme ordinaire ενεκα.

έξουσίαν είναι της έμης ψυχής. έχειν γάρ με ανάγκην θεώ όμιλήσαι, ής ἐπιθυμίας ἂν άμάρτω, μέλλω ἀποτάσσεσθαι τῷ βίφ. [19] Αναστήσας δέ με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παρηγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, άσμένως ταυτα ποιείν ἐπηγγέλλετο (45), καὶ ἐκέλευσεν άγνεύειν (46) ημέραις τρισί (47). [20] Διαγυθείσης δέ μου της ψυχης επί ταις επαγγελίαις του άρχιερέως, ησπασάμην αὐτοῦ την δεξιάν και ευχαρίστουν (48), κρουνηδόν μοι των δακρύων φερομένων φυσικώς γάρ ἀπροσδόκητος γαρά πλείονα λύπης έκκαλείται δάχουα. [21] Έπανελθόντες δὲ ἐχ τοῦ ἄλσους, περί (49) τὴν άγνείαν έγιγνομεθα, έμοι των ήμερων διά την προσδοχίαν ένιαυτων [fol. 76 vo] ἀπαριθμουμένων. [22] Ἐπιστάσης δὲ τῆς τρίτης ημέρας (50), ύπὸ τὸν ὄρθρον πορευθείς ήσπασάμην τὸν άρχιερέα. [23] Εὐτρέπιστο (51) δὲ αὐτῷ οἶκος καθαρὸς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρός την ἐπίσκεψιν. [24] Έγω δὲ κατά προμήθειαν τῆς ψυχῆς είχον, άγνοούντος του άρχιερέως, χάρτην και μέλαν επί (τῷ) σημειώσασθαι (52) των λεγομένων α αν (53) δεήση. [25] Ανακρίνοντος δέ με (54) τοῦ ἀρχιερέως πότερον ψυχῆ (55) νεχροῦ τινος ἢ θεῷ ὁμιλῆσαι βουλοίμην, ἔφην Ασκληπιῷ (56), είναι δὲ τὸ τέλειον της χάριτος εί μόνω μοι πρός μόνον δμιλείν έπιτρέψειεν δ μοι ούχ ήδέως μέν (57) — τούτο γαρ ενέφαινον οι της όψεως χαρα-

45. απηγγέλετο Ms.

46. Jamblique, Sur les mystères IV, 11: μη καθαρῷ μεν ὅντι ἐξ ἀφροδισίων οὐκ ᾶν καλοῦντι ὑπακούσαιεν (οἱ θεοί).

47. Cf. Lucien, Dialogues des courtisanes, 8, 2, εἴχοσεν ὅλοις ἔτεσεν ἔταιρήσασα, passage que Cobet signale dans ses Variae lectiones, p. 326, 2°
édit., en faisant remarquer qu'un classique aurait dit ὅλα ἔτη.

48. ηὐχαρίστουν (à ce qu'il semble) Ms. Mais on trouvera plus bas, 23,
εὐτρέπιστο, et 31, εὐτύχησε. Au reste, rien de plus semblable que ε et η dans l'écriture de C. L'ascaris, le copiste de notre manuscrit (on trouvera un fac-simile d'une page autographe de lui ci-après, en regard de la p. 531, et dans l'Annuaire de l'Assoc. pour l'enc. des ét. grecq. en France, 11° année).

49. περί?] ἐπὶ Ms. 50. Cf. Chariton d'Aphrodisie, VI, 1, 6: Νύξ ἐκείνη τελευταία προ τής

δίκης εφειστήκει.

51. Cf. ci-dessus la note 48. 52. μέλαν ἐπισημειώσασθαι Ms. 53. ἄ ἄν] ἐὰν Ms.

54. με] μου Ms.

55. ποτήριον ψυχήν première main, corrigée en πότερον ψυχή. Ms.

<sup>56.</sup> Asclépios, ou Esculape, était considéré par les adeptes comme ayant révélé à l'humanité la thérapeutique fondée sur l'astrologie. Julius Firmicus Maternus, Astronomie, préface du livre IV (p. 84): «Omnia quae » Aesculapius Enichnusque tradiderunt, quae Petosyris explicavit et Necepso, quae Abraham, Orpheus et Critodemus ediderunt ceterique omnes hujus artis antiscii (lisez antistites?) perlecta... in his perscripsimus libris.
 57. ἐπιτρέψειας ὁμοσουχιδείως μὲν (à ce qu'il semble) Ms.

ετήρες (58) —, πλην επηγγείλατο. [26] Καὶ εγκλείσας με είς τον οίπον και καθίσαι κελεύσας άντικους του θρόνου είς δυ έμελλεν ό θεὸς καθέζεσθαι, προαγαγών διά τῶν ἀποροήτων ονομάτων τον θεον και έξελθών έκλεισε την θύραν. [27] Καθεζομένου δέ μου καὶ ἐκλυομένου τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυτῆς διὰ τὸ παράδοξον της θέας - ούτε γάρ τους της όψεως γαρακτήρας ούτε την τοῦ περικειμένου (50) κόσμου καλλογήν ἀνθοώπου λόγος διασασήσαι δύναιτ' αν (60) —, ζανχατείνας (61) οὖν τὴν δεξιαν ἤρξατο λέγειν ὁ μαχάριος· [28] «Παρά θεῷ τῷ ἔγοντι θέσσαλε (62)· προϊόντος δε του γρόνου και γνωσθέντων (68) των σων επιτευνμάτων ώς θεον ανθρωποί σε θρησκεύουσιν (64). [29] Ἐπερώτα οὖν περὶ ών θέλεις, ἀσμένως έμοῦ πάντα παρέξοντος,» [30] Έγω δε μόλις μεν - κατεπεπλήγμην (γαρ) και πεπληρώμην (65) τον νουν είς την του θεου βλέπων (66) μορφήν -, διμως ουν [60]. 77] ἐπυνθανόμην δι' ἢν αἰτίαν ἐπὶ (67) ταῖς τοῦ Νεκεψώ δινάμεσιν ήστόχησα. [31] Πρός δ ό θεός είπεν « Ο βασιλεύς Νεκεψώ, ανήρ φρενηρέστατος και πάσαις κεκοσμημένος άρεταις, παρά μέν θείας φωνής ουδέν ών σύ μαθείν έπιζητείς εὐτύγησε. φύσει δὲ χρησάμενος άγαθη, συμπαθείας λίθων καὶ βοτανῶν έπενόησε τούς δε καιρούς και τούς τόπους έν οίς δεί τας βοτάνας λαμβάνειν οὐκ ἔγνω. [32] Ώρια γὰρ πάντα τῃ τῶν ἄστρων απορροία αὖξεται (68) καὶ μειοῦται (60)· τό τε θεῖον έκεῖνο πνεῦμα λεπτομερέστατον ύπάρχον δια πάσης οὐσίας διαρχεῖ (70), χαὶ μάλιστα κατ' έκείνους τούς τόπους καθ' οθς αι των άστρων

<sup>58.</sup> Cf. Hérodote, I, 116: ό...χαρακτήρ τοῦ προσώπου. 59. παρακειμένου Ms.

<sup>60.</sup> Jamblique, Sur les mystères, II, 4: οὐκοῦν εν μεν ταῖς τῶν θεῶν αὐτοψίας εναργέστερα καὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὁρᾶται τὰ θεάματα, ἀκριβῶς τε διαλάμπει καὶ διηρθοωμένα λαμπρῶς εκφαίνεται... Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς είρημένοις τὸ μὲν τῶν θεῶν πῦρ ἄτομον ἄφθεγατον ἐκλάμπει καὶ πληροί τὰ ὁλα βάθη τοῦ κόσμου πυρίως, ἀλλ' οὐ περικοσμίως.

<sup>61.</sup> δύναιτο άνατείνας Ms.

<sup>62.</sup> Il y a là quelque altération grave, probablement une lacune.

<sup>63.</sup> γνωθέντων Με.

<sup>64.</sup> Peut-être Βρησκεύσουσιν.

<sup>65.</sup> Υ a-t-il lieu d'écrire ἐπεπληρώμην? 66. βλέπειν Ms.

<sup>67.</sup> Cf. 7, εν πάσαις των παθών θεραπείαις ήστόχησα. — επί paraît douteux.

<sup>68.</sup> autora (à ce qu'il semble) Ms. Voy. ci-dessus la note 48. 69. Saumaise, De annis climactericis, p. 797: «Saniores nonnulli ex secta Graecorum astrologica virtutem illam astrorum quam in fatis geniturarum raciendis ponunt ἀπόρροιαν esse tradiderunt.» Cf. Sextus Empiricus, V (contre les astrologues), 4, p. 729, Bekker: συμπαθεῖν τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανίος καὶ κατὰ τὰς ἐκείνων ἀπορροίας ἐκάστοτε ταῦτα νεοχμοῦσθαι.

<sup>70.</sup> διαρφεί?

πειίρουσα γένονται [τῆς] ἐπὶ τῆς κοσμικῆς καταβολῆς. [33] Έξ λως de του (11) πρός πίστιν των λοιπών παραστήσω. [34] Boτων γώρ έστιν, ή λεγομένη κώνειον αυτη δε έκ της του "Αρεος απορούας δοχεί γεγενήσθαι (72)· έτυχε δὲ ἐπὶ τῆς χοσμιχῆς χατα-Δολίς δε Σκορπίω βάλλων τὰς ἀκτίνας (78). Σκορπιανὸν δὲ (74) καὶ desire to the Italias zhiua (75). [35] Aver our of Botarn (76) πλεον της θείας ἀπορροίας έλχύσασα (77), είτε ὑπὸ (78) τετραπίδου δ ανθρώπου βρωθή, παραχοήμα θανατοί τινές δέ καί και άγνοιαν της βοτάνης έν ταις έρημίαις κατακλιθέντες παρ' αλείν και κοιμηθέντες έν τω συνέλκειν (79) έν ταϊς άναπνοαϊς ανίες (80) την ενέργειαν ετελεύτησ(αν). [36] 'Ανόμοιος δε ή

71. δέ του Ms. - πρός est-il à retrancher? ou faut-il δε του (τι) πρός? 79. "Αρεως πάντα τὰ δριμέα καὶ στυφώδη των βοτανών, p. 120, 1. 21 des Anecdota astrologica d'Arthur Ludwich (publiés à la suite de Maxime, neot

κατιοχών, dans la Bibliotheca Teubneriana, 1877).

73. Firmicus Maternus, qui nous a conservé le thème du monde, bâti par Petosyris et Necepso d'après les révélations faites à Asclépios et Anubis par la « puissante divinité de Hermès », vient corroborer ici l'assertion de notre auteur, et place, au moment de la naissance du monde, Arès au centre notre auteur, et place, au moment de la naissance du monde, Arès au centre du signe du Scorpion. Le Scorpion est, pour les astrologues, le «domicile» (Saumaise, De annis climactericis. p. 535) ou l'un des deux domiciles de cette planete; voy. Ptolémée, Tétrabiblos, p. 38 (édit. de Bâle, 1553, in-8°): τριτής δὶ τῷ τοῦ "Αρεως, Τὰ εχουτιχῷ μαλλον ὅντι τὴν φύσιν καὶ ὑπὸ τὴν τοῦ Διὸς ἔχοντι τὴν σφαῖραν, τὰ ἐχούενα πάλιν ἐκείνων ἐδόθη δωδεκατημόρια τὴν ὁμοίαν ἔχοντα φύσιν, ὅ τε Σκορπίος καὶ ὁ Κριὸς, ἀκολούθως τῷ φθαστικῆ καὶ καυστικῆ καὶ ἐξηραντικῆ ποιότητι τὴν τετραγωνον πρὸς τὰ φῶτα ποιούντα διώτισης. — Sur βάλλον τὰς ἀκτίνας νον εμφεκονον πρὸς τὰ φῶτα ποιούντα διώτισης. — Sur βάλλον τὰς ἀκτίνας νον εμφεκονο λος τὰ φῶτα ποιούντα διάστασιν. - Sur βάλλων τὰς ἀχτῖνας, voy. ci-dessous la note 82, relative h l'dzτινοβολία.

74. 82] yao Ms.

75. Dans le morceau intitulé Al χώραι συνοικειούμεναι τοις ιβ' ζωδίοις, que vient de publier pour la première fois (d'après le Laurentianus XXVIII 34) Arthur Ludwich, à la suite de Maxime (voy. la note 72), on voit en effet que Paul d'Alexandrie et, en général, tous les auteurs astrologiques, à la réserve de Ptolémée et de Dorothée, attribuaient l'Italie au Scorpion. La Crête, au contraire, dont il sera question dans le texte quelques lignes plus bas, était, selon les mêmes auteurs et aussi selon Dorothée, en relation avec le Sagittaire. L'Italie, pour Dorothée, étant dévolue à la Balance, tandis que Ptolémée, qui fait décidément bande à part, donne l'Italie au Lion et la Crète à la Vierge (voy. Tétrabiblos, p. 73), on voit que, dans tous les systèmes, la cigué de Crète et celle d'Italie, nées, si nous pouvons le dire, sous des astres différents, devaient, astrologiquement parlant, jouir' de propriétés non identiques.

76. Il manque ici un terme pour exprimer l'idée suivante : « la cigué (d'Italia). Dans la phrase précédente, au contraire, les mots καὶ ἐκεῖνο semblent parasites. Il nous paraît que tout irait mieux, si on lisait: ε Σκορπιανόν δὲ [καὶ ἐκεῖνο] τὸ τὴς Ἰταλίας κλίμα. Αῦτη οῦν (κατ᾽ ἐκεῖνο) ἡ βοτάνη κτλ.: cf. ci-dessus, 32, κατ᾽ ἐκεῖνους τοῦς τόπους καθ᾽ οῦς κτλ. Τζ. ἐκλύσασα Μs.: ἐλκύσασα Τουτηίετ.

78, and Ms.

79. auvordeiv Ms.: auvélieur Tournier.

80. αὐτῆς αὐτῶν Ms.

(81) Κρήτη [fol. 77  $\nabla^0$ ] τὴν ἀκτινοβολίαν (82) · τὴν αὐτὴν οὐν βοτάνην εἰς Κρήτην, τὸ κώνειον (88), ἐσθίουσιν ἀνθρώποις οὐσαν τῶν πάντων λαχάνων ἡδίονα (84). [37] Τοσοῦτον αὶ τῶν θεῶν ἀπόρ-

81. Ετελεύτησαν. Όμοίως καλ ή Ms. La correction ('Αν)όμοιος est justifiée par les explications données ci-dessus, aux notes 73, 75 et 76.

82. Il semble qu'il ne soit pas besoin d'être un bien fin astrologue pour voir clair dans ce passage. Néanmoins, voici toujours ce qu'on a pu recueillir de textes et de renseignements divers sur l'àπτινοβολία, à l'usage de ceux qui seront curieux de savoir le sens que ce mot prit chez certains auteurs astrologiques de l'antiquité. Saumaise, De annis climactericis, préface, à la première page du cahier f: «Hae (il s'agit des planètes) cum retro enut radios jaciunt et iis feriunt ab ea parte occurrentes stellas, ut vi qui quis retro ambularet, qui exadversum venirent comam ejus non faciem obviam haberent. Cum vero directo cursu meant, quod et ôρδο-3ποθείο Grace dicunt, tum faciem praeferunt i. e. δυρίν vel φαίν vel προσωπον vel σχηματισμόν ea parte proprie facere dicuntur cum stellis certo intervallo distantibus et secundum ordinem signorum progresidientibus etc.»; et, à la page 400: «qui crinibus solutis currit, coma ejus retro jactatur, et nudam faciem in anteriora praefert. Idem in stellis usu venire asserunt. Cum cursum peragunt, comam suam retro eas vibrare volunt, quod est ἀπτινοβολείν, et os ostendere tantum abante crinibus, i. e. radiis nudum. Ergo dum feruntur ante se stellae, praecedentem radiis feriunt, sequentem aspectu afficiunt. » Ptolémée, Têtrabibles, III, p. 180. 'Giti, tide: τῶν ἀφοθεων δύο τρόπους παραληπτέον, τόν τε εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ἀφοθων μόνον υπό τὴν καλουμένην ἀπτινοβολίαν, δταν ἐν τοἰς ἀπλωτικος, τουπέπι τοἰς ἀπό τοῦ μεσουρανήματος ἐπὶ τὸν ἀφοσαόπον τόπος ὁ ἀφείτης ἢ καὶ τοῦτον οὐ μόνον εἰς τὰ ἐπόμενα, ἀλὶὰ καὶ εἰς τὰ προηγούμενα, καιὰ τὴν ἐκριὰ τὰ τοῦτον οὐ μόνον εἰς τὰ ἐπόμενα, ἀλὶὰ καὶ εἰς τὰ προηγούμενα, καιὰ τὴν ἐκριὰνην ωριμαίαν, δταν ἐν τοῖς ἀποκελικότι τοῦ μεσουρανήματος τόποις ὁ ἀφείτης ἢ. Commentaire sur ce passage, extrait de l'Œξηγητής ἀνόν τὰν τὰν αὐντος θιὰ ἐκριὰν τὰν ἐκριὰν τὰν εἰς τὰ ἡπομενα μεταβέβηκεν, ἢ καὶ ἀκτινοβολία τὰ ἐταντοβολίας, ἐκριὰν τὰν εἰς τὰ ἐπόμενα καὶτινας τὰ ἐκριὰν τὰν ἐν εἰς ἀπτινοβολίας.

Α πινοβολίε δὶ ἀστης ὁ ἐπόμενα ἐκριὰν ἡν ἐνριὰν ἐν τοὶς ἀπτινο

88. χώνιον, ici et plus haut, 84, Ms. — Tournier supprime ελς Κρήτην, το χώνιον.

<sup>84.</sup> ἡδίονα] ἐδίαν Ms. Cf. plus haut, 3, πάντων τῶν ἐκεῖ βελτίων γενόμενος.

— Ici notre auteur ne semble plus être du tout d'accord avec les autres témoignages qui nous sont parvenus de l'antiquité. Dioscoride, à la fin du chapitre qu'il consacre à la ciguë (IV, 79), s'exprime, par exemple, en ces termes: Ἐνεργέστατον δέ ἐστι τὸ Κρητικὸν καὶ Μεγαρικὸν καὶ τὸ

ροιαι (85) παρά τούς τίπους και καιρούς δύνανται. [38] Πρόδηλον (δ') ότι πάντων των αστέρων βασιλεύς έστιν δ "Ηλιος. [39] Ούτος δέ εν Κοιώ γενόμενος ύψοῦται (86), καί τινα μεγίστην δύναμιν εν τούτω λαμβάνει τω ζωδίω αι ούν βοτάναι τότε δυναμιχώταται, οὐ μόνον διὰ τὸν "Ηλιον, ἀλλὰ χαὶ διότι τὸ ζώδιον πᾶσι τοις τὰ πάθη ἐκποιούσι θεοίς ἐπίκοινον . . . . . (87).

'Arrixòv zrl. Mais il y a seulement un malentendu, - qui fait malheureusement qu'Asclépios, tout dieu qu'il est, ne prouve pas sa thèse. — On s'en rendra compte aisément à la lecture du passage suivant de Pline (Histoire naturelle, XXV, 13 (95) [151]: «Cicuta quoque venenum est, publica Atheniensium poena invisa, ad multa tamen usus non omittendi. Semen habet noxium, caulis autem et viridis estur a plerisque et in patinis... » Semini et foliis refrigeratoria vis, sic et necat... Vis maxima natae » Susis Parthorum, mox Laconicae, *Creticae* etc.»

85. апоррова Ms. 86. Valentin Nabod, Enarratio elementorum astrologiae, Cologne, 1560, \* apud astrologos non intelligitur de situ locali seu distantia a terra, vel ab alio puncto, quali imaginatione deceptus est Plinius. (Hist. Nat., II. 16), sed de parte signiferi, quam, cum stellae adeptae fuerint, maximam mutationem in aere atque reliquis rebus inferioribus ostendunt. Veluti Sol cum primum partem XIX Arietis ingressus fuerit, statim ver mani-\* Sol cum primum partem XIX Arietis ingressus fuerit, statim ver manifestum nobis ostendit... Juniores astrologos Ptolemaeum, qui în totis
signis planetas exaltari docet, sequi video, concedentes tamen maxime
sexaltari eos in partibus quae hic ab autore describuntur positos. \* —
Ptolémée, Tétrabiblos, p. 41: Τὰ δὲ καλούμενα τῶν πλανωμένων ὑψώματα
λόγον ἔχει τοιόνδε. Ἑπειδή γὰρ ὁ "Ηλιος ἐν μὲν τῷ Κριῷ γενόμενος τὴν εξς
τὸ ὑψηλὸν καὶ βόρειον ἡμικυκλιον μετάβασιν ποιείται, ἐν δὲ ταὶς Χηλαῖς τὴν
εξς τὸ ταπεινὸν καὶ νότιον, οἰκείως τὸν μὲν Κριὸν ὡς ὑψωμα ἀνατεθείκασιν
αὐτῷ, καθ' ὃν ἄρχεται καὶ τὸ τῆς ἡμέρας μέγεθος καὶ τὸ τῆς φύσεως αὐτοῦ
θερμαντικὸν αὕξεσθαι, τὰς δὲ Χηλας ὡς ταπείνωμα διὰ τὰ ἐναντία.

87. Voy. l'Introduction ci-dessus, p. 105. — Voici les derniers mots de
la Lettre dans le manuscrit, d'après Iriarte, l.l.: εἰ δὲ ὡμοὺς θέλεις χυλοὺς
ἔκζεσον μετὰ δὲ ταῦτα σκευαζε καθ' ἐκάστην δύναμιν: —

La pièce qu'on vient de lire a été l'objet d'un article de M. Rudolf Prinz, publié dans les Jahrbücher für classische Philologie, 117. Bd. (1878), pages 245 et 246, et qu'on trouvera ci-après: H. G.

#### ZU DEM BRIEFE

## HARPOKRATIONS.

In dem neuesten hefte der Revue de philologie (bd. II 1878 s. 65 ff.) hat Charles Graux, einer der tüchtigsten und eifrigsten unter den jüngern französischen philologen, einen bisher unbekannten brief eines gewissen Harpokration veröffentlicht, den er in einer hs. der Madrider bibliothek (N 110) entdeckt hat. manche fehler der überlieferung hat der hg. glücklich verbessert, manche hat er aber auch stehen lassen, manche falsch zu heilen gesucht.

§ 4 bietet die hs. καὶ πλεύσας περὶ τὴν περισπούδαστον Αλεξάνδρειαν μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων παρώδευον, καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος. statt περί ist weder παρά mit Iriarte noch εἰς mit Graux, sondern πρός zu lesen. aus πρ konnte leicht περί werden. τοῖς ἐντελεστάτοις hat Graux in τοὺς ἐντελεστάτοις geändert, aber παρώδευον 'ich gieng vorbei' passt hier ganz und gar nicht. der dativ ist richtig, und der fehler steckt in παρώδευον. ich erwarte einen begriff wie προσωμίλουν. περιώδευον kommt in dem hier notwendigen sinne, so viel ich sehe, nicht vor, sonst könnte man τοὺς ἐντελεστάτους.. περιώδευον lesen

§ 8 Θανάτου δὲ βραχυτέραν ὑπολαβῶν εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώμην καὶ προπετέστερον τῆ γραφῆ πεπιστευκώς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεὔσιν ὡς ἦδη πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. das hsl. βραχυτέραν gibt einen trefflichen sinn ('da ich angenommen hatte dasz das umherschweifen des todes geringer sei, dh. dasz der tod nicht so leicht die menschen ereile') und ist nicht mit Tournier und Graux in τραχυτέραν zu ändern, das geradezu falsch ist. ver-

besserungsbedürftig ist aber das wort abrov, das man doch unmöglich auf das im vorigen satze (ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ηστόγησα) stehende παθών beziehen kann. ich vermute άχων und ziehe dies auch der vermutung φυτών, die mir ALudwich freundlichst mitteilt, vor, da in den any auch die 2/901 einbegriffen sind, von denen in § 6 neben den Borcara die rede ist. im folgenden musz dann wol καθυποστρέφειν für καί

υποστρέφειν gelesen werden.

\$ 14 καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῆ προπετεία μου φερόντων κατέγνων · ένος δέ τινος διά το σοβεύον (?) τῶν ήθῶν καὶ τὸ τὴς ἡλικίας μέτρον πιστευθήναι δυναμένου οὐκ έχετίσθην (?) της φιλίας. σοβεύον läszt sich in der hs. nicht deutlich erkennen: 'à ce qu'il semble' setzt Graux zu, der oo-Bapov in den text gesetzt hat. dies ist nach meiner meinung entschieden falsch, ein hoffärtiger und eitler mensch flöszt doch wahrlich nicht vertrauen ein. man kann an σεμνόν (im sinne von 'ehrenwert') denken. aus dem ¿yeria 9 nv der hs. hat Graux im text ἀνεχαιτίσθην gemacht. hiergegen sprechen verschiedene gründe. zunächst ist es paläographisch nicht nahe liegend. dann läszt sich die construction von avagairileo 9ai (im sinne von 'abgeschüttelt' oder 'losgemacht werden') mit dem genetiv nicht nachweisen, und endlich ist der ausdruck sehr geschraubt. ich schlage ἐψεύσθην 'ich teuschte mich nicht in der freundschaft' vor, das die hs. vielleicht wirklich bietet, da Graux zu έχετίσθην wieder 'à ce qu'il semble' hinzufügt.

\$ 21 ἐπανελθόντες δὲ ἐχ τοῦ ἄλσους, ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐγιγνόμεθα. statt ἐπί hat Granx περί in den text gesetzt. aber γίγνεσθαι περί τι wird nie im sinne von 'an etwas gehen, sich mit etwas beschäftigen' gebraucht. es musz entweder er ty άγνεία έγιγνόμεθα oder έπι την άγνείαν έτρεπόμεθα gelesen

werden.

(BRESLAU.)

RUDOLF PRINZ.

#### SUPPLÉMENT

ΑIJ

# CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM

GRAECORUM(1).

Le manuscrit Σ-I-20 de la bibliothèque de l'Escurial (représenté par S dans la présente notice) est un petit in-folio, en papier. de 114 feuillets, écrit vers la fin du XV° siècle, à ce qu'il semble, et qui contient à partir du folio 44 verso, ligne 2 d'en bas, une collection de proverbes portant ce titre: Συναγωγή τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου καὶ τῶν παρά Σούδα (sic) καὶ ἄλλοις διαφόροις παροιμιών συντεθεισών κατά στοιχείον. L'écriture est à pleine page jusqu'au bas du verso du folio 57; à partir de là jusqu'à la fin, à deux colonnes. La collection est rangée dans l'ordre alphabétique rigoureux. Elle compte un peu plus de douze cents articles, chaque article étant composé d'un proverbe, accompagné généralement de plusieurs explications de provenances diverses. Les deux auteurs que le compilateur a surtout mis à contribution sont Zénobios et Suidas. antres parémiographes du Corpus de Schneidewin-Leutsch, à 82 voir Diogénien, le Pseudo-Plutarque, Michel Apostolios, Arsénios, Macarios Chrysocéphale, ainsi que les manuscrits qui ont fourni la matière de l'Appendix et de la Mantissa Proverbiorum du Corpus; puis, d'autre part, les lexiques de Phrynichos (dans les Anecdota de Bekker), d'Harpocration, d'Hésychios, les scoliastes d'Aristophane et de Platon, etc.: tels sont les principaux

<sup>1.</sup> Publié pour la première fois dans la *Revue de Philologie*, 1878 (Juillet), p. 219 et suivantes.

recueils dans lesquels se retrouvent littéralement un nombre plus ou moins considérable de proverbes et d'explications contenus dans la collection de l'Escurial. Il y a, en outre, dans S, des parties qui trahissent une origine plus particulièrement intéressante. Nous voulons parler d'un certain manuscrit, - appelons-le a. - avant appartenu à la même famille que le précieux manuscrit M. qui est en la possession de E. Miller, et que ce savant a publié aux pages 349 - 384 de ses Mélanges de Littérature Grecque. La trace de a est aujourd'hui perdue; mais ce manuscrit a dû exister. C'était, ainsi que M, un débris de rédactions de Zénobios, du Pseudo-Plutarque, d'autres parémiographes, plus pures comme texte et beaucoup moins écourtées par les abréviateurs que les diverses rédactions offertes par les autres manuscrits de nous connus. Toute la substance de a. ou il s'en faut sans doute de peu, semble avoir passé dans la compilation du manuscrit S. Or, comparé à M dans l'état où l'a rencontré Miller, α possède sur M un avantage: il n'est point mutilé en tête de la quatrième série de proverbes (celle qui est disposée par ordre alphabétique). Du reste, dans α non plus que dans M, cette quatrième série ne se continuait pas au-delà du commencement de la lettre B. Enfin la valeur de a était bien diminuée par ce fait que les citations d'auteurs classiques. si nombreuses dans M, avaient été systématiquement retranchées dans a. Nous ignorons, ce qui d'ailleurs est d'un intérêt secondaire, si a présentait la même disposition à quatre séries que M.

Dans ces conditions, voici le parti que nous avons pu tirer de S. Nous signalons (articles précédés de deux astérisques\*\*) quelques bonnes leçons de S qui viennent confirmer certaines conjectures émises par les critiques, principalement sur le texte de M. Nous relevons une certaine quantité de variantes utiles, importantes, généralement nouvelles, qui se rapportent au texte, soit de M ou des divers parémiographes de Schneidewin-Leutsch, soit de Suidas. Enfin nous donnons (articles précédés d'un seul astérisque\*) quelques proverbes qui paraissent nouveaux, ainsi que de nombreux articles qui présentent quelque partie inédite, soit dans le lemme, soit dans l'explication des proverbes (2). Une variante nouvelle, si elle est considérable, c'est une par-

<sup>2.</sup> Nous ne pouvons être absolument sûr, dans un recueil de ce genre, que tel membre de phrase que nous considérons comme inédit l'est réellement; il faudrait pour cela avoir retourné pendant des années les lexico-

celle inédite: il va de soi, par conséquent, que tel article que nous avons placé dans l'avant-dernière de nos trois catégories pourrait quelquefois rentrer dans la dernière, et réciproquement. Ayant dépouillé très-consciencieusement la collection de S d'un bout à l'autre, nous croyons donner ici à peu de chose près tous les éléments vraiment utiles qui s'y rencontrent pour la constitution du texte tant des parémiographes que de Suidas. Si l'on a laissé perdre quelque paillette d'or, au milieu de ce sable, on fait appel à l'indulgence du lecteur: ce travail était d'une extrême minutie et fort long(8).

1. \* Αβρωνος βίος: κτλ. Zénob., I, 4, avec la variante δθεν καὶ άβροδίαιτος (cf. Apost., I, 4). — Καὶ ἄλλως, Αβρωνος βιοὶ βίον: ἐπὶ τῶν πολυτελέσι (¹) τραπέζαις χρωμένων καὶ άβρῶς καὶ ἀνειμένως ζώντων. Ἐπὶ τούτων καὶ ἡ Σαρδαναπάλλου τράπεζα (²) καὶ τὸ Συβαριτῶν δαῖτας (δ) καὶ τὸ Σμινδυρίδου (¹) ἀπαλώτερος οδτοι γὰρ ἄπαντες τρυφηλοὶ καὶ άβροὶ καὶ ἀσελγεῖς.

graphes et les scoliastes aussi bien que le Corpus paroemiographorum, ou il faudrait avoir édité soi-même ce Corpus ou Suidas. — Toutes les fois que nos articles se trouvent avoir, à notre connaissance, des parties communes ou une grande ressemblance avec d'autres textes imprimés, nous nous sommes contenté généralement de renvoyer à un seul de ces textes: les éditions qu'on possède aujourd'hui de la plupart des auteurs sont munies d'une assez bonne annotation, pour que, avec l'un quelconque des textes comme point de départ, on retrouve facilement, au moyen des renvois, tous les autres.

3. Voici les titres complets des ouvrages auxquels se rapportent les renvois qu'on rencontrera le plus fréquemment dans le cours de cette notice: Corpus paroemiographorum graccorum, éd. Leutsch et Schneidewin. 2 vol., Gattingue, 1839-51. — E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Paris, 1868. — Bericht über E. Miller, Mélanges de littérature grecque, contenant un grand nombre de textes inédits. Von A. Nauck. Dans Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. III, 5/17 novembre 1868. — Suidae Lexicon graece et latine. Ad fidem optim. libror. caactum post Thomam Gaisfordum rec. et annot. crit. instr. Godofr. Bernhardy. 2 vol. Halle, 1834-1853.

En publiant ces textes, on a suivi la même méthode et on s'est servi des mêmes signes critiques que pour les discours inédits de Chorikios insérés l'année dernière dans la Revue de philologie (voyez, dans le présent volume, pages 9 et 10). On rappellera ici seulement que l'on place entre crochets droits [] les parties du texte fourni par les mss. que l'on ne regarde point comme authentiques, et entre crochets obliques () ce que l'on a cru devoir ajouter à ce même texte.

1. <sup>1</sup>ποιελέσι S. — <sup>2</sup> Sur les proverbes relatifs à Sardanapale, cf. l'annotation de Leutsch sur Append., IV, 68. — <sup>8</sup> Cf. Zénob., V, 87, Συβαφιτική τράπεζα. — <sup>4</sup> σμυσδρίου S: Σμινδυρίδου H. Weil. Cf. Suid. à Συβαφιτι-

2. \* Αγαθή και μάζα μετ' άρτον: έπὶ τῶν τὰ δευτερεῖά war dedirerer. Zénob., I, 12 (1). - Kai alloc, eni ror di anoτιχύων του πρώτου καλού το δείτερον έξ άνάγκης άσπαζομένων. Επί τούτων καὶ τὸ 'Αν μή παρή κρέας στερκτέον τῶ ταpizu(2).

3. " Ayadoù d' agidangres ardges (1): êni têr opódga

σημπαθών και πρός δάκρια δι' οίκτον προυμένων (2),

4. \* Ayadar anyi, mi Sugos ayadar, zai Ayadar Balanga (1); ent reir et monovreur roig emideeig (2) auter ecδοιμίνων ανδρών.

5. \* Myrauntoreros Boros avos: xrl. Zénob., I, 16. -Kai allwe. Ayrauntorepoc (1) avor Barov (2): èni tur σφόδρα σελερών. Ειραινομένη γώρ ή βάτος σελερά γίνεται.

6. Aprovenoc audaliou: xtl. Said. - Kai alloc, Aprorepor andalior: Eni tuo agnilus uni aucuntus (1). tò vào

undalum dei er in Ialavon dr och eget binor (9).

7. \* Αγορά Κερχώπων: ἐπὶ τῶν πονιρών καὶ κακοήθων Léverau . Képriones pap ananeières (1) épéranto tires ér Egéan of ani rov An isanurar nensiperro (2). - Kni allos, Ayoga

rais:... napá roiros de (rois Departrus) Merdendes (estre orthographe alterne chez les anteurs avec Sandonling) légera nemociona spons. Aux textes relatifs à co personnage, que signale Bernhardy, ajentez notamment: Manassès (t. II des Bretici scriptores graces de Hercher), VII, 20, Nixious Suphericacles, serious Sucrémológe, et Thémistos, Discours XXVI, p. 399, Sepherennelier de un Sandegibye unbeiden.

2. 1 Cl. Smid. Ayndi unt mugn mer' apron; Ent rur ra decrepein descriver à almognétime, et la note de Bornhardy: « Parum nos invant Pro-»verbiorum scriptores, nisi quod Diogeniums, I, 4, re iurepa non dedierner. » La nouvelle explication que fournit le ms S. est de tout point satisfai-

sante. — <sup>2</sup> Pour ce dernier proverbe, cf. Zémob., I, S4. S. <sup>1</sup> Cf. Zémob., I, 14, ou Suid. Nous ferous observer, en passant, que Tordre alphabetique special qui a cité suivi par Sudara, se trouve dérangé dans les mss., immédiatement après l'articles suivants: Ayabot d'appares des Polybe), Ayabot. Korus; and (extrait de Polybe), Ayabot. Korus; and (extrait de Piogène Labroe), Ayabot. Donreurs and considéré comme devant être un extrait textuel de quelque commentateur d'Aristote) et Ayardo; surticle qui se trouve aussi dans le lexique de Zonaras). Il y a lieu de pouser que ces articles n'étaient pas compris dans la réduction primitive de Suidas et ne sont qu'une intrusion

compris dans in reduction primitive de Sunas et ne sont qu'une intrusion mal placée. — 2 zorougéron S.

4. Pour ces deux dermiers proverbus, di Zémeh., I, 10, My a Fair empire, et I, 9. Thémistics a employé l'expression sipolòsis repuit (Discours XXIV, p. 460, l. 4). — 2 sudissi; S.

5. Legraphicasso; S. — 2 Cl. Diogén., I, 13.

6. Legraphicasso; S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 10.

7. Laboratorous S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 20.

2. Laboratorous S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 20.

7. Laboratorous S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 20.

7. Laboratorous S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 20.

7. Laboratorous S. — 2 Cl. Diogén., ms. de Vienne, I, 20. Dénobies, I, 5, avec quelques variantes qui se rapprochent de celles des

Κερχώπων: ἐπὶ συμμορίας πονηρῶν καὶ κακοήθων ἀνδρῶν: έγενοντο γάρ τινες εν Εφέσω [καὶ Αθήναις] απατεώνες (8) καὶ πονηφοί Κέρκωπες καλούμενοι. Έπι τούτων και το Λύκου δεκάς (\*) (εν γάς 'Αθήναις Λύκος τις ήρως ίδουτο πας' ῷ διέτριβον οι κακοήθεις κατά δέκα γινόμενοι δπηνίκα σκαιωρείν τι κατά τινος ήβούλοντο) καὶ τὸ Ἐξ 'Ανακείου (5) (εἰς τὸ 'Ανάμειον γάρ οἱ πογηροὶ συνελέγοντο) καὶ τὸ Έκ Σηραγγίου (τόπος καὶ οὖτος τοῦ Πειραιῶς (6), ἐν ῷ οἱ κακοῦργοι ἐκρύπτοντο). - Καὶ ἄλλως, Αγορά Κερχώπων: κτλ. Suid.

- 8. \* Αγορά Αύκειος (1): ἐπὶ τῶν ταγέως πιπρασκόντων τὰ ωνια αυτη ή αγορά εν "Αργει ήν (2), ονομασθείσα από Αυκείου ανδρός, έφ' ής διά το πληθος των συνερχομένων (8) έπωλούντο דמ שיצם.
- 9. \* 'Αγρία μέλιττα: ἐπὶ τῶν σφόδρα πιχρῶν καὶ ώμῶν · αύτη γαο πικοά τοῖς ἐντυγχάνουσι (1).
- 10. \* 'Αγρός ή πόλις έγένετο (1): ἐπὶ τῶν παρανομούντων. έν το Σς άγροῖς γάρ οὐ τοσοῦτον πολιτεύονται νόμοις (2) όσον έν πόλεσε διὰ τὸ ἄγροικον τῶν ἀγροίκων.
- 11. \* "Αδακους πόλεμος: κτλ. Diogén., I, 53, moins les derniers mots δθεν - δπέθανεν. - Καὶ ἄλλως, "Αδακους πόλεμος : ἐπὶ τῶν ἔξω τινὸς χαλεποῦ πράγματος κατορθούντων · δ γὰς Δωδωναῖος προείπε Λακεδαιμονίοις πολεμοῦσι πρὸς Αρκάδας Μάχην ἄδακρυν ἔσεσθαι, συμβαλόντες δὲ μετὰ ταῦτα ἐνίκησαν μηδενός ἀποθανόντος. — Une seconde main a ajouté, à la marge, l'article "Αδακους πόλεμος καὶ Καθεύδοντος τρόπαι ο ν de Grégoire de Chypre, ms. de Moscou, I, 14.

المستعدد

mus. Bet V. πεπείραντο: πεπείρανται S. — δάπατεωνος S. — Pour ce dernier proms. Bet V. πεπείραντο: πεπείρανται S.— δάπαιεῶνος S.— Pour ce dernier proverbe, cf. Zénob., V, 2. Diogén., I, 3, rapproche aussi de λγορά Κερχώπων le Proverbe Αυχων (sic) δεχάς. — 5 Démosthène, Stéphanos, I, § 80 (p. 1125, 1. 24, Reiske): Πονηρός, ὧ ἄνδρες λληναῖοι, πονηρός οὐτος ἄνωθεν έχ τοῦ λναχείου χᾶδιχος. — 6 Le Σηράγγιον était effectivement au Pirée, sans qu'on sache exactement à quelle place. Mais les mots τόπος και οἰπος τοῦ Πειραιῶς, qui impliquent l'idée que l'Ανάχειον était situé de même au Pirée, contiennent une notion fausse, vu que l'Ανάχειον était dans Athènes même, sur le verent nord de l'Éxactelle en descon de l'Éxactelphicip et même, sur le versant nord de l'Acropole, au-dessous de l'Erechthéion et probablement à peu près à la place où se voit aujourd'hui la petite église des Ano Aragyugos (St Cosme et St Damien). (Note communiquée par O. Rayet.)

<sup>8. 1</sup> Cf. Diogén., II, 49. — 2 Sophocle, Électre, 7. — 8 Ne faut-il pas

ajouter ici un mot comme ταχέως?
9. Suid. (ου Macar., I, 24): Αγρία μέλιττα: έπλ τῶν σφόδοα πονηρῶν

<sup>10. 1</sup> Cf. Diogén., II, 47, Άγρος ή πόλις. — 2 νόμοι S.

12. \* 'Αδεές δέος δέδιας: έπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. Suid. à 'Αδεές, avec de légères variantes. - Καὶ αλλως. Αδεές δέδοικας δέος (1): ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. Επὶ τούτων καὶ τὸ Λεχώ δέδοικε λέαιναν (2) (αύτη γάο εν τω τίχτειν αχίνητός έστι) και το Δέδοικας δέος όπωρινόν ( εν γάρ τοις χήποις οι φυτευόμενοι (3) φόβητρα ιστώσι γειρότευχτα άνθρωπόμορφα καὶ θηριόμορφα καὶ δρνεόμορφα).

13. \* Aδώνιδης κήπος: κτλ. Suid., art. 'Αδώνιδος κήποι. à cette variante près que la seconde partie de l'article ('A. zñnoc et l'explication) précède dans le ms. S la première partie (A. κήποι et l'explication). - Καὶ άλλως, Αδώνιδος κήποι: έπὶ τῶν πρὸ τῆς ώρας ξηραινομένων ἢ ἀπολλυμένων χήπων ἢ γηδίων τῷ Αδώνιδι γὰρ κήπους τεχνητούς ἀνετίθουν ἄνθεσι χομώντας α πρό της ώρας ήφανίζοντο, αινιττόμενοι το άωρον τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

14. \* 'Aεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (1): ἐπὶ τῶν διὰ παντὸς εὐπραγούντων. - Καὶ ἄλλως, 'Αεὶ γὰρ κτλ. Zénob... II. 44.

15. \* 'Αεὶ γεωργός εἰς νέωτα πλούσιος: κτλ. Zénob., II, 43, avec la mauvaise leçon ἐπ' ἐλπίδι, et δεινώ au lieu de δεινών. - Καὶ άλλως, 'Αεὶ γεωργός εἰς νέωτα πλούσιος: επί των ταις ελπίσι πλουτούντων και ταύταις έαυτούς παρηγορούντων οι γάρ γεωργοί πλουτείν τω θέρει προσδοχώσιν.

\* 'Aεὶ τὰ πέρυσι βελτίω (¹): ἐπὶ τῶν εἰς τὰ κατόπιν (²)

γωρούντων πραγμάτων.

17. \* 'Αέρα παίεις (1), Καθ' ὕδατος γράφεις (2), Κατά ψάμμου κτίζεις, Πλίνθον πλύνεις (3), Κοσκίνω άντλεῖς (4). (Σπόγγω) πάτταλον κρούεις (5): ἐπὶ τῶν ἀνοήτοις ἐπιγειρούντων.

<sup>12. &</sup>lt;sup>1</sup>Cf., pour le lemme, Apost., I, 30. — <sup>2</sup>Ce proverbe-ci et le suivant semblent être inédits. — <sup>3</sup> φητενόμενοι S.

14. <sup>1</sup>Sophocle, fragm. 763, chez le scoliaste d'Euripide, Oreste, v. 592.

16. <sup>1</sup>Cf. Diogén., II, 54. — Grégoire de Chypre, I, 48, complète ainsi ce proverbe: Αμμες ποτ' ημεν (sic) · ἀεὶ τὰ περυσι βελτίω. —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> κατόπι S.
17. ¹Cf. Suid. à ᾿Αξρα δαίρειν. On peut rapprocher saint Grégoire de Nazianze, homélie XXIº (Éloge de St Athanase), p. 389: (τῶν ἀθλητῶν οἱ ἄπιροι) τὸν ἀξρα πλείω παίονιες ἢ τὰ σώματα τῶν ἄθλων ἀποτυγχάνουσι. — ²Cf. Suid. à Καθ' ὕ ἀπιος γράφειν. — ³Cf. Zénob., VI, 48. — ⁴Cf. Macar., V, 20 — 5. Σπόγγω est omis dans le ms. S., qui donne, en outre, fautivement πάττοιλον. La restitution du texte exact de ce proverbe est fournie par la Mant. Proverb. (t. II de Leutsch), II, 88, et par Suid. à Ἰαχώ. (Acco fut, dit-on, le nom d'une folle qui avait la manie de vouloir

On trouve de nouveau dans le ms. S, à la lettre K: Karà Ψάμμου κτίζεις: έπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιγειρούντων.

18. \* 'Αετον Επτασθαι διδάσχεις: χτλ. Zénob., II. 49. — Καὶ άλλως. Αετόν Επτασθαι διδάσκεις: ἐπὶ τῶν ἐκεῖνά τινας διδάσκειν επιγειρούντων & ούτοι (1) σαφώς γινώσκουσι.

Plus bas, à son rang dans la lettre A, le ms. S donne le proverbe Δελφίνα νήγεσθαι παιδεύεις (2), qu'il fait suivre de la même explication qu'on vient de reproduire (8).

- 19. \* 'Αετός έν νεφέλαις ίπτάμενος (1): ατλ. Zenob., IL 50.
- 20. \* 'Αετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: κτλ. Zénob., ΙΙ, 38, avec omission de παντός (comme l'ancienne vulgate). - Καὶ αλλως, 'Αετοῦ γῆρας, χορύδου νεότης: ἐπὶ τῶν κάν τῆ διστιγία βιούντων αμεινον άλλων, η καν τω γήρα τινών άμεινον (1) ζοχυόντων · δ άετὸς γάρ καὶ γιρῶν ζοχυρότερός ἐστι κοούδου.
- 21. \* 'Αζαναῖα (sic) (1) κακά: κτλ. Zénob., II, 54, avec la bonne variante οἱ γεωργοί. - Καὶ ἄλλως, 'Αζαναῖα (sic) (1) νακά: ἐπὶ τῶν σκληρὰν γῆν καὶ ἄκαρπον γεωργούντων : οἱ γὰρ την Αζάνην γεωργούντες πολλά κάμνοντες σλίγα ώφελούνται διά τὸ αὐτὴν σκληράν (εἶναι) καὶ ἄγονον.
- 22. \* Λιάντειος γέλως: ατλ. Zénob., Ι, 43. Καὶ ἄλλως, Αλάντειος γέλως: ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων ἐκεῖνος γὰρ <sup>ότε ε</sup>μάνη τοὺς χριοὺς ἀποσφάζων χαὶ αἰχιζόμενος εχάγχαζεν ώς τοὺς ἡγεμόνας τῶν Ελλήνων τιμωρούμενος (1).
  - 23. \* Αίγα [πρός] τὴν οὐρανίαν ἐπιτέλλουσαν ἐθεά-

pouillés par les éditeurs.

92.40 22

21. Il faut sans doute corriger 'Aţarıa avec Leutsch, conformément au témoignage d'Étienne de Byzance.
22 10n trouve chez E. Miller, Mélanges de Littérature grecque, p. 355,

causer avec son image dans la glace et enfoncer un clou en frappant avec une éponge. Cf. ci-dessous le proverbe Αχχιζόμενος Σχύθης τον όνον.)

18. <sup>1</sup> αὐτοὶ S. — <sup>2</sup> Cf. Zénob., III, 30, Δελιρίνα νήχεσθαι διδάσχεις. — 
<sup>3</sup> Cette fois le ms. porte la bonne leçon obτοι (et non plus αὐτοὶ).

19. <sup>1</sup> Ιπτάμενος ne se lit pas dans les mss. de Zénobios jusqu'ici dénomillée and les Δίλουσε.

<sup>20. &</sup>lt;sup>1</sup> αμείνον S: μείζον? (le second αμείνον doit provenir du premier.)
Pour la locution μείζον ἐσχύειν, cf. Démosthène, II. Philippique, § 27; et passim,

proverbe &, une explication toute différente, qui a au moins le mérite d'être très curieuse.

<sup>23. 1</sup> Cf. Suid. à Δ τ ξ ου ρανία: . . . Ατ ουν ουρανία επὶ των τυγχανόντων όσων βούλονται την γαρ αίγα την Διός τροφόν κατηστερίσθαι φασί, καί φασι τον επιφθασάμενον (var. επιθεασάμενον: corr. θεασάμενον) επιτελλουσαν

sur o: èmi vien rryinvan de éspidince mi ecorypairem. Elegor yau idintal Energiamora try Luc toogio ciya, in er oceanis nationiques ofthe trygines needs and (1). End tottor um (2) to The Aunibeing negue (3) quoi you vor fin nenomine to design upper suitie til elyge upper te doublething mixes (4) due vie produing myac, chivie de vovvo nav enchin.

24. \* Algielo teleig. mi Aveny bielegg; ent vor dozoiotus. Suid. (a une transposition près). - Kai elluc. Aiyenim luteig. Areno bentery, Hage zwood Stone abers, Kera wählers. Eis veredr drier izeis, Nae' ÖD (11 L.) PIZELS: ÈTE TEO BÈS METTO LOLOCVEUS TOÈS MÀ TES LErouerus idus emorpoquientes (1) e emesarous entire entre entire curring arrivrus. Eni raitus un si (2) Metrys evalicueic vons oi pranper inter you b) to naiseeu noor tono memetorméror Elegion. Miller. n. 876. — On retrouve plus has dans la collection, à leurs range respectifs dans l'ordre alphabétique, les articles suivants:

Kera Pallers: en vin mirro laloirem.

Els reughr action (4) theis: Ent tur els metre laloverur. Napi dra kapilere: suivi de toute l'explication déjà transcrite ci-dessus, avec la var. éxistessonérous, éximo3orouémus de

Enfin la variante que voici de Naçà xu por Freas gous: Пара प्राम्य के महिल्हाड: देमरे राज वेरेटावंडका.

25. Aigiele (sic) ofte roitor ofte reragror atl. Zénoh. I. 48. - Kai aikies. Airetis otte teitoi otte tetae-TOI: ETT TOT ETTELOT MET OTTOT, METALOT DE CONOUTEUD (1) TOIS Acresion papel in à Endoceus une. Miller, p. 377, sauf un bourdon dans 8 provenant de la répétition de rérogroi (rérogroi ( 1017 eoris - core, otre retropras M seal), all).

airin franczyczen öna är eithem. — 2 mi] etc S. — 2 Pour ce dernier proverde, ci. Zénod., 1, 26. et II, 48. — 4 mirón) rouvon S.

24. ½ M: manque dans S. — 2 mi mydér áriorran (f. suriérran) ént rouvon. Am ro Miller Nanck Mélanges gréco-romains, t. III, p. 153-4) a restitué par conjecture le texte de M, tel qu'il nous est rendu maintenant par le ms. S. — 3 majosor of dyropeiorres M. — 4 distor S.

25. ½ hi vin sireine mér dreun, negation de doncerran S: ént rûn eireine mèr document me merine, negation de doncerran S: ént rûn eireine mèr document de miller proposait, soit d'ajouter (au texte de M: Sai doncéron, soit de lire mèr meyation de document airois elvem; la vraie lecon maraît être, conciliant celles de S et da M. mèr dorum.

elieu: la vraie lecon paraît être, conciliant celles de S et de M, mêr orrur, uspalme de derourem sirue. — 2 nações rois Apreses M.

- 26 \* Αιγύπτου πόειμος (sic): ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῶς γαμούντων (1) · ούτος γάρ συζεύξας τούς υίεις ταις θυγατράσι τοῦ αδελφοῦ πάντας (εν τῆ) αὐτῆ νυκτὶ εὐρεν ἀπεσφαγμένους ὑπὸ των ιδίων γυναικών πλην ένός.
- 27. \* Αἰδώς ἐν ὀφθαλμοῖς (1) ἡμῶν κεῖται, πρὸς δὲ καρδίαν ου βέβηκεν: ἐπὶ τῶν τοὺς φίλους δρωμένους μὲν αίδουμένων, μη δρωμένους δε μη σεβαζομένων. Καὶ άλλως, Αίδώς δ' οὐκ ἀγαθή κεχρημένω ἀνδρὶ προίκτη (2): κτλ. Snid. à Aldióc.
  - 28. \*  $Ai \Re i \circ \pi \alpha \sigma \mu \dot{\eta} \gamma \omega \nu$ : xtl. Zénob., I, 46 ( $\ddot{\epsilon} \rho \gamma \sigma \nu$  manque dans S). - Καὶ ἄλλως, Αὶθίοπα σμήγεις (1) καὶ Καρκίνον όρθα βαδίζειν διδάσκεις (2): ἐπὶ τῶν ἐπιγειρούντων μεταπείθειν τους αμεταπείστους.
  - 29. \* ΑλΕ είς την έρρτην: έπι των εθχαίρως έπι τι άφιχνουμένων (1).
  - 30. \* Αἲξοὖπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἐτ' ὄντων, τέλεια δὲ πράττειν ἐθελόντων  $\pi \varrho \mathring{o}$  (1)  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon \iota \dot{\omega} \sigma \varepsilon \omega \varsigma$  (2).
  - \* Αῖξ οὖπω τέτοχεν, ἔριφος δ' ἐπὶ δώματι παίζει: ξπὶ τῶν τὰ οὖπω τεχθέντα (8) ώς γεγονότα προλεγόντων (4).
  - 31. \* Αῖξ τὴν μάγαιραν: ἐπὶ τῶν ποιούντων τι καθ' ἑαυτῶν αἰγὸς γὰρ θύεσθαι μελλούσης, ἐπεὶ μαχαίρας ἡπόρει ὁ θίσαι θέλων, σχαλεύσασα (1) τοῖς ποσίν αὕτη τὴν γῆν μάχαιραν ανέφηνε κεχωσμένην, μεθ' ής αὐτην έσφαγίασεν (2). Επὶ τούτων καὶ τὸ Καθ' ἑαυτοῦ τὴν γραφὴν ὁ Βελλεροφόντης (8), καὶ τὸ Σφηκιὰν ήρέθισας (4), καὶ τὸ Αὐτὸς εὖρε τοῦ κακοῦ την πιτύαν (sic) (5), καὶ τὸ Δυδῷ πράγματ' οὐκ ην, ὁ δ'

27. ¹Cf. Append. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 10, et Diogén., ms. de Vienne, f, 69, 'Λίδως έν ὑφθαλμοῖς. — ²Odyssée, XVII, 347.
28. ¹Cf. Append. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 10, et Diogén., ms. de Vienne, f, 69, 'Λίδως έν ὑφθαλμοῖς. — ²Odyssée, XVII, 347.
28. ¹Cf. Apost., I, 71. — ²Cf. Append. (t. I de Schneid-Leutsch), III, καρχίνου πορεία. Apost., IX, 50, Καρχίνος ὀρθὰ βαδίζειν οὐ μεμάθηχεν. Aristophane, Paix, 1088: Οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρθὰ βαβίζειν.

<sup>26. 1</sup> Cf. Diogén., II, 55, Αλγύπτου γάμος. Il faut admettre que Πόειμος

<sup>29. 1 «</sup>Λίζ εἰς τὴν ἐορτὴν, dici solitum ubi quis in tempore ad negotium saliquod accederet. Vid. Erasm. Chil. 3, 8, 77. (Thesaurus, t. I, col. 1010.) 30. 1 πρὸς S. — 2 Cf. Diogén., I, 40. — 8 τὰ ἔπωτεχθέντα S. — 4 Cf.

Zénob., 1, 42.

81. ¹ σαλεύσασα S. Plus loin: αὐτὴν] ταύτην S. — <sup>2</sup>Cf. Diogén., I, 52. –

81. ¹ σαλεύσασα S. Plus loin: αὐτὴν] καύτην S. — <sup>2</sup>Cf. Diogén., I, 52. –

(cit <sup>8</sup> Cf. Diogén., V. 45, Καθ' ἐαυτοῦ Βελλεροφόντης, et Eustathe (cité en note) qui donne le proverbe sous cette forme: Βελλεροφόντης καθ' ἐαυτοῦ γράμματα. — <sup>4</sup> Cf. Macar., VII, 94. — <sup>5</sup> Cf. Diogén., III, 18. —

άπελθών (6) ἐπρίατο (Κροίσος γὰρ ὁ Δυδὸς καθ' ἑαυτοῦ τὸν Κύρον έχίνησε) (7), και τὸ "Ατλας τὸν Οὐρανὸν(8) (τοῦτον γάρ, ώς (9) φασιν, "Ατλας εποδεξάμενος είς ξενίαν και φωραθείς έπιβουλεύων έρρίωη παρ' αυτού (10) είς το 'Ατλαντικόν πέλανος). χαὶ τὸ Οἰναῖοι τὴν χαράδραν (οἱ γὰρ (11) τὴν καλουμένην Οίνην οικούντες, παροχετεύσαντες την άνωθεν αὐτών φερομένην γαράδραν, τούς (12) οίχείους χατήρδευσαν παραδείσους δόστος δέ πολλού ἐπιγεγονότος, πολλάς των οἰχιων ἀπώλεσαν), και το Καρπάθιοι τον λαγών (ούτοι γαρ νησον οίχουντες και αμπέλων μόνων εύπορουντες έπεχομίσαντο λαγώς (18) είς την νησον (14) τέρψεως ένεχεν οι δε πληθυνθέντες (15) τὰς ἀμπέλους αὐτῶν έφθειραν)(16), καὶ τὸ Ἐφ' ἐαυτὴν αἲξ τὰ κέρατα (αιξ γάρ, ώς φασι, τόξω βληθείσα καὶ τὸ τόξον ἰδοῦσα τοῦτο εἰρήκει ώς άρα (17) καθ' έαυτης τὰ κέρατα έφυσε), καὶ τὸ Κορώνη τὸν σχορπίον (αύτη γάρ τουτον άρπάσασα και ύπ' αύτου τρωθείσα έθανατώθη (18) και το Ανάγυρον κινείς (τον γάρ (19) τάφον Αναγύρου του ήρωος οι γειτονούντες αυτώ κινήσαντες πάμπολλα δεινά ὑπ' αὐτοῦ ὑπέστησαν. "Εστι (20) δὲ ἀνάγυρος καὶ εἰδος δένδρου δυσώδους). - "Η, Αιξ την μάχαιραν: κτλ. Zénob.. I. 27, avec l'omission de ἐπιλελῆσθαι (à la ligne 6) et la manvaise variante ἀνασκευάσασα (à la ligne 7). - "Η οίτω, Κοριν-9ίων "Hoa xtl. Suid. à Aiξ.

32. Αἴ ξειν μασχάλην: ἐπὶ τῶν ὀρχουμένων ἀγροίχως. Une seconde main a corrigé: ἀντὶ τοῦ εὐωχεῖσθαι εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀγροιχῶς (sic) ὀρχουμένων, ce qui est, à une faute d'accent près, la version de Grégoire de Chypre, ms. de Leyde, I, 6.

33. Αἰσώπειον αἶμα: κτλ. Zénob., I, 47, avec l'omission de Δελφοῖς (l. 11) et la var. μυθεύεσθαι (l. 15). — "Η, Αἰσώπειον αἶμα: ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις (¹) ὀνείδεσι καὶ (²) κακοῖς συνεχομένων οἱ γὰρ Δελφοὶ τοῦτον ἀνελόντες πολλαῖς δι' αὐτὸν θεο-

33, <sup>1</sup> δυσαπονίπτοις M: δυσαπολίπτοις S. — <sup>2</sup> καὶ omis par M et Miller. — <sup>2</sup> δυέπεσον S: ὑπέπεσον M.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ἀλλ' αὐτὸς ἔξελθών, que donnent, p. ex., les mss. de Diogénien, semble préférable. — <sup>7</sup> Cf. Diogén., ms. de Vienne, I, 42. — <sup>8</sup> Cf. Macar., II, 57. — <sup>9</sup> Sur ce mot ős commence le fragment de la quatrième collection de Miller, Mélanges de Littérature gracque, p. 376. — <sup>10</sup> παρ' αὐτοῦ Μ: παρ' αὐτοῦ S. — <sup>11</sup> παρόσον οἱ Μ. — <sup>12</sup> τοῦς Μ: τοῦ S. — <sup>13</sup> λαγωνὸς Μ. — <sup>14</sup> Les mots οἰχοῦντες χαὶ - τὴν νῆσον manquent dans S; cette lacune a été comblée cidessus à l'aide de Μ. — <sup>15</sup> πληθυνθέντες Μ: πλακυνθέντες S. — <sup>16</sup> ἔμφειραν ου ἔφθειραν S (à ce qu'il semble): διέφθειραν Μ. — <sup>17</sup> ὡς ἄρα Μ: ὡς S. — <sup>18</sup> παρ' αὐτοῦ τρωθείσα θανατώθη S. J'ai donné le texte de Μ. — <sup>19</sup> παρόσον τὸν Μ. — <sup>20</sup> Εστι et les mots suivants ne se lisent pas dans Μ. Cf. Suid. à Δνάγνρος.

μηνίαις ἐνέπεσον (8), ἀεὶ τὸν τούτου φόνον ὀνειδιζόμενοι. Miller, p. 376.

34. \* Λί χάριτες γυμναί: ατλ. Zénob., I, 36, avec les var. δεϊ τὴν δωρεὰν ἀφειδῶς καὶ χαρίζεσθαι. — Ἡ, Λί Χάριτες γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιχάριτας προαπαιτούντων (¹) προτρέπεται γὰρ τὰς χάριτας προῖκα παντελῶς καὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας γίνεσθαι, εἶπερ κυρίως χάριτες εἶναι βούλονται.

35. Ακλητί κωμάζουσιν εἰς φίλων (1) φίλοι καὶ Αὐτόματοι δ' άγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι: ἐπὶ τῶν ἐξ ἀγάπης (2) ἐπὶ τὰς τῶν φίλων τραπέζας ἀκλητὶ παραγινομένων (Miller, p. 377) ἢ (8) αὐτομάτως πορευομένων ποι.

36. Ακρον λάβε καὶ μέσον έξεις: τούτψ (ούτω S, fautivement) χρώμεθα όταν τινὰ τὸ αἴνιγμα τὸ δωρηθὲν (sic M: S porte τὸ δοθὲν) νοῆσαι προτρεπώμεθα κτλ. Miller, p. 377.

37. \*\* "Αλλα μεν ό Λεύχων (1), ἄλλα δ' ό Λεύχωνος ονος φέρει: κτλ. Miller, p. 379.

38. \*\* Αλλο γένος κώπης: ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις πανουργούντων (corr., avec S, καινουργούντων) φασὶ γὰρ Ἡρανιέα ἐπὶ τὰς Γηρυονείους βοῦς ἐν λέβητι περαιωθῆναι, ἱστῷ μὲν τῷ ἑοπάλω χρησάμενον (χρησάμενος Μ: «fort. χρησάμενον» Miller: χρησάμενον se lit dans S), ἱστίω δὲ τῆ λεοντῆ, σχοίνοις δὲ τοῖς τῆς φαρέτρας ἱμάσι (corr., avec S., ἱμᾶσι), κώπη δὲ τῷ τόξω δν οὶ τηνικαῦτα ἰδόντες τὸ παρὸν ἐπεφώνησαν. Miller, p. 379.

39. À l'article "Αλλος οὖτος 'Αρεοπαγίτης (Miller, p. 379), on lit dans S: Εἰς Τροφωνίου μεμάντευται (-τευσαι Μ) φασὶ δὲ (corr. γὰρ avec Μ) τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ καταβάντας σκυθρωπάζειν ἀεί (Μ: σκυθρωπάζειν καὶ μηδέποτε διαχεῖσθαι).

40. \*\* "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Greg. de Chypre, ms. de Leyde, I, 38. — "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: κτλ. Suid. — Καὶ ἄλλως, "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς: ἐπὶ τῶν βία (¹) τι πραττόν-

<sup>34.1</sup> προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων S.

<sup>35. 1</sup> εἰς φίλους M et S: εἰς φίλων corrigé d'après Zénobios, II, 46. — ² εἰαπίνης? Ακλητί pourrait être alors à supprimer. — ³ La fin de l'explication à partir de η manque chez Miller; elle se retrouve dans une autre rédaction, celle d'Apostolios, I, 92, mais avec la mauvaise variante που. 37. 1 Δεύχων et ci-après Δεύχωνος S: Δάχων, puis Δάχωνος M. Déjà Mil-

ler, note 7 de la p. 379: «Lisez Λεύχων-Λεύχωνος, Zén., I, 74.)
40. βία S: τῷ βίφ Μ. et Miller. βία avait été conjecturé par Nauck,
Mélanges gréco-romains, t. III, p. 154. — 2 παρόσον ούνος Μ.

tim' altos que (4) anuntas tois ablant die untenpareto. Eni winer and to Aore thourses Miller, p. 378.

41, " Αμάλη δ χαρπός, Και παροιμία, Αύταϊς αμάλαις: kni τῶν πανολεθρία διαφθειρομένων, οἰανεί αὐτοῖς βάθροις (¹).

42. Apal Deiac zépac: zzl. Zénob., II. 48. - Kai álloc. 'Αμαλθείας πέρας: ἐπὶ τῶν ἀφθόνως κοὶ εἰθαιμόνως ζώντων χαί εύθηνούντων καί εὐπραγούντων. "Ενθ' ένα μοι βίος ἐστίν 'Aμαλθείας πέρας αίγος' ότι τη τροφώ κελ (1) Apost. II, 53. avec les deux additions suivantes (outre celle qui vient d'être signalée): 1.10 (après oux ¿youou), yala (2), et l. 14 (après xépaτος), όθεν τοίς εὐδαίμονάς φασιν 'Αμαλθείας κέρας έχειν.

- Kai allwe, Aual deiac zéoac: zzl. Suid.

43. \*\* "Αμβοις (1) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι πραττόντων, μαίνεσθαι δέ τοῖς ἀσυνέτοις δοχούντων γρησμού γάρ δοθέντος Συβαρίταις (2) απολείσθαι πάντας όταν θεού βροτόν (8) προτιμήσωσιν, ίδων ποτε "Αμβρις δ σοφός οικέτην προσφυγόντα σηχῷ θεοῦ καὶ ἐκεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τάφους των του δεσπότου αυτού γεννητόρων καταφυγόντα και σωθέντα, καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθείς, έξαργυρισάμενος την οὐσίαν αὐτοῦ ύπεχώρησε της Συβάρεως, δόξαν μανίας (4) τοῖς πολίταις παρασχών · οἱ δὲ μετ' ολίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. Miller, p. 380. - Καὶ άλλως, "Αμυρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ φρενήρους. Θεωρός κτλ. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* "Λμ' ἔπος, αμ' ἔργον: κτλ. Zénob., I, 77. — "Η αλλως, 'Αμ' έπος, άμ' έργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυομένων, ἐφ' ών (1) καὶ τὸ 'Αφύας εἰς πῦρ (2) (τὸ γὰρ ἰχθύδιον τοῦτο (3)

41. 1 Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique dans le genre de celui de Suidas.

a'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste, est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, comme troisième explication du proverbe. — <sup>2</sup> Ce mot γάλα et, de nouveau plus loin, les mots qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), II, 27.

43. <sup>1</sup> Αμβος M et S, ici et plus bas, corruption de Αμπρες et peut-être de Θεμπρες (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). — <sup>2</sup> Σεβερίτως M: Σεβερίτως S. — <sup>3</sup> βροτόν S, déjà conjecturé par Miller: Somoir M. — <sup>4</sup> ματίες manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarquer (p. 154), que, soit avant, soit après le mot δόξαν, il fallait suppléer μετίες. Comme on voit, persent vient dans S. après δόξαν.

<sup>42.</sup> Les mots καὶ εὐθηνούντων - κέρας αλγός manquent dans le texte d'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article qui, du reste,

avant, soit après le mot doser, il fallait suppleer marier. Comme en voit, marier vient dans S après doser.

44. 1 èq' der]. Eni roisser M. — 2 Aqu'a ès nue M (comme Apostolios, IV, 57). Diogénien, ms. de Vienne, I, 64, donne aussi le provurbe avant la forme Aqu'as els nue. — 3 naposor ro laudhor roisse M. Nanth avait buen vu (p. 154) que « au lieu de laudhor le seus demandait agrésideur. »

αμα τῷ θίξαι πυρὸς ξψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ κατείργασται (\*) · ἐν τῇ Στοῷ γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἦν ἢ ἐπεγέγραπτο Βούτης · τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (δ) ὀφθαλμοὶ μόνοι ἐφαίνοτο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑπ' ὄρους κρύπτεσθαι (δ) · διὰ γοῦν τὸ εἰναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσθαι παροιμία ἐγένετο). Miller, p. 379-380.

45. \* 'Ανενδεής ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεομένων παρόσον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὁ Θεός (1).

46. Ανερίναστος: κτλ. Suid. jusqu'à λέγεται (l. 13), avec la var. ἀρινεὸς (l. 9). — Καὶ ἄλλως, Ανερίναστος εἰ: κτλ. Ζόπου, II, 23, avec les var. ἐφάπτουσι (l. 18), σφῆνας (l. 20), et cette conclusion (p. 39, l. 1-2): διόπερ τούτων (l) εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν. — "Η, Ανερίναστος εἰ: ἐπὶ τῶν ἄπερ ὰν λάβωσι μὴ κρατούντων ἐν γὰρ τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωύφια γίνεται ὰ προσαγορεύουσι "ψῆνας" τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἄπτουσι τῶν κλάδων ταῖς συκαῖς, ὅπως αὐτῶν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπορρέρ (sic) (l.).

47. "Ανθρωπος πρίβανον: παροιμία ἐπὶ τῶν καινόν τι έφευρηκότων άνθρωπος γάρ Αίγύπτιος είς την των άρτων όπτησιν έπενόησε τον κρίβανον. - "Ανθρωπος dans le ms. S est écrit, ainsi qu'il est usuel dans les mss., aroc. Cet article est précédé et suivi d'autres articles commencant par les lettres Argo: il n'y a certainement point d'erreur dans la lecture "Aνθρωπος. Mais convertissons la lecon du ms. en "Aννος (dans leglemme et dans l'explication), et nous retrouvons mot pour mot un article de Suidas, d'après lequel l'invention du four à cuire le pain serait due à un Égyptien du nom de "Arros. -Une autre version remplacait le nom de l'Égyptien Annos par celui de l'Égyptienne Anne. Voy. Append. Proverb. (t. I de Schneidewin-Leutsch), I, 31, et la rédaction suivante de notre collection: "Αννας κρίβανον: μυθεύεται [ότι] την "Ανναν Αίγυπτίαν ουσαν είς την των άρτων όπτησιν έπινενοηκέναι τον κρίβανον.

48. 'Απὸ γραμμῆς: κτλ. Apost., III, 48. — Καὶ ἄλλως, 'Απὸ

C'est précisément la leçon que nous offre le ms. S. — <sup>4</sup> κατειργάσθαι M et S. — <sup>5</sup> οί M: manque dans S. — <sup>6</sup>τὰ δὲ λοιπὰ κρύπτεσθαι M et Miller. Le ms. S vient combler heureusement la lacune du ms. M.

<sup>45. 1</sup> Cf. Zénob., I, 17.
46. 1 διὸ ἐπὶ τούτων? — 2 C'est une rédaction abrégée de l'article de Zénobios. Cf. Etymol. Magn. à Ανηρίναστος.

των οδτος γὰρ (²) ἄπαντας τοὺς ἄθλους βία κατεπράξατο. τούτων καὶ τὸ "Αρης τύραννος. Miller, p. 378.

41. \* 'Αμάλη ὁ χαρπός. Καὶ παροιμία, Αὐταῖς ἀμάλι ἐπὶ τῶν πανωλεθρία διαφθειρομένων, οἰονεὶ αὐτοῖς βάθρου

42. 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Zénob., II, 48. — Καὶ ἄλ 'Αμαλθείας κέρας: ἐπὶ τῶν ἀφθόνως καὶ εἰδαιμόνως ζώ καὶ εἰθηνούντων καὶ εἰπραγούντων. Ένθ ἵνα μοι βίος 'Αμαλθείας κέρας αἰγός ὅτι τῷ τροφῷ κτλ. (¹) Apost., II avec les deux additions suivantes (outre celle qui vient d signalée): 1.10 (après οὐκ ἔχουσα), γάλα (²), et l. 14 (après τος), ὅθεν τοὶς εὐδαίμονάς φασιν 'Αμαλθείας κέρας ἐ — Καὶ ἄλλως, 'Αμαλθείας κέρας: κτλ. Suid.

43. \*\* "Αμβρις (¹) μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι τόντων, μαίνεσθαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοχούντων ' χρησμο δοθέντος Συβαρίταις (²) ἀπολεῖσθαι πάντας ὅταν θεοῦ βροπροτιμήσωσιν, ἰδών ποτε "Αμβρις ὁ σοφὸς οἰχέτην προσφαρικῷ θεοῦ καὶ ἐκεῖθεν ἀποσπασθέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τῶν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ γεννητόρων καταφυγόντα καὶ τοῦ χρησμοῦ μνησθεὶς, ἐξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν ὑπεχώρησε τῆς Συβάρεως, δόξαν μανίας (⁴) τοῖς πολίτως τῶν ' οἱ δὲ μετ' ὀλίγον πανωλεθρία διεφθάρησαν. p. 380. — Καὶ ἄλλως, "Αμυρις μαίνεται: ἐπὶ τοῦ φοεωρὸς κτλ. Suid., avec la var. μετέστρεψαν s. fin.

44. \*\* 'Αμ' ἔπος, ἄμ' ἔργον: κτλ. Ζέπου., Ι, 77. λως, 'Αμ' ἔπος, ἄμ' ἔργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀννοων (1) καὶ τὸ 'Αφύας εἰς πῦρ(2) (τὸ γὰρ ἰχθύδιο

<sup>41.</sup> ¹Cet article paraît avoir été emprunté à un lexique de celui de Suidas.

<sup>42.</sup> ¹ Les mots καὶ εὐθηνούντων - κέρας αἰγός manquent d'Apostolios; ils se retrouvent à l'article de Suidas, article est ensuite littéralement reproduit dans notre ms. S, complication du proverbe. — ² Ce mot γάλα et, de nouveau qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque

qui viennent après κέρατος, se lisent chez Plutarque Leutsch), II, 27.

43. <sup>1</sup> Αμβοις M et S, ici et plus bas, corruption de de Θάμνοις (cf. Diogén., III, 26, et l'annotation). — είτας S. — <sup>8</sup> βροτόν S, déjà conjecturé par Miller: manque dans M et chez Miller. Nauck a fait remarque avant, soit après le mot δόξαν, il fallait suppléer μανίας vient dans S après δόξαν.

avant, soit apres le mot σος αν, il faliait suppleer μανιας vient dans S après δόξαν.

44. ½ φ² ων ]. Επὶ τούπων Μ. — ¾ φ ν α ές πν ν Μ.

1V. 57). Diogénien, ms. de Vienne, I, 64, donne au forme Aφ ν ας εἰς πν ρ. — ¾ παροσον τὸ λυκίδιον bien vu (p. 154) que « au lieu de λυκίδιον le sen»

ραχός εξρηται παρά την δρύν ήτις πρώτον δοκεί φυτόν γενέσ-Sa (4).

55. Miller, p. 378, l. 5: Γυμνότερος ὑπέρου, ὅ ἐστι ξύλον μεθ' ου τρίβουσι πισσάνην. Lire, avec S: πτίσανην.

56. Δανάκη(1). Τοῦτο νομίσματός ἐστιν ὄνομα δ τοῖς νεκροῖς συνέκαον (2) Νεώς 'Αγερουσίας επίβαθρον (8). Suid.

57. \*\* Δέγεται καὶ βῶλον 'Αλήτης: κτλ. Zénob., III, 22. Καὶ ἄλλως, Δέγεται καὶ βωλον 'Αλήτης' ἐπὶ τῶν ἅπαντα προς το πρείττον εκδεχομένων. 'Αλήτης γαρ, ως φησι Δουρις, έππεσών (1) Κορίνθου, κατά γρησμόν τοῦ θεοῦ ἐπειρᾶτο (2) πάλιν κατελθείν ές την γώραν· περιπεσών γάρ (lire δέ?) τινι βουκόλφ (3), ήτει τροφήν ό δὲ βῶλον ἐχ τῆς πήρας ἀράμενος ἐδίδου · δ δε Αλήτης εδέξατο ολωνισάμενος και είπών. Δέγεται καί βωλον Άλήτης. Plutarque (t. I de Schneid-Leutsch), I. 48.

58. Nanck a attiré l'attention sur la plupart des renseignements nouveaux apportés par le recueil de proverbes qu'a publié Miller. Voici cependant une intéressante lecon qu'il ne semble pas avoir remarquée. Elle est commune à notre ms. S et au ms. M. Miller, p. 377, l. 14: "Εβδομος βοῦς. Έν "Αθήναις γὰς οί πένητες Εξ έμψυγα θύοντες πρόβατον, δν, κτλ . . . , Εβδομον επέθυον πέμμα εἰς σχημα βοὸς πλασθέν, δ ξβδομος ἐχαλεῖτο βοῦς. Divers parémiographes rapportent la même explication: tous ils annoncent six animaux sacrifiés, qu'ils se mettent à énumérer. Diogénien (III, 50) et Apostolios (V, 8) donnent: πρόβατον, ὖν. αίγα, ὄρνιν, πετεινόν, χῆνα. Au lieu de πετεινόν, Leutsch conjecturait πέλειαν: il n'est pas tombé juste, ainsi qu'on va voir. Des deux mots ögrer et πετεινόν, l'un revient à l'autre: et cela ne nous fait plus que cinq victimes au lieu de six. Macarios (II, 89) n'a point la leçon neveluov; le sixième animal manque aussi chez lui. Voici encore les termes dont se sert Suidas à Βοῦς Εβδομος: ... θυομένων δὲ τῶν εξ ἐμψύχων, προβάτου, ύὸς,

fin, cf. Macar., II, 76. 56. <sup>1</sup> Λανάκι S. — <sup>2</sup> συνέκαον S: ἐδίδοσαν πάλαι συγκηδεύοντες Suid. — <sup>8</sup> ἐπίβαθοον Suid.: ὑπόβαθοον S.

partie de l'article se lit, sauf les var. notées, chez Suidas. - 4 Pour cette

<sup>57. 1</sup> έχπεσών S: ἀποπεσών édit. — 2 έπειρατο S: ἀπεπειρατο édit. 3 πάλιν κτηθείν ενίτη χώρα περιϊδών τινα βουκόλον édit., avec l'annotation suivante: « ενί sanum esse nequit: videntur excidisse haec: ελθών ουν εξς » Κόρινθον, εν τη κτλ.: aliter Wyttenbachius: corrigit enim: πάλιν κατελ-» δείν· και εν τη χώρα εδών τινα βουκόλυν κτλ.» On voit que la conjecture de Wyttenbach se rapprochait déjà beaucoup de la leçon plausible que nous fournit aujourd'hui le ms. S.

wie bei in in der wie wie die Grenon. An There is the second of the sec letter of the transfer are the firmer billioner de er and a series of the series of the confidence DE LEVE . In F DE Berrin & nermer nontherm, iv. ure une vier wie zu zu woier im enterm ting. Mais la Level I in least being the six animals proper and some sacrime de married le cue commune a la quarrième collector promiseratione es liber e at us à revoluit le non in streme arme Cent in congre & earliege Friences. THE SERVE TO BOYS AND THE THIRDS SHOULD ENGINEER WHILE ut 7...

The End of the course of the Esta Too the theorem toing on real of the or becausemen. Energy un 1 Er un de 

in recours in the time has dense is collection, a son range cans bette aminaisement me variante de même proverbe, tires and one l'empleation ou l'accompagne, d'une scolie sur E-modulite Amornes. T 305 le voici Lie aparter rerès รณะสะ รูบรา จัดะชก รูบัน บุตู โดยแบบกิด

W. Erre L. ore intr. Zenoh. III. 76. - Kai allos Erbeneune fenen zober bei man Suid. - Kai alleg, Erduulunge it. in neber bei ff : Emi ton .... (2) Tarag egaobeig παιδιά Ενδιμιώνια καιωνικού έτι και νίο κατέχει αίτου κοιминетт. Востис кон то Епистовное вятос (3).

61. Eyell til eni tier engenenten iten ägere(1) i irgir atl. Suid, aver la lecon order je mier dans la citation d'Aristo-

62. \* He dei gazeir yekwrzz zoea i uż gayeir(2): έπι τών κατακίφως και άδιαφώρως πάντα έσθιώντων.

<sup>59. &</sup>lt;sup>1</sup> zaı] &; S. — <sup>2</sup> Cf. Append. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 25, et Apost., VI, 54.

<sup>60. 1</sup> Ce proverbe est énoncé ici sous une forme qui, à notre connais-60. ¹Ce proverbe est énoncé uci sous une forme qui, à notre connaissance, n'a pas encore été signalée. — ²La lacune se peut combler, à l'aide du ms. viennois de Diogénien (II, 48) ou de M (p. 351 Miller), de la façon suivante: ἐπὶ τῶν ⟨ψπηλῶν ἐπικιδή ἔν τινη πόλει τῆς Καρίας ὁ⟩ "Υπνος κτλ. — ³ Pour ce dernier proverbe, cf. Grég. de Chypre, II, 23. Cette troisième rédaction du proverbe sur le sommeil d'Endymion est, sauf la variante considérable du lemme et les autres différences signalées di descriptions de le le propriéte collection Miller.

ci-dessus, identique au proverbe x' de la première collection Miller.
61. <sup>1</sup>hq·r éditions. Küster, en comparant la scolie sur Aristophane.
Nuécs, 734, proposait déjà de rétablir herr chez Suidas.
62. <sup>1</sup>Le ms. S. réunissant par suite d'une confusion deux lemmes distincts

**63.** He  $\alpha$  x  $\lambda$   $\epsilon$   $\iota$   $\circ$   $\varsigma$   $\psi$   $\omega$   $\varrho$   $\alpha$  (1):  $\dot{\eta}$   $\tau$   $\dot{\omega}$   $\nu$  (sic) He  $\varrho$   $\dot{\omega}$   $\nu$   $\dot{\omega}$   $\nu$   $\dot{\omega}$   $\dot{\omega}$   $\dot{\omega}$ δεσειένη κτλ. Suid. avec la var. ανήκε θερμά(2) λουτρά.

64 \* Θάλασσαν άντλεῖς(1): ἐπὶ τῶν άνηνύτοις ἐπιχειρούν-TIED W.

65. Ίαλέμου ψυχρότερος: ατλ. Zénob., IV, 39, avec omission de λέγουσι (1. 33). — "Η ούτως, Ιάλεμος υίος Καλλιόπης δ κατεποδαίμων καὶ οὐδενὸς άξιος (1), όθεν καὶ Ιαλέμου ψδή ψυχρά καὶ οὐδενὸς ἀξία(²), καὶ παροιμία Ψυγρότερος Ἰαλέμου καὶ Ο ε πτρότερος 'Ιαλέμου' και τὸ θρηνείν ιαλεμίζειν λέγεται (8).

66 \*\* On lit chez Diogénien, V, 74: Κακή πρόδοσις: ἐπὶ των μετά την μίξιν τον συγκείμενον μισθον κομιζομένων. L'explication ne convient pas du tout au proverbe. Aussi Leutsch a-t-il accepté avec empressement le changement dans le lemme qu'il trouvait chez Apostolios: Κακ ή πρόσοδος (avec la même explication, mot pour mot). Cependant la leçon d'Apostolios ne semble être qu'une conjecture, ingénieuse peut-être, mais mauvaise. Les mss. M (p. 363, Miller, proverbe  $\mu\beta'$ ) et S donnent. en effet, la rédaction, claire et satisfaisante, que voici:  $K\alpha \times \hat{\eta}$  $\pi \varrho \acute{n} \delta o \sigma \iota \varsigma(1)$ :  $\dot{\epsilon} \pi \grave{i} \tau \tilde{\omega} \nu \ \dot{\epsilon} \rho \omega \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu (2) \tau \tilde{\omega} \nu \mu \epsilon \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\eta} \nu \mu \iota \dot{\xi} \iota \nu \tau \dot{\alpha} \nu \sigma \upsilon \gamma$ κείμενον ου (8) κομιζομένων μισθόν.

67. Κινήσω τὸν ἀφ' ἱερᾶς: κτλ. Suid. Var.:... ἀπὸ τῶν πεττευόντων παρ' αὐτοῖς γὰρ κεῖται ψῆφος οἶον ἱερὰ καὶ ἀκίνητος, θεών νομιζομένη (cf. la scolie sur Platon citée en note par Bernhardy).

en un seul, donne: Δούσαις τὸν Πηλίαν ἢ δεὶ φαγεῖν πτλ. (à la lettre Δ). — 2 Cf. Zénob., IV, 19.
63. 1φορά S. — 2 θερμά qui ne se lit pas dans les mss. de Suidas ayant

servi de base aux éditions de cet auteur, ne manque d'ailleurs à aucune des rédactions parallèles qui se trouvent chez les parémiographes.
64. 1 Cf. Append. Prov. (t. I de Schneid.-Leutsch), IV, 58
65. 1 Cf. Suid. à Ιάλεμος. — 2 Comp. Suid.: Ἰαλεμώδη: τὰ ψυχρὰ καὶ

οὐθενὸς ἄξια. — <sup>8</sup> Tout cet article est composé à l'aide des articles Ιαλεμος,

laleμώδη et 'laleμίζειν d'Hésychios.
66. 1 πρόδοσιν S. — 2 M ajoute ici λέγεται. — 8 οὐ M: μη S. — On a la la confirmation d'une conjecture de Meineke. Expliquant (Fragmenta comicorum Graecorum, t. II, p. 415) cette phrase de Pollux (VII, 194): Εομιππος δε επί τοῦ προπιστευθέντος ανευ αργυρίου πίνειν εχ χαπηλείου προδοσει πίνειν - εξοηκε, dans laquelle les mots empruntés à Hermippos signifient boire à crédit (cf. Casaubon sur Théophraste, Caractères, XVIII), il s'exprime dans les termes suivants: « Eandem significationem hoc nomen '(πρόδοσις) habet in proverbio Κακή πρόδοσις, quod Diogenianus V 74 dici affirmat έπὶ τῶν μετὰ τὴν μίξιν τὸν συγχείμενον μισθὸν χομιζομένων. Eodem fere modo Proverbia Bodl. 572. Sed legendum haud dubie οὐ χομιζον μένων. Nec multum dissimili sensu Demosthenes p. 1208 coniunxit δωρεάς ral προδόσεις h. e. Vorschüsser (en français, des avances).

alyôs, prove mére kare nv

τε φυσιν βιαζομένων ετλ.
. teuxième série de Miller
\_ τειρας (στειρίφας sic M et
... www. III, 52, dans un récit

.... τήσαντ' ἴδης(1): Επὶ τῶν επινοι μένους ' οὐ γάρ ἐστι πρὶν επλος ἀγαγόντ' ἴδης(2) μὴ θαυ-Μωτ, p. 381.

 $x \mapsto v_{\lambda}^{-1}$ ):  $\hat{\epsilon}$ πὶ (2) τῶν ἀπορρήτου  $\hat{\epsilon}$ κοια  $\hat{\epsilon}$  ὁ ὲ ἀπὸ τῶν μάντεων  $\hat{\epsilon}$  προτι $\hat{\epsilon}$   $\hat{\epsilon}$  απένων τὸν ἄλα καὶ τὸ (5) κίμινον.

αποιτηνόμενος άμα αὐτὸν ήργοπαρακιραία λέγονια διάφοροι είναι πομα τ. i de Schneid.-Leutsch), I, 12. ποτι ειὶ τῶν επὶ μακροῖς συκοφαν-

4 Te a Miller a noté que l'accentuation Κελλοί

1 of our les mets de la seconde partie de l'article

1 of Viller dingereinzortes de Kéxroe βαριτότος,

5 (a. c. mot revient plus bas au milieu

fait remarquer Nauck (p. 154), an interference of the state of the st

74. Οὐδὲ ἐγγὺς ἱππικοῦ δρόμου: ἐπὶ τῶν μεγάλα ἐπαγγελλομένων, μηδεν (1) δε ποιούντων επειδή τον (2) ίππιχον δρόμον τετράπωλον καθίστασαν (\*) τέσσαρας (4) καμπάς έχοντα, τούς δέ xτλ. Miller, p. 351, proverbe xη'.

75. Οὐ πάνυ με ή τοῦ Κύκλωπος εὐφραίνει δωρεά: έπει των δηθεν δωρουμένων αναβολήν (1) τινα καιρού, είτα πάλιν τὰ πρότερον δόξαντα πεποιηχότων δ γὰρ (2) Κύχλωψ εἰς ἀντίδοσιν της έπι τῷ οἴνω εὐφροσύνης, τὸ ὕστατον φαγεῖν τὸν Ὀδυσσέα αὐτῷ δὴ τούτω (\*) ὑπισχνούμενος ἢν (\*). Miller, p. 381.

76. \* Οὐρανοῦ τοξεύεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιγειρούν- $\tau \omega \nu (1)$ 

77. \* 'Ο Φ(θ)άς σοι λέλακεν(1): Μεμφίται τὸν "Ηφαιστον Φ Ταν καλούσιν · έστι δε γρησμολόγος ο Φθας παρ' αὐτοῖς (2).

78. Παθών δέ τε νήπιος ἔγνω (1): ἐπὶ τῶν ὑπό τινος περιστάσεως σωφρονισθέντων και προσεκτικωτέρων γενομένων. (Εχtrait de l'explication du proverbe Alieûς πληγείς νοῦν ο εσει, Miller, p. 378.)

79. Πάντα γναύματα (1): (γναύματα) λέγουσι τὰ ἀποθραύσμ∝τα τῶν ἰτρίων καὶ πλακούντων· τὸ οὖν(²) πᾶν χναῦμα σημαίνει οίον πᾶν πρᾶγμα. Zénob., V, 73 et Miller, p. 364, pro-Verbe £'.

80. Πλακιάδαι καὶ στέλαιον (sic) (1): ἐπὶ (2) τῶν μοιχῶν καὶ(8) ἀξίων εβρεως (4) · δημος δέ ἐστι (5) της Αττικής οἱ Πλακιά-

<sup>74.</sup>  $^1$ μηδέν  $^1$  ούδέν  $^1$  -  $^2$ τον  $^1$  τοι  $^1$  -  $^1$  καθιστήσαν  $^1$  Αυ lieu de τετράπωλον,  $^1$  Ψeil conjecture τετράκωλον.  $^1$  τέσσαρας  $^1$  : τέσσαρα  $^1$  et

<sup>75. 1</sup> ἀναβαλήν S. — 2 παρόσον ο Μ. — 8 τούτφ Μ: τοῦτο S. — 4 M ajoute: Τι γαρ αυτόν εμελλεν ονήσαι το της αναβολης, είπερ εμελλε ταυτόν και υστε-(ον πεπονθέναι, ὅπερ καὶ πρότερον. «Il y aurait bien quelque chose à répondre à cette dernière réflexion; mais acceptons l'explication telle qu'elle nous est donnée. » (Miller, p. 347.) Cette « dernière réflexion » nous paraît

Provenir de la marge.
76. 1 Cf. Zénob., III, 46, Εἰς οὐρανὸν τοξεύεις.
77. 1 Cf. Suid. Φθάς: ὁ Ηφαιστος παρὰ Μεμφίταις καὶ παροιμία, Ὁ Φθάς σοι λελάληκεν. — 2Φθὰς γὰρ αὐτοῖς S.

 <sup>78.</sup> Hésiode, Octores et Jours, v. 218.
 79. πάντα χναύματα S et Zénob.: παγχναύματα M. (Miller, p. 344: παγχναύματα, c'est-à-dire morceaux de pain d'épices et de gâteaux. Ce mot composé πάγχναυμα manque aux lexiques. ) Cette mauvaise leçon provient de l'orthographe πανχναυματα. — 2 τὸ οὐν M et S: τὸ γοῦν Zénob. 80. ¹ Nauck (p. 145-7) conjecture: Ω Δακιάδαι (cf. Append Proverb., V,

<sup>53,</sup> avec l'annotation critique) και στειλέαι (cf. Hésych., Στειλέαν: την μα-χράν βάφανον). — <sup>2</sup> Αυτη εξοηται έπι Μ. — <sup>8</sup> και S: ως έπι των Μ. — Après υβρεως, le ms. M ajoute: αἱ Κλαζομεναὶ ἐκ διζωπυριών, mots que

δαι, κάκει φαφανίδες μεγάλαι γίνονται ταύταις δὲ (6) χρώνται κατὰ τῶν ληφθέντων μοιχῶν ἐφυβρίζοντες εἰ δὲ μὴ παρεῖεν, στελαίω (7) τῷ ἐκ τῆς δικέλλης. Miller, p. 357, proverbe ογ.

- 81. Πολλὰ μεταξὶ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου: κτλ. Ζέπου., V, 71, avec omission de ἔτι à la l. 15. Καὶ ἄλλως, Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου: ταύτην φασὶν (¹) εἰρῆσθαι ἀπὸ τῆς συμφορᾶς τοῦ ἀντιγόνου (sic) ⟨τοῦ⟩ μνηστευσαμένου τὴν Πηνελόπην (²)· προσαγόμενος γὰρ τὸ ἔκπωμα ἐτελεύτησεν· ἄλλοι δὲ (³) ἀγκαϊόν τινα Σαμίων βασιλέα μέλλοντα πίνειν ἀκοῦσαί τινα (⁴) κραυγὴν περὶ θύραν (⁵) γενομένην, καὶ ἐξελθόντα συμπλακῆναι τῷ συῖ καὶ ἀποθανεῖν. Miller, p. 368, proverbe μς΄.
- 82. \* Πολλοὶ θριοβόλοι, παῦ ροι δέ τε μάντιες (¹) ἄνδρες: φασὶ τὴν Αθηνὰν εἑρεῖν τὴν διὰ τῶν ψήφων (²) μαντικὴν, ἦς
  εὐδοκιμούσης μᾶλλον τῶν Δελφικῶν χρησμῶν τὸν Δία χαριζόμενον τῷ Απόλλωνι ψευδῆ καταστῆσαι τὴν διὰ τῶν ψήφων μαντείαν πάλιν οὐν τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοὺς Δελφικοὺς ἐρχομένων
  χρησμοὺς, εἰπεῖν τὴν Πυθίαν Πολλοὶ θριοβόλοι, παῦροι
  δέ τε μάντιες (¹) ἄνδρες. Καλοῦνται δὲ αἱ μαντικαὶ ψῆφοι
  θριαί (³). "Η οὕτω, Πολλοὶ θριοβόλοι, παῦροι δέ τε
  μάντιες ἄνδρες: κτλ. Zénob., V, 75, avec omission de τε à
  la 1. 7.
- 83. Προμέρου χύνες: οὖτος βασιλικὸς οἰκέτης ὧν ἐμίσησε καθ' ὑπερβολὴν Εὐριπίδην τὸν τῶν τραγφδιῶν ποιητὴν ἔκ τινων διαβολῆς (¹) τῶν πρὸς τὸν βασιλέα, ἀναλύοντι δ' αὐτῷ ἐπαφῆκε κύνας ἀγρίους οῦ τὸν Εὐριπίδην κατεθοινήσαντο. Cf. les leçons des mss. Vaticanus et Baroccianus de Diogénien (VII, 52).
- 84. Πρόσω τις χελιδών όλοσχοίνους παρεῖται. Plutarque (t. I de Schneid. Leutsch), I, 85, à une variante près: τις S, avec Érasme, IV, 3, 22, au lieu de καί.

se retrouve à peu près telle quelle chez Suidas à Hollol Serogolos.

83. 1 ξε τινον διαβολής S. Cf. mss. B et V de Diogénien: ξε τινων διαβολών τῶν πρὸς τὸν Ιαυτοῦ δεσπότην. Il nous paraît difficile de restituer à coup sûr la vraie leçon de ce passage.

ni Miller ni Nauck n'expliquent ni ne corrigent. Puisqu'ils manquent dans S, il peut y avoir lieu de croire qu'ils viennent de la marge, sans qu'il paraisse plus facile pour cela d'en rendre compte. — 5 dé éan M: éan S. — 6 dè M: manque dans S. — 7 napsier arelaig M: napsieroaelaig S.

- 85. Πυραύστου μόρος: ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματικήν(1)· πτηνὸν γάρ ἐστι ζωΰφιον, δ προσιπτάμενον τοῖς λύχνοις καὶ δοκοῦν ἄπτεσθαι τοῦ πυρὸς κατακαίεται. (Extrait de Miller, p. 352, prov. λε').
- 86. \*Πυρός θερμότερος καὶ Λόγων ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι(1): ἐπὶ τῶν καθ' ὑπερβολὴν γινομένων.
- 87. Dans l'article  $\Sigma \alpha \rho \delta \acute{\alpha} v_{i} o_{j} \gamma \acute{\epsilon} \lambda \omega_{j}$  de Suidas, col. 684 b (Bernhardy), au lieu de  $\Sigma \iota \lambda \eta \nu \acute{o}_{j} \delta \acute{\epsilon}$  è  $\acute{\epsilon} \nu$   $\acute{\sigma}'$   $\tau \check{\omega} \nu$   $\pi \epsilon \varrho \grave{\iota}$   $\Sigma \nu \varrho \alpha \kappa o \acute{\nu} \sigma \alpha_{j}$ , S donne, d'accord avec l'ancienne vulgate, les deux leçons  $\Sigma \iota \iota \mu \omega \nu \acute{o}_{j} \delta \acute{\epsilon}$  et è  $\acute{\epsilon} \nu$   $\acute{\beta}'$ . La première de ces deux variantes est fautive; mais on a en tort, selon nous, de ne pas conserver è  $\nu$   $\acute{\beta}'$  = è  $\imath$   $\delta \epsilon \nu \tau \acute{\epsilon} \varrho \psi$ , qui explique la variante è  $\nu$   $\acute{\delta}'$ , tandis que la réciproque n'est pas vraie.
- 88. \* Συντομώτερος ληκύθου(1): οἱ γῆς ἐπίβαθρον παρ' Αθηναίοις τελοῦντες μέτοιχοι λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει Αθηναίων ἦνείχοντο(2) οὐδὲ χανεῖν(8) πρὸς τὴν λοιδορίαν δυνάμενοι.
  - 89. \*Τὰ ἐχ παλαιᾶς: λείπει ἐνθάδε «τῆς Τύρου»(1). Τύρον

<sup>85. 1</sup> On lit, à la fin de l'explication, dans M: είοηται επὶ τῶν εαυτῶν (sic) προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν (sic), passage dans lequel Nauck (p. 158) corrige εαυτοῖς (d'après Zénob., V, 79: εαυτοῖς est aussi la leçon de S) et σχωμματιχῶς.

<sup>86. 1</sup> Aristophane, Chevaliers, v. 383-5: 'Ην ἄρα πυρός γ' ἔτερα θερμότερα,

καὶ λόγων | ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι.

88. Ἰηχήθου S. Cf. Zénob., V, 95, Συστομώτερος σκάφης, avec les leçons du Vaticanus, qui porte pour lemme Συστομώτερος ληχύθου. Συντομώτερος σκάφης est une leçon qu'a eue sous les yeux Érasme (d'après Schott, note sur Diogén., VIII, 12). Miller, p. 355, proverbe νθ΄, donne le même texte que Zénobios, à quelques variantes près, entr'autres Συντομώτερον σκάφης. Suidas (éd. Bernhardy): Συστομώτερον σκάφης, certains mss. offrant les variantes σκάφους et σκάφος. Il y a ici un jeu de mots par à peu près sur συστομώτερος σκάφης (les σκάφαι devant avoir été des vases à bouche étroite) et συντομώτερος σκαφαι σκαφάς τοὺς μετοίκους, ἐπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰς σκάψαις ἐκόμιζον οὐπο, et comp. l'explication à Μετοίκιον, p. 127, l. 15, Bekker: Ἐκάλοιν δὲ οἱ κωμικοὶ σκαφάς τοὺς μετοίκους, ἐπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰς σκάψας ἐκόμιζον οὐπο, et comp. l'explication du proverbe dans S, chez Zénob., etc.) ou même συντομώτερος σκάφης (cf. Suid., col. 990, l. 9, Bernh.: Καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο μέτοικον δηλῶσαι, ἢ σκάψην ἔλεγον ἢ σκαφηφόρον). Il paraît bien probable que le dicton a eu cours dans l'antiquité classique sous les deux formes συνιομώτερος ου συστομώτερος σκάφης, celle-ci antérieure, selon toute apparence, à celle-là, qui doit en être comme une parodie. Le lécythos aussi était, on le sait, sténostome. Ainsi la variante propre à S et au Vaticanus provient d'une permutation de synonymes; mais elle fait perdre à la plaisanterie tout son sel. — ² ἀυζχοντος (sic) (ο.-à-d. εἰυε/χοντος) S.— ³ χόναι S. Comp. Vatican.: Συστομώτερος ληκύθου: οἱ γὰρ μέτοικοι λοδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει Αθηναίων οὐθὲ χάναι (sic) πρὸς τὰς λοιδορίας ἡθυναντο (Ζέποb., V, 95, annotation critique).

89. ¹ Cf. Αρρεπό. Proverb. (t. I de Schneid.-Leutsch), 1V, 79, Τὰ ἐχ

γάο την παλαιάν 'Αλέξανδρος ὁ Μακεδών διέθηκε τὰ χαλεπώτατα(2) ' όθεν λέγεται 'Εκ παλαιᾶς (3), ήτοι ἐξ ὧν ἔπαθεν ή παλαιὰ Τύρος.

- 90. \*Τὰ μηδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον(1): τὴν κωμφδίαν καὶ τὴν τραγφδίαν ἀπὸ γέλωτος εἰς βίον φασὶ παρελθεῖν, καὶ κατὰ καιρὸν τῆς συγκομιδῆς τῶν γεννημάτων(2) παραγενομένους τινὰς ἐπὶ τὰς ληνοὺς καὶ τοῦ γλεύκους πίνοντας(3) ποιήματά τινα σκώπτειν καὶ γράφειν διὰ τὸ πρότερον εἰς κωμφδίαν καλεῖσθαι ἡρχοντο δὲ καὶ συνεχέστερον εἰς τὰς κώμας τὰς Αττικὰς γύψφ τὰς ὄψεις κεγρισμένοι καὶ ἔσκωπτον.
- 91. Dans l'explication du proverbe Τὸν ἐν Σάμφ κομήτην, que le ms. S reproduit exactement d'après le Pseudo-Plutarque (t. I de Schneid.-Leutsch), II, 8, il faut noter les leçons βαλανίτη βίφ (au lieu de πλάνητι βίφ, 1. 10) et κατειργασμένον καὶ πρὸς τροφὴν ἕτοιμον, confirmées par la rédaction parallèle de Suidas à Αληλεσμένον, et qui devront être introduites, sur l'autorité de S, dans le texte du Pseudo-Plutarque.
  - 92. \* "Υδωρ μένει: παροιμία ἐπὶ τῶν ἀνήνυτα πονούντων.
- 93. Υς ἐκώμασεν (1): ἐπὶ τῶν ἀκόσμων (sic) (2) τι ποιούντων.
- 94. \* Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς ἀμείνων(1): νωθροὶ γὰρ οἰ Φρύγες(2)· ἐπεὶ πόλεμός τις αὐτοῖς γενόμενος ἄριστα μετέβαλλεν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης.

παλαιοῦ: λείπει τὸ Τύρου ' Τῦρον (sic) γὰρ κτλ. (suit une rédaction plus développée que la nôtre). Leutsch a omis de faire remarquer qu'on ne pouvait pas sous-entendre Τύρου après ἐκ παλαιοῦ. Le ms. S rétablit le genre qu'on attendait eu égard à Τύρου. — ² διέθηκεν ὅτι χαλεπώτατα? — δ δθεν λέγεται (Τὰ) ἐκ παλαιᾶς?
90. ¹ Pour le lemme, cf. Append. Proverb., IV, 82. Le même proverbe

90. Pour le lemme, cf. Append. Proverb., IV, 82. Le même proverbe ne présente aussi sous d'autres formes: Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον (Zênob. V, 40), Τί πρὸς Διόνυσον, etc. — <sup>2</sup>τὸν γέννημα τῶν S. — <sup>3</sup> πίνοντες S.

93. ¹ Comme Diogén., VIII, 60, dont l'explication commence ainsi: ἐπὶ τῶν ἀσέμνως τι ποιούντων. — ² Faut-il corriger ἄχοσμον ου ἀχόσμως (cf.

Diogénien àσεμνως)?

94. ¹Grégoire de Chypre, III, 95, et Suidas achèvent ainsi le vers: \*ai diaxoréatepos. — ²Cette première partie de l'explication est l'abrégé de celle qu'on lit chez Grégoire de Chypre, où, par contre, ne se trouve pas la phrase suivante, du ms. S; cette dernière phrase semble altérée, on ajoutée au texte primitif par un bien mauvais écrivain.

#### NOTICE ET EXTRAITS

#### MANUSCRIT GREC D'II N

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BALE (1).

Manuscrit marqué A. N. II. 14 (2).

(Haenel, Catalogus librorum manuscriptorum, etc., col. 527, l. 3, et col. 533, l. 3, le désigne par l'ancienne marque F-I-6. — On voit aussi, sur le dos du manuscrit, une autre marque K-II-6, qui est biffée.)

Manuscrit in-folio, sur papier, du xve ou du xvie siècle, de 534 feuillets numérotés. Il est composé de deux parties écrites sur même papier (comme cela ressort de la comparaison des filigranes) par trois ou peut-être seulement deux mains différentes.

<sup>1.</sup> Publiés pour la première fois dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 1875, pages 76 - 89.

2. Ce manuscrit a été prêté à la bibliothèque de l'université de Paris. Qu'il nous soit permis d'adresser de vifs remercîments à M. Léon Renier, membre de l'Institut, administrateur de la bibliothèque de l'université de Paris, et à M. Louis Sieber, bibliothécaire de l'université de Bâle: c'est grâce à leur bienveillante obligeance qu'il nous a été donné d'étudier le manuscrit dont on publie ici la description. Cette description ne sere pas inutile cen il n'existe pas d'entre cetalo-

Cette description ne sera pas inutile, car il n'existe pas d'autre catalogue imprimé des manuscrits grecs de Bâle que celui qu'a publié Haenel
(Catal. libr. man., p. 514 et suiv.), s'il est permis de donner ce nom à
une série de renseignements fort incomplets, quelquefois faux. En ce qui
concerne notre manuscrit en particulier, on savait, jusqu'à présent, qu'il
contenait quelque chose d'Athénée, quelque chose de Héron, que c'était
un chartaceus et qu'il était in-folio: et c'était tout. (V. Miller, Journal des
Savants, 1868, p. 187.)

Nota. - Sauf indication contraire, les écrits catalogués ci-dessous commencent et finissent dans le manuscrit comme dans les éditions auxquelles nous renvoyons dans les notes.

## PREMIÈRE PARTIE.

Feuillet de garde, non numéroté. En blanc.

1. En blane: porte seulement ce titre, au ro: 'A9nναίου περί μηγανημάτων.

2. Table (défectueuse) des matières comprises dans la première partie.

Fol. 9 vo. L. Athénée, Des machines de guerre (3),

II.] Biton, Construction des machines de guerre (\*). 15 vo.

Fol. 21 vo. III.] Héron d'Alexandrie. Construction de la chirobaliste (5).

23 vo. IV.] Id., Bélopée (6). Fol.

Fol. 34 vo. V.] Apollodore, Poliorcétique (7). (Le fragment inédit publié par M. Wescher, Poliorcétique des Grecs, p. 193, de la ligne 1 à la ligne 5, manque.)

Fol. 50 v°. VI.] [Apollodore.] Construction de l'hélépole dite Κόραξ (8).

Fol. 52 v°. VII.] Philon l'Ingénieur, Bélopée = livre IVe de la Mnyavixn σύνταξις (9). (Le titre et les premières lignes manquent: le traité de Philon commence à la ligne 7 à compter du bas de la page, tout simplement comme s'il venait un nouvel alinéa, et il semble ainsi faire la continuation du morceau précédent. Les premiers mots appartenant à Philon, dans le manuscrit, sont: orar elc Elagogov (10).)

<sup>3.</sup> Imprimé dans les Veterum Mathematicorum opera, Paris., ex typ. reg., 1693, in fol , p. 1, et dans la Poliorcétique des Grecs, par C. Wescher, Paris, Impr. impér., 1867, in-4, p. l. (Les figures, soigneusement reproduites en apparence, sont fort altérées. Elles n'ont pas été mises en couleur. Ces observations s'appliquent également aux nos u = v.)

<sup>4.</sup> Imprimé dans les Vet. Math., p. 105, et dans la Poliorc., p. 43. Dans le manuscrit, il manque six figures; la place de trois a été laissée en blanc.

5. Vet. Math. p. 115, et Poliorc., p. 123. Dans le manuscrit, les figures sont incomplétement dessinées, et il en manque deux entièrement.

<sup>6.</sup> Vet. Math., p 121, et Poliorc., p. 71. Dans le manuscrit, il manque

cinq figures. 7. Vet. Math., p. 13, et Poliorc., p. 137. Dans le manuscrit, il manque neuf figures.

<sup>8.</sup> Vet. Math., p. 43.
9. Vet. Math., p. 49, et griechische Kriegsschriftsteller von Köchly und Rüstow, t. I, Leipzig, 1853, in-12, p. 240.
10. Vet. Math., p. 50, l. 17, et gr. Kriegsschriftst., p. 242, l. 15.

Fol. 68 v°. VIII.] Id., le prétendu cinquième livre de la  $M\eta$ - $\eta \alpha \nu \alpha \gamma \alpha \xi_{IS}(^{11})$ .

Fol. 83 vo. IX.] Jules l'Africain, Cestes (12).

Fol. 114 v°. X.] Compilation anonyme sur la défense des places,  $0\pi\omega_S$   $\chi_{O}$   $\tau_{O}$   $\tau_{O$ 

Fol. 132 v°. XI.] Παρεκβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατά-ξεων (compilation en partie inédite) (14).

Fol. 165 v°. XII.] Léon (l'empereur), Tactique éditée (15). (L'ordre des chapitres III-IV est interverti. Lacunes: 1) au fol. 208, commençant après τούλδου (p. 119, l. 12, éd. Meursius), finissant devant τὰ στρατιωτικὰ (p. 121, l. 10 d'en bas); 2) au fol. 211 v°, δυσχερία (p. 132, l. 13) ~ 'Εὰν οὖν (p. 179, l. 2 d'en bas); 3) au fol. 234, τείχει ἀποσο (sic) (p. 234, l. 6) ~ πρότερον (p. 236, l. 3). La seconde lacune est cause que le chap. XV se trouve numéroté XII dans le manuscrit, et que le numéro d'ordre de chacun des cinq chapitres suivants se trouve toujours diminué de trois unités. L'épilogue (pp. 416 ~ 433, éd. Meursius) manque à la fin de la Tactique; mais il a été incorporé plus haut (fol. 136 v° ~ fol. 142) dans les Παρεκβολαί [XI].)

Fol. 304 v°. XIII.] Nicéphore Phocas (l'empereur), Fragments militaires inédits désignés généralement par le titre du premier

<sup>11.</sup> Vet. Math., p. 79. Une traduction française de ce livre, due à M. A de Rochas d'Aiglun, a été publiée sous le titre: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance. Paris, 1872, in-8. 12. Vet. Math., p. 275.

<sup>13.</sup> Vet. Math., p. 317 et p. 361. Une traduction française de cette compilation, due à M. E. Caillemer, a été publiée à la suite du livre déjà cité de M. de Rochas p. 197

cité de M. de Rochas, p. 197.

14. Sur cette compilation, voir Fr. Haase, De militarium scriptorum graccorum et latinorum omnium editione instituenda, Berlin, 1847, p. 14. Ces παρεκβολαί se trouvent aussi dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 2437 et 2441 de l'ancien fonds grec et 26 du supplément grec, ainsi que dans les manuscrits grecs Υ-111-11 de l'Escurial, 393 de la Bibliothèque palatine à Heidelberg, 195 de la bibliothèque de Munich, 219 de celle du Vatican, 24 et 55 (Nessel, 4° partie) de celle de Vienne, III-0-18 de celle de Naples, Baroccianus 187 de la bibliothèque Bodléienne à Oxford, Urbinas 79 de la bibliothèque du Vatican, et dans un manuscrit de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

de la bibliothèque de Zeitz; en outre, ces extraits existaient encore dans le manuscrit grec 60 de la bibliothèque de Turin, aujourd'hui égaré.

15. Publiée pour la première fois par J. Meursius, à Leyde, imp. Lud. Elzevirij, 1612, in-4, et rééditée par Lamius dans J. Meursii opera, t. VI, Florence, 1745, in-fol. — Sur la Tactique inédite de l'empereur Léon, consulter Fr. Haase, ouvrage cité, p. 17, et Köchly, Programmes de l'université de Zurich, semestre d'été de 1854 et semestre d'hiver de 1854-55.

d'entre eux: περί καταστάσεως ἀπλήκτου, Sur la castramétation (16).

Fol. 324 v°. XIV.] Id., περί παραδρομής (πολέμου) (17).

Fol. 350 - 355. Ces six feuillets, postérieurement ajoutés au volume précédent, contiennent une table des matières (défectueuse) en latin.

#### DEUXIÈME PARTIE.

Fol. 356. Feuillet postérieurement ajouté. En blanc, sauf ce titre au v°: Ἐξήγησις ἀνώνυμος εἰς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίου. Fol. 357. XV.] Commentateur anonyme sur le Traité d'ASTROLOGIE JUDICIAIRE, en quatre livres, de CLAUDE PTOLÉ-MÉE (18).

La main qui a copié le commentaire ci-dessus n'est pas celle qui a exécuté la première partie du manuscrit.

16. Ce recueil, sans nom d'auteur dans le manuscrit, compte trente-deux chapitres: nous en publions plus bas trois seulement, à titre de spécimen. Il est signalé aussi dans les manuscrits suivants: Palatinus 393, Monacensis 195, Neapolitanus III-C-18, Escorialensis Σ-I-19, dans un manuscrit de la ville de Zeitz, puis dans trois manuscrits parisiens, savoir: 26 du supplément grec, 2437 et 2445 de l'ancien fonds grec (ce dernier manuscrit n'en renferme qu'une partie). Il est probable qu'on en reconnaîtrait l'existence dans d'autres manuscrits encore, si les notices des catalogues étaient, en général, suffisamment détaillées.

l'existence dans d'autres manuscrits encore, si les notices des catalogues étaient, en général, suffisamment détaillées.

17. Publié pour la première fois par C.-B. Hase, à la suite de Leo Diaconus, Paris, 1819, in-4°, p. 117, et reproduit dans l'édition de Bonn, 1828, in-8.

18. Imprimé à Bâle, en 1559, avec une traduction latine attribuée à Jérôme Wolf, dans un volume in-fol. qui porte en titre: «Εξηγητής ἀνοννυρος εἰς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίον. — În Claudii Ptolemaei quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclum fuisse quidam existimant», et sur la dernière page (p. 279): «Basileae, ex officina petriana anno M. D. LIX, mense septembre.» Déjà il en avait paru à Venise, en 1502, une traduction latine, peu correcte, sous le nom de G. Valla (v. la préface de l'édition de 1559, et Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca, t. V, p. 288). — M. Ch.-Em. Ruelle (Archives des missions scientifiques, 3° série, t. II (1875), 2° livr., p. 554), ne sait pas s'il doit identifier le commentaire anonyme sur la τετράβιβλος de Ptolémée signalé par M. Miller et qu'il a vu luiméme dans le manuscrit de l'Escurial T-1-14 (Miller, Catal. des mss. grecs de l'Escur., p. 111), avec les commentaires sur le même traité qui existent dans les manuscrits grecs 303 et 314 de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise. Il n'y a pas de doute à conserver. Le Marcianus 303 contient la paraphrase de Proclus, publiée en grec et en latin à Bâle apud Johannem Oporinum, M. D. LIV, très-petit in-folio, avec une préface de Philippe Mélanchthon; mais l'exégète anonyme du manuscrit bâlois est bien le même qui se retrouve dans l'autre Marcianus, ainsi que dans l'Escorialeusis, et l'on peut ajouter encore dans le Coislinianus 171 (à la Bibliothèque nationale de Paris).

Fel 511. XVI., Purphyre, Introduction on Traité d'ASTRO-LOGIE ADREASES. on qualre livres, de CLAUDE PTOLÉMÉE (19).

La min qui a aspié se livre de Purphyre, bien distincte de celle qui a seinsi le xº xx, est pent-être la même à qui l'on doit la première partie du manurit, him que l'écriture soit isi plus grande et moins servée.

Pill In Mane.

P 534. Femiliet postérieurement ajouté. En blanc.

Das la première partie du manuscrit, on rencontre de temps en temps. à la marge, des écritures qui appartiennent à deux miss différentes. L'une est celle du copiste, qui a réparé luinine de fréquentes emissions; la plupart de ces compléments maginant sent de seconde encre, ce qui prouve que la copie. une fois terminée, a été collationnée par son auteur, soit sur l'original seit sur quelque autre manuscrit. L'autre main propose surtout des rectifications et témoigne d'une revision postérieure.

<sup>19.</sup> Imprimé à Bâle, en 1559, à la suite de l'Eşpyntis droivonos (voir la note précédente). Comp. Fabrie-Harl., Bibl. grace., à l'endroit cité.

### FRAGMENTS MILITAIRES INÉDITS.

Nota. - Les mots que nous plaçons entre crochets obliques ( ) manquent dans nos manuscrits; nous enfermons entre crochets droits [] ceux

que nous sommes d'avis de retrancher.

En général, nous ne noterons pas les mauvaises leçons qui ne se rencontrent que dans deux au plus de nos trois manuscrits; nous ne relèverons même pas celles qui sont communes à tous les trois, quand nous n'aurons affaire qu'à une faute d'orthographe provenant de l'identité dans la prononciation de 1, 21, 7, 9, 01, v, entre eux, de au et 2, enfin de 0. w et w.

Ι. Περί του ότι ασύμφορον έστιν έν ανύδροις τόποις όδοιποοείν πολεμίων επιόντων.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς άλλοις εἰδέναι δεῖ ὅτι πολεμίων προσδοχωμένων ασύμφορον έστιν έν ανύδροις τόποις είσανανείν το στράτευμα καὶ μάλιστα θέρους ώρα γειμώνος μέν γάρ πολλάκις ημέραν δλύκληρον άνευ ύδατος καρτερήσουσιν, εν δε τω θερινώ χαιρώ οὐδε μέγρις αρίστου, άλλα συναπολούνται τοῖς Έπποις χαί οὶ ανθρωποι. Δεινόν οὐν ἐστι δυσὶ πολέμοις ἐαυτόν ἐκδοῦναι, (τω) των έγθρων λέγω και τω του καίσωνος υδάτων επιλειπόντων. 'Αλλ' εὶ δεήσει, καὶ κόπον τριών η καὶ τεσσάρων ημερών προκρινάτω της συντετμημένης (20) έκείνης και ανίδρου όδου. χρείττον γάρ χόπον αίρετισάμενον δι' έχείνης της μαχράς καί ακινδύνου ασφαλώς δδεύσαι ή προκρίναντα την σύντομον κινδύνο περιπεσείν.

ΙΙ. Περί του μή επάγεσθαι πλήθος άργον εν τη πολεμία.

Σφαλερον δε και επιβλαβές, καθά και τοις παλαιοίς δοκεί και ημίν ή πείρα παρέστησε, τὸ άργὸν καὶ ἀπόλεμον ἐπιφέρεσθαι πλήθος εν πολεμία και φόρτον παρά την αναγκαίαν γρείαν και όχλον ήμιόνων καὶ όνων καὶ καμήλων έχειν καὶ μάλιστα ἐν τῆ τῶν Βουλγάρων χῶρα, ἐν ἡ καὶ κλεισοῦραι ὑλώδεις καὶ δύσβατοι και όδοι στενότητα πολλήν έχουσαι, ας, ει μέλλει διοδεύειν ή στρατιά, άργίαν (21) έχ του τοιούτου υφίσταται τρόπου την γάρ όδον της μιας ημέρας, δπόταν το άργον επιφέρηται πληθος καί τὸν παράλογον καὶ τρυφηλὸν φόρτον τήν τε ἀνόνητον καὶ πολυτελή αποσχευήν, ούδ' αν είς τέσσαρας έξανύσειεν, αλλά και ποταμών τους βαθείς και τελματώδεις έν τω περαιούσθαι ή γεφύ-

<sup>20.</sup> Συντεταμένης f. 21. Apyviar k f h; k, en marge, apysiar (de seconde main).

## FRAGMENTS MILITAIRES INÉDITS

Publiés d'après le manuscrit de Bâle ci-dessus décrit (= k) et les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris 26 du supplément arec (= f) et 2437 de l'ancien fonds grec (= h) (22).

#### TRADUCTION FRANÇAISE.

I. Qu'il est nuisible de faire traverser à l'armée un pays sans eau, quand l'ennemi approche.

Il faut savoir, en outre, que, lorsqu'on s'attend à voir bientôt l'ennemi, il est très-désavantageux d'engager l'armée dans un pays dépourvu d'eau, surtout en été. Encore, l'hiver, les soldats supporteraient-ils bien le manque d'eau pendant toute une journée; mais l'été, ils ne gagneront seulement pas midi: hommes et chevaux périront. C'est trop de se mettre à la fois deux guerres sur les bras, j'entends la guerre contre les ennemis, et la guerre contre la chaleur, en souffrant de la privation d'eau. Que l'armée préfère, s'il le faut, trois ou quatre journées de fatigue à une route plus courte, qui n'offrirait point d'eau. Il vaut bien mieux choisir la fatigue d'une route longue, mais sans danger, et marcher en sûreté, que de prendre la traverse et tomber dans le péril.

II. Qu'il ne faut pas mener à la suite de l'armée en pays ennemi de bouches inutiles.

Il est dangereux et nuisible, — tel est l'avis des anciens, et c'est ce que notre propre expérience nous a aussi démontré, — d'emmener en pays ennemi des bouches inutiles, ainsi que de traîner à sa suite plus de bagages qu'il n'est strictement nécessaire, avec un grand nombre de mulets, d'ânes et de chameaux. Cela est surtout vrai lorsqu'on fait une expédition chez les Bulgares; leur pays est rempli de défilés boisés et de difficile accès, ainsi que de passages étroits: si l'armée doit les franchir, elle est condamnée, dans ces conditions, à perdre beaucoup de temps. La route d'un jour, grâce à cette foule oisive, à ce train

<sup>22.</sup> Voir ci-dessus, pages 141 et 142, le n° xIII de la description du manuscrit de Bâle et la note.

τῶ τῆς ἀνατολῆς λαῷ καλούμενοι τραπεζίται(81), καὶ συνεγώς άλλοι άλλαχόθι της χώρας εἰσίτωσαν πρὸς τὸ αἰχμαλωτίζειν άνθρώπους, ίνα δι' αὐτῶν ἀχριβῶς αἱ τῶν πολεμίων ἀναδιδάσκωνται βουλαί είτε επισυνάγονται ή συμμάχους (32) δέχονται, καί, συντόμως είπειν, ίνα των παρ' αύτοις μελετωμένων λανθάνη

μηδέν.

Οἱ δὲ ἀληθεῖς τῶν κατασκόπων καὶ αὐτοὶ γρησιμώτατοι: είσιόντες γαρ είς την πολεμίαν δύνανται τα των έγθρων αχριβώς μανθάνειν καὶ τοῖς ἀποστέλλουσι δήλα ποιείν. Οὐ μόνον δὲ εἰς τούς Βουλγόρους έξεστι τω δομεστίχω (88) και τοις ακρίταις στρατηγοίς (34) κατασκόπους έχειν, άλλα καί είς τα λοιπά γειτονούντα έθνη, είτουν (35) είς Πατζιναχίαν (36) καί είς Τουρχίαν καί είς 'Ρωσίαν, Ίνα μηδέν (87) των έχείνων βουλευμάτων άγνωστον ทุนเข ทู.

Οι δε σύν γυναιξί και παισίν άλισκόμενοι αίγμάλωτοι ενίστε καὶ αὐτοὶ τῶν κατασκόπων (38) πλεῖον ώφελοῦσι · πίστεις γάρ λαμβάνοντες παρά των στρατηγών έλευθερίας τυχείν σύν γυναιξί χαὶ παιδίοις (39) χαὶ αὐτοὶ πρὸς χατασχοπήν ἀποστέλλονται χαὶ μετά τὸ κατανοῆσαι ώς έχει τὰ τῶν ὁμοφύλων ἄπαντα ὑποστρέ-

φοντες (40) τὸ άληθὲς ἀπαγγέλλουσιν.

des corruptions évidentes d'une forme cursarius qui a dû nécessairement exister dans la basse latinité et qui a donné, par exemple, le mot français

32. Συμμετόχους f. - Peut-être faudrait-il corriger le mot suivant, δέχονται, en προσδέχονται. Pour la fréquente omission de πρὸς causée par l'emploi d'une abréviation ancienne devenue inintelligible plus tard pour les copistes, voir Cobet, Var. lectiones, p. 82: « Hoos intercidit, ut sexcenties,

ob siglam librariis sequioribus non intellectam.»

corsaire. On trouve τροχάδια χουρσώρια, = « des sandales de piéton, de courrier», dans l'Édit de Dioclétien, ch. 1x, l. 14 (p. 25 éd. Waddington).

31. Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδρομής πολ., p. 121 D, éd. Hase:... καὶ τραπεζίτας ἐπιλέγεσθαι γενναίους καὶ ἀνδοείους, οὺς οἱ Λομένιοι τασιναρίους χαλούσιν, ... χαι τούτους διηνεχώς αποστέλλειν του χατέρχεσθαι εξς τὰς τῶν πολεμίων χώρας . . . καὶ, εἴ που δυνηθώσιν, τινὰς κατασχείν τῶν πολεμίων καὶ πρὸς τὸν . . . στρατηγόν ἀποκομίζειν, ὅπως δι' αὐτῶν τὰς τῶν ἐχθρῶν κινήσεις καὶ βουλὰς ἀναμανθάνη. Cp. ibid., p. 126 D: τοὺς τραπεζίτας ἀποστέλλειν ἤτοι τὰ τασινάκια. Le trapézite est, comme on voit, l'ancêtre du uhlan moderne. — «Le peuple du Levant» dont il est ici question, ce sont les Arméniens. Τοαπεζίται qui n'est sans doute pas un mot arménien, puisqu'il est grec, pourrait bien avoir été substitué dans le texte à la leçon originale τασινάριοι ου τασινάκια.

oni sont connus chez le peuple du Levant (c.-à-d. les Arméniens) sous le nom de ? trapésites. On les envoie sans cesse sur le territoire ennemi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, nour v enlever des prisonniers dans le but d'être exactement renseigné par leur moven sur les desseins de l'adversaire, d'apprendre s'il rassemble ses troupes, si des alliés viennent à son secours, en un mot de n'ignorer rien de ce qui se prépare.

Les espions proprement dits rendent, eux aussi, les plus grands services. Ils vont dans le pays de l'ennemi, s'enquièrent exactement de tout et en instruisent ceux qui les ont envoyés. Le lieutenant général des armées de terre, ainsi que les généraux des armées frontières, doivent entretenir des espions non-seulement chez les Bulgares, mais aussi chez les autres nations avoisinantes, en Patzinaquie, en Turquie, en Russie, pour que rien. dans les projets de ces peuples, ne nous reste inconnu.

Parfois ceux des ennemis qui ont été faits prisonniers avec femmes et enfants peuvent être plus utiles eux-mêmes que les espions ordinaires. Les généraux, après s'être engagés à leur donner la liberté, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, les envoient espionner. Ils observent comment tout va chez leurs compatriotes, reviennent et rapportent fidèlement ce qui en est.

<sup>33.</sup> Cp. Léon Diacre, p. 3 D, éd. Hase.
34. Cp. Nicéph. Phoc., περὶ παραδο. πολ., p. 122 D, éd. Hase.
35. « Elrour idem significat quod ηγουν.» (Bast: lire sa note chez Grégoire de Corinthe, de dialectis, éd. Schaefer, p. 876.) Cp. aussi E. A. Sophocles, Greek Lexikon, s. v. εἴτουν. De même au chapitre X\*, encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: στοιχηδὸν πορευομένας εἴτουν κατ' ὄρδινον.
36. Le pays des Patzinaques ou Petchénègues s'étendait, au x\* siècle, le long du littoral de la mer Noire, depuis l'embouchure du Danube jusqu'à celle du Don (voir, p. ex., Spruner, Hand-atlas . . . des Mittelalters, 1846, 44\* carte). Les Russes étaient établis au nord des Petchénègues, et les dé-bordaient un pen à l'est, occupant la région comprise entre la mer Noire. bordaient un peu à l'est, occupant la région comprise entre la mer Noire et la mer Caspienne jusqu'à la chaîne du Caucase. Quant aux Turcs, ils menaçaient perpétuellement la frontière orientale de l'Empire et l'Asie-Mineure, qu'ils devaient conquérir pendant le siècle suivant.

<sup>37.</sup> Μηδέ k f h.

<sup>38.</sup> k insère και devant πλείον.

<sup>39.</sup> Hairl f.

<sup>40.</sup> Αποστρέφοντες k f h.



# ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS



## PHILON DE BYZANCE

#### **FORTIFICATIONS**

ÉDITION CRITIQUE, AVEC TRADUCTION FRANÇAISE (1).

L'ingénieur Philon, byzantin soit de naissance, soit par adontion — il est appelé Bulantioc par Héron d'Alexandrie (Automates, page 263, ligne 10 des Veteres Mathematici), Vitruve (VII. préface. 14). Eutokios (sur Archimède. Sphère et culindre. liv. II, propos. II, page 136, l. 8 d'en bas, Torelli) et Héron le Jeune (p. 260, l. 5, Wescher) —, ne doit pas être confondu, comme ont fait notamment Héron le Jeune (p. 212, l. 12), à l'époque byzantine, et, dans les temps modernes, l'éditeur des Veteres Mathematici (p. XI, 1.35) et J.-A. Fabricius (Bibliotheca graeca, tome IV, p. 251, l. 1, Harles), avec Philon d'Athènes, architecte illustre, contemporain de Lycurgue l'orateur et de Demetrios de Phalères. D'autre part, le livre des Sept merveilles du monde, qui est intitulé, dans le manuscrit unique que nous en ayons, Φίλωνος Βυζαντίου περί των έπτα θεαμάτων, et qu'on publie toujours sous ce titre, n'a certainement pas été composé par l'ingénieur Philon.

Philon de Byzance, l'ingénieur, appartenait à une génération intermédiaire entre celle de Ctesibios, le célèbre mécanicien d'Alexandrie, et celle du non moins fameux disciple de Ctesi-

<sup>1.</sup> Publiée pour la première fois dans la Revue de Philologie, 1879 (Janvier, Avril, Juillet), p. 91 - 151, en collaboration avec M. A. de Rochas d'Aiglun, qui avait déjà fait, du prétendu cinquième livre de Philon l'Ingénieur, une traduction française, laquelle obtint en 1873 une médaille de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France.

bios. Héron, dont le nom figure encore aniourd'hui dans tons les traités de physique. En effet, lorsque Philon écrivit, alors dans un âge assez avancé, à ce qu'il semble. - le IVe livre du grand ouvrage dont nous parlerons plus bas. Ctesibios devait être déjà mort: on paraît être en droit de le conclure des mots Κτησίβιον τον έν 'Αλεξανδρεία γεγονότα (dans un passage cité ci-dessous, p. 155, l. 24). D'ailleurs, un autre livre du même ouvrage, certainement postérieur au IVe (vov. ci-dessous, p. 158, l. 4 sqq. et pp. 162-163), avait paru et jouissait déjà d'une grande célébrité, lorsqu' Héron composa ses Automates. comme on le voit nettement par la préface du second livre de ce dernier traité (p. 263). Or, Th.-H. Martin (Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, 1854, p. 22 sqq.) a ingénieusement et assez solidement établi qu'Héron n'a pas dû mourir avant le milieu du 1er siècle avant J.-C. Il serait oiseux de rouvrir la discussion qui a été longtemps pendante sur ce sujet, tant du moins que de nouvelles déconvertes ne viendront point fournir d'éléments inattendus pour confirmer ou modifier les conclusions sagement posées par Martin. Il v a lieu d'admettre, pour le moment, que Philon a fleuri vers l'an 100 avant notre ère (2).

<sup>2.</sup> Frédéric Haase est l'auteur d'une notice sur la vie et les écrits de Philos, qui a paru dans l'encyclopédie Ersch et Gruber en 1847 et dont Martin n'a pas eu connaissance. Pour Haase, Ctesibios, Philon et Héron ont vécu au un's siècle avant J.-C., mais l'argumentation qu'il emploie n'est pas sans réponse possible. Sur beaucoup de points, cette excellente notice donne encore aujourd'hui l'état de la question. — Tout dernièrement, Victor Pron (La Charobaliste d'Héron d'Alexandrie, t. XXVI, 2° part. des Notices et autrents des manuscrits, 1877, p. 51), dans un travail d'une valeur incontestable, quoique executé d'une façon défectueuse au point de vue philologique, a émis, en adoptant les conclusions chronologiques de Martin, l'opinion suivante: Ce serait par les Romains, et peu avant le milieu du pre mobile à la suite de l'intervention de Rome dans les affaires d'Égypte, que les ingénieurs des Ptolèmées auraient connu l'élasticité spéciale des acteur expansels. — Si cette opinion était prouvée, on saurait définitivement dans que siècle placer la belle époque des mécaniciens d'Alexandrie. Il suit de fait que, au temps où Philon écrivit ses Bélopoiques, la propriété des reserves métalliques n'était pas généralement connue dans le monde prompte des réserves en était pas généralement connue dans le monde prompte des réserves en était pas généralement connue dans le monde par le fait que, au temps où Philon écrivit ses Bélopoiques, la propriété des réserves en était pas généralement connue dans le monde par le fait que la travers de la monde par la fait et la reserve de la monde par la fait de la monde d

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fit un assez long séjour à Alexandrie, et vécut aussi quelque temps à Rhodes:

Βειοροϊques, § v, Köchly-Rüstow, Ιστορήσομεν οὖν σοι, καθότι καὶ αὖτοὶ περιειλήφαμεν (corr. παρειλήφαμεν) ε΄ν τε Αλεξανδρεία συσταθέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (c.-à-d. τὴν βελοπικὴν) καταγινομένοις τεχνίταις, καὶ ἐν 'Ρόδφ γνωσθέντες οὖκ ο Αίγοις ἀρχιτέκτοσι καὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα των ὀργάνων εὐδοκιμοῦντα.

A Alexandrie, parmi ces τεχνῖται dont parle Philon, il faut videmment ranger son contemporain, un peu plus âgé que lui, comme on vient de voir, Ctesibios. Philon (Bélop. § LX, sqq.) décrit de visu une machine, de l'invention de cet ingénieur, qui lançait des pierres par la force d'élasticité de l'air comprimé. Pour ce qui est d'une autre machine de guerre, à ressorts d'acier, imaginée par le même Ctesibios, Philon, sans doute après son départ d'Alexandrie, en ayant entendu parler d'une manière vague, et, si nous constituons bien le texte, alors que le secret de la construction n'était pas encore divulgué, se mit à construire de son côté une machine fonctionnant en vertu du même principe, mais qui, lorsque plus tard l'engin de Ctesibios lui fut décrit par des personnes qui l'avaient étudié de près, se trouva en différer beaucoup dans l'exécution:

Βέλορ., § ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήφαμεν εὐρετὴν μὲν - Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿Αλεξανδρεία γεγονότα προσπεσόντος δὲ τὰ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασκευῆς οῦτω (corr. οὖπω) διαδεδο μένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (corr. αὐτοί) ζητῆσαι καὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἀγαγεῖν, ὅθεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάρχοντος ὀργάνου τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ' ἐκείνου συντεθεῖσαν κατασκευὴν, ἐξ ὧν διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ' αὐτῷ περιέργως τεθεαμένων (cf. § XLIX, Ύστερον δ' ἡμῖν ἀνήγγειλόντινες τῶν περιεργότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεθεαμένων κτλ.).

Il serait difficile de dire si c'est avant ou après son séjour à Alexandrie que Philon se rendit à Rhodes. Rhodes, illustrée par la belle et victorieuse défense qu'elle opposa en 305/304 aux efforts prodigieux de Demetrios Poliorcète, avait toujours gardé dès lors, et conserva, jusqu'au temps des empereurs romains, la renommée d'une des villes le plus savamment fortifiées et le mieux pourvues du monde en moyens de défense;

elle était le siège d'une célèbre école d'ingénieurs et de constructeurs de machines:

Strabon, XIV, p. 653, Κάνταῦθα δὲ ῶσπερ ἐν Μασσαλία καὶ Κυζίκω τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ὀργανοποιίας καὶ θησανροὺς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφερόντως καὶ ἔτι γε τῶν παρ' ἄλλοις μᾶλλον: Philon, Bélop., § v, cité ci-dessus, p. 155, l. 3: § LI, Λιονύσιος δέ τις ᾿Λλεξανδρεὺς κατεσκεὐασε Ὑροδίοις τὸν καλούμενον πολυβόλον καταπάλτην ἰδίαν τινὰ καὶ πάνυ ποικίλην ἔχοντα κατασκευὴν κτλ. (Philon, qui avait vu cet engin à Rhodes même, le décrit minutieusement): Fortifications, § III, 6, et § VIII, 15: Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodus (Heiligenstadt, 1868), page 37: « Am Hafenbollwerk entlang und rings um die Stadt zog sich eine starke, mit vielen Thürmen versehene Mauer, von der an mehreren Stellen bis auf den heutigen Tag noch ansehnliche Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.»

Qu'il parle de Rhodes ou d'Alexandrie, Philon, dans ce qui nous reste de ses ouvrages, le fait toujours comme quelqu'un qui n'y est point établi. Cf. plusieurs des passages déjà cités, ainsi que le suivant (à propos des progrès accomplis dans l'art de la balistique):

Bélop., § III, Τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρεία τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχηχότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτεχνῶν \* ἐπειλῆφθαι βασιλέων.

Qu'était-il alors devenu? Où s'était-il fixé? C'est ce qu'on ignore absolument. Une anecdote, rapportée par Vitruve, donnera du moins une idée de la situation que pouvaient obtenir, vers cette époque et dans le monde hellénique, les ingénieurs militaires:

Vitruve, X, (XVI) XXII, 3. «Diognetus — fuerat Rhodius ar» chitectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis » dignitate tribuebatur ad honorem. Eo tempore quidam archivectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroavsin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in » carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accividentem corripuit et transtulit intra murum. Hoc exemplar » Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam trans» tulerunt, » etc.

<sup>·</sup> φιλοτεχνων Rev. de Ph. : φιλοτέχνων K.-Rüst. H. G.

immense et de luxe, à tout ce bagage superflu et somptueux, sera faite à grand'peine en quatre. Faut-il traverser des fleuves profonds ou à lit de vase, passer sur des ponts, c'est alors que les monvements sont singulièrement entravés par cette queue. Cependant, les vivres que devraient consommer les combattants avec le nombre de valets convenable et utile, les bouches inutiles les dévorent, et le manque de vivres ne tarde nas à forcer l'armée de battre en retraite sans avoir pu rien faire. C'est ainsi que souvent les résultats que l'ennemi, même avec des forces considérables, n'aurait pu obtenir par lui-même, sont amenés par une disette que l'imprévoyance a causée. Puis ces mêmes gens, qui ne prennent point part aux fatigues et à qui l'ennemi fait neur, profèrent des paroles et des cris d'un effet fâcheux: ils s'empressent, s'ingénient dans la mesure du possible à renverser les projets formés par l'Empereur pour le succès de l'entreprise, et à accélérer la retraite.

### III. Des quides et des espions.

Il est bon de ne rien négliger de ce dont l'armée a quelque avantage à retirer; aussi faudra-t-il se procurer des guides expérimentés et intelligents, et leur faire du bien, s'occuper d'eux de toute manière, s'intéresser à eux: car, sans eux, on ne peut mener à bonne fin aucune entreprise utile. Les guides dont nous parlons ne sont pas simplement des gens qui savent les chemins (car, pour cela, les premiers venus, des paysans suffiraient), mais il leur faut, en outre, être en état de diriger les mouvements de l'armée au passage des défilés, de prévoir et de connaître les dimensions des camps, ainsi que les lieux qui seront propres à les établir, comme étant abondamment pourvus d'eau et tels qu'on ne puisse jamais s'y trouver bloqué. [Enfin ils doivent posséder une connaissance exacte de la position du pays de l'ennemi: l'armée y étant conduite par eux, fera du butin et des prisonniers].

Il faut avoir aussi de nombreux et bons éclaireurs, de ceux

<sup>29.</sup> Il y a lieu de soupçonner que le membre de phrase ξχειν τε - έξανδραποδίσηται est une addition postérieure à la rédaction originale.

<sup>30.</sup> Χωσάριοι k f h. Cp. χοσιάριοι chez Du Cange, Glossar. med. et infim. graecit., p. 741, s. v. χουρσάριοι. On lit au chap. XI., encore inédit, de la compilation à laquelle appartiennent ces extraits: πυκναίς ξπιδρομαίς κατά της αὐτῶν χρῶνται χώρας διά τε κουρσόρων καὶ τραπεζιτῶν τῶν παρὰ τοῖς δυτικοῖς χωσαρίων καλουμένων. Ce sont les Romains qui sont désignés par l'expression oi δυτικοί, «les Occidentaux». Χωσάριος ου χοσιάριος sont

p. 79-104, sous le titre Φίλωνος λόγος ε'. Philonis liber V, et avec le titre courant Philonis de telorum constructione.

Le seul travail d'ensemble, imprimé, auquel ait donné lieu la publication de ce morceau est le suivant: Traité de fortification, d'attaque et de défense des places, par Philon de Byzance, traduit —, commenté —, etc., par A. de Rochas d'Aiglun, capi-

taine du génie (Paris, 1872, in-8°) (5).

On n'a pas ici à faire à un livre conservé à peu près intact comme les Bélopoïques. Si nous ne nous trompons, ce prétendu V° livre se compose de quatre parties distinctes, dont chacune est l'epitome d'un des livres suivants de Philon: l° Fortifications, 2° Approvisionnements, 3° Défense des places, 4° Attaque des places.

Du prétendu V° livre, et du IV°, il existe, dans les papiers manuscrits de A. J. H. Vincent, une traduction inédite, que l'on

peut consulter à la bibliothèque de l'Institut de France.

3º Une traduction latine du moyen âge, faite sur une version arabe, d'un fragment assez considérable des *Pneumatiques*, publiée, en 1870, par Valentin Rose, au tome II de ses *Anecdota graeca et graecolatina* (p. 299-313) sous le titre «Philonis liber de ingeniis spiritualibus».

On peut, à l'aide de ces parties plus ou moins fidèlement conservées, reconstituer, jusqu'à un certain point, l'ordonnance

du grand ouvrage de Philon.

Mηχανική σύνταξις était le titre général que portait l'ouvrage (nous nous en sommes servis, par anticipation, dans les lignes qui précèdent). Le premier livre servait d'introduction générale; l'auteur y développait le plan de l'ensemble, et passait sans doute ensuite à la solution des principales questions de mathématiques qui trouvaient, de son temps, une application à la mécanique. On y voyait, notamment, traité le problème de la duplication du cube, et exposée la méthode à suivre pour construire, sur un modèle donné, des machines plus petites ou plus grandes que ce modèle. C'est ce qui ressort des passages que voiei:

<sup>5.</sup> F. Prevost, commandant du génie (1869), paraît être le premier qui ait réussi à élucider, en partie du moins, le morceau de Philon relatif aux fortifications: cf. l'analyse qu'il en donne dans ses Études historiques sur la fortification, l'attaque et la défense des places (p. 19-23).

Η θοδόν τινα υπάρχειν, εὰν ἀπὸ παραπριεθα τέλειον ποιῆσαι κτλ. ← Καθότι φὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίψ, πρώτψ δὲ χανιχῆς συντάξεως. Cf. § 1, cité ci-dessous τος ΙΙΙ-ΙV.

1. Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμὸν, ώς ἐν τῷ ....ω δεδηλώκαμεν.

le second livre, intitulé Μοχλικά, l'auteur exposait le macipe du levier et décrivait les machines fondées sur ce principe. Il n'est dit nulle part que les Μοχλικά formaient le second livre: mais on voit, d'une part, qu'ils ont été publiés avant le quatrième livre; on sait, d'autre part, que les livres I et III traitaient d'autres matières et portaient d'autres titres:

Ibid., § XXI, Καθάπερ εν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν.
Ibid., § XXVI, Χρώμενος πρὸς τὴν ἔντασιν βία τἢ μεγίστη δεδυγμένη διὰ τῶν μοχλικῶν.

Le troisième livre, Λιμενοποιικά, devait traiter, à en juger par ce titre, de la construction des ports (6); le quatrième, Βελοποιικά ου Όργανοποιικά, est celui qui est conservé intégralement, et il roule sur la construction des machines de tir:

Début des Béloporques, Φίλων Αρίστωνι χαίρειν. Το μεν ανώτερον αποσταλέν προς σε βιβλίον περιείχεν ήμιν τα λιμενοποιικά νύν δε καθήκει λέγειν, καθότι την έξ άρχης διάταξιν έποιησάμεθα προς σε περί βελοποιικών, ύπο δέτων όργανοποιικών καλουμένων.

Fin des Bélopoïques, — Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ τῶν βελοποιικῶν λόγων (lire τὸν μὲν π. τ. β. λόγον?) καταπαῦσαι, μεταβῆναι δὲ ἐπ' ἄλλο μέρος τῆς μηχανικῆς.

A partir d'ici, on ne peut plus assigner de place sûre aux divers livres qu'on pense avoir encore fait partie de la Μηχανική σύνταξις.

<sup>6. «</sup>Les principales questions qui se rapportent à la construction des ports sont traitées sommairement par Vitruve, dans le dernier chapitre de son cinquième livre. Un auteur sur la matière, très-postérieur, Phile-tairios (ἐν λιμενοποιίαις), est mentionné chez Tzetzes (Chiliades, Π, 87). Comme, lors du siège de Rhodes, la lutte eut surtout le port de la ville pour théâtre, et que Demetrios avait, de son côté, arrangé dans le voi-sinage un port particulier pour sa flotte, Philon trouva justement à Rhodes une bonne occasion d'apprendre beaucoup de détails utiles pour la com-position de ce livre.» (Haase, art. Philon, p. 430-1.)

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## ÉDITIONS NOUVELLES

DE

TEXTES GRECS

Philon, dont nous ne savons pas les titres(8), qui venaient sans doute dans la Μηχανική σύνταξις après les Παρασκευαστικά.

On sait encore que Philon avait traité particulièrement, dans la suite de son ouvrage, de la Manière d'envoyer des lettres secrètes:

P. 102, 1. 3 d'en bas, Πολλοί δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ὡς δηλώσομεν ἐν τῷ εἰδει (sic) τῶν (corr. τῷ) περὶ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀποστελλομένων.

Rien ne nous dit que Philon n'avait pas encore compris dans sa Μηγανική σύνταξις d'autres livres concernant la guerre de siège. Seulement, les renseignements positifs que nous possédons sur ce point, se bornent à ce qui vient d'être exposé. Néanmoins, notre sentiment est que Philon de Byzance avait dû, quelque part en son grand ouvrage - était-ce dans le livre correspondant à la quatrième partie du liber V? ou était-ce dans un livre spécial dont le souvenir a disparu? nous ne le saurions dire -, décrire la construction du bélier, des tours de charpente. des diverses tortues, portiques et autres engins employés dans les sièges, avec un grand détail et en donnant toutes les dimensions, comme il avait fait, au IVº livre, pour l'artillerie, et comme, au travers de l'epitome du Ve, on devine encore qu'il avait fait pour les tours, les courtines et les autres parties constitutives de ses fortifications. Aussi, pour notre part, eroyonsnous qu'il faut entendre de Philon de Byzance, ce qui, par suite ou d'un lapsus, ou d'une erreur imputable soit à Athénée luimême, soit aux copistes, se trouve dit de Philon d'Athènes dans le passage suivant:

Athénée, p. 15, Wescher,

Χελώνης χωστρίδος κατασκευή.

Τοῦτο τὸ κατασκεύασμά φησὶ Φίλων ὁ 'Αθηναῖος χρήσιμον εἶναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγὴν (corr. προσα-

<sup>8.</sup> Le traité de la Défense des places d'Énée porte en titre dans le ms., Περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιορχουμένους ἀντέχειν, mais devait avoir reçu de l'auteur un titre plus concis. Πολιορχητικά serait un titre approprié aux livres de l'Attaque des places, aussi bien d'Énée que de Philon: cf. ᾿Απολλοδώρου πολιορχητικά (dans la Poliorcétique des Grecs, de Wescher, p. 137). Πολιορχητικών α΄ et β΄ pourraient encore avoir servi de titres à deux livres se correspondant, l'un sur la Défense, l'autre sur l'Attaque des places.

γωγάς) τῶν μηχανημάτων (θ) καὶ τὰς παρεκτάσεις τῶν σταδίων (corr. στωδίων [R. de Phil. στωδίων: ms. de Ch. Gr. στωδίων. H. G.]) καὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέη χῶσαι.

C'est, à ce qu'on peut penser, à la suite de cette partie proprement militaire, que venaient, dans la Μηχανική σύνταξις, deux livres de physique pure.

- 1° Concernant l'un, savoir les Automates, on a deux témoignages, dont le second, s'il n'est pas récusé, établit la priorité de ce traité sur les Pneumatiques:
- 1) Héron, Autom., IIe livre, p. 263, l. 7 (après avoir dit que son Ier livre, Περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, contenait beau-conp de choses originales), Περὶ δὲ τῶν στατῶν αὐτομάτων βου-λόμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἄμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν ἀρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (d'après la restitution de Haase).
- 2) Philon, Pneumatiques, p. 302, l. 5, Rose, à propos d'explication sur la nature matérielle de l'air, « Et iam declaravi hoc alias sufficienter ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus », ce que Valentin Rose, Anecd. graec., II, p. 285, entend, avec raison, pensons-nous, du livre des Automates.

2º L'autre livre, intitulé Πνευματικά, dont Rose a retrouvé en latin le commencement, à savoir l'introduction suivie d'un morceau important sur les machines hydrauliques (voy. ci-dessus, p. 158, l. 18), est annoncé par Philon lui-même dans les Bélopoïques comme devant paraître dans la suite de l'ouvrage:

Bélop., § LX, Συνιδών γὰς (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις πνευματιχοῖς θεως ήμασι τοῖς καὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ξηθησομένοις ἰσχυςὸν ὑπάςχοντα καὶ εὕτονον τὸν ἀέςα κτλ.

Telles sont les données qu'on possède aujourd'hui sur l'ensemble de la Μηχανική σύνταξις de Philon de Byzance. Venant
présenter, comme spécimen d'une édition critique de Philon, le
texte de ce que nous considérons comme l'epitome du livre sur
les Fortifications, (voy. ci-dessus, p. 160, l. 10 sqq.), accompagné
d'une traduction française et de notes, il nous reste encore à
fournir au lecteur, 1° des indications, au moins sommaires, sur

<sup>9.</sup> Wescher constitue ainsi ce texte: πρός τε τὰς γινομένας εῖς τὴν προσαγωγὴν τῶν μηχανημάτων (προσόδους) καὶ τὰς κτλ.

les manuscrits de notre auteur, 2° quelques mots d'explication sur la méthode de la présente publication.

Le IVe et le prétendu Ve livre ne vont généralement pas l'un sans l'autre dans les manuscrits. Ceux-ci, à première vue, se partagent en deux groupes. L'un se compose de trois manuscrits anciens, en parchemin, savoir:

 $E = Escorialensis Y-III-11 (X^e siècle);$ 

V = Vaticanus 1164 (XIe siècle);

P = Parisinus 2442 (XI-XIIe siècle).

L'autre groupe est formé par un nombre considérable de manuscrits, tous, sauf erreur, en papier, mais qui, en tout cas, datent tous de la Renaissance ou d'une époque encore plus récente. Comme on le verra après discussion, ce second groupe de manuscrits est, en bloc, sans aucune espèce de valeur.

E, V et P, entre autres particularités, présentent respectivement les suivantes qu'il est utile de signaler:

#### E.

Le livre IV est mutilé en tête. Le feuillet sur lequel commençait Philon a été coupé, ainsi que le précédent. Au verso du folio qui est coté 48, finit le morceau anonyme intitulé Κατασκενή ἐλεπόλεως κόρακος ὀνομαζομένον (sic: p. 43 ~ 48, Vet. Math.); avec les premiers mots du folio 49 recto, ὅταν εἰς ἔλασσον συναιρῶν, nous nous trouvons en plein texte de Philon, Bélopoïques (p. 50, l. 17 Vet. Math., = p. 242, l. 15, Köchly-Rüstow) à une page (de manuscrit) du début. Le livre IV finit en haut du fol. 66 recto, et est suivi des mots: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον. Alors, à la ligne 5, commence, sans titre, le liber V, sur les mots: Φίλων ἀρίστων (sic) χαίρειν πρῶτον κτλ. Le manuscrit E, quoique plus ancien que les deux autres de son groupe, est le moins bon des trois.

#### V.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit aussi à la fin: ἐπληρώθη τὸ τέταρτον (au milieu du fol. 64 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι χαίρειν πρώτον κτλ. — Au § x, 1 (voy. ci-dessous, p. 216, aux Notes critiques), V donne la leçon bar-

bare πεώτην (pour πρώτην). — L'abbé L. Duchesne a bien voulu collationner ce manuscrit.

P.

Le livre IV n'est pas mutilé en tête. On lit à la fin : ἐπληρώθη τὸ τέταρτον (vers le bas du fol. 114 r.). Suit, sans autre titre: Φίλων ἀρίστωνι γαίρειν πρώτον κτλ. Le liber V est incomplet à la fin. Le manuscrit s'arrête actuellement sur les mots: τοὺς μέν στασιάζειν ποιήσουσι κατά δὲ (p. 103, l. 4), qui terminent le fol. 124 v.: les feuillets qui suivaient sont perdus. - P présente un certain nombre de fautes et de bonnes lecons qui lui sont propres. Notamment, dans les Approvisionnements, p. 90, l. 3, P contient seul, dans la phrase suivante, les huit mots imprimés en caractères espacés (les mots que nous avons mis entre crochets nous paraissent devoir être retranchés, bien qu'ils soient donnés par tous les mss.): Δεδοχιμάσθω δὲ ταῦτα πάντα κατ' εἰρήνην [έν ταῖς χρείαις], ἵνα μὴ κατὰ πόλεμον έν ταϊς συμβαινούσαις χρείαις συντριβόμενα άχρεῖα γένηra. - Des trois manuscrits du groupe ancien. P. le plus récent. est le meilleur.

Les Notes critiques renferment la collation complète de E. V. P., à l'exception de certaines catégories de variantes qui ont été systématiquement négligées : ce sont celles qui portent sur l'accentuation, l' $\iota$  muet, le  $\iota$  dit euphonique, l'emploi de la lettre simple pour la lettre redoublée ou réciproquement, sur la confusion de o avec  $\omega$ , de  $\alpha\iota$  avec  $\varepsilon$ , des sons  $\iota$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$  et v entre eux; enfin on ne s'est généralement pas inquiété de la ponctuation des manuscrits.

Si l'on passe maintenant au groupe de la Renaissance, on trouvera d'abord que les dix-neuf manuscrits dont la liste va suivre — et nous ne doutons pas un instant, d'ailleurs, que cette liste ne puisse être facilement augmentée — n'ont pas le commencement du IV° livre de Philon, et que les derniers mots du traité anonyme sur le Κόραξ y sont suivis immédiatement des mots: δταν εἰς ἐλασσον συναιρῶν, ceux-là mêmes qui commencent le fol. 49 r. de notre manuscrit E. Ce sont donc des manuscrits dérivés, directement ou indirectement, de E, après la perte des deux feuillets. Voici la liste annoncée:

Paris, Bibliothèque nationale, nºº 2437, 2438, 2441 de l'ancien fonds; nºº 26 et 244 du supplément grec;

Leyde, cod. Vossianus graec., fol., nº 3;

Oxford, cod. Baroccianus, 187;

Upsal, nº 44:

Copenhague, Bibliothèque royale, nº 182, in-4°, du nouveau fonds:

Vienne, cod. ms. philos. et philol. graec., nos 24 et 55:

Munich, no 195;

Bâle, ms. fol. A-N-II-14;

Turin, cod. LX. c. III. 3;

Rome, cod. Vaticanus, nº 219; Urbinas, nº 79;

Naples, nº 276 (= III. C. 18);

Madrid, Bibliothèque nationale, 0-42;

Escurial (l'), Ø-II-22.

Trois autres manuscrits, copiés de la main d'un scribe malhonnête, André Darmarios (fin du XVI° siècle), contiennent ou contenaient le *liber V* sans le livre IV. Ce sont:

Strasbourg, cod. graec., C. III. 6 (ms. brûlé dans le bombardement de Strasbourg en 1870);

Escurial (l'), Ω-IV-10;

Madrid, Bibliothèque de S.M., nº 36.

Dans les deux derniers de ces trois manuscrits, le livre de Philon est caché sous de faux titres; le texte dérive encore, indirectement, de E. Le texte du manuscrit de Strasbourg ne devait pas différer sensiblement de celui de ses deux frères.

Parmi les manuscrits dont le signalement nous est parvenu, nous en avons encore quatre du groupe de la Renaissance à examiner. Ils occupent une autre position dans l'arbre généalogique. Ce sont les suivants:

1° Leyde, cod. Vossianus graec., in-4°, n° 70 (J. van Leeuwen a en l'obligeance de collationner ce manuscrit pour tout le liber V);

2º et 3º Paris, nºs 2445 et 2435 de l'ancien fonds: nous désignons ce dernier par la lettre p;

4º Rome, cod. Vaticanus, nº 220 (liber V collationné en entier par l'abbé L. Duchesne).

Ce dernier ms. est une copie de V, dont il reproduit fidèlement, à quelques lapsus près, les bonnes et les mauvaises lecons, y compris la forme barbare πεώτην. N'était que cette même variante πεώτην ne se trouve pas reproduite dans les trois autres manuscrits, on pourrait admettre sans hésiter qu'ils dérivent également de V. Le premier ancêtre commun (en remontant le cours du temps) de ces trois copies porta la leçon πεσώτην, qui est aussi celle de toute la famille de E (P seul a conservé la vraie lecon πρώτην), et il présentait cà et là dans le texte quelques corrections conjecturales, qui ont fait disparaître de ces copies quelques-unes des fautes les plus grossières qui existent encore dans V: mais, en se livrant à ce travail, il arriva an correcteur d'aggraver parfois les altérations (voy. p. ex. cidessous, p. 168, l. 18). Outre ces infidélités volontaires, les trois manuscrits dont il s'agit fourmillent de fautes de copie inconscientes, consistant surtout en mots passés. Bref, ils ne peurent à aucun degré nous servir de sources pour la constitution du texte : ce serait puiser volontairement à des sources d'er-

C'est pourtant ce qu'a fait l'éditeur des Veteres Mathematici.

la reproduit le texte de p, ainsi que les variantes inscrites à marge, « avec une fidélité telle qu'il semble que le manuscrit à it été employé directement pour l'impression, sans l'intermédiaire d'aucune copie (10). » Il est vrai de dire que ces variantes marginales proviennent de P: elles nous font l'effet d'être le résultat d'une collation très superficielle de P, entreprise à l'occasion même de l'édition. Nous avons marqué ci-dessous, dans les Notes critiques, peut-être par un scrupule excessif, toutes les variantes, sauf celles d'accent, de l'édition princeps par rapport à notre texte, et un certain nombre des leçons de P, qui suffisent pour mettre en évidence dans quelle mesure l'édition est dépendante de p. On désigne ici l'édition par les lettres Th (du nom de Thévenot, l'éditeur du volume).

En résumé, pour la constitution de notre texte, 1° l'édition Princeps n'est pas à consulter, sinon pour y recueillir les conjectures, extrêmement clair-semées, que l'éditeur a tirées de son fonds et proposées en marge ou insérées dans son texte; 2° des

<sup>10.</sup> C. Wescher, *Poliorcétique des Grecs*, p. xxxv. Nous devons avertir que, sur plusieurs points, notre classement est contradictoire avec les conclusions posées par Wescher.

vingt-six copies qui composent ce que nous avons appelé le groupe de la Renaissance, il n'y a pas le moindre usage à faire (11). Elles n'existent guère, à vrai dire, que pour le tourment du philologue et l'encombrement des bibliothèques.

La tradition du texte établie sur le témoignage comparé de P. V. E., étant plus pure que celle de l'édition, permet de faire disparaître sans grand'peine telles altérations qui eussent pu défier longtemps les efforts d'une critique même habile. En voici deux exemples très clairs:

- 1.) § VI, 4. Ne faites pas vos tours trop hautes, recommande Philon: Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ (πύργοι) Θᾶττον ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι καταπίπτουσι οἱ δὲ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρουσι (texte des Vet. Math.). Cette fin de phrase est rendue ainsi par le traducteur latin: «Firmae vero ac validae turres » sustinent pondera», ce qui ne donne pas du tout le sens qu'on attendait ici. Or, on lit dans P: οἱ δυνάμενοι et φέρειν. Corrigeons οἱ en οὐ, et nous retrouvons la main de l'auteur: καταπίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν.
- 2.) § XI, 12. Il faut ménager de bonnes communications entre l'intérieur de la place et la palissade (χάραξ) élevée en arrière du fossé qui fait le tour du rempart, pour que les ennemis ne s'emparent pas aisément du fossé, « et ne vallum hostibus usui » sit » = ίνα μή - τοῖς πολεμίοις μή ή χρήσιμος. « Nos vero - diligenter et accurate humum fodere oportet, praecipue circa pro-» pugnacula antemurana et circa fossas et vallationes » = 'Huiv δὲ ή ταφρεία σπουδαστέα ἐστὶν ώς μάλιστα περὶ τὰ προτειχίσματα καὶ τάφρους (sic) καὶ τὰς χαρακώσεις. Il est bien étrange de «creuser autour de fossés» (ταφρεία περὶ τάφρους). Les mss. P. V. E. en nous rendant σπουδαστέον δ' έστιν nous mettent sur la voie de la lecon originale: ενα μή - τοῖς πολεμίοις ή χρήσιμος, ήμιν δέ μή, ή ταφρεία. Σπουδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειχίσματα καὶ τούς τάφρους καὶ τὰς χαρακώσεις. Rien de plus naturel que cette recommandation de « s'occuper des fossés ».

D'autres fois, la tradition commune à P. V. E. et à l'édition. est évidemment altérée; mais l'altération consiste dans une simple

<sup>11.</sup> Cette conclusion a une portée plus générale que pour Philon seulement; elle s'applique aux autres poliorcètes, savoir Athénée, Biton, Héron et Apollodore, qui accompagnent ordinairement Philon dans les manuscrits.

faute de lecture, et la leçon fautive, fidèlement transmise jusqu'à nous par les copistes, sans essai de correction de leur part, laisse encore entrevoir, comme par transparence, la lecture authentique. C'est ce qui a lieu, par exemple, au § x. 7:

Aux approches de la ville, dit Philon, il faut, sur les chemins qu'auront à parcourir les grandes machines de l'assiégeant, enterrer des amas de poteries vides, dont l'orifice est bouché avec de l'algue, et les bien recouvrir de terre: là-dessus, les hommes passent sans danger, mais les machines s'enfoncent. On lit dans le texte traditionnel: Κεράμια ὀρθὰ καὶ κενὰ δεῖ κατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φυκίας ἡττον γάρ ἐστι. Μετὰ δὲ ταῖτα γῆν ἄνωθεν ἐπιβάλλειν κτλ. Les mots ἡττον γάρ ἐστι n'ont pas le sens que leur attribue le traducteur latin:

- id enim vilius est »; et l'expression φυκία comme synonyme de Φῦκος n'est pas grecque. Toute difficulté disparaît en écrivant, par le plus léger changement: σάξαντας τὰ στόματα φύκει ασηπτον γάρ ἐστι.»

Le mal est plus difficile, et, souvent même, paraît impossible à guérir, quand l'altération consiste en une lacune: or, c'est, à ce qu'il nous semble, un cas qui se présente bien fréquemment. Nous avons inséré plusieurs points dans le texte, sans autre avis, chaque fois que nous avons cru avoir affaire à une altération de cette catégorie. Sur l'emploi que nous avons fait des points dans tel ou tel passage en particulier, il sera loisible à chacun de présenter des objections. Toujours est-il que la tradition de P. V. E. est défigurée par de nombreuses lacunes: la preuve, le manuscrit de Minas (Paris, supplém, grec, nº 607). la fournit sans réplique pour Athénée, Biton, Héron et Apollodore. S'il contenait encore Philon (12), si la partie de ce manuscrit qui renfermait Philon venait — ce qui est bien possible - à être retrouvée quelque jour, autant P comble de lacunes de p. autant, sans aucun doute, le précieux parchemin de Minas remplirait-il de vides dans la tradition de P. V. E. - Tout mot ou groupe de lettres qui, dans notre édition, a été ajouté par conjecture au texte traditionnel de P. V. E., est enveloppé de crochets obliques ().

<sup>12.</sup> Philon n'a pas été réimprimé dans la Poliorcétique des Grecs, le beau et si utile volume de C. Wescher, parce qu'il manque dans le manuscrit de Minas, «et qu'il eût fallu se contenter de le réimprimer d'après les sources moins anciennes et moins pures auxquelles Thévenot avait déjà puisé.» (Pages XII-XIII.)

Il y a un autre genre de fautes auxquelles il est moins malaisé de remédier, du moment que leur présence est bien et dûment constatée: nous voulons parler des intrusions. Dans ce texte, nous avons à en signaler de trois sortes principalement:

1.) P. ex.: § IV, 4, Αὐτοὺς ποιεῖν paraît être une mauvaise variante qui se trouve côte à côte dans le texte avec la leçon primitive qui lui a donné naissance: αὐτῶν τοὺς τοίχους πατχυτέρους ποιεῖν (et réunie à celle-ci par καί).

2.) P. ex.: § v, Ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι durent figurer jadis à la marge en regard de αἱ μὲν ορυκταὶ, αἱ δὲ ἐπίγειοι, à titre

de glose.

3.) P. ex.: Les alinéas 10 et 11 du § x, dans lesquels il est question d'instruments pour s'opposer à l'escalade, ainsi que de tours de charpente mobiles que doit se procurer l'assiégé, n'ont absolument rien à faire au beau milieu des prescriptions relatives aux ouvrages extérieurs, aux fossés et aux palissadements. (Ils seraient à renvoyer, s'ils étaient authentiques, au livre des Παρασχευαστιχά.)

Nous enveloppons de crochets droits [] toute portion du texte qui ne nous paraît pas authentique.

Ailleurs (§ IV, 6) on a cru reconnaître la transposition d'un membre de phrase. (Il y a d'autres transpositions, plus considérables, dans la partie du texte qui n'est pas publiée ici.)

Pour quelques fautes simples qu'on a pu corriger cà et là, il reste un grand nombre de difficultés qu'on a vainement cherché à résoudre. D'autres seront plus heureux que nous. Pour ne pas compliquer la tâche des critiques futurs, on s'est fait serupule d'admettre dans le texte aucune conjecture changeant notablement la physionomie de la leçon traditionelle de P. V. E. C'est dans les notes critiques qu'il faudra prendre presque toutes celles de nos conjectures qui ne sont pas purement grammaticales; et là, nous avons imprimé en caractères espacés celles qui nous paraissaient le moins incertaines. Pour ce qui est de l'indication des intrusions ou des lacunes, ou, au contraire, de l'insertion des suppléments qui paraissaient évidents, on a procédé avec une plus grande liberté d'allures. Il est, en effet, fort facile au lecteur de supprimer par la pensée, ou les crochets droits ou les points intercalés au milieu du texte, dans les deux premiers cas; ou, dans le dernier cas, toute la partie enveloppée de crochets obliques: et de faire ainsi réapparaître en reproduction fidèle le texte traditionnel.

La traduction française ne vise, en aucune mesure, à l'élégance. Elle a simplement pour but de montrer perpétuellement comment nous croyons qu'il faut entendre le texte dans les endroits où il nous paraît avoir été transmis exactement, et quel sens il devait ou pouvait offrir originellement là où la tradition semble altérée. Voulant éviter que certaines personnes, en se servant de la traduction seule — ce qui est toujours dangereux —, ne prennent quelquefois nos conjectures pour la lettre même de l'auteur, on a tâché d'imprimer en italique tout ce qui, dans la traduction, renferme quelque chose de conjectural, soit que le sens des mots grecs fournisse matière à discussion, soit que le français corresponde, non au texte traditionnel, mais à une restitution.

Quant aux notes explicatives, elles ont pris forcément beaucon de développement. Philon emploie plusieurs mots qui ne sont pas jusqu'ici expliqués comme il faut dans les lexiques, et plusieurs autres dans des sens qui ne sont consignés ni au Thesaurus, ni ailleurs. Nous avons donc été obligés d'avancer pas à pas, en rédigeant nous-mêmes notre lexique au bas de chaque page. Ces notices lexicographiques aideront à interpréter sainement des centaines de passages ordinairement mal compris chez les écrivains grecs dans leurs récits de siège. Signalons seulement, pour donner ici même une idée des résultats auxquels on arrive, le double sens de mots comme: Béhn (§ I. 3), qui vent dire, tantôt projectiles, tantôt machines de tir: Петроβόλοι, Καταπάλται, etc. (§ I, 2) qui se prennent également bien pour les machines dites balistes, catapultes, etc., et pour les projetiles que ces machines envoient. D'autres notes, comme celles sur l'emploi de  $\Gamma \dot{\nu} \psi o \varsigma$  pour désigner la chaux aussi bien que le plâtre, sur une unité très particulière de surface que les anciens appelaient Klirn, etc., contiennent l'exposé de petites découvertes que nous croyons avoir faites relativement à la technique de la construction en Grèce ou à divers usages antiques.

Exprimons, en terminant ces lignes, le vœu que la présente publication réussisse à attirer l'attention, non seulement des hommes spéciaux, mais surtout des philologues, sur un auteur peut-être plus important qu'on ne pense communément (13). Le texte de Philon est, il est vrai, aujourd'hui en bien mauvais état. Celui d'Énée le Tacticien n'était guère plus compréhensible dans l'édition princeps qu'en avait jadis donnée Casaubon. Cependant, grâce à la persévérante sagacité de plusieurs des plus éminents parmi les critiques de notre siècle, Énée se lit maintenant presqu'aussi couramment que son contemporain Xénophon. Puisse ainsi notre Philon être choisi comme thème favori par ceux qui ont le don des conjectures heureuses!

<sup>13.</sup> Ch. Graux, dans sa Note sur les fortifications de Carthage à l'époque de la troisième guerre punique (dans les Mélanges publiés par l'École des Hautes Études pour le dixième anniversaire de sa fondation. Paris, Vieweg, 1878), a essayé de montrer, p. 197 sqq., que le Manuel de fortification de Philon n'était pas un livre de pure théorie, mais que, par exemple, le triple système de défense qu'on y voit décrit, —, mur, avant-mur, fossés, — avait été réellement exécuté par les anciens sur le terrain.

# PHILON DE BYZANCE

3

TRAITÉ DE FORTIFICATION

TEXTE

ET

TRADUCTION

#### (EK TΩN

#### ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

### ΤΕΙΧΟΠΟΙΙΚΩΝ.>

(Page 79 des Vet. Mathem.) Φίλων 'Αρίστωνι χαίρειν.

(§ I) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰκοδομοῦντας πύργους, ὀρύξαντας μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἢ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς, τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα, τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψφ,

NOTES CRITIQUES. — En titre,  $\phi LAQNO\Sigma AOFO\Sigma E'$  Th.: pas de titre dans E. V. P.  $\P\P$  àplotur E.

§ I. ἐδάφους ἀσφαλῶς τοῦτον Ε. V. P. ¶¶ ἢ τινὸς ἐδάφους (aut solum quodpiam, trad. lat.), ἀσφαλῶς τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον, ὡς μάλιστα τιθέναι κτλ. Th. Cf., à l'appui de la conjecture ἀσφαλοῦς, Vitruve (cité aux Notes explicatives), «Fundamenta fodiantur ad solidum et in solido»: Jules l'Africain, Cestes, chap. LXXVI (alias LXXV), col. 976 D Lami, Παρακεῖσθαι ἢ εἰς ποταμὸν ἢ εἰς ἄλλον ἀσφαλῆ τόπον: Lettre de Philippe (dans la collection démosthénique), § 13, p. 162, 14, Τὸν τόπον τοῖς πλέουσιν ἀσφαλῆ παρέχοντος: et ci-dessous, § VIII, 13, Τειχοποιία ἀσφάλειαν ἐκανὴν ἔχουσα. ¶¶ ὑποβρύτιηται Th.

NOTES EXPLICATIVES. — § I. Τοὺς οἰχοδομοῦντας κτλ.] Cf. Vitruve, I, v, 1, « Turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum qui supra terram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura.

sunt tuturi, et ea impleantur quam solidissima structura.»

Μέχοι πέτρας — Γνα μή — ὑπορύπτηται τὰ τείχη] Philippe (le père de Persée) assiégeant Prinassos dans la Pérée rhodienne, ἤοξατο πολιορχεῖν διὰ τῶν μετάλλων. Οὕσης δ' ἀπράχτου τῆς ἐπιβολῆς αὐτῷ διὰ τὸ πετρώδη τὸν τόπον ὑπάρχειν χτλ. (Polybe, XVI, χι, 2-3. Cf. Polyen, IV, χνιπ (χνιπ), 1.)

Αποστερεώσαντας] Cf. § 111, 7, Ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο.
Τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψω] « Les Grecs, » dit Heuzey (Le mont Olympe et l'Acarnanie, page 329) en décrivant une grande citerne de construction hellénique qu'il étudie dans la forteresse de Pelegriniatza, «dans

# PHILON DE BYZANCE.

### TRAITÉ DE FORTIFICATION.

(EPITOME)

Philon à Ariston, salut.

§ I. Fondations, emplacement, forme des tours.

Pour bâtir des tours, il faut commencer par creuser jusqu'au roc, ou bien jusqu'à l'eau, ou bien jusqu'à un sous-sol présentant une certaine sûreté, puis consolider le lieu le mieux possible, et y établir les fondations avec du gypse: afin d'éviter qu'on ne

leurs constructions ordinaires, ne faisaient usage d'aucune liaison; mais, pour une citerne, il était de toute nécessité que les joints fussent bouchés la vec un enduit: dans celle-ci, on trouve, entre toutes les pierres, les restes l'd'un ciment très-dur. Il est de fait également que, dans les fortifications, les Grecs ainsi que les Orientaux, employèrent quelquefois un ciment connu sous le nom de γύψος. Voy., en effet, § III, 1, Τιθέντας τοὺς λίθους ὁρθους ἐν γύψφ: § IV, 1, Τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν ἐκ λίθων οἴων εἰρήκαμεν τιθέντες ὀρθους αὐτοὺς ἐν γύψφ: § I, 5, Ἐν μολύβθψ καὶ σιδήφφ ἢ γύψφ (cf. les Notes critiques et les Notes explicatives sur ce passage) τῶν ἐσχάτων Μθων πρὸς ἀλλήλους δεθέντων: Arrien, II, και, 4, Τείχη (il s'agit des remparts de Tyr) — λίθοις μεγάλοις ἐν γύψφ κειμένοις ἔνμπεπηγότα: Diodore, II, x, 5 (dans la description des Jardins suspendus de Babylone), Πλίνθον ὀπτὴν διπλῆν ἐν γύψφ δεδεμένην. La raison de cet emploi de la γύψος dans les fortifications est implicitement contenue dans un passage capital de Théophraste, Fragm. II (Περὶ λίθων), 1x, 65-66 (à propos de la γύψος de Tymphée, de Perrhébie et d'autres lieux), Χρώνται γὰρ πρός τε τὰ οἰκοδομήματα τὸν λίθον περιχέοντες κὰν τι ἄλλο βούλωνται τον διλησαι: et plus bas, Θαυμαστή δὲ καὶ ἡ ἰσχύς: ὅτε γὰρ οἱ λίθοι δήγνυνται ἢ διαφέρονται ἡ γύψος οὐκ ἀνίησι, πολλάκις δὲ καὶ τὰ μὲν πέπτωκε καὶ ὑφήρηται, τὰ δ' ἄνω κεμάμενα μένει συνέχομενα τῆ κολλήσει. On admet généralement que, par γύψος, les anciens entendaient toujours le plâtre. Mais il semble ressortir de ce même passage de Théophraste que le mot γύψος servait également à désigner la chaux υίνε qui, à la différence du plâtre, dégage, lorsqu'on la mouille, une grande quantité de chaleur. 65, Η δὲ γλιοχρότης, καὶ θερμότης, ὅταν βρεχθῆ, θαυμαστή: 66, Κόψαντες δὲ καὶ υδωφ ἐπιχέοντες ταράττουσι ξύλοις, τῆ χειρὶ γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὴν θερμότητα: cf. Fragm. III (Περὶ πυρός), x, 66, Φασὶ γὰρ (τὴν

ΐνα μή ἔνδον τῶν θεμελίων οἱ τοῖχοι ἑηγνύωνται μηδ' ὑπορύττηται τὰ τείχη. (2) Δεύτερον δὲ τοὺς πύργους οἰκοδομεῖν κατὰ τοὺς άρμόττοντας τόπους, τοὺς μὲν ἀντὶ τῶν στρογγύλων ἔξωθεν περιφερεῖς, ἔνδον δ' ἔχοντας ἐπιφάνειαν οῖα γένοιτ' ἀν κυλίνδρου τμηθέντος κατὰ τὴν βάσιν δίχα τοὺς δὲ ἔξαγώνους καὶ πενταγώνους καὶ τετραγώνους κατασκευάζοντας, ἐκτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν,

2. Δεὐτερον δέ ici et, au début, son corrélatif πρώτον μέν, ne doivent point provenir de la rédaction originale de Philon, qui, probablement, avait assez de bon sens pour ne pas dire: « Faites d'abord les fondations, puis vous choisirez l'emplacement de votre construction». ¶¶ ἐχτιθένια Ε. V. P. et Th.

γύψον τὴν φοινιχιχὴν) χεχαυμένην κἀναφυφωμένην καίειν. Il n'est point dans les habitudes modernes de cimenter à la chaux sans sable. Mais comme il n'est nullement question de sable dans les passages cités de Théophraste, Philon, Diodore et Arrien, il est présumable que les anciens s'en passaient. Ils opéraient dans des conditions, qui ne sont plus les nôtres: ils pouvaient faire usage d'un procédé différent du nôtre. Dans les constructions d'appareil hellénique, les blocs de pierre sont taillés sur toutes leurs faces, et ces faces bien aplanies et dressées, de façon à obtenir entre les blocs de bonnes surfaces de contact. S'il s'agissait d'une construction ordinaire, on ne cimentait alors les blocs par aucune liaison; mais, pour obtenir des garanties exceptionnelles de résistance et de solidité, comme, par exemple, dans le cas particulier d'un mur de fortification, on avait été amené à relier les blocs par une couche, sans doute fort mince, de chaux préparée sans sable et comme l'indique Théophraste. La chaux doit ses propriétés agglutinantes à sa transformation en carbonate de chaux. Or, le mélange du sable à la chaux a pour but: 1° de faciliter la formation du carbonate dans toute la masse par suite d'une action encore mal définie; 2° d'empêcher le retrait; 3° d'économiser la chaux. A n'employer la chaux que sous une très petite épaisseur, l'adjonction du sable paraît sans utilité. C'est, du reste, ce dont il doit être facile de se rendre compte par une expérience directe.

2. Κατὰ τοὺς ἄρμόττοντας τόπους] Cf. § III, 5, Εν τοῖς ἄρμόζουσι τόποις: Polybe, V, IV, 6, Λιαθείς τὰ βέλη και τοὺς πετροβόλους κατὰ τοὺς ἀρμόζοντας

ιόπους.

Κυλίνδρου τμηθέντος - δίχα] Cf. § IX, 3, Των ημικυλίνδρων πύργων.

Έξαγώνους] Les tours hexagonales subissaient du côté de la place une modification analogue à celle que Philon vient de décrire pour les tours rondes. Anonyme de Byzance, xii, 2, Δεὶ γὰο τοὺς πύογους ποιεῖν κατὰ μὲν τὴν ἔξω αὐτῶν ἐπιφάνειαν καὶ ἀπέναντι τῶν πολιορχούντων ἔξαγώνους τε καὶ ἐσοπλεύρους, τῶν μὲν δύο εὐθειῶν ἀναιφουμένων, ὑφ' ὡν ἡ ἐντὸς γωνία γίνεται, μιᾶς δ' ἀντ' αὐτῶν ἐπιζευγνυούσης τὰς παφαλλήλους εὐθείας. (Voy. à la pag. 180, la fig. 1, οù cette construction de la tour hexagonale est réalisée.)

Έχτιθέντας κτλ.] Cf. Dion Cassius (Epitome), LXXIV, x, 4 (fortifications de Byzance), Πύργοι τε πολλοί και μεγάλοι ξξω τε ξεκείμενοι και θυρίδας πέριξ ξπ' άλλήλους ξχοντες ήσαν, ὥστε τοὺς προσβάλλοντας τῷ κὐκλῳ ἐντὸς αὐτῶν ἀπολαμβάνεσθαι· δι' όλίγου τε γὰρ καὶ οὐ κατ' εὐθὺ, ἀλλ' οἱ μὲν τῷ οἱ δὲ τῷ σκολιώτερον ψέκοδομημένοι, πὰν τὸ προσπὶπτόν σφισιν ἐνεκυκλοῦντο: Vitruve, I, v, 2, «Item turres sunt proiciendae in exteriorem partem, uti

fasse crouler les murs en les attaquant dans les fondations, et qu'on ne passe en galerie de mine par dessous les remparts.

2. Il faut, en second lieu, construire les tours dans les endroits convenables. Les unes seront, non point complètement rondes, mais arrondies seulement à l'extérieur, et présenteront à l'intérieur une face plane, comme un cylindre coupé en deux par un plan perpendiculaire à sa base. D'autres seront hexagonales,

cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulneretur.

Έπτιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν] Cf. la fin de la phrase (αἱ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν), avec la note: § τν, 2, Γινα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα — ἐάν τε ἐπὶ τινα τῶν ἐκκειμένων πύργων ἐπιστρέφη: § ντιι, 15, Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεὶ τοὺς πύργους προεκτιθέναι κατὰ μίαν γωνίαν: § 1, 4, Τετραγώνους δεὶ ποιεῖν καὶ προεκτιθέναι μικρὸν κατὶ ὀξεῖαν γωνίαν: § τν, 6, Λίθοι ὡς σκληρότατοι ἐκτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμήν: Vet. Ματλ., p. 91, l. 11, κανθέν δὶ ἐκ τῶν ἐκκειμένων ξύλων αἱ ὀρμιστηρίαι δέθενται τῶν σανίδων καὶ τῶν μαλαγμάτων.

Εχ τῶν πλαγίων] Cf. § τι, 1, Πυλίδες πολλαλ χαταλείπονται ἐχ τῶν πλαγίων: § 1, 6, Μεταπύργια ἐπιχαμπίας ἔχοντα ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων: § 1ν, 1, Καταλιπόντες θυρίδας ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων: 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων: § νιιι, 10, [.... Στοὰς ἐχ τοῦ πλαγίου τυπτομένας

τοῖς λιθοβόλοις].

Mηχανήματα] Le mot μηχάνημα ne prend pas ordinairement le sens vague de machine de siège. Chez Démosthène (III. Philippique, § 17, p. 115, et § 50, p. 124), chez Énée le Tacticien, § xxxII, 8 et § xxxIII (intrusion supposée, mais, en tout cas, postérieure de peu d'années à la rédaction originale), partout chez Philon (p. ex. § IV, 2 (bis) et 4: § VIII, 10 et 18: [§ x, 11.] etc.), et généralement aussi chez les autres auteurs (p. ex. Polybe, I, xLVIII, 2 et 6, etc., etc.), μηχάνημα désigne une tour de charpente telle que les turres dans la description suivante de Végèce: IV, xVII, « Turres — dicuntur machinamenta ad aedificiorum speciem ex trabibus tabulatisque conpacta et, ne tantum opus hostili concremetur incendio, diligentissime ex crudis coriis vel centonibus communita, quibus pro modo altitudinis additur latitudo. Nam interdum tricenos pedes per quadrum interdum quadragenos vel quinquagenos latae sunt. Proceritas autem ipsarum tanta fit, ut non solum muros sed etiam turres lapideas altitudine superent. His plures rotae mechanica arte subduntur, quarum lapsu volubili magnitudo tam ampla moveatur. Praesens autem periculum civitatis est, si ad murum fuerit turris admota. Plures enim accipit scalas et diverso genere conatur inrumpere. Nam in inferioribus habet arietem, cujum de duabus trabibus saeptumque de vimine, quem subito prolatum inter turrem murumque constituunt et per eum egredientes de machina bellatores in civitatem transeunt et occupant muros. In superioribus autem turris illius partibus contai et sagitarii collocantur, qui defensores urbis ex alto contis missilibus saxisque prosternant.» Il convient d'ajouter que les différents étages de la tour étaient munis de machines tirant au travers d'embrasures. Lorsque ces tours atteignaient des dimensions extraordinaires, comme celle qu'amena Demetrios Poliorcète devant les murs de Rhodes (cf. III, 6, note Enraéxiva), elles prenaient alors le nom d'hé-lépole (ilenôles). En nous basant sur les dimensions, discutées à la note qu'on vient de charpente mesura

Ένα ἀλλήλοις ἀμύνωσιν ἐκ τῶν πλαγίων ἀφιεμένων τῶν βελῶν εἰς τὰ προσαγόμενα μηχανήματα, καὶ ἵνα μήθ' ὑπὸ τῶν κριῶν μήθ' ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι μηδὲν πάσχωσιν αἰ μὲν γὰρ γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς καταφοραὶ τῶν πληγῶν ἰσχυραὶ, αἰ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν περικλώμεναι παντελῶς ἀσθενεῖς ἔσονται. (3) Αρμόσει δέ πως τοὺς περιφερεῖς καὶ τοὺς τετραγώνους, ὥσπερ νῦν οἰκοδομοῦνται, τίθεσθαι . . . . . τοὺς δὲ

3. 1/9 20 3 au E. V. P. p.: omis chez Th., mais non dans la traduction latine (conveniet ... turres ... PONERE quo nunc aedificantur). La lacune

le plancher inférieur jusqu'au plus élevé, et que, vu la largeur de la base, qui avait 24 mètres environ de côté (l'hélépole construite pendant le siège de Salamine de Cypre par le même Demetrios n'était guère moins colossale: 90 coudées de haut, selon Diodore, XX, xlviii, 2, sur un carré de base de 45 coudées de côté), et vu le rétrécissement considérable en approchant du sommet, le centre de gravité de tout le système devait être situé, au plus haut, vers le quart de la hauteur; pour renverser l'hélépole, il eût fallu, dans ces conditions, la faire basculer d'un angle de 45°, effet que les moyens au pouvoir de l'assiégé étaient absolument incapables de produire. Aussi n'est-il jamais question dans les récits de siège d'hélépole renversée. — On peut donner comme caractéristique du sens spécial de Μηχάνημα = Ἑλέπολις le passage de Philon que voici (p. 95, l. 16 d'en bas): Ἐπειδάν δὲ τῷ προσαγομένῳ μηχανήματι όδοποιηθη, πέτρονς ὡς μεγίστονς προσφίπτειν ἐχ τῶν πετροβόλων, μὴ στρογγύλονς, ἴνα μὴ δίνωνται τὴν ἐλέπολιν προσάγειν.

Kouwr] « Bélier, machine de guerre, dont se servaient les assiégeants ... » pour ouvrir la brèche. C'était une poutre énorme ..., garnie à l'une de » ses extrémités d'un épais et lourd talon de fer. » (C. de la Berge, article Aries du Dictionnaire des antiquités de Daremberg et Saglio, bon article auquel le lecteur pourra recourir.)

Πετορβόλων] Πετορβόλοι, Αιθοβόλοι, Καταπάλται, Όξυβελείς, désignent tantôt des machines de tir, tantôt les projectiles qu'envoient ces machines. Cf. § x, 4, Ο τε ταλαντιαῖος πετορβόλος, ὅς ἐστι σφοδρότατος, ἡ οὐχ ἀφιξεται πρὸς τὸ τείχος ἡ ἔλυτος ὧν ἀντιτυπτήσει: § IV, 6, Αίθοι —προέχοντες — καὶ διεστηχότες ἀπὶ ἀλλήλων τοσοῦτοι ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χωραν ταλαντιαῖον πετορβόλον μή παραδέχεσθαι: § 1, 6, Τοὺς πετορβόλονς παραφόρους γινομένους μή δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπειν: § VIII, 16, τε πεολ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινομενοι μἡ καταβάλλωσι τοὺς πύργους: § III, 3, Υπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατά τι (τὰ τείχη) πονήση: § IV, 2, Φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων: 1, τνα—οὶ ἔνδον—ἀφίωσι τοὺς τε καταπάλτας καὶ τοὺς πετορβόλοις οἱ προαιροῦνται: 2, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένος καταπάλτας καὶ τοὺς πετορβόλοις οἱ προαιροῦνται: 2, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένος καταπάλτας καὶ τετροβόλοις: p. 99, l. 12 d'en bas, Χελῶναι—ὑποφαυσιν κατωθεν ἔχουσαι ὅθεν οἱ λιθοβόλοι ἀφίενται. Αjoutons quelques exemples empruntés, entre mille, à divers auteurs: Επέα le Ταcticien, ΧΧΧΙ, 8, Καὶ βέλη ἐξ αὐτῶν (c.-ὰ-d. τῶν μεγάλων μηχανημάτων) ἀφίεται ἄλλα τε καὶ καταπέλται καὶ σφενδόναι: Polybe, VIII, 1X, 2, Τοῖς τε πετορβόλοις καὶ καταπέλταις διεφθείροντο: ΧΥΙ, ΧΧΧ, 4, Τῶν — μηχανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετορβόλοις κινπτοντες διεσάλευσαν καλ. Τῶν — μηχανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετορβόλοις κατέραλλε τὰ τείχη, τοῖς δ' οξυβελέσιν ἀνεῖογε τοὺς ἐπὶ τῶν επάλξεων ἐψεστῶτας: ΧΧ, ΧCI, 6, Ἡσαν μὲν γὰρ (τὰ καλύμματα τῶν θυρίδαν) ἐχ βυροῶν περιερραμμένα, πλήρη δὲ ἔρίων, εἰς τὸ τῆ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λιθοβόλων: ΧΟΝΙ, 6, Ἡσελήνου δὲ τῆς νυκτὸς εἰς τὸ τῆ πληγή ἐνδιδόναι τῶν λιθοβόλων: ΧΟΝΙ, 6, Ἡσελήνου δὲ τῆς νυκτὸς

Dentagonales et tétragonales, et placées de manière à présenter seul angle en saillie; ainsi, elles se défendent les unes les Autres en envoyant par les flancs des projectiles contre les tours charpente amenées par l'ennemi, et ni les béliers, ni les pétro-Des, en les frappant, ne leur font éprouver de dommages: car les coups qui tombent perpendiculairement aux faces prorisent beaucoup d'effet, ceux qui arrivent sur un angle saillant Example 2 Cochent en perdant toute leur force.

3. Il sera à propos que les tours rondes et les carrées, telles on les construit aujourd'hui, soient placées . . . . . Quant

Σσης—οί— δξυβελείς και πετροβόλοι την φοράν ἀπροόρατον ξχοντες πολλούς διέφθειρον των μη δυναμένων συνιδείν την επιφερομένην πληγήν:
ΣΟΥΠ, 2, Προσέταξε τοις ύπηρεταις άθροισαι τὰ βέλη τὰ πεσόντα παρὰ τῶν
Ροδίων— Ἡριθμήθησαν πυρφόροι μὲν κτλ., ὀξυβελείς δ' οὐκ ἐλάττους τῶν
κιλίων πεντακοσίων. Τοσούτων δὲ βελῶν ἐνεχθέντων ἐν βραχεί χρόνφ νυκτός Στλ.: Polyen, VII, IX, Πολλά προσάγοντες μηχανήματα ηφίεσαν καταπέλτας οξυβελείς, πέτρους (πετροβόλους?) και πύρ. — Catapulta, Scorpio, Ballista, désignent de même en latin, surtout chez les anciens auteurs, tantôt la machine, tantôt le projectile. Ex. Plaute, Pers., I, I, 28, «Vide modo, ulmeae catapultae tuum ne transfigant latus»; Nonius Marcellus, p. 552 Mercier, «CA-TAPULTA, jaculum celer vel sagitta. — Titinius in Setina: — "catapulta volat". — Varro de Vita populi Romani lib. III: — "catapulta ictus". > 1d., p. 553, Scorpio est genus teli. Sallustius Historiarum lib. III: — "scorpionem in castra misere". Sisenna Historiarum lib. III: "Longius scorpiones catapulta concitos".» Id., p. 555: «BALISTAE, — Lucilius lib. XXVIII: "Quid fit? balistas jactas centenarias"»; Plaute, Trinumm., III, II, 42, «Ita est amor, ballista ut jacitur; nihil sic celere est, neque volat.» — La composition des substantifs Καταπαλταψέτης (dans une inscription funéraire de l'Attique et dans une inscription de l'île de Zéa, citées aux Notes critiques sur § IV, 1) et Καταπαλταφεσία (même inscription de Zéa, citée l. l.) suppose aussi au mot Καταπάλτης le sens de projectile, sens qui, d'ailleurs, se trouvait déjà consigné dans le lexique d'Hesychios s. v. Καταπάλτης βίλιι. ποιητικόν. δργανον. και τὸ ἀφιξμένον βέλος. Ce texte est altéré; il saut probablement restituer, avec Meineke: Καταπάλτης βέλει. Καταπάλτης πολιοφαητικόν (ou mieux, comme il est proposé à l'art. Καταπέλτης du Thesaussus, πολεμικόν) δργανον, και τὸ ἀφιξμένον βέλος. — Σφενδόνη et Τόξα sont pris de même tantôt dans le sens de fronde, arc, tantôt dans elni de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane. Nuées. 1125. Τομέταια αισκευριώ de suiesse de fronde (cf. Aristophane.) celui de pierre de fronde (cf. Aristophane, Nuées, 1125, Τοιαίταις σφεν-δίναις παιήσομεν, en parlant de la grêle; l'exemple d'Énée cité ci-dessus; et le Theaurus), de flèches (cf., outre les exemples cités au Theaurus, Platon, Lois VII, p. 815 A, Εν τε ταῖς τῶν τόξων βολαῖς καὶ ἀκοντίων καὶ πασῶν πληγῶν). — Enfin, le pendant de ce double sens des mots dési-gnant, pour ce qui est de leur emploi le plus fréquent, les machines ou armes de projection, c'est le double sens du mot βέλη, qui se traduit ordinairement par projectiles, mais se dit assez souvent aussi des machines de tir (voy. la note Belov, § 1, 3).

Αἱ δὲ περὶ τὴν ἐκκειμένην κτλ.] Cf. viii, 16, "Ινα περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ Σαταβάλλωσι τους πύργους. Pour l'expression εχχειμένην, cf. la note Έχτι-θέτιας χατὰ μίαν γωνίαν, § 1, 2. 3. Πυλώνας] «Πυλών, Totum aedificiúm in quo sunt αξ πύλαι.» (Schweig-

κατὰ τοὺς πυλῶνας ἑξαγώνους δεῖ συντελεῖν, ῖν' αῖ τε γωνίαι ἤττον θραύωνται, καὶ μὴ παραπίπτοντα τὰ βέλη καὶ συμφερόμενα ἄπαντα πρὸς τὰς ἐξόδους συντρίβη τὰς πύλας καὶ δυσεκπορεύτους κατασκευάζη, τὰς τε ἐπιτάσεις τῶν βελῶν ἔχης πανταχόθεν.

(4) 'Εὰν δὲ (page 80) πλινθίνους οἰκοδομῆς . . . . . . τετραγώ-

marquée dans le texte a été signalée par Egger (voyez A. de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 29, note 2). De Rochas (ibid.) la comble ainsi quant au sens: «dans les parties les moins accessibles de l'enceinte et aux angles saillants. On placera les tours pentagonales sur les fronts à peu près en ligne droite.» ¶¶ πυλεώνας Ε. V. P. Τh. ¶¶ θραύονται Τh. ¶¶ παραπίπτοντα P.: περιπίπτοντα Ε. V.: περιπίπτωσι Τh. ¶¶ ἐπιτάσσεις Ε. V. P.: ἐπιτάσεις p. Th.: peut-être ἐπιστάσεις. Cf. p. 90, l. 5 d'en bas, Ἐφεστάναι δεῖ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκοντας ἐκάστω τόπους: p. 97, l. 10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: Josèphe, Guerre des Juifs, III, VII, 9, Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐν κύκλω τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐπιστήσας (il s'agit de ses catapultes et de ses pétroboles): Diodore, XVIII, LXX, 4, Βέλη πανιοδαπὰ - ἐπιστήσας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἀντιτειαγμένους. Cf., en outre, l'expression βελόστασις (voy. au § v la note Βελοστάσεις. ¶¶ ἔχης] ἔχη Ε. V. P.: ἔχη Th.

4. προεκτιθέναι V. ¶¶ τῷ πέρατι] «f. τὸ πέρας» Th. à la marge.

Έξαγώνους] D'après la note Έξαγώνους sur la phrase 2, les tours hexagonales ne sont, en somme, que des tours pentagonales où deux des angles



' Figure théorique.

sont droits et les trois autres, exposés à l'ennemi, de 120 degrés. La figure ci-contre montre suffisamment comment elles présentent déjà sur les tours pentagonales régulières, et à plus forte raison sur les tours carrées avec un angle en saillie, les avantages décrits par Philon.

Bελῶν] Βέλη ne veut pas toujours dire projectiles, mais très-souvent aussi machines de tir. (Voy. à ce propos Graux, chez Tournier, Exercices critiques, p. 104, n° 305, et dans la Rev. crit. du 12 octobre 1878, ou Not. bibliog.,

p. 74.) Cf. iv, 1, Παρατεινομένων (?) τῶν βελῶν: v, 1. Κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοστάσεις κατασκευάζονται: p. 90, l. 5 d'en bas, Ἐφεστάναι δεὶ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήκοντας ἐκάστω τόπους: p. 97, l. 10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: l. 13 d'en bas, Ἐὰν ἀποκτείνας τις ἢ τῶν μηχανοποιῶν τινας ἢ τῶν ὄντων ἐπὶ τῶν βελῶν ἀξιολόγων: p. 98, l. 10 d'en bas, Ἐνεργῆ δέ σοι τὰ βέλη πάντα ἔστω καὶ οἱ κριοί: Βέλοροῖques, κικ, en parlant des inventeurs de la catapulte et autres machines fondées sur le même principe, Κατὰ πάντων τῶν ἄλλων βελῶν ὑπερβολὴν εὐρον μήκει τε τοξείας καὶ βάρει τῶν βαλλομένων, λέγω δὲ οἶον κατὰ τε τόξου καὶ ἀκοντίου καὶ σφενδόνης: Aristote, Politique, VIII, κι, p. 1331a, l. 2, ἄλλως τε καὶ νῦν εὐρημένων τῶν περὶ τὰ βέλη καὶ τὰς μηγανὰς εἰς ἀκρίβειαν πρὸς τὰς πολιορείας: Polybe, VIII, κλ, 2, Ἐτι μὴν γὰρ ὄντες ἐν ἀποστήματι τοῖς τε πειροβόλοις καὶ καταπέλτας

celles qui sont auprès des portes, il faut les faire hexagonales. Ainsi, leurs angles résisteront mieux; on évitera que les proiectiles arrivant le long des faces, renvoyés tous de manière à converger vers les ouvertures, ne brisent les vantaux et ne rendent les sorties difficiles; enfin, on pourra tirer dans toutes les directions.

4. Si tu les bâtis en brique . . . . . il faut les faire tétra-

= - το τόμενοι διεφθείροντο, δια τὸ θαυμάσιον είναι την των βελών κατασκευήν κατα τὰ τὸ πληθος καὶ κατα την ενέργειαν: Diodore, XIV, XLII, 2, Πολλά σεπενοούντο βέλη και μηχανήματα ξένα και δυνάμενα παρέχεσθαι μεγάλας χείας: XVI, LXXIV, 5, Βέλη και καταπέλιας παρά τῶν Βυζαντίων προσελά-εντο, et LXXVI, 4, Οί δὲ Βυζάντιοι, τῶν τε στρατιωτῶν και τῶν βελῶν και αλλων τῶν χρησίμων παρά τοῖς Περινθίοις ὅντων, κτλ.: XVIII, LXX, 4, ελη παντοδαπά και τοὺς ἀγωνιζομένους ἐπιστήσας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν 🗲 🚾 Τξεων αντιτεταγμένους (texte dans lequel Graux, chez Tournier, Exercices - Laues, p. 104, n° 305, corrige αγωνισομένους: cf., outre l'exemple allégué
- Diodore, XX, xLvIII, 3, Καταπέλτας οξυβέλεις — και πετροβόλων πλή- πίνθρας τε τοὺς χρησομένους τούτοις κατὰ τρόπου): LXXI, 8, Έκ δὲ τῶν σε ανόρας τε τούς χρησομένους τουτοις κατά τροπου): LXXI, 8, Εκ σε των εξων εταξε πλήθος άκοντιστών και τοξοτών και τών καταπελτικών βελών:

Το και το και τών καταπελτικών βελών:

Το και το καταπελτικών βελών:

Το και το καταπελτικών βελών:

Το και τος και τος και τος και τος και τος και τος εν αις τὰ βελη αὐτοῖς ἀπέκειτο: Athénée, xmi, p. 538 B, Γοργός—

Εξανόρον—στεφανοῖ χρυσοῖς τος και, διαν Αθήνας πολιορκή μυρίως

Εξανόρον—στεφανοῖ χρυσοῖς τος και το και λθήνας πολιορκή μυρίως

Εξανόρον—στεφανοῖ κρυσοῖς τος και το και το και λθήνας πολιορκή μυρίως

Εξανόρον—στεφανοῖ κρυσοῖς τος και το και το και λθήνας πολιορκή μυρίως

Εξανόρον—στεφανοῖ κρυσοῖς τος και το και τ Εξανδρον—στεφανοὶ χρυσοὶς τρισχιλίοις καὶ, ὅταν Ἀθήνας πολιορκῆ, μυρίαις ποπίαις καὶ τοῖς ἰσοις (Graux, Rev. crit. du 12 oct. 1878, l. l., ou Not. bibliog., Τό, conjecture καὶ τριακοσίοις) βέλεσιν εἰς τὸν πόλεμον ἰκανοῖς. Comp. τί, conjecture καὶ τριακοσίοις) βέλεσιν εἰς τὸν πόλεμον ἰκανοῖς. Comp. si les composés Βελόστασις (νου. § ν et la note), batterie de machines guerre; Βελοποιία (Héron, Bélop., I (bis) et II, et Βελοποιός (Philon, Dop., xix), construction et constructeur de machines de guerre; enfin, Βεσοικός (cf. Héron, Bélop., II et III), avec l'explication suivante (Philon, Βέλορ., début), Τὸ μὲν ανωτερον ἀποσταλὲν πρὸς σὲ βιβλίον περιεῖχεν ἡμῖν λιμενοποιικά νῦν δὲ καθήκει λέγειν—περὶ τῶν βελοποιικῶν, ὑπὸ τινων ὀργανοποιικῶν καλουμένων, texte qui suppose l'équivalence des deux termes βέλη et ὄργανα. — Dans plusieurs des passages cités ici, le mot sans terouve raddroché de καταπάλται: il nous semble qu'alors, au lieu 🚝 💜 se trouve rapproché de καταπάλται: il nous semble qu'alors, au lieu de s'entendre de machines de guerre quelconques, βέλη sert à désigner plus particulièrement les pétroboles par opposition aux catapultes (cf.,

Plus particulièrement les pétroboles par opposition aux catapultes (cf., res deux sortes de machines, la note Λιθοβόλων, § III, 1).

4. Πλυθένους Cf. IX, 2, Ούχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς λίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύργους καὶ τὰ μεταπύργια, et la note sur passage. Voyez aussi Apollodore, Poliorcètique, p. 157 Wescher, Τὰ οὐν Θίνα τείχη τάχιον σείεται τῶν πλινθίνων, avec les explications qui suivent; Pansanias, VIII, VIII, 8, Ἐς μὲν δἡ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἡ πλίνθος παρέχεται μᾶλλον ἡ ὁπόσα λίθου πεποιημένα ἐστίν κτλ.; Vitruve, II, VIII, 9. Chez Aristophane (Oiseaux, 1136 sqq.) les murs de Néphélococcygie, bâtis sans aucun doute à l'instar de ceux d'Athènes (cf., au surplus, Vitruve I I) sont élevés en brique au-dessus de fondements en pierre. truve, l. l.), sont élevés en brique au-dessus de fondements en pierre. Ces briques ordinairement n'étaient pas cuites, mais seulement séchées au soleil (voy., sur ce point, C.-Ottfr. Müller, De munimentis Athenarum, p. 14, note 38).

Sec . .

Προεκτιθέναι κτλ.] Cf. 1, 2, note Έκτιθέντας κατά μίαν γωνίαν. Κατά χύχλου τμημα συναπτούσας κτλ.] Cf. VIII, 1, Πυργοποιία - έχ τῶν

νους δεί ποιείν καὶ προεκτιθέναι μικρόν κατ' όξείαν γωνίαν . . . ... χατά χύχλου τμήμα συναπτούσας τοῖς μεσοπυργίοις ώστε απαρτίζειν αὐτῶν τὴν βάσιν τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων, (5) "Ινα δέ μη λαμβάνωσι κατάκρουσιν μηδ' ήντινουν έκ πληγής μηδ' ήστινοσούν, εν μολύβδω καὶ σιδήρω ή γύψω των εσχάτων λίθων πρός άλλήλους δεθέντων . . . . . πρός τὸ τοὺς πετροβόλους παραφόρους γινομένους μή δύνασθαι τὰς ἐπάλξεις ἀποκόπτειν. (6) Τὰ δὲ μεταπύργια ἐπικαμπίας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων . . . . . οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχθέντες τὸ μὲν πλάτος

5. μηδ' ην τινα οὐν Ε. Ρ. V. Th. ¶¶ μολίβω Ε. V. P.: μολίβδω Th. ¶¶ ή γύψω] καὶ γύψω Ε. Ρ. V. Th. Peut-être ἐν γύψω, ή μολύβδω καὶ σιδήρω (cf. Notes explicatives). ¶¶ δεθέρτων P. ¶¶ των ξαχάτων λίθων] Peut-être of ἔσγατοι λίθοι: δεθέντων serait un impératif. (Il n'est pas établi que les formes d'impératif en -wouv soient authentiques dans Philon.) On pourrait citer plus d'un exemple de fautes semblables; ainsi, chez Énée le Tacticien, § xL, 1, où le Mediceus donne φυλασσόντων ύπαργόντων άνθρώπων, la bonne leçon φυλασσόντων οἱ ὑπάρχοντες ἄνθρωποι ne nous a été conservée que dans le livre des Cestes de Jules l'Africain, qui reproduit le passage d'Énée (chap. LVIII, col. 960 D Lami. Cf. Aeneae comment. poliorc. R. Herscher rec., p. 126, 24).

6. De Rochas (Traité de fortification, etc., p. 31; cf. la note 2 de la p. 30) proposait de transposer les mots τὰ δὲ μεταπύργια, ἐπικαμπίας έχοντα έχ τών πλαγίων τοίχων, οἱ ἀπὸ μέσων τών πύργων ἀχθέντες après

ημικυκλίων συνισταμένη ώστε κοίλα πρός τους πολεμίους φαίνεσθαι, έν ή τά πέρατα τών τμημάτων δεί συνάπτειν τοις πύργοις ώστε άπαρτίζειν τας γωνίας auror.

Μεσοπυργίοις et Μεταπυργίων] Le sens de Μεσοπύργιον et de Μεταπύργιον nous paraît identique, aussi bien chez Philon que chez les autres auteurs: c'est la partie de rempart comprise entre deux tours, soit la courtine. Quant à la question de savoir si Philon s'était exclusivement servi soit de Mego-, soit de Meraniogior, ou de ces deux formes alternativement, comme on n'a d'autre témoignage que celui des manuscrits, auquel

il n'y a pas lieu de se fier, nous la laisserons pendante.

5. Εν μολύβδφ - δεθέντων] C'est-à-dire que les pierres seront réunies, soit par des lits de ciment (pour la valeur exacte des mots Έν γύψφ, voyez la note Τιθέναι τοὺς θεμελίους ἐν γύψω, au § 1, 1), soit par des crampons ou goujons de fer scellés dans du plomb. Au sujet de ce dernier procede, cf. Herodote, I, CLXXXVI. 2, ΟΙχοδόμεε γέφυραν δέουσα τοὺς λίθους σιδήρφ τε και μολύβδφ: Thucydide, I, XCIII, 3, Συνφκοδομημένοι μεγάλοι λίδοι και εν τομή εγγώνιοι, σιδήρω ποὺς άλληλους τα εξωθεν και μολιβόω δεδεμένοι (texte qui ne dit point, comme le croit Ottfried Müller, De munimentis Athenarum, p. 9. note 23, que «ferreae illae subscudes fronti saxorum inhaerebant», mais bien que les pierres du parement extérieur. celles-là seulement, étaient ainsi reliées par des scellements): Diodore, II, ΥΠΙ, 2, Τους δὲ συνερειδομένους λίθους τόρμοις σιδηροίς διελάμβανε, καὶ τὰς τούτων ἀρμονίας ἐπλήρου μόλιβδον ἐντήκουσα: Dion Cassius, LXXIV, x, 3, 'Ο—θώρας (τῶν τειχῶν) λίθοις τετραπέδοις παχέσι συνφκοδόμητο, πλαξί χαλ-

gonales, et les projeter légèrement en avant suivant l'angle aigu . . . . . se reliant par un arc de cercle aux courtines. de telle manière que leur base se raccorde à l'extrémité des conrtines.

- 5. . . . les dernières pierres étant réunies les unes aux autres avec du plomb et du fer. ou avec du gypse, afin de ne recevoir aucun ébranlement d'aucune espèce de coup . . . . . pour que les projectiles des pétroboles étant déviés ne puissent détruire les créneaux.
- 6. Les courtines, qui se rattachent aux flancs par des courbures . . . . . ceux qui partent du milieu des tours doivent avoir deux coudées (3 pieds) de large et . . . . . , afin que ceux

zees συνδουμένοις: Vitruve, II, VIII, 4. Les pierres qui composent les murs du Parthénon sont, dans toute l'épaisseur de la construction, reliées par

des queues d'aronde en fer scellées dans du plomb (voy. O. Müller, l. l.).

\*\*Tίτοροβόλους Cf. la note Πετροβόλων, § 1, 2.

\*\*Παραφόρους Déviés. Cf. viii, 16, Περὶ την ἐχχειμένην γωνίαν, στερεὰν

\*\*\* λίσχυρὰν οὐσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι: ix, 8 (à propos des

\*\*\* Τον πετροβόλων τὰς πληγάς παραφόρους συμβαίνειν καὶ μὴ ειν τους λίθους μηθέν: Apollodore, Poliorcet., p. 140, l. 15 Wescher, μηθήσεται — τη τάφρφ πλαγία ούση εμπίπτοντα παραφέρεσθαι τα βάρη (à Propos des masses pesantes que, d'une ville assiégée, située au haut d'une prie, on fait dérouler sur l'assaillant).

Επάξεις Sur les créneaux, cf. viii, 15, et les notes sur ce passage.
6. Ἐπικαμπίας] Cf. ιν, 7, [Τῶν τειχέων—τὰ ἐπικάμπια.]
Εχ τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. ι, 2, et la note.
Διόδους] Cf. x, 12, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας
χάρακος: ιν, 3, Τῶν πύργων τὰς διόδους (?) ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοεικός ποιήσομεν (νου, les notes relatives à ce texte). On ne saurait pas dire juste quelle sorte de passages Philon a en vue ici au § 1: mais on rait probablement tort de penser aux passages qui traversent les tours forment, à l'intérieur de celles-ci, la continuation du chemin de ronde,

forment, à l'intérieur de celles-ci, la continuation du chemin de ronde, έφοδος (sur ce chemin de ronde, voy. II et III, 5, avec les notes), comme, ex, chez Thucydide, III, χχιιι, 1, Τάς τε διόδους ιῶν πύργων.

Τὰ βέλη ψεφόμενα | Cf. IV, 2, Φεφομένων τῶν λιθοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων όχων: Aristote. Ciel, II, VII, p. 289°, l. 23, Οἶον καὶ ἐπὶ τῶν ψεφομένων εἰῶν: Diodore, XX, LxxxVIII, 5, Πολλῶν ἐπ' αὐτοὺς φεφομένων βελῶν: Diodore, XX, LxxxVIII, 5, Πολλῶν ἐπ' αὐτοὺς φεφομένων βελῶν: ΟτΙ, 6, ᾿Ασελήνου δὲ τῆς νυχτὸς οὕσης οἱ μὲν πυφφόροι διέλαμπον φεφόμενοι ωιαίως, οἱ δ' ὀξυβελεῖς καὶ πετροβόλοι τὴν ψοφάν ἀπροόρατον ἔχοντες κτλ.: Οκὸρhe, Guerre des Juifs, III, VII, 30, Οἱ δὲ μῆτε κατὰ κόφσης φεφομένων εῶν βελᾶν ἐχκλίνειν ὑφάδως δυνάμενοι μῆτε κτλ.: V, VI, 3, Σκοποὶ οὐν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν πύργων καθείδμενοι προεμήνων, ὁπότε σχασθείη τὸ ὑργανον ▼οις έπι των πύργων καθεζόμενοι προεμήνυον, οπότε σχασθείη το υργανον και ή πέτρα φέροιτο: Jules l'Africain cité au § IV, 2, à la note Εφιξιν. Pέρεπθαι se dit du projectile décrivant sa trajectoire; Φορά (Diodore, 2. i.), c'est la trajectoire.

Hulidas] Poternes. Voyez le § vi, avec les notes, pour tout ce qui conerne les poternes; γογεζ le g vi, avec les notes, pour tout ce qui con-cerne les poternes; il faut, en particulier, rapprocher vi, 3, Πρὸ πάντων δὲ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πυλίδων) οἰχοδομήματα κατασκευάζεται, Για — ὑπὸ τῶν πειροβόλων μὴ συντρίβωνται. Cf. viii, 3, . . . . (πυλίδας) παρ' αὐτοὺς ὥστε

μήτε ατλ. μήτε υπό των λιθοβύλων αυτάς ξακόπτεσθαι.

έγετωσαν δίπηγυ . . . . . . , ενα μη οι τιτρωσχόμενοι έχπορεύωνται μηθέ χατά τὰς διόδους τὰ βέλη φερόμενα τὰς πυλίδας έχχόπτη.

- (\$ ΙΙ) Απεγέτω δε το τείχος από των ολαιών εξήμοντα πήγεις. Ένα δαδίως ή παραφέρειν τους λίθους, και πάροδον έγης τοις βοηθούσιν και ταφοείαν ένθεν ίκανην, έαν τι δέη.
- (§ ΙΙΙ) Τὰ δὲ πλάτη ποιητέον των τοίχων οὐκ έλαττον ἢ δέκα πηγών, τιθέντας και τους λίθους δρθίους έν γύψω, μάλιστα μέν

les mots τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων (à la fin de la phrase 4), et de marquer une lacune entre anoxôntese et to per nhatos. ¶¶ îva pi of treposχόμενοι ἐχπορεύονται Ε. V. P. Th.: «μη vacat » Th. à la marge (ut vulnerati abscedant, trad. lat.). Nous conjecturons: Tra un Titowozwerat of ξχπορενόμενοι. On peut citer, entre autres, à l'appui de ce procédé de correction, l'exemple suivant : Dans un manuscrit grec de Copenhague (nº 6 de l'ancien fonds royal, fol. 180, 2º col., en bas), sous la leçon au-Selav èv nevia, qui est la bonne et qui est de première main sur grattage, on peut voir encore que le copiste avait d'abord écrit nevier en aud.

§ II. olzeier E. V. P.; olzeier Th. ¶¶ παραφέρειν Ε. V. P.: περίφέρειν p.: περιφέρειν Th. Mais cf. Platon, Republ., VII, p. 515 A, Όρα παρά τοῦτο το τειχίον φέροντας άνθρωπους σχεύη..., τους μεν φθεργομένους, τους δε σιγώντας των παραφερόντων. ¶¶ λίθους] Corrigez λιθοβόλους. (Sur les « lithoboles », voy. § m, 1, aux Notes explic.) ¶¶ ἔχης] ἔχη Ε. V. P.: ἔχη Th. ¶¶ ērder] Plutot ērdor.

8 III. τοίχων V. P.: τειχών Ε. Th. ¶¶ μεν εχραταιού V. ¶¶ συντελούν-

§ II. Πάροδον = τοῖς βοηθοῦσιν] Cf. x, 12, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφα-λεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηθείας τοῦ χάραχος. Il ne faut pas confondre ces divers chemins de ronde ménagés sur le sol, soit en dedans du rempart (§ II), soit entre les fossés qui enveloppent la place (§ x), avec le chemin de ronde qui règne en haut du rempart en arrière des créneaux, et dont il

va être question au § III.

Ταφοείαν ετλ.] Cf. x, 12, Ἡ ταφοεία, et la note: p. 93, 1.25 sqq. (dans la Défense des places), Θοθώς δ' έχει καὶ κατά τίνας τόπους ἔνδοθεν ἀντιταφρεύειν καὶ κρώπτειν τοὺς τάφρους, ἵνα, ἐὰν πεσόντος τοῦ τείχους εἰσβιά-ζωνται οἱ πολέμιοι, πολλοὶ δι' ἄγνοιαν αὐτῶν φθείρωνται. Δεὶ δὲ καὶ τὴν ταχίστην καθ' ὁ ἀν (καθὸ ἐὰν Ε. V. P. Th.) πέση τὸ τεῖχος χάρακα θε-μένους καὶ φορμοὺς γῆς ἐμπλήσαντας (ἐμπλήσαντες Ε. V. P. Th.) προτείχισμα κατασκευάσαι.

§ III. Λέχα πηχών] Cf. 7, à propos des courtines rhodiennes, Ol μεν δεκαπηχεις (τοίχω) υπό των λιθοβόλων ουθέν πείσονται: IV, 1, en parlant des

καπηχεις (τοιχαι) υπό των Αυσορολών ουσεν πεισονται: τις, 1, en parlant des tours, Τὰ πλάτη τών τοίχων ουχ ελάτιω ποιούντες ή δεκαπήχη.
Τιθέντας - ὁρθίους] Cf. τις, 1, Τοὺς πύογους οἰχοδομήσομεν ἐκ λίθων οῖων εἰρήχαμεν, τιθέντες ὀρθίους αὐτοὺς ἐν γύψω. Miller (Journal des Savants, 1873, p. 389, note 1) est d'avis que λίθους ὀρθίους signifie « des pierres posées sur champ, verticalement». Nous entendons autrement le mot ὀρθίος, et pensons qu'il est pris ici avec le même sens que dans les expressions

qui sortent ne soient pas blessés, et que les projectiles, arrivant dans les passages, ne brisent pas les poternes.

## § II. Rue du rempart.

Que le rempart soit à une distance de soixante coudées (90 piecles) des maisons de la ville, pour qu'on puisse facilement transporter les lithoboles le long de l'enceinte, qu'on ait un chemin de ronde pour les troupes de secours, et enfin, en cas de besoin, l'espace suffisant pour creuser un retranchement intériceer.

#### 8 111. Construction des courtines.

1 - On doit donner aux murs au moins dix coudées (15 pieds) d'é Paisseur, et les construire avec des pierres placées dans du

θο 🗲 🗷 φάλαγξ, "Ορθιος λόχος, qui se disent de troupes formées en colonnes, τε φαλαγς, (1001ος λοχος, qui se disent de troupes tormees en colonics, c.a.-d. présentant peu de front et beaucoup de profondeur. Cf. Suidas, art. cle Όρθια: 'Ορθία λέγειαι φάλαγξ, ὅταν ἐπὶ πέψας πορεύηται, πολλαπλάσιου εχουσα τὸ βάθος τοῦ μήπους. Καθόλου μὲν παράμηπες λέγεται πᾶν τος βάθος τοῦ μήπος ἔχη πλέον τοῦ βάθους "ῦρθιον δὲ, ὅ ᾶν τὸ μήπος ἔχη πλέον τοῦ βάθους "ῦρθιον δὲ, ὅ ᾶν τὸ βάθος τοῦ μηπος ἐχη πλέον τοῦ βάθους "ἔχθιον δὲ, ὅ ᾶν τὸ βάθος τοῦ καθοίν τοῦ βάθος τοῦ καθοίν τοῦ βάθος τοῦ καθοίν τοῦ βάθος τοῦ καθοίν un eus. Ainsi notre texte voudrait dire que les pierres, taillées en parallel Dipèdes rectangles, ont les longues arêtes engagées dans la construction, Présentent l'une des petites faces au dehors. Cette même disposition décrite un peu plus bas par Philon, 1v, 6 (cf. Notes critiques), Μθου αμέτωποι, πεπελεχημένοι έπὶ μῆχος τίθενται. Cf. l'Anonyme de Byzance, 11 4 (en parlant des pierres qui composent le pied des remparts jusqu'à lo 1/2 pieds de terre), Τους δὲ τοιούτους λίθους μεγίστους καὶ σκληφούς καὶ ἀλλήλοις ἀφμόζοντας καὶ τὰ μήκη κατὰ βάθος ἔχειν τοῦ τείυς είς τὸ μὴ ὑαθίως ὑπὸ τῶν χριῶν διασείεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν χελωνῶν Ενιτεσθαι.

Σν γύψψ] Cf. la note du § 1, 1, sur cette même expression.
Οξείς] Giorgio Martini, ingénieur du xv° siècle, dans son traité édité

par Promis (Turin, 1841), donne (pl. vi, fig. 9) la figure d'une tour dont le parement présente une défense du même genre. Voy. la fig. 2 ci-ontre. — «L'enceinte de Paestum est bâtie en immenses pierres » de taille, en forme de parallélépipèdes, assemblées » sans mortier, dont la partie extérieure est taillée » à six faces comme les diamants.» (Winkelmann, Sämmtliche Werke, t. II, p. 386. Donauöschingen 1825.) — Cf. ci-dessous un autre procédé qui n'est pas 1820.) — Ct. ci-dessous un autre procédé qui n'est pas sans analogie avec ceux-ci: IV, 6, Δίθοι ως σλληρούπποι ξατίθενται προξχοντες δσον σπιθαμήν από διεστηχότες ἀπ' ἀλληλων τοσούτον ώστε εἰς την ἀνὰ μέσον χωραν ταλαντιαίον πετυοβόλον μὴ παρα-δέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τείχη μηδέν πάσχη. Διθοβόλων] Διθοβόλος (ό) a pour synonyme exact Πετροβόλος (ό). (On trouve aussi Διθοβόλον et Πετροβόλον, avec δοχανον exprimé ou sous-entendu; p. ex. Cöchly-Rijstow: Biton. p. 43 Wescher: Josènhe. Antia.

Tour avec bossages d'après Martini. Héron, Bélop., § III, Köchly-Rüstow: Biton, p. 43 Wescher: Josephe, Antiq. ἐχ κραταιοῦ λίθου τὰ ἐπικαιρότατα τῶν μεταπυργίων συντελοῦντας, εἰ δὲ μὴ, ὀξεῖς' ὡς ἥκιστα γὰρ πείσεται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων.

(2) Μὴ ἐλ'ττω δὲ τῷ ὕψει οἰκοδομείσθω ἢ εἰκοσιπήχη, ἵνα αἰ πρὸς αὐτὰ κλίμακες προσαγόμεναι μὴ ἐξικνῶνται τοῖς τείχεσιν.

(3) Ἐμβλητέον δέ ἐστιν εἰς τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους ξύλα δρύῖνα διὰ τέλους συνεχῆ διὰ τειτάρων πηχῶν, ἵνα, ὑπὸ τῶν λιθοβόλων ἐὰν κατά τι πονήση, ὑρὰδίως ἐπισκευάζωμεν αὐτά.

(4) Ποιείται δὲ τὰ μὲν κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα, οἶα ἄν

τας Ε. V. P.: ποιούντας p.: ποιούντας Th. ¶¶ ώς γὰρ ή πιστα (cf. Hérodote, IX, 18) πείσεται? ¶¶ ώς ήπιστα γὰρ πείχεσιν τα αὶ πρὸς αὐτὸ Ε (lacune comprenant -σεται ὑπὸ → είποσι πή-). ¶¶ πείσηται V. P.: πείσεται Th.

2. ελάσσω Ε. V. P. Τh. ¶¶ είχοσιπήχη] είχοσι πήχεσιν V. P.: είχοσι πήχεσιν Τh. Cf. 6, Οι τοίχοι εσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήχει καὶ τῷ πάχει: et ιν, 1, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐκ ελάττω ποιούντες ἢ δεκαπήχη. ¶¶ αὐτὰ] αὐτὸ Ε. P. V. Th. ¶¶ εξικνῶ ται Ε.: εξικνῶ ται V.: εξικθῶ ται P.: εξικούται Th. ¶¶ Nous proposons de lire: ἕνα πρὸς αὐτὰ αὶ κλίμακες προσαγόμεναι μὴ εξικνῶνται [τοῖς τείχεσιν]. (Cf. ιν, 4, Notes critiques.)

3. ὑπὸ Ε. V. P.: ἀπὸ p. Th. ¶¶ πονέση Ε. V. P. Th. ¶¶ ἐπισκευάζομεν Ε. V. P. Th.

4. τῶν μεταπυργίων qui suit Τινὰ δὲ (phrase 5) est peut-être à trans-

juives, IX, x, 3, etc.) Lithoboles, Pétroboles sont les noms vulgaires des machines de guerre désignées par le terme technique de Παλίντονα (Héron, l. l.). Sur la construction de ces machines, voyez les traités spéciaux d' Héron et de Philon intitulés Bélopoiques, et les explications qui accompagnent l'édition qu'en ont donnée Köchly et Rüstow: cf., en outre, V. Prou, Chirobaliste d'Hèron d'Alexandrie. Le lithobole, c'est la baliste de César et de Titus; c'est une machine qui lance des pierres, bien distincte de la catapulte, καιαπάλτης οξυβελής, ou καιαπάλτης, ou οξυβελής, qui n'envoie que des traits. On voit dans les lexiques que, à côté de λθοβόλος ou πετορβόλος, il faut sous-entendre καιαπάλτης, si ce mot n'est pas exprimé. C'est une erreur. En fait, dès l'époque de Polybe et de Philon, le καιαπάλτης et le πετορβόλος νου de pair et compagnon, mais on ne connaît plus, si l'on en a jamais connu, de Πετορβόλος καιαπάλτης. Cf. τν, 1 et 2: p. 93, l. 2, Εἰς ἐκαστον ἄμφοδον δοτέον ἐστὶ λιθοβόλον δεκά μνών καὶ καιαπάλτας δύο ιφισπιθάμους: l. 15, Τοῖς καιαπάλτως καὶ τοῖς λιθοβόλοις— τυπτόμενοι: p. 98, l. 10, Τοὺς πετορβόλοις καὶ τοὺς διθοβόλοις καὶ καιαπέλτως λιθοβόλου δ' διτος: Polybe, VIII, IX, 2, Τοῖς τε πετορβόλοις καὶ καιαπέλτως ιδιθοβόλου δ' διτος: Polybe, VIII, IX, 2, Τοῖς τε πετορβόλοις καὶ καιαπέλτως ιδιθοβόλους διξηθέξεις [τε] και πετορβόλους. Tandis que le καιαπάλτης est surtout destiné à décimer les combattants à une grande distance, la fonction du pétrobole est: 1° dans l'attaque des places, d'ébranler les murailles, spécialement de renverser les créneaux et la partie supérieure du mur, dont l'épaisseur est généralement moindre que le pied du rempart: cf. 1, 2 et 5: III, 8 et 7: IV, 5 et 6: VIII, 3, 7 et 16: IX, 3: x, 4, etc.; 2° dans la défense, de contre-

emploiera, dans les points les plus dangereux des courtines, pierres dures: sinon, des pierres avec bossages saillants:

st ainsi qu'elles auront le moins à souffrir des lithoboles.

2. On ne les fera pas de moins de vingt coudées (30 pieds) hauteur, afin de les mettre à l'abri de l'escalade.

3. Il faut noyer dans la maçonnerie des courtines et des tours, se poutres de chêne assemblées bout à bout, formant des chaîges distants verticalement les uns des autres de quatre couces (6 pieds), afin que, si les pétroboles endommagent quelque cartie des murs, nous puissions les réparer facilement.

4. On couvre certaines courtines d'un toit et on les munit de

Talarnaios πετροβόλος, § x, 4, sur la portée orde en verse des tours de l'assiégeant, d'enfoncer ou de renverser les tours de l'assiégeant, d'enfoncer ou de renverser les tours de l'aspente, tortues bélières ou autres, portiques, vaisseaux, et engins divers qui sont approchés par terre ou par mer: cf. iv. 2: [vii, 10:] p. 96, l. 2, Των γάρ λιθοβόλων τούπων (?: οῦτως Ε. V. P. Τh.; cette phrase est citée complètement ci-dessous, § v, note Βελοστάσεις) εῦ πεποιημένων καὶ τῶν βελοστάσεων ἐπὶ τῶν ἐπικαίρων τόπων κατὰ τρόπον ἐπεσκευασμένων καὶ τῶν χρησομένων αὐτοῖς ἐντέχνων ὅντων, οὐτ' ἄν [γερφοχελώνη] μηχάνημα οὐτ' αν στοὰ οὖτ' (ἄν) χελώνη ὑαδίως προσαχθείη, etc. — Cf. la note Ταλανιαῖος πετροβόλος, § x, 4, sur la portée ordinaire des pétroboles.

2. Εκοσιπήχη] L'expérience a démontré que des murs d'environ dix

2. Ειχοσιπήχη ] L'expérience a démontré que des murs d'environ dix mètres de haut présentaient un obstacle suffisant à l'escalade, et c'est la hauteur encore admise aujourd'hui.

hauteur encore admise aujourd'hui.
3. Εμβλητέον κτλ.] Voy. la fig. 3.

Fig. 8

Restitution d'un mur de courtine avec chaînages en bois, d'après PHILON. (Coupe.)

Ce procédé a été mis en usage au moyen-âge. On trouve dans presque toutes les constructions, du vie au xiiie siècle, la trace de pièces de bois noyées longitudinalement dans l'épaisseur des murs en élévation et même en fondation. Ces pièces de bois avaient un équarrissage variant de 0°,12 à 0°,30. La plupart ont fini par se détruire à l'air en laissant des vides dans la construction. Cf. Léon, Tactiques, xv, 69, à propos de la construction d'un φρούφιον, p. 287 Meursius, καὶ εἰ μὲν λίθος ἢ πλίνθος εὐρίσκεται, οἰκυδομῆσαι ξηρὸν δεὶ καὶ δῆσαι διὰ ξύλων ἀσφαλῶς καὶ συνεχῶς.

4. Κατάστεγα] Cf. p. 91-92, Έπαραι τὸ τεῖχος (οὐ) καθελόντας τοὺς
προϋπάρχοντας προμαχώνας, ἀλλ'
ἐπ' αἰτῶν τὴν οἰκοδόμησιν πεποιημένους καὶ ἄλλους ἄνωθεν κατασκευάσαντας κατάστεγον ποιῆσαι ταύτη τὸ τεῖχος: Inscription des murs
d'Athènes, Corp. Inscr. Attic., t. II,
n° 167, 1. 52, Καταστεγάσει δὲ καὶ
τὴν πάροδον: Appien, Puniques,

συμφέρη. (5) Τινὰ δὲ τῶν μεταπυργίων συντελεῖται ἐν τοῖς ἀρμόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὔ, ἀλλ' ἀπὸ
τῶν οἰχοδομημένων χριῶν τοῖς τοίχοις ἐπιβολαὶ ξύλοις καὶ σανίσιν ἔχοντα ἵνα κατὰ τὰς γινομένας πολιορκίας λαμβάνωνται ὅταν
δέη ἐφοδεύειν ἢ διακινδυνεύειν ἐπ' αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλύη, καὶ
πάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξύλα, ὅταν ἁρμόττη, βραχεῖὰ τις φυλακὴ καταλείπηται' κυριεύσαντες γὰρ αὐτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίασιν
οὐ δυνάμενοι εἰς τὴν πόλιν παρεμπεσεῖν, ἢ, βραχύν τινα χρόνον
ἐπὰν μείνωσιν, ὑπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀπολοῦνται. (6) Τινὰ

poser après Ποιείται δὲ. ¶¶ οία] Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 196) a proposé οὐ.

5. δὲ οῦ E. V. P.: δὲ μὴ p. (et οῦ à la marge): δὲ μὴ Th., et à la marge ov. ¶¶ Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429-430), conjecture: 'All' από φχοδομημένων Ιχρίων Επιβολαί ξύλων και σανίδων Εγονται, avec ce sens: « Mais dans la construction des plates-formes on a soin d'enchâsser dans les murs des jetées de bois et de planches. » Au lieu de zoror, de Rochas (Traité de fortification, etc., p. 34, note 2), a proposé κέρων (corr. κερών). Mais zouw ne paraît pas altéré. Cf., en effet, dans l'inscription des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Attic., t. II, nº 167, l. 72: Καὶ ἀπογεισώ[σει έχ] τοῦ ἔξωθεν γείσοις Κορινθίοις ἀναξών το[ύ]ς [κ] Ρ[1]ΟΥΣ ἀρμόττοντας. Νοtre texte, qui est, à coup sûr, gravement corrompu à partir de all' ano των, nous paraît devoir être rétabli à peu près ainsi: αλλ' ἐπ' ἐνφκοδομημένων χοιών τοις τοίχοις έπιβολάς ξύλοις και σανίσιν έγοντα, Υνα κατά τάς γινομένας πολιορχίας εμβαίνοντας, όταν δέη, εφοδεύειν κτλ. II tai Bolai V.: tasi Bolai P. II avrov Vatic. 220: avrov E. V. P .: αὐτοὶ p. Th. ¶¶ οἱ (corrigé en οὐ) δυνάμενοι Paris. 2445. ¶¶ παρεμπεσεῖν E. V. P.: παρεκπεσείν p. Th. Παρεμπεσείν se retrouve ailleurs chez Philon, p. ex. page 93, l. 14, où Th. donne avec P. et p. (corrigé) παραπέμπωσιν, tandis que E. et V. ont conservé la bonne leçon παρεμπέσωσιν: et de nouveau p. 104, l. 8, παρεμπεσόντες (sans variante).

6. έξουσι] έχουσιν Ε. V. P.: έχουσι Th.

xov (rempart de Carthage), Καὶ ἐν αὐτῷ κοίλῳ τε ὄντι καὶ στεγανῷ: Dion Cassius (epitome) LXXIV, x, 3 (rempart de Byzance), Καὶ ἐπανωθεν αὐτοῦ περίδορομον καὶ στεγανὸν καὶ εὐφύλακτον ὑπάρχειν.

Enalsus Cf. vm, 15.

<sup>5.</sup> Εν τοις άρμοζουσι τόποις] Cf. 1, 2, Κατὰ τοὺς άρμοζοντας τόπους, et la note.

Kριών Voy. la 2° fig. de la p. 33 chez de Rochas, Traité de fortification. Cf. O. Müller, De munim. Athen., p. 63. à propos de l'inscription citée aux Notes critiques: « Κριός — μέρος τι τοῦ Κορινθίου χίονος, Hesychius. Quam partem Corinthiae columnae olim significaveram nullam aliam esse posse, quam volutas, arietinis cornibus, qualia Jovis Ammonis capiti affingebantur, simillimas, quas in Corinthium capitulum translatas esse constat ab Ionica ratione. Nunc ex volutae figura a capitulis etiam ad coronam translata est, ita ut ea mutulis quibusdam sustineretur, quorum figura

créneaux, quand cela est avantageux. (5) On en construit d'autres, dans les endroits convenables, avec des créneaux, sans chemin de ronde, mais munies de ponts-volants formés de poutrelles et de madriers qui portent sur des corbeaux maçonnés dans les murs: en temps de siège, rien ne nous empêche de monter sur ces planchers pour circuler et combattre, s'il est besoin; et d'autre part, enlevons les bois quand cela est à propos, et il nous suffira de laisser là une petite garde. Que les ennemis s'emparent, en effet, de ces courtines, ou bien, faute de pouvoir sauter dans la ville, il leur faudra battre en retraite, ou bien ils ne tarderont pas à v périr sous les projectiles de la défense. 6. D'autres courtines, comme à Rhodes, sont formées d'une

duas volutas leni flexu inter se conjungeret . . . . Quod aliud coronae ornamentum xprovs dictum esse fingere licet? ac xprovs dicta esse tigna lon-

gius proiecta demonstrat Philo p. 80, murorum κριοίς instruenda esse tabulata, ubi in ipso muro πάροδως institui nequeat, praecipiens.

"Η πάλιν ἀπίασι κτλ.] Cf., dans la Défense des places, la situation de l'ennemi, maître d'une partie du rempart dont les escaliers ont été détruits (corr. τας καταβάσεις άναιρετέον, au lieu de τας καθαιρέσεις άναιρετέον), p. 92, l. 36, Τούτου δε γινομένου τάχυ πάντες ἀπολοῦνται οἱ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς πύργους ἢ τὸ μεταπύργιον, τυπτόμενοι (τὸ τυπτόμενον Ε. V. P. Th.) τοῖς βέλεσι καὶ οὐκ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι ἀλλ' ἢ εἰς τὸ ὀπίσω πάλιν

Παρεμπεσείν] Cf. p. 93, l. 13, Έαν τινες των πολεμίων νυχτός η ήμερας ξμβαλόντες εἰς τὴν πόλιν παρεμπέσωσι (Ε. V.: παραπέμπωσι P. Th.): p. 104, l. 7. Ίνα μή σε λάθωσιν (λάβωσιν Ε. V. P. Th.) οἱ βοηθοῦντες κατὰ τὸ

έχιὸς τῆς Θαλάττης μέρος τῆς πόλεως παρεμπεσύντες. 6. Ῥόδφ] Cf. VIII, 15, Τὰ δὲ μεσοπύργια οἰχοδομεῖν χαθάπερ ἐν Ῥόδφ χα-**ΤΕΘΧΕύασται** 

τεσχεύασται.

Εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα] Cf. VIII, 6, "Ανωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων: IV, 3. (εἰσόσυς?) ψαλιδοειδεῖς. Dans la construction des greniers, Philon se sert de l'expression ἀψιδες\* (πλίνθιναι), p. 87, l. 14, 16, 20, 22 et 24. Cf. ibid., l. 31, "Ωσπερ καμάρας ποιεῖν.

Φυλακτήρια κτλ.) Les murs de Carthage (of. Appien, Puniques, κον, et voy. Graux, Fortifications de Carthage, p. 193-4) et l'enceinte d'Aurélien à Rome (de Rochas, dans le Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 1871) furent conçus dans ce système. On doit d'ailleurs se représenter que le pied du mur est plein jusqu'à une certaine hauteur à partir du sol, afin de défier le bélier; et que les chambres voûtées en question sont construites au-dessus de ce massif, dans la partie supérieure de la courtine. Cf. viii. 7.

tine. Cf. vIII, 7.

Επτάχλινα] Ch. Graux a présenté, dans la Rev. crit. du 14 juillet 1877 (voy. Not. bibliog., p. 45, note), l'opinion que la xlivn était, pour les anciens Grecs, une unité de surface, rectangulaire, valant 10 coudées carrées, ce qui représente la superficie d'un lit ordinaire de deux personnes (4 coudées de longueur sur 2 1/2 coudées de largeur, ou approximativement 2<sup>m</sup> sur 1<sup>m</sup>.25). Cette détermination est fondée principalement sur le rapproximent des textes suivants avec le passage de Philon: Aristote, Pécits merveilleux, § CXXVII (CXXXIX Beckmann), p. 842b, l. 22, en parlant de l'es-

<sup>\*</sup> άψίδες Rev. de Phil.: άψίδες ms. de Ch. Gr. et E. V. P. Th.

δὲ, καθάπες ἐν 'Ρόδω, εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα' πλάτη τε ἔχουσιν αἰ πάφοδοι ἑπταπήχη' καὶ κάτωθεν φυλακτήρια ἑπτάκλινα, ῶν οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρθοὶ ἔσονται δεκαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάγιοι μῆκος μὲν ἔξουσι τὸ ἴσον τοῖς ὀρθοῖς, πλάτος δὲ τρίπηχυ. (7) Οὕτω δὲ οἰκοδομηθέντων (page 81) τὸ τε ἀνάλωμα ἔλαττον ἔσται, καὶ οἱ μὲν δεκαπήχεις ὑπὸ τῶν λιθοβόλων οὐδὲν πείσονται, οἱ δὲ τριπήχεις τὸ πάχος ὅντες ἐάν τι πάσχωσιν ὑπὸ τῶν πληγῶν, ταχὸ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλακτήριον τοῦτο.

7. Οὖτω δὲ καὶ οἰκοδομηθέντων Ε. V. Th.: nous avons omis καὶ avec P. ¶¶ οὐδὲν] οὐθὲν Ε. V. P. Th. ¶¶ τοιπήχεις] τειπήχεις Ε.

pace occupé par un certain foyer de combustion, 'Ο δὲ καόμενος τόπος ἐστὶν οὐ πολὸς, ὡς ἔοικεν, ἀλὲ' ὅσον μάλιστα πεντακλίνου τὸ μέγεθος: puis, à propos d'un animal fabuleux appelê βόλινθος ου βόνασος, ibid., § 1, p. 830°, l. 16, "Οταν δὲ ἐκδαοῦ το δέομα κατέχειν τόπον ὁκτακλίνου, et Histoire des animaux, I, κιν, p. 630°, l. 22, Τὸ δὲ δέρμα αὐτοῦ κατέχει εἰς ἐπτάκλινος ἀποταθέν: Pollux, I, ικκικ, κέγεται δὲ καὶ οἰκος τοξείνος, πεντάκλινος καὶ δεκάκλινος, καὶ ἀπλῶς ποὸς τὸ μέτρον τοῦ μεγέθους ὁ τοῦν κλινῶν ἀριθμος: Kênophon, Économique, viii, 13, Καὶ ὅσα λέγω, ἔφη, πάντα οὐκ ἐν πολλῷ τινι μείζονι χώρα ἐκεῖτο ἢ ἐν δεκακλίνος στέγη συμμέτρω (une salle de 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés, dans l'entrepont d'un bâtiment suppose déjà un beau navire). A ces textes, nous en joindrons encore un autre. Il est bien connu que la maison de Socrate n'était pas grande; peu de personnes admettront qu'elle contint une salle assez vaste pour dresser une table entourée de sept lits (dîner de 20 à 30 couverts). Socrate avait une chambre ἐπτάκλινος. En effet, pour danser, dit-il, ἀρκέσει μοι οἰκος ἐπτάκλινος (Χέπορhon, Banquet, π, 18); et Charmide, un jour, en venant voir Socrate, le trouva chez lui qui dansait (ibid., 19). A notre compte, la chambre principale de la maison de Socrate mesurait 70 coudées carrées, ce qui peut faire, par exemple, 5<sup>m</sup> sur 3<sup>m</sup>, 50. — Comme conséquence de la détermination de la valeur proposée pour la κλίνη, il n'est pas sans intérêt de chercher à fixer exactement les dimensions de l'hélépole amenée devant Rhodes par Demetrios Poliorcète. (Sur les hélépoles, voy, 1, 2, note Μηχανήματω.) Quatre auteurs nous ont conservé les dimensions de cette hélépole: Diodore, XX, κα, 2 sqq. ε τίποντα). Athénée, p. 27, l. 5 Wescher, donne, dans nos manuscrits, 8 coudées seulement à ce côté; mais π̄ (8) a pris évidemment ici, comme souvent, la place d'un κ̄ 160); la donnée d'Athénée est donc identique à celle de Diodore, à l'omission près du mot σχεδόν. C'est Plutarque, Demetrios, κτι, 1, qui contient la dimen

série de voûtes. Les chemins de ronde ont alors une largeur de sept coudées (10 pieds 1/2); en dessous sont des corps-degarde de sept «clinai» de superficie. Les pieds droits auront dix coudées (15 pieds) en longueur et en largeur; les murs transversaux, la même longueur et trois coudées (4 1/2 pieds) d'épaisseur. (7) Ce mode de construction des murs est économique. D'ailleurs, les parties qui ont dix coudées d'épaisseur n'ont rien à craindre des coups des lithoboles, et. si les projectiles endommagent celles qui n'ont que trois coudées, nous aurons bientôt fait de restaurer le corps-de-garde qui aura sonffert.

compte de la hauteur des machines de tir anciennes. Les quatre montants qui partaient des angles du cadre de base, égaux entre eux, dit Diodore, et s'inclinant légèrement en dedans, n'atteignaient pas tout-à-fait une longueur de 100 coudées (βυαχὺ λείποντες τῶν ἐκατὸν πηχῶν). Pour hauteur de la machine, Athénée donne seulement 90 coudées; Vitruve, « Altitudo pedum Cxxv., où il suffira de corriger Cxxxv pour rentrer dans la donnée d'Athénée. L'un ou l'autre de ces deux chiffres, 90 ou 100, serait également acceptable. Mais ils ne sont — celui de Diodore sûrement (βραγὸ λείποντες τών ο πηχών), l'autre probablement — que des approximations, l'une par excès, l'autre par défaut. C'est Plutarque qui avait dû, ici encore, donner la valeur exacte; nous conjecturons, dans son texte, au lieu de la leçon traditionelle  $\xi_5$ ,  $+_5$ : 96 coudées. Il faudra entendre cette dimension, non de la hauteur même de la machine, mais plutôt de la longueur de chacun des quatre montants (comme le dit expressément Diodore). On remarquera que cette dimension (96 coudées) est juste le double de celle du côté du carré de base (48 coudées). Les quatre montants s'inclinent les uns sur les autres d'un angle tel, poursuit Diodore, ωστε τοῦ παιτός επιταπευάσματος όντος έντεπετέγου την μέν πρώτην στέγην υπάρχειν ελινών τετταράχοντα τριών, την δ' άνωτάτω έννέα. Si la ελένη vaut 10 coudées carrées, le plancher supérieur de l'hélépole mesurait donc 90 coudées carrées, ce qui donne sensiblement 9 1/2 coudées de côté. Mais le plancher inférieur, avec un côté de 48 coudées, mesurait 2804 coudées carrées de superficie, soit sensiblement 230 xl/rar. Le chiffre de 43 xl/rar que nous présentent les manuscrits de Diodore pour ce plancher inférieur est donc forcément le résultat d'une altération. Nous pensons que cette altération doit être du fait des copistes, et qu'elle a pu se produire, par exemple, de la façon suivante: 1° Dans le nombre  $\overline{CA}$  (= 230), le C tombe; 2° A, ou  $r_{Q}$  αάχοντα, devient dans quelque copie τετταράχοντα, et la comparaison d'un manuscrit moins incorrect fait qu'on y inscrit à la marge τοι, avec renvoi à τετταρα. Au lieu de servir à corriger la faute, τοι l'ag-

τοι, ανεί renvoi a τετταρά. Αι incu de servira corriger la laute, τοι l'aggrave, et donne naissance à la leçon τετταράκοντα τρίων.
Οι μεν όρθοί, Τοις όρθοίς] Cf. viii, 2, note Ορθούς.
Τ. Ανάλωμα] Cf. v, 4, Σπουδαστέον έστιν αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους παείν, καὶ τὴν εἰς τὰ ὕψη δαπάνην (μὴ) γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν: Βείορ., § xv Köchly-Rüstow, à la fin de l'énumération des avantages qu'ofrait un certain oxybèle inventé par Philon, Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν δψιν οὐδὲν καταδεέστερον τῶν ἄλλων ἔχει, καὶ ἐπὶ πᾶσι δαπάνην ἐλάττονα ποιεῖ: Ēnée le Tacticien, κι, 4, en parlant d'un archonte de Chio qui trahit sa patrie, ἕτι δὲ συνεβούλευε καὶ τὸ πλῆθος τῶν τὴν πόλιν φυλασσόντων ἀπόμισθον ποιῆσαι, ἵν' ὡς ἐλάχιστον δῆθεν ἀνάλωμα τῆ πόλει ἢ.

Δεκαπήχεις] Cf. 1, et la note Δέκα πηχῶν.

192

(8 ΙΥ) Ωσαύτως δέ καὶ τους πύργους οίκοδομήσομεν έκ λίθων olwe clonzanee, redértes dodiors actors er rives, zai tà aloire τών τοίγων ούν έλάττω ποιούντες ή δεχαπήγη, και καταλεπάντες θυρίδας έχ των πλαγίων τοίχων έξωθεν [στενάς] και έσωθεν εύρείας, έχ δε του μέσου στενάς, και καταξύρους έχ του χάτωθεν μέρους, ένα μη τιτρώσκωνται οι ένδον και παρατεινομένων (τών) βελών άφίωσι τούς τε καταπάλτας και τούς πετροβόλους οί προαιρούνται. (2) Δεῖ (δέ) είναι τὰς θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις κατα-

§ IV. The ulv nhary p. Th. ¶¶ thatrova p. Th. ¶¶ Le mot grevies n'est-il pas répété par erreur dans le texte? » Vincent (papiers inédits). mais à propos de έχ δε του μέσου στενάς. ¶¶ καταξύρους Ε. V. P.: καταξήρους p. Th. A la p. 91, l. 15 d'en bas, lorsqu'il est de nouveau question de cette sorte d'embrasures, E., V. et P donnent, aussi bien que p. et Th., la lecon zarašipovo. Il faut sans doute, avec Miller (Journal des Sav., 1873, p. 392-3), rétablir p. 91 et conserver ici καταξύρους, bien que ce mot soit inconnu aux lexiques. Hesychios atteste l'existence du simple supos, comme adjectif: Zvoor τομόν, όξυ, Ισχνόν. (Cf. Arcadios cité au Thesaurus, article Ξυρός.) Le composé ἀπόξυρος n'est pas un mot rare. Miller (l. l.) a défendu l'authenticité de la forme υπόξυρος. Pour κατάξυρος, ce mot est bien formé, et offre un sens obvie qui convient parfaitement au contexte dans les deux passages où nous le rencontrons. ¶¶ тиробототи p. Th. ¶¶ καταπάλτας E. V. P. Th. Nous avons adopté la forme καταmairos de préférence à celle qui est généralement admise, zaran Elizos. L'orthographe par « (et non par s) se fonde à la fois, 1° sur l'autorité des inscriptions : voy. p. ex. Ussing, Inscript. grace. ined., nº 57, EIY TOYY ΚΑΤΑΠΑΑ [τας νευ]ΡΑΣ ΕΠΕΛΩΚΕΝ (pour la restitution νευράς, et non and pas, voyez Graux chez Tournier, Exercices critiques, p. 165, nº 500); Böckh, Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates, documents x1 b. XIII d, XIV e, XVI a, à la lettre m, KATAHAATON quatre fois dans chaque document; Rangabé, Antiquités helléniques, t. II, p. 553, nº 868, 1. 30, [σ]ΩPAKOI KATAΠAATΩN, inscription de bonne époque; «Scriptura καταπαλτικών congruit cum inscriptionibus ephebicis atticis secundi ante Christum saeculi ubi legitur vox ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΗΣ » (Wescher, Poliorcet., p. 43); Coumanoudis, Arrixal Entropagal Entropagas n° 2953, ΗΡΑΚΑΕΙΛΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΑΣ; Corp. Inscr. Graec., t. II, p. 288, nº 2360, inscription de l'île de Céos dans laquelle il est question d'un concours de tir à la catapulte, l. 25 KATA-ΠΑΛΤΑΦΕΣΙΑΣ, 1. 30 ΚΑΤΑΠΑΛΤΑΦΕΤΗΙ ΑΝΑΡΙ, et 1. 36 ΚΑΤΑ-IIAATHN; - 2° sur le témoignage, dans un grand nombre de cas, des manuscrits les plus anciens du Corpus des poliorcètes, à savoir E. V. P. et le ms. de Minoïde Minas (Cod. paris. suppl gr. 607); - enfin, 3°, sur l'étymologie (nakka). ¶¶ oi] où E. V. P.: où Th. ¶¶ npompourras E. V. P.: протробути р.: прошрыти Th.

# § IV. Construction des tours: embrasures, entrée, hauteur et parement des tours.

Nous construirons de même aussi les tours, avec des pierres telles que nous avons dites, qu'on engagera dans la muraille suivant le sens de leur longueur et qu'on placera dans du gypse, donnant aux murs une épaisseur de dix coudées (15 pieds) au moins, et ménageant, dans les murs flanquants, des embrasures larges à l'intérieur et à l'extérieur, étroites au milieu, ayant la partie inférieure taillée en pente vers le dehors, afin que les assiégés ne soient point blessés et puissent, en avancant dans les embrasures le canal des machines, lancer les projectiles soit des catapultes, soit des pétroboles, contre le point qu'ils veu-(2) Il faut que les embrasures, pour le tir des catapultes lent.

Ταχύ ἀποστερεώσομεν] Cf. 1, 1, et la note. — Les courtines de Rhodes n'étaient-elles pas encore construites dans ce système lors du fameux siège en 305/4? ou bien n'était-il donc pas, en pratique, aussi facile de réparer le dommage que le dit ici Philon? Diodore rapporte, XX, xcv, 5, que Demetrios, à coups de pétroboles, μεσοπύργιον όλον διέσεισεν ὥστε μὴ δύνασθαι τοὺς εν τη πόλει πάροδον έχειν επί τὰς επάλξεις κατὰ τοῦτον τὸν τόπον.

§ IV. Οιων εἰρήκαμεν] Cf. III, 1, Μάλιστα μεν εκ κραταιοῦ λίθου.

S IV. Οἴων εἰρηκαμεν] Cf. III, 1, Μαλιστα μεν εκ κραταιου λίσου.
Τεθέντες ὀρθίους] Cf. III, 1, et la note.
Εν γύψφ] Cf. II, 1, et la note.
Δεκαπήγη] Cf. III, 1, et la note Δέκα πηχῶν.
Θυρίδας] Proprement fenêtre, cf. Libanios, Développement sur la Beauté, t. IV, p. 1069 Reiske, Τήμερον εἰδον κόρην εκ θυρίδων προκύπτουσαν. Dans le style militaire, spécialement embrasures pour le tir des machines. Cf. Diodore cité ci-dessous, 2, à la note Μηδέν δεινὸν πάσχουσαι: Dion Cassius cité à la note Έχνιθέντας. 1. 2

cité à la note Ἐπτιθέντας, 1, 2.

Επ τῶν πλαγίων τοίχων Cf. 1, 2, et la note.

Επ δἶ τοῦ μέσου στενάς Les embrasures ont encore, de nos jours, leur plus grand rétrécissement au milieu.

Καταπάλτας, Πετροβόλους] Traits envoyés par les catapultes, Pierres lan-

cees par les pétroboles. Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

2. Δεὶ δὶ είναι θυφίδας κτλ.] Les dimensions des gros pétroboles, les chocs que produisait leur jeu, la dépense qu'entraînaient leur construction et leur entretien, ne permettaient pas aux anciens d'en établir indifféremment partout sur le pourtour de l'enceinte. L'ingénieur qui fortifiait une place devait étudier en quels lieux la présence de ces machines pouvait être le plus urgente, et construire des tours en conséquence pour les install. installer.

Belogτάσεις] Sur les batteries de machines de tir, voyez le § v, avec les notes.

Έππειμένων] Cf. 1, 2, Έπτιθέντας πατά μίαν γωνίαν, et la note. Συνεργούντες πτλ.] Cf. VIII, 13, Οὔτω γὰρ οἰποθομηθέντες (πύργοι), προσαγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλληλοις ἀμύνειν δύναιντο. Pour le principe du flam. βαημαμεπεπ, cf. aussi p. 94, l. 1, Καὶ αὐτῶν (c.-à-d. τῶν πολεμίων) τὰς δοκίδας καὶ τὰς προστιθεμένας ἐκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοὶς λιθοβόλως ὁάδιὸν ἐστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπό τοῦ τείχους: Dion Cassius et Vitruve cités à la note Exridérias, 1, 2.: Végèce, IV, 2.

πάλταις καὶ πετροβόλοις ἐν (τοῖς τοίχοις) τῶν πύργων ἐν οἶς αὶ βελοστάσεις ἐκ τοῦ ἐδάφους κατασκευασθήσονται, ἵνα τὰ προσαγριενα μηχανήματα ἐάν τε πρός τινα τῶν πύργων ἐξ ἐναντίας προσάγηται ἐάν τε ἐπί τινα τῶν ἐκκειμένων πύργων ἐπιστρέφη, συνεργοῦντες ἀλλήλοις οἱ πύργοι, φερομένων τῶν λιθοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων . . . . καὶ τῶν μεταπυργίδων ἐν οἶς αὶ θυρίδες κατασκευάζονται οἵας εἰρήκαμεν, καὶ τοξικαὶ, αἱ μὲν πλαγίαι, αἱ δὲ ὀρθαὶ, ἔξω τὰ στενὰ ἔχουσαι, ὅπως ὰν τούς τε πλησιάζοντας τραυματίζωσι, καὶ καταγνύωσι τὰς προστιθεμένας δοκίδας καὶ τὰ μηχανήματα · αἶται δὲ . . . . . μηδὲν δεινὸν πάσχουσαι σεσιδηρωμένας γὰρ καὶ ἀμφιπλεύρους τὰς θυρίδας αὐτῶν ποιήσουν, ἵνα μὴ συντρίβωνται ὑπὸ τῶν λιθοβόλων · ἔτι δὲ οὐ ὁφδίως τὰ τῶν ἐναντίων βέλη εἰς τὰ πλάγια τὴν ἔφιξιν ποιήσεται.

(3) Τοιαύτης δ'ούσης τῆς τειχοποιίας, τῶν πύργων τὰς διόδους

2. παταπάλτας p. Th. ¶¶ εν (τοις τοίχοις) των πύργων] εν των πύργων Ε. V. P.: ἐν τῷ πύργῳ Th., avec p. et d'autres mss. secondaires: ἐχ τῶν πύργων divers mss. secondaires. ¶¶ πρός τινα τών μεταπυργίων Εξ έναντίας ατλ.? ¶¶ μεταπυργίδων Ε. V. P. Th.: « scrib. μεταπυργίων » L. Dindorf (au Thesaurus, art. Μεταπυργίς). On ne connaît pas un second exemple de ce mot usranvoyis. Conserver cette leçon entraînerait le changement de έν οίς qui suit, en έν αίς. Mais il paraît clair que μεταπυργίων est devenu μεταπυργίδων sous l'influence du mot θυρίδες, qui se rencontre presque aussitôt dans le texte. De semblables altérations ne sont pas sans exemple; cf. ci-dessous § vIII, 1, la variante γωνίδας d'un ms. secondaire. ¶¶ θυρίδας Faut-il songer à σανίδας? Cf. Pollux, X, 24, Ai μέν οὐν θύραι καὶ σανίδες καὶ πτύχες ὀνομάζονται. Θύραι δ' αὐτὸ τὸ χάσμα ἐστὶ τῆς Θύρας, passage duquel il semble résulter que σανίδες était l'un des mots qui désignaient les battants d'une porte, par opposition à l'ouverture même, sign. II etc τὰ πλάγια]. Sans doute els τὰς πλαγίας (s.-ent. τοξικάς). ¶¶ τἡν ἔφιξιν ποιήσονται Ε. V. P. Th.

3. τειχοποιίας E. (?). p. Th.: τοιχοποιίας V. P. (Τοιχοποιία paraît in-

Φερομένων τῶν βελῶν] Cf. 1, 6, et la note. Έν τῶν πλαγίων τοίχων] Cf. 1, 2, et la note. Οἴας εἰρήκαμεν] Cf. 1.

Οιας ειρηχαμεν | Cl. 1.
Τοξικαί | Cf. Polybe, VIII, VII, 6, Εως ἀνδορμήχους ὕψους κατεπύκνωσεν (Λοχιμήδης) τρήμασι το τείχος ώς παλαιστιαίοις το μέγεθος κατά την έκτος επιφανειαν οις τοξότας και σκορπίδια παραστήσας ένιος τοῦ τείχους, και βάλλων διὰ τούτων, ἀχρήστους έποίει τοὺς ἐπιβάτας: IX, 3, Συνεγγίζοντές γε μήν πρὸς τήν πόλιν οι μέν ταὶς διὰ τοῦ τείχους τοξότισιν, ώς ἐπάνω προείπον, κακούμενοι συνεχώς είργοντο τής προσόδου: Strabon, XV, 1, 36, page 702, Εύλινον περίβολον έχουσαν κατατετρημένον ώστε διὰ τῶν ὁπῶν τοξεύειν: Compilation Όπως χρή στατηγόν κτλ., p. 319, l. 4 Vet. Μπόπω, Τοξότιδας πυκνάς κατασκευάζειν, τν' ἐξ αὐτῶν ἀρράτως καταστρώσκωνται οι ὑπενάντιοι καὶ, εἴ ποτε καὶ κλίμακας ἔπιθείναι πειραθείεν πρὸ τοῦ (corr. πρὸς τὸ) ἐπεναβήναι τῶν ἐπάλξεων, τοῖς ξυστοῖς κατασρωθώσι καὶ ἀποκρουσθώσι. Le mot

et des pétroboles, soient placées dans les murs des tours où l'on doit établir au rez-de-chaussée ses batteries: ainsi, que les tours de charpente soient approchées directement contre les courtines, ou bien qu'elles soient dirigées contre les tours qui font saillie. les tours, se prêtant un mutuel appui au moyen des projectiles des pétroboles qui viennent des murs flanquants, . . . . et des courtines dans lesquelles ont été faites les embrasures telles que nous l'avons indiqué, ainsi que des archères, les unes obliques, les autres droites, rétrécies à l'extérieur, de telle façon qu'on puisse blesser ceux qui s'approchent, briser les masques des mineurs qui sont avancés et les tours de l'attaque. Celles-ci (les archères directes?) . . . . . sans éprouver aucun dommage; car nous leur ferons des portières recouvertes de ser et maintenues des deux côtés par des traverses (?), afin qu'elles ne soient pas brisées par les lithoboles. Et, quant aux archères obliques, il ne sera pas facile aux projectiles de l'assiégeant d'y pénétrer.

3. Étant donné ce système de fortification, nous ferons les entrées

τοξική (τοξικόν) se retrouve, avec le sens de meurtrière, dans l'Ancien Testament, et dans plusieurs exemples de la basse époque byzantine cités chez Du Cange s. v. Τοξική.

chez Du Cange 8. v. Τοςικη.
Δοκίδας] Cf. Ix, 5. et la note.
Μηθὲν δεινὸν πάσχουσαι] Cf. Diodore, XX, και, 6, Θυρίδας δ' είχον αι στέχαι (les étages de l'hélépole de Demetrios, cf. 1, 2, note Μηχανήματα) καιὰ πρόσωπον, τοῖς μεγέθεσι καὶ ιοῖς σχήμασι πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν μελλόνων ἀφιεσθαι βελῶν ἀρμοζούσας αὐται δὶ είχον καλύμματα διὰ μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι' ὡν ἀσφάλειαν ελάμβανον οἱ κατὰ τὰς στέγας περὶ τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφόμενοι: Lxxx, 3, Θυρίδας κλειστὰς καταπανιώσες ἐνέθετο κὰν τοῦν τοισπιθάμων ὁξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλοντασχευώσας ενέθετο μεν των τρισπιθάμων όξυβελών τους πορρωτάτω βάλλον-Tac >rl

Αμφιπλεύρους] Les lexiques ne signalent pas un second exemple de ce mot. Le sens en est difficile à déterminer, et celui que nous donnons dans la traduction ne nous satisfait pas. Voici comment ἀμφιπλεύρους a été entendu par les trois traducteurs précédents de Philon: Trad. lat., page 81, 1 35: « Utrimque lateratas (eorum fenestras). » Vincent, papiers inédits: (En les garnissant en fer) de chaque côté. » De Rochas, Traité de fortifation, page 38: « (On révêtira les embrasures avec des plaques de fer) munies de côtes saillantes tout autour.

Έφιξιν] Le Thesaurus ne mentionne qu'un seul exemple de ce mot; c'est chez Jules l'Africain, Cestes, chap. I $^{\rm er}$ , p. 278 (= col. 910  $^{\rm g}$  Lami), Φερυμέναν ὑπλρ αὐτοὺς μαχρότερον τῶν βελῶν, ὑποδυαμόντων αὐτῶν τὴν ἔφιξιν.

<sup>3.</sup> Teixonoitas] Philon paraît se servir indifféremment des deux mots Tuχοποιία (cf. vIII, 6: 13: 15: x, 1: xI: p. 103, l. 22, texte cité au § vIII, 14, note Εν τοις στρατοπέδοις: et τειχοποιητέον, VIII, 14) ou Πυργοποιία (VIII, 1: xn, 1 et 3) pour dire « le système de fortification, le tracé ». Il y a aiusi des mots exactement synonymes qu'il emploie à tour de rôle, comme

αια τὰς προσες ωγάς πυψησης τῶν μηχαγειρούς οἰκοδο αεῖν, τους ἀπ ἐλλους ὅσον
δ) Οἱ γὰς ἄταν ὑτψηλοι ἄυπχειστότεροὶ
κῶν πετροβόλων τυπτομένου καταπίπτουσιν,
εμι φερειν ὑστε μάλλον σποικάσστέον ἐστίν
και είξους ποιεῖν λαι αυτονές ποιεῖν], καὶ
απιτιν (μί) γινομέντη εἰς εμθέω ἐναλίσκειν.
κιαπυργίοις πᾶσι και τοῖς πύργοις, καθ δ

sommande E. V. P. Th. On dit regunerement aposayer . . Cl. Polybe, I, XLVIII, 2, Tel two ungarnactus 1006a-..... alleurs. La leçon eloujuju; a pu se produire sous and a la ligne précédente. On pourrait penser égale-, and A la marge dans l'intention de faire retablir elocotor; v. ... wa do la faute diodore (deux lignes plus haut , est venu and an produire une nouvelle faute en prenant la place de mangine. III En regard de la ligne qui commence par zai-.... on lit un, à la marge, chez Th.; cf. la traduct. lat.: g, ... do la logon apparatotat le vers d'Eschyle (l'hosph., 1083): . equation consistent. Mais la correction entiterat proposée . our Schutz est vraisemblable. Puis, en rapprochant cette autre ; ... 环 My fraction de του θψει ολχοδομείσθου (τα τείχη) ή ελχυσιτο το το το το georgeet, pour di πρός αύτα) πλίμαπες προσυς όμεται on pout penser que la rédaction originale était ici: écon Janeson, ny katankaban

αποσου Ε. V. P. Th. ¶Ψ ὑπὸ τῶν P. Th.: ἐπετῶν V.:

Νη καταιτιστουν οὐ δυτάμενοι τὰ βάρη φέρειν παταπίπτοιστι
πορηφορίο Γ΄ παταπέπτουσιν οἱ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρου
καταιστικά Οι δε δυνάμενοι τὰ βάρη φέρουσιν p. Th. Cf. at
κ. κ. το δι Γιακ. 1445. Voy. les Notes explicatives. ΨΨ αυτῶν Ε.
κ. το Δh.

Acting R. J. P. Th. A. Nous avons transposé ici le

Mero region et Menoregion (cf. 1, 4, et la note).

Mero region et Menoregion (cf. 1, 4, et la note).

Mero regionale des tours plus élevées que le rempart de la bance, comme c'était le cas, pour prendre de la hau d'append les tours dominaient la courtine de la hau d'append l'uniques, xey), — le chemin de ronde

des tours aussi grandes que possible et en forme de voûte, de manière à pouvoir facilement introduire les pétroboles et les déplacer au besoin.

4. Les tours contre lesquelles l'ennemi pourra approcher des tours de charpente devront être hautes et solidement construites: on ne donnera aux autres que l'élévation nécessaire pour au'elles ne puissent être escaladées. (5) En effet, celles qui sont trop élevées sont moins utiles; et elles s'écroulent plus vite sous les coups des pétroboles, ne pouvant résister à leur propre charge. Il faut donc plutôt s'occuper de faire les murs des tours plus épais, et employer à cela l'argent qu'on a économisé sur la hauteur.

6. Dans toutes les courtines et les tours, aux endroits les plus

accodos, qui couronne la courtine en arrière des créneaux, se continue travers des tours au moyen de passages qu'on désignait sous le nom de Pour pouvoir transporter à volonté et selon le besoin, sur tout le Pour pouvoir transporter a volonte et seion le pesoin, sur tout le les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de les passages des tours d'une élévation proportionnée à la hauteur de machines. Mais, si nous ne nous trompons, Philon n'entend point qu'on de pétroboles au haut de la courtine. Les pétroboles de dix mines, sont les plus petits qu'il mentionne dans la défense du rempart, sont machines d'environ 4<sup>m</sup> de longueur sur 2<sup>m</sup>,60 de largeur et 3<sup>m</sup>,60 de haut d'un rempart dont l'épaisseur toau pied est de 5<sup>m</sup>, pour manœuvrer ni même pour installer d'aussi est machines. Philon a construit des batteries au rez de-chaussée des to ; il a percé d'embrasures les murs de ces tours: les ouvertures qu'il de plus, faire « aussi grandes que possible et cintrées », ce sont, pen-nous, les portes d'entrée des tours (cf. les Notes critiques), afin qu'on per sans difficulté y introduire ou en faire sortir les grands pétroboles et jusque 6<sup>m</sup> ou 7<sup>m</sup> de haut (pétroboles de 30 mines et pétroboles do talent).

ταλιδοειδείς] Cf. III, 6, note Εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα.

Τοὺς πετροβόλους — μεταφέρειν] Cf. page 91, l. 15, Ανθιστάναι (ἀνιστάναι

V. P. Th.) δὲ χρήσιμον πρὸς ἕκαστον αὐτῶν (il s'agit des machines de saiégeant) δύο δεκαμναίους λιθοβόλους οὖς δεῖ μεταφέρειν (καταφέρειν Τh.) οἰ (οὐ Ε. V. P. Th.) ᾶν καὶ οἱ πολέμιοι κινῶσί τινα τῶν πετροβόλων, τως, ἀν δύνη, ἀφεὶς (?: δύνηται φεἰς Ε. V. P.: δύνηται εἰς Th.) συντρίψης

Τοντρίψη Ε. V. P. Th.) πατάξας τὸ δργανον.

Διαμοπερίκου Ι. ε terrain fan piad de chaque tour est. à l'abri des

4. Λυπχοηπτότεροι] Le terrain lau pied de chaque tour est à l'abri des Projectiles lancés du haut de cette tour sur une zone d'autant plus large que la tour est plus élevée. C'est ce qu'on appelle en fortification l'angle

5. Τὰ βάρη φέρειν] Cf. p. 87, l. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίθων ἢ συγπουστῶν ὡς μεγίστων, ΐνα δύνηται τὰ βάρη φέρειν: § 1x, 2, 'Ανίσων γὰρ
οντων τῶν βαρῶν, — ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται.

Avalloxeiv] Cf. III, 7, et la note Aνάλωμα.

6. Λογομέτωποι] "Απαξ λεγόμενον.
Μῆχος] La longueur est ici la dimension engagée dans l'épaisseur du mur. Ces pierres ajustées exactement sur les quatre faces perpendiculaires

ὰν αἱ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιθοβόλων, (λίθοι ἀργομέτωποι, πεπελεχημένοι ἐπὶ μῆχος τίθενται,) λίθοι (δ') ὡς σχληρότατοι ἐχτίθενται προέχοντες ὅσον σπιθαμὴν καὶ διεστηχότες ἀπ'
ἀλλήλων τοσοῦτον ώστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν (page 82) ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι, ἵνα μὴ ὑπ' αὐτῶν τὰ τείχη
μηδὲν πάσχη.

[(7) Των δὲ τειχέων ἀπάντων αἱ ἐκθέσεις καὶ ἐγκλίσεις καὶ τὰ ἐπικάμπια καὶ αἱ ρίαι ἁρμοττόντως τοῖς ὑπάρχουσι τό-

ποις λαμβάνονται.]

[(8) Καὶ λίθοι ἀργομέτωποι πεπελεκημένοι ἐπὶ μῆκος τίθενται.]

(§ V) Καὶ κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοστάσεις κατασκευάζονται, αἱ μὲν ὀρυκταὶ, [ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι] αἱ δὲ ἐπίγειοι, πρὸς τὸ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν, καὶ τοὺς ἀφιέντας μὴ τιτρώσκεσθαι

membre de phrase 8,  $\lambda l 3oi = r l 3errai$ , en retranchant zai qui était en tête et en reliant par dè la suite. Sans doute omis par suite de la répétition du mot  $\lambda l 3oi$ , ces mots auront été rétablis à la marge, puis réintroduits dans le texte, mais à une mauvaise place, et rattachés alors par zai à ce qui précédait. (Voy. 8, les notes critiques qui se rapportent à ce membre de phrase.)

7. Καὶ ⟨αὶ⟩ ἐγκλίσεις? ¶¶ αἱ ρίαι (sic) E. V.: αἱ χρείαι P.: une main très récente a comblé le vide, dans E, par les lettres εὐριχω: ', αἱ εὐριχωρίαι Paris. 2445: αἱ εὐρυχωρίαι ms. de Leyde: αἱ εὐρυχωρίαι dans le

texte et xosía à la marge, p. Th.

8. ἐπὶ μῆχος Ε. V. Th.: μῆχος P. ¶¶ τίθενται p. Th.: τίθονται Ε. V. P. ¶¶ De Rochas (Traité de fortification, etc., page 41, note 1) proposait de transposer Καὶ λίθοι - τίθενται après les mots μηθέν πάσχη, phrase 6, fin. On a rétabli conjecturalement ce membre de phrase, un peu plus haut dans la même phrase, après τῶν λίθοβόλων. (Voy. ci-dessus, 6, Notes critiques.)

§ V. κατόρυχοι p. Th. ¶¶ Επίπεδοι καὶ κατώρυχοι retranché par Ch. Graux (Fortifications de Carthage, p. 201, note 3). ¶¶ ὑπόγειοι Ε. V. P. Th.: ἐπίγειοι Graux (ibid.). ¶¶ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν καὶ ἐταἰεπt transposés à tort par Graux (ibid.) après les mots ἐναντίους τραυματίζειν καὶ.

Πετροβόλον] Cf. I, 2, note Πετροβόλων.

au parement, offrent une grande résistance au choc. — Cf. III, 1, et la note Τιθέντας = ὀοθίους.

Έπιθενται προέχοντες Cf. 1, 2, note Επιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν.

Λίθοι — προέχοντες κτλ.] Il paraît qu'il existe encore à Rome un mur
construit à peu près de cette manière dans l'enceinte d'Honorius (Nibby,
Le Mura di Roma, p. 334). Cf. un procédé de défense de même famille
au § III, 1, et la note 'Θξείς.

exposés aux coups des lithoboles, on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur; on y mot aussi en saillie des pierres aussi dures que possible, dépassant d'une spithame (3/4 de pied) environ le parement du mur et espacées de telle façon que le projectile d'un talent ne puisse pénétrer dans l'intervalle: ainsi ces projectiles n'endommageront point les murs.

[7. Les saillants, les inclinaisons, les courbures et les . . . (?) de tous les remparts sont déterminés par la nature des lieux.]

[8. Et on place des pierres à parement brut et taillées dans le sens de leur longueur.

### § V. Batteries de machines de tir.

Au pied des murs et des avant-murs, on construit, pour les machines les plus grandes et celles dont on a le plus, des batteries, les unes creusées dans le sol, les autres à fleur de terre: ainsi, on a du large, les artilleurs ne sont pas blessés et attei-

S V. Κάτωθεν] Au pied et en arrière.

Τοοτειχισμάτων] Cf. x, 6, et la note.

Βελοστάσεις] Βελόστασις désigne le lieu préparé pour recevoir une machine de tir (le mot batterie, dont nous nous sommes servis dans la traduction faute d'une expression plus satisfaisante, éveille, à la différence de βελόστασις, l'idée d'un établissement ménagé pour plusieurs pièces d'artillerie): voy. § 1, 3, la note Βελῶν, où nous faisons remarquer que Βέλη désigne non seulement les «projectiles», mais aussi les «machines» qui servent à les lancer. Cf. 1v, 2, Θυρίδας τοῖς ἀψιεμένοις καταπάλταις καλ πετροβόλοις ἐν ⟨τοῖς τοίχοις⟩ τῶν πύργων ἐν οἰς αἰ βελοστάσεις ἐκ τοῦ καταριάδειν. εδάφους κατασκευασθήσονται: p. 96, 1.1, Πάντων δε μάλιστα δεί σπουδάζειν περί τους τριαχονταμναίους πετροβόλους και τους χρησομένους (?: χρωμένους Ε. V. P. Th.) τοις υργάνοις τούτοις και τας βελοστάσεις αὐτῶν [ίνα υσιν ως βέλτιστα πεποιημένοι (al marge de V.: αι marge de P.)] · τῶν γὰο λιθοβόλων τούτων (?: οὐτως Ε. V. P. Th.) εὐ πεποιημένων, και τῶν βελοστάσεων επι των επικαιρων τόπων κατά τρόπον επεσκευασμένων, και των χρησονεων επί των επικαίρων τοπών κατά τροπον επεσκευατμένων, και των χοιπο-μένων αὐτών ἐντέχνων ὄντων, οὐτ' ἄν [γεοροχελώνη] μηχάνημα οὐτ' ἄν στοὰ οὐτ' (ἀν) χελώνη ὁφάδως προσαχθείη: Polybe, IX, XII, 8, Καὶ τρεὶς ἡπαν βελοστάσεις λιθοβόλοις, ών ὁ μέν εἰς ταλαντιαίους, οἱ δὲ δύο τριακονταμναίους ἐξβαλλον λίθους: Diodore, XX, Lxxxv, 4, Ἐπέστησαν δὲ καὶ τοῖς ὁρμοῦσι τῶν φορτηγῶν πλοίων ἐν τῷ λιμένι βελο στάσεις οἰκείας τοῖς ἐπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις: Septante, Ezéchiel, IV, 2, Καλ σύ, υξε άνθρώπου, λάβε els το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας: Symeon Magister, Léon l'Arménien, § XI, P. 617, l. 16 Bekker, Kojovs te zul Belogt ageis. Comp. Nicetas Choniate,

χαὶ αὐτοὺς ἀδήλους τοὺς ἐναντίους τραυματίζειν, χαὶ, ὅταν οἱ πολέμιοι πλησιάζωσι, μη άχρείους γίνεσθαι τοὺς καταπαλταφέτας άδυνατούντας καταστρέφειν.

(\$ VI) "Ετι δέ πυλίδες πολλαί καταλείπονται έκ των πλαγίων πρός τὸ δαδίως ἐπεξέρχεσθαι, [ή] καὶ πάλιν ἀποχωρούντας γυμνά μή φαίνειν έπ' ασπίδα ποιουμένους την μεταστροφήν, και τον έξεληλυθότα λόγον κατά την πρώτην πυλίδα κατά την δευτέραν συντελούντα την είσοδον, όμοίως δέ καὶ τοὺς άλλους πάντας ούτω ποιουμένους τὰς ἀποχωρήσεις. (2) Τῶν δὲ πυλίδων αἱ μὲν σχολιαί, αί δὲ κλίσιν ποιούνται. (3) Προ πάντων δὲ αὐτών οἰκοδομήματα κατασκευάζεται, ίνα δυσέμπρηστοί τε ώσι καὶ ύπὸ τῶν πετροβόλων μη συντρίβωνται, και οι πολέμιοι μ' πλησιάσωσιν αὐταῖς, ἐκ δὲ τῆς πόλεως, ὅταν μέλλωσιν ἐπεξιέναι τινὲς, μὴ συμφανές ή τοῖς πολεμίοις.

ฟฟ ส่งที่lovs E. V. P. Th.: ลิง ที่ lws (Miller, Journal des Savants, 1873, p. 429). ¶¶ πλησιάζωσι p. Th .: πλησιάζουσι Ε. V. P. ¶¶ καταπαλταφέτας] καταπελταφέτας E. V. P. Th. (Cf. § rv, 1, Notes critiques). ¶¶ καταστρέφειν] Graux, 1. 1., conjecturait à tort περιστρέφειν.

§ VI. ên' àontôus E. V. P. Th.: ên' àontôu L. Dindorf (au Thesaurus, article Aonts). II II manque un infinitif dans le membre de phrase zal τον εξεληλυθότα λόγον ατλ. ¶¶ τους άλλους σχολιαί αι δε (les mots πάντας ούτω = πυλίδων αί μέν manquent) E.

2. xliow zleiow E. V. P. Th. (trad. lat. cangulum).

3. συντρίβωνται P.: συντρόβωνται E. V.: συντρομώνται, et à la marge συντοίβωνται, Th.

Andronic Comnène, p. 365, l. 6 Bekker, Μηχανών δέ κατασκευαζς απηχρείουν τέλεον τὰ τῶν πετοῶν ἀφετήρια ἄπερ ὁ βαθύνους ἀνδοόνιχος ἐτεχταίνετο, τειχομάχια ἱστῶν βελοστάσιὰ τε καὶ ὁρυκτῆρας ἐπιτεχνώμενος. On trouve aussi chez Athénée, p. 22, l. 11 Wescher, le mot βελοστασία: il nous semble qu'il y tient pent-être la place de zorografia ou zorografis. Korôστασις, mot de même formation que βελόστασις, se rencontre une fois chez Philon, et il y désigne un lieu couvert dans lequel un bélier est installé: p. 92, 1. 19 (il s'agit du contre-bélier des assiégés, jouant sur des rouleaux), At δε περιφερείς δοχοί – πλάγιαι – τίθενται, τι' ευχερώς ο χρίος έξωθέν τε (Ε. V.: ξέωθέντες P. Th.) καὶ πάλιν ἐσωθεν Ε. V. P.: ἔξωθεν Τh.) περιλαμβάνηται, περιτοεχόντων των χορμών, την χίνησιν οποιανούν νοεί. (?:

ποίαν ούν νοε Ε. V. P.: . Ποία ούν νοεί Τh.) Κατασχευαστέα τέ έστιν αυτώ χριόστασις ώς ασφαλεστατη πρός το τους ώθουντας αυτούς χαλώς βεβηχότας ώς σφοδροτάτας (Th.: σφοδρότατα Ε. V. P.) συντελείν τας πληγάς. Cf. encore

p. 97, 1. 16 d'en bas, Μημανημάτων στάσεις.
'Ορυκταί] Les machines, par ex., placées derrière l'avant-mur qui est bas, sont enterrées, en sorte que leur sommet ne dépasse pas la crète de ce mur. Karanakraméras] Voy. plusieurs exemples épigraphiques de ce mot cités

dans la Note critique sur καταπάλτας, § 1v. 1.
Αδυνατοῦνιας καταστρέφειν] Lorsque l'assiégeant approche du pied du

gnent l'ennemi sans être vus eux-mêmes, et, lorsque l'assiégeant s'approche, les servants des catapultes ne deviennent point inutiles faute de pouvoir abaisser suffisamment leur tir.

### § VI. Poternes.

De plus, on ménage de nombreuses poternes dans les flancs pour faire facilement des sorties, et pour que les soldats, quand ils battent en retraite, ne soient pas obligés de tourner à gauche et de se montrer à découvert : une file sortie par la poterne n° 1 rentrera par la poterne n° 2, et toutes les autres files suivront le même mouvement.

2. Des poternes, les unes sont obliques; les autres font un coude. (3) En avant de toutes, on élève des constructions pour empêcher qu'on ne les incendie, que les pétroboles ne les brisent, que les ennemis ne s'en approchent et que, quand de la ville on doit faire une sortie, on ne le voie du dehors.

Επ των πλαγίων] Cf. 1, 2, et la note. — Maurice, X, 8, p. 245 Scheffer, Kal παρ απόρτια δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις πύργοις ἐκ πλαγίου στενὰ ἀνοίγεσθαι κατὰ τοῦ Εξίου μέρους τῶν προσαγομένων μαγγάνων ἐκ τῶν ἐκθρῶν, ἵνα πεζοὶ ἔξερχόμενος ἐκ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χεῖρα ἀρμοδίως τῷ σκουταρρίω σκεπόμενος καὶ ὅπὸ τῶν ἄνωθεν βοηθούμενοι, δύνανται (sic) ἀπωθεῖν τὰ μάγγανα.

Επεξέρχεσθαι] Έπεξέρχεσθαι, 'Επεξέναι, 'Επεκθείν, Faire une sortie; Επεξόδος, 'Επεκθρομή, sortie. Cf. 3, 'Εκ δὲ τῆς πόλεως όταν μέλλωσιν ἐπιξε εναι: Thucydide, V, ιχ, 5, Αλφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθείν: IV, 11, 8, Έπεκδρομήν ποιησάμενοι, etc.: VIII, Lxi. 3, 'Επεξελθόντων τῶν Χίων πανδημεί: Énée le Tacticien, xxiii, 1, 'Επεξόδους δὲ ποιούμενον λαθου τοις ἐν νυκτὶ τοῖς προσκαθημένως πολεμίοις τάδε προνοεῖν: 3, 'Επεξελθόντες ἐπέθεντο παρ' ἐλπίδα τοῖς πολεμίοις, etc.: Polybe, II, xxxiv, 12, Επεξελθόντες (ἐκ τοῦ Μεδιολάνου): ΧΧΙ, xxiii, 6, 'Επεξεόντες ἐμάχοντο γενταίως, πότε \* μὲν ἐπιθέμενοι νύκτωρ τοῖς ἐπικοιτοῦσιν ἐπὶ τῶν ἔργων κτλ., etc.: Décret de Lété de l'an 117 av. J.-C., publié par L. Duchesne dans la Revue archéologique de janvier 1875, 'Επεξελθών Μάαρκος ὁ ταμίας: Josèphe, Guerre des Juifs, III, vii, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς 'Ρωμαίος

mur, on ne peut plus l'atteindre avec des catapultes placées au sommet, le mode de construction de ces machines ne leur permettant pas de prendre toutes les inclinaisons. Il faut donc se servir de catapultes placées plus das et tirant à embrasures (Cf. 1V, 2, Μεταπυργίων ἐν οἰς αὶ δυρίδες καια σενευάζονται). — D'ailleurs, les catapultes devaient pouvoir tirer, au besoù de la not certain angle au-dessous de l'horizon, puisque Philon recommande de faire les embrasures καιαξύρους ἐκ τοῦ κάιωθεν μέρους, § IV, l. — Sur les catapultes elles-mêmes, cf. les renseignements et les renvois de la note Λιθοβολων, § III, 1.

<sup>\*</sup> πότε R. de Ph. et ms.: ποτέ L. Dindorf et F. Hultsch (p. 1064), H. G.

- (§ VII) Δι δε δρυττόμεναι τάφροι, εὰν μὴ υπομβρος ἡ ὁ τόπος, κατάξηροί τε καὶ υπόνομοι κατὰ τοὺς άρμόττοντας τόπους γίνονται, ενα, δταν συγχωννύωνται, πάντα (τὰ) εμβαλλόμενα τὰ μὲν ἡμέρας τὰ δε νυκτὸς ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν ἔνδον πολιορχουμένων.
- (2) Λί δὲ χαραχώσεις, ἔξω τῆς πρὸς τὸ τείχισμα λαμβανούσης, ὅρθιαι πᾶσαι συντελούνται πρὸς τὸ τὸν χάραχα δυσυπέρβατον καὶ δυσδιάσπαστον γενέσθαι ὁυσυπέρβατον μὲν διὰ τὸ μηδαμῶς μήτε ὑπέρβασιν ἔχειν τοῖς σχέλεσι . . . . , δυσδιάσπαστον δὲ διὰ τὸ καὶ ἑλχόμενον τάσιν ἔχειν καὶ ὑπὸ τῶν γινομένων τοῖς καλφδίοις ἐνάψεων πρότερον ὰν συντριβῆναι τὸν κάλων ὅπερ γένοιτο ἄν ἢ ἑλχυσθῆναι τὸν σχόλοπα τελέως. (3) Τίθενται δὲ καὶ εἰς τὸ στάδιον οἱ μέσοι τοῖς μεγέθεσιν ὅντες χάραχες ,α χ΄.
- § VII. δουττόμεναι] δουττόμενοι Ε. V. P. Th. ¶¶ ή] ήν Ε. V. P. Th. ¶¶ γίνονται Ε. V. P.: γίννονται Τh. ¶¶ συγχωννύωνται] συγχύνωνται Ε.

V.: συγχύνωνται p.: συγχάνωνται P. Th. ¶¶ Les mots πάντα ξμβαλλόμενα - ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν sont de læ main sur grattage dans E. ¶¶ πάντα ⟨τὰ⟩ ξμβαλλόμενα [τὰ μὲν] ἡμέρας, [τὰ δὲ] νυχτὸς ὑπεξάγηται πάλιν χτλ. (que tout ce que l'assiégeant y jette de jour soit retiré de nuit par l'assiégé)? Cf. Dexippos cité dans les Notes explicatives. ¶¶ ὑπὸ τῶν ἔνδον [πολιορχουμένων]?

2. «Suppléez ἀρχήν après λαμβανούσης» Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 44, note 2). TT Esw the to nootelyiqua nepiλαμβανούσης? ¶¶ παρά το (après συντελούνται) Ε. V. P. Th.: πρὸς το Vincent (papiers inédits). ¶¶ δυαδιάσπαστον (devant γενέαθαι) Ε. V. P.: δυσδιάβατον, et en marge δυσδιάσπαστον, p. Th. ¶¶ ἐνάψεων Ε. V. P.: έναψέων Th.: ἀνάψεων divers mss. secondaires, et Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429) avec ce sens: «La corde qui se rompt lorsque les petites attaches sont brûlées. » Mais cf. p. 98, l. 33, rais ένάψεσι τῶν ἀγκυpar. Bien qu'on ne signale point un troisième exemple du substantif Evantes dans la littérature grecque, les deux que nous rencontrons chez Philon paraissent parfaitement authentiques: le sens que prend Evaves dans l'un aussi bien que dans l'autre passage, dérive tout naturellement de celui du verbe très usité ἐνάπτω. ¶¶ κάλων] κάλον Ε. V. P. Th. ¶¶ έλκυσθήνας E. Th.: Elzoonva V. P.: Eşelzoonva? TT a z'] a z E.: cy z V.: cz z P. (dans P. comme dans V., le premier signe, que la typographie rend mal, est comme un α accolé à un χ): α χ χ p. Th. (trad. lat. mille sexcenti).

επεξελθόντες πολύ καρτερώτερον άντιπαρετάξαντο: 20, Τριχόθεν επεκθέουσι και τά τε μηχανήματα και τά γέρρα και τα χώματα τῶν Ῥωμαίων ὑπεπεμπρασαν: Dion Cassius, ΧΧΧΙΧ, τν, 4, Ἀναθαρσήσαντες τῆς νυκτὸς ἐπεξοδον — ἐποιήσαντο: Lucien, Coq, xxι, Ἀνιώντω δὲ (οι πλούσιοι) ὁρώντες ἀπὸ

# 8 VII. Fossés secs et construction des palissades.

Les fossés que l'on creuse sont, à moins que le lieu ne soit humide, secs et minés aux endroits convenables, afin que, lorsque l'assiégeant les comblera, tout ce qu'il y jettera soit retiré à la dérobée, tant de jour que de nuit, par les assiégés.

- 2. Les palissadements, excepté celui qui entoure l'avant-mur, sont tous plantés verticalement, pour que les palissades ne soient pas facilement franchies ni arrachées: franchies, parce qu'il n'est possible ni de les enjamber . . . . ; arrachées, parce qu'elles offrent de la résistance quand on les tire, et que, par suite de leur liaison au moven de cordes, le câble se romprait (ce qui peut bien arriver) avant que le pieu ne soit arraché complètement.
  - 3. On compte au stade 1600 palissades de moyenne dimension.

Αποχωρούντας — ἀποχωρήσεις] Cf. [VIII, 10, cité à la note suivante:]

ποιήσεσθαι μή διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις.]

3. Μή συντρίβωνται] Cf. 1. 6, et la note Πυλίδας.

§ VII. Ύπόνομοι] Minés, c.à.d. munis de galeries de mine, partant de l'intérieur de la place et aboutissant au fond du fossé.

Κατά τοὺς ἀρμόττοντας τόπους ] Cf. 1, 2.
 Υπιξάγηται] Cf. Thucydide, II, LXXVI, 1 (à propos du χῶμα ou remblai que les Péloponnésiens avançaient contre les murs de Platée), Υπόνομον ηδείγαος αρθίε υαθα αλάε τος Χορλεστες και ξολιεκπιθοά περοι ρυο το Χώπα (η Πισιαιμέ) εκ τως αργεφές οδηξακτες και ξολιεκπιθοά περοι ρυο το Χώπα ξαιβάλλοντας ήσσον ἀνύτειν ὑπαγομένου αὐτοῖς κάτωθεν τοῦ χώματος καὶ ἰζάμοτος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον: Dexippe, fragment 19, p. 186, l. 12 L. Dindorf (t, In des Historici graeci minores), Ol δέ Θράκες μέρος τι του τείχους διαχύψαντες όπον ες μέγεθος πυλίδος στενής, επεφόρουν κατά τουτο παρά σφάς οσαι νύχτες τὸν χοῦν.

2. Al δε χαραχώσεις κτλ. (cf. les Notes critiques.)] Les palissades qui sont autour de l'avant-mur se trouvent au sommet de l'escarpe du fossé; dans cette position, on a l'habitude de les incliner vers le fond du fossé (elles

των τειχών αγόμενα και φερόμενα όσα είγον έν τοις αγροίς και ήν τε είσφερειν δέη, μόνοι καλουνται, ην τε ξπεξιέναι, προκινδυνεύουσι στρατη-γούντες η εππαρχούντες (Cobet, Var. Lect. p. 265, 2° éd., se trompe en disant composito enesievas non est in tali re locus » et en écrivant estevas).

<sup>1. 92, 1. 13</sup> d'en bas, Οὐχ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι.
Γυμνὰ μὴ φαίνειν] Cf. vm, 3, Ωστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἔχπορευομένους φαίνειν τιλ: [10, Τούς τε προσερχομένους εἰς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυπτήσειν, καὶ αὐτούς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεπθαι καὶ πάλιν τὰς ἀποχωρήσεις ἀσφαλῶς

Prennent alors le nom de fraises).

Tôr zάλων] Le câble avec lequel on les tire.

3. Τίβενται - αχ΄] Ce qui revient à dire que les palissades ont en moyenne 0°, 11 de diamètre; c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à peu près la dimension addition de diamètre : c'est, encore aujourd'hui, à c'est, encore aujourd'hui, à c'est, encore aujourd'hui, à c'est, encore aujourd'hui, a c'es ordinaire. (Note ajoutée par Ch. G.: Polybe, XVIII, 18, 9 (L. Diudorf): Εὐδιάσπαστος le yapa; des Greos, par opposition à celui des Romains. Happrocher toute cette disser-lation de Polybe sur les paliesades romaines et les paliesades grecques. H G.]

(§ VIII) Έτέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία ταύτης οὐδὲν χείρων, 
ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη καὶ τὰ κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι, ἐν ἢ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν 
τοῖς πύργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αὐτῶν, καὶ λαμβάνειν 
ἀπ' ἀλλήλων διάστημα τῆς ἔξω περιφερείας ὅσον ἄν ἢν τὸ πλάτος τοῦ ἔσω τοίχου τῆς βάσεως. (2) Απάντων δὲ τὰς δοχοὺς ἐπὶ 
τοὺς ὀρθοὺς τοίχους ἐπιθετέον ἐστὶν, Γνα, ἐἀνπερ ὁ πρὸς τοὺς 
(page 83) πολεμίους καθήκων τοῖχος τυπτόμενος πέση, μένωσιν 
αἰ ὀροφαὶ καὶ δυνώμεθα πάλιν οἰκοδομεῖν αἰτοὺς. (3) Ποιητέον 
δὲ καὶ θυρίδας . . . . . (πυλίδας) παρ' αὐτοὺς, ὥστε μήτε ψιλὰ 
τοὺς ἐκπορευομένους φαίνειν μήτε ὑπὸ τῶν λιθοβόλων αὐτὰς 
ἐκκόπτεσθαι. (4) Τὴν δὲ ἄλλην οἰκοδομίαν ἀχολούθως τοῖς πρότερον δεδηλωμένοις κατασκευαστέον.

(5) Αύτη δὲ πριονωτη παραπλήσιον ούσα τυγγάνει ην πολύειδον

§ VIII. oùdèr] oùdèr E. V. P. Th. ¶¶ ήμικιαλίων P. p. Th.: ἡμικαλίων E. V. ¶¶ ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη ὥστε κοίλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσθαι? (Trad. lat.: ita ut pars concava hostibus objecta sit.) ¶¶ δεῖ συνάπτειν V. P. Th.: ἐνσανάπτειν Ε. ¶¶ τὰς γωνίας Ε. V. P. Th.: τὰς γωνίδας cod. Paris. grace. suppl. u° 244: ταῖς γωνίας?

2. Anartwr 82 (100v ...?) ras dozous rtl.? II duraueda E. V. P. Th.: duraueda Vincent (papiers inédits). II aurous E. V. P. Th.: auror?

- 3. δυρίδας] « Peut-être faut-il lire πυλίδας, poternes » de Rochas (Traité de fortification, etc., p. 46, note 1). ¶¶ Egger (ibid., note 2) indique une lacune après παο' αὐτούς.
  - 4. rov để čilhy olzođonih (olzođonih se lit deja dans p) Th.
  - 5. πριονώτη ην επικαίρων Th. ¶¶ μετά τινας] « Lu, ainsi que le latin.

<sup>§</sup> VIII. 'Ετέρα — πυργοποιία] Πυργοποιία, synonyme de Τειχοποιία, trace (cf. iv, 3, note). On verra, au § xx, que le tracé décrit jusqu'ici par l'auteur, et à propos duquel il a, du reste, donné de nombreux détails qui trouvent également leur application dans les autres tracés dont il va s'occuper maintenant, est le système qui convient à la fortification en plaine: c'est donc le tracé normal et théorique, abstraction faite des particularités que peut présenter le terrain. Ce premier système est appelé par Philon η μαμανθρώθης (τειχοποιία), sans que, d'ailleurs, dans l'état actuel du texte, nous puissions à coup sûr dire pourquoi. La preuve que les prescriptions de Philon dans les sept paragraphes qui précèdent ont trait à un tracé déterminé, nous ne la voyons pas seulement ici dans les mots 'Ετέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία — on pourrait attênner la valeur de cet argument par la supposition d'une lacune avant le § vii — mais surtout au § iv, 3, Τοιαίτης δ' οὐσης τῆς τειχοποιίας, et subsidiairement dans cette considération que, autant qu'on en peut juger par les quelques traces qui en restent dans notre epitome, Philon devait reprendre à propos de chacun des divers tracés du § viii, les dimensions des parties cons-

### 8 VIII. Tracés divers.

Il v a un autre tracé qui ne le cède en rien au précédent. Il se compose d'hémicycles à concavité tournée vers l'ennemi: les extrémités des arcs doivent s'adapter aux tours en se raccordant à leurs angles, et il faut laisser d'angle à angle comme diamètre de la circonférence extérieure une distance égale à la longueur qu'aurait le mur de base des tours à l'intérieur. (2) On fera reposer les poutres de tous les . . . sur les murs perpendiculaires, afin que, si le mur tourné vers l'ennemi est battu en brèche et s'écroule, les planchers restent et que nous puissions le rebâtir. (3) On fera aussi des embrasures . . . . . poternes auprès, de telle sorte que l'on ne montre point dans les sorties le côté non protégé par le bouclier et que les portes ne soient point enfoncées par les lithoboles. (4) Pour le reste de la construction, on se conformera à ce qui a été indiqué précédemment.

5. A ce tracé ressemble celui en forme de scie, qu'on dit avoir

titutives des tours et des courtines dans ce tracé, et indiquer à nouveau l'opportunité des embrasures, poternes, etc., dans le système. Cf. vin, passim.

Εκ των ήμικυκλίων] Le tracé des hémicycles est applicable aux terrains accidentes. Cf. xi, 'Η δε εκ των ημικυκλίων (τειχοποίλα) και (ή) ποιονωτή,

όταν ο τόπος ή σχολιός χτλ. Τὰ περατα τῶν τμημάτων χτλ.] Cf. 1, 4, et la note Κατὰ χύχλου τμῆμα συγατε τ ούσας.

Tης εξω περιφερείας] La « circonférence extérieure », c'est la concavité tournée vers l'ennemi. Ainsi, les courtines sont circulaires, et le diamètre

AB, Ou CD, de la concavité qu'elles présentent à l'ennemi est égal à la largeur BC du mur de base des tours. Voy. la fig. 4 (à la page 206).

2. Octobre de Rhodes, Oi rayos oi uèv desoit arth. Dans les deux passages, les roixoi desoit sont perments.

Pendi culaires à la ligne fortifiée.

Και Θήπων] Cf. 7, Το πρὸς τοὺς πολεμίους καθήπον τοιχόκρανον: p. 92, l. 11 d'en bas, Έπιθετέον δέ έστι καὶ ταις καθηκούσαις πρός τὸ τείχος ολκίαις προμε αχώνας: p. 100, l. 4 d'en bas, Των μηχανημάτων ή πρὸς τοὺς πολεμίους <sup>2αθη</sup>≫ουσα πλευρά.

<sup>3.</sup> Ψιλά ~ φαίνειν] Cf. vi, 1, et la note Γυμνὰ μὴ φαίνειν.
Αὐτὰς ἐπκόπτεσθαι] Cf. i, 6, et la note Πυλίδας.

Δ. Πρότερον] C.-à-d. dans les sept premiers §§.

Μοιονωτή] Tracé en forme de scie, applicable, comme le précédent, sur terrains accidentés: cf. ci-dessus, 1, et la note Επ τῶν ἡμιπυπλίων.
Πολύειδον] Cf. Athénée, p. 10, l. 9 Wescher, à propos des perfectionnements du bélier et de la tortue bélière, Εὐημέρει δὲ τῆ τοιαύτη τέχνη Πολύειδος ὁ Θειταλὸς, οὐ οἱ μαθηταὶ συνεστρατεύοντο Αλεξάνδρω Λιαδής καὶ Χαρίας. Cf. Vitruve, X, xix, 3, et vii, préface, 14.
Πρότερον] Ci-dessus, 2.
Λοκῶν ἐπιβληθεισῶν] Cf. 2, Λοκοὺς — ἐπιθετέον: 7, Λοκῶν ἐπιεθεισῶν: p. 87. l. 29. Λοκοὺς σἰαθεὶς καὶ στρωτῆνας ἐπιβαλών.

P. 87, l. 29, Δοχούς διαθείς και στρωτήγας επιβαλών.

(§ **č**z : µi: to

Ġ

... τη μετά τινας τῶν ἐπικέρων ... ... ... τὰ δια-... ... ων καθάπερ εἴρηται πρότερων ... κατασκευάσματα ἔσται.

A. C. P. ευψησασείαν p.: πυργοποείαν Th. ¶¶ δργύων Σε ξερικών Ch.

υτός τουέμιους παθήπου, qui gâtent le sens, ne seraient
σειώνει. Ομ pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent

παραστικά παθηπου ευίχος (§ VIII. 2). ΠΠ τοιχόπρατου Ε. V.

α ΝΠ μείουρον Ε. V.

AAA

dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4
donne la restitution, on supprime le
mur de gorge BC des tours, on obtiendra un tracé qui présente, en effet,
quelque peu la forme d'une scie. Il
semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits
qu'il voulait renforcer, par une tour
pentagonale dont les côtés étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il
restant alors, entre la tour et la partie
correspondante de l'enceinte, un couloir
qu'il couvrant à l'aide d'un blindage
en boss.

été inventé par l'ingénieur Polyeidos. Dans ce tracé il convient de construire, en certains des points dangereux, des tours pentagonales au milieu des intervalles des courtines. En jetant ensuite des poutres d'un mur à l'autre, comme nous l'avons indiqué plus haut, on obtiendra des dispositions analogues.

6. Il v en a qui préfèrent un autre système, dans lequel les courtines sont légèrement cintrées, ont cent coudées (150 pieds) de longueur sur douze (18 pieds) d'épaisseur et six orgves (36 pieds) de hauteur. (7) Il faut faire la partie supérieure du mur se rétrécissant par le haut, double, assez résistante pour n'avoir rien à craindre des coups des lithoboles: les deux murs seront distants l'un de l'autre de huit coudées (12 pieds); à douze au moins . . . . . En fermant les . . . par le haut avec des voûtes,

<sup>6. &</sup>quot;Αλλην -- τειχοποιίαν ατλ.] Système dit double (voy. 7, διπλοῦν), bon employer pour les places qui offrent des saillants et des rentrants. Cf.

Η δε διπλη (τειχοποιία), όταν χόλπους και αναχωρήσεις έχη το πόλισμα. Exardo πηχών] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la Exardo πηχών] Ce tracé est le seul pour lequel le texte nous donne la longueur de la courtine. — On peut calculer approximativement l'espacement des tours à Rhodes dans la partie de l'enceinte que Demetrios Poliorcète battit en brèche après avoir renoncé à l'attaque du côté du port. Diodore, XX, xci, 8, Ανεχάθησε τον τόπον έπι σταδίους τέτταρας, δι' ών εξεξελε προσάξειν τὰς καιασκευασθείσας μηχανάς, ὥστε γίνεσθαι τὸ ξογον και μπανός μεσοπυργίουν ξέ και πύργων έπτα. En supposant que les 7 tours aient eu chacune 60 pieds de front, il nous restera une longueur de près 2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'inter-2000 pieds pour les 6 courtines, soit 330 pieds environ pour l'inter-valle de deux tours. A Carthage les tours étaient espacées de 200 pieds, Appien, Puniques, xov. Une partie de l'enceinte de Jérusalem, que Josèphe, V, IV, 3, désigne sous le nom de τρίτον τείχος, était défendue par tours distantes les unes des autres de 300 pieds. Enfin, cf. Vitruve, I, «Intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia ab alia sagittae missione, uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae erunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur.

<sup>7.</sup> Καθήκον] Cf. 2 et la note.
Τοιχόχρανον] Απαξ λεγόμενον.
Μείουρον] Cf. Βέιορ., § Ιν, Αφαιρούντες και μύουρα ποιούντες και παντί τρόπφ πειράζοντες: Pausanias, Χ. χνι, 2, Πύργον — ες μύουρον ἀνιόντα ἀπὸ ξύουτέρου τοῦ χάτω.

Διπλοῦν — ἀπέχον θάτερον θατέρου] Cf., comme construction, Appien, Puniques, xcv, — Τριπλώ τείχει. Τούτων δ' έκαστον ην ὕψος κτλ. διωροφον δ' ην έκάστου τείχους τὸ ὕψος κτλ.

Δώδεκα . . . . . ] Le sens général de la phrase semble indiquer suffi-samment comment on doit combler la lacune. Il faut sans doute lire que le double mur qui termine supérieurement la courtine doit commencer à douze coudées (18 pieds) au moins au-dessus du sol extérieur; de cette façon, en effet, la base qui est massive peut résister au choc du bélier.

Ψαλίδας] Cf. III, 6, note Είς ψαλίδας συγκλειόμενα. Δοκών Επιτεθεισών] Cf. 5, et la note.

φασιν εύρειν τον μηχανοποιόν εν τηι μετά τινας των επικέρων τόπων παρ' οίς και πύργους οίκοδομείν πενταγώνους κατά τὰ διαλείμματα των μεσοπυργίων ἀφ' ών καθάπερ είρηται πρότερον δοκών επιβληθεισών ταῦτα τὰ κατασκευάσματα ἔσται.

(6) Παρὰ δὲ ταύτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοκιμάζουσιν, ἐν ἢ μικρὸν ἐκκλίνοντα τὰ μεταπύργια ψκοδόμηται ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος, τὸ δὲ πάχος δώδεκα, τὸ δὲ ὕψος ἑξ δργυιῶν. (7) Τὸ δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους καθῆκον τοιχόκρανον δεῖ μείουρον διπλοῦν κατασκευάζειν ἵνα ὑπὸ τῶν λιθοβόλων τυπτόμενον μηδὲν πάσχη ἀπέχον θάτερον θατέρου πήχεις ὀκτώ ἐπ' ἔλαττον δὲ δώδεκα . . . . ἄνωθεν εἰς ψαλίδας συγκλεισθέντων ἢ δοκῶν ἐπιτεθεισῶν οἰκοδο-

comme s'il y avait ἐν τῆ Με⟨ταπόντα κα⟩τά τινας» Vincent (papiers inédits): «Quam a Polyido Mechanico inventam ferunt Metaponti in (ici, en marge, κατὰ) quibusdam opportunis locis apud quos», etc. (Trad. lat.)
¶¶ Cet alinéa pourrait peut-être se restituer à peu près comme suit:
Ταύτη δὲ ⟨ἡ⟩ πριονώτη παραπλήσιος οὐσα τυγχάνει ἥν Πολύειδόν φασιν εὐρεῖν τὸν μηχανοποιὸν, ἐν ἡ κατά τινας τῶν ἐπικαίρων τόπων προσήκει (?) πύργους οἰκοδομεῖν πενταγώνους κατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπιργίων ἀφ' ὧν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δοκῶν ἐπιβληθεισῶν, ταὐτὰ τὰ κατασκευάσματα ἔσται. La fin de la phrase surtout reste douteuse à partir de ἀφ' ὧν.

6. τειχοποιίαν Ε. V. P.: πυργοποιίαν p.: πυργοποιίαν Th. ¶¶ δορύων V. P.: δργυίων Ε.: δργυίων Th.

7. Les mots πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκον, qui gatent le sens, ne seraientils pas à retrancher? On pourrait peut-être admettre qu'ils proviennent de ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοῖχος (§ VIII, 2). ¶¶ τοιχόκρανον Ε. V. P.: τοιχόμαχον, et à la marge τοιχόκρανον, p. Th. ¶¶ μείουρον Ε. V. P.: μίουρον Τh. ¶¶ La traduction que nous adoptons pour ce passage, sous toutes réserves d'ailleurs, suppose dans le texte primitif quelque chose comme κατασκευάζειν (ἰκανὸν) ἔνα κτλ. Cf. ci-dessous, § x, 9, "Odous [sie Benet ms.] ἀμαξηλάτους, ἐκανὰς ἔνα κομίζειν — ὅσα προσήκει — δυνώμεθα: Athènée

Ταὐτὰ τὰ κατασκευάσματα] Si dans le tracé à hémicycles, dont la fig. 4



Restitution du tracé à hémicycles, d'après Philon.

donne la restitution, on supprime le mur de gorge BC des tours, on obtiendra un tracé qui présente, en effet, quelque peu la forme d'une scie. Il semble que Polyeidos remplaçait ce retranchement intérieur, dans les endroits qu'il voulait renforcer, par une tour pentagonale dont les côtés étaient parallèles à ceux du mur bastionné: il restait alors, entre la tour et la partie correspondante de l'enceinte, un couloir qu'il couvrait à l'aide d'un blindage en bois.

on en jetant par dessus des poutrelles, on construit des corps de garde. (8) On ménage des poternes pour les sorties. (9) An milieu des courtines. on bâtit des tours pleines pentagonales dans les points dangereux. [(10) Il arrive donc qu'on a un rempart double, qui est, de plus, entouré et protégé par des tours, de façon à n'avoir rien à craindre. Lorsque l'ennemi approchera les masques des mineurs, les tours de charpente, les portiques. on pourra les frapper de flanc avec les lithoboles !\* et des béliers \* |: ainsi on brisera les uns. on renversera facilement les autres, et sans peine on fera périr |\* les mineurs et \*| ceux qui sont abrités sous ces machines. De plus, enlaçant avec des nœuds la tête des béliers, il sera aisé de les paralyser ou de s'en emparer. Puis on frappera par le côté découvert l'ennemi qui s'approche du rempart; et les assiégés pourront eux-mêmes faire des sorties et battre en retraite en toute sûreté sans présenter le côté découvert à l'ennemi. Tout cela, du reste, aura lieu aussi dans les autres tracés.] (11) Il faut faire les avant-

ταττε Νέρων, où Suidas interprète βαρών par τειχών, ce qui n'est pas une traduction absolument exacte. Comp. Josephe, Antiquités juives, XII, IV, 11, Ωικοδόμησε δὲ βᾶριν Ισχυράν, en parlant d'une sorte de forteresse : Suidas, et autres lexicographes cités au Thesaurus, Πυργοβάρεις προμαχεώνες οἱ όχυρωτατοι τῶν πύργων, οὰ προμαχεώνες, si ce mot n'est pas succeptible d'un sens autre que celui qu'il prend d'ordinaire, n'a pas de raison d'être, tandis que la suite de la glose contient une explication excellente: Septante, Psaume CXXI, 7, Γενίσθω δὲ εἰρήνη ἐν τῆ δυνάμει σου, καὶ εὐθηνία ἐν ταις πυργοβάρεσι σου: « Joannes Anagnosta de Excidio άχει μίχος είκοσε και πέντε πηχών έκαστος (έκαστον') και ύψος τριάκοντα, ούδαμοῦ διάκενος. Ύπες δε το πλησες και ταῖς πέτραις συνηνω-μένον — λάκκος ην κτλ.: ibid., 'Ο δε δεύτερος πύργος — το μεν πλάτος και το μήκος Ισον είχε, τεσσαράκοντα πηχών έκαστον, επι τεσσαράκοντα ην το ναστόν αὐτοῦ ύψος. Επάνω δ' αὐτοῦ πειήτε στοά κτλ.: ibid., 'Ο δε τοίτος πύργος — μέχοι μέν είκοσι πηχών ναστός ην κτλ.
10. Δοκίδας] Cf. Ix, 5, et la note.

Tor autor τρόπον τοις τείχεσι] Ch. Graux, Fortifications de Carthage, p. 201, a proposé d'interpréter ces mots dans le sens de « paralleles au

αὐτὸν τρόπον τοῖς τείχεσιν οἰχοδομοῦντας. (12) Τὰς δ' ἄλλας οἰχοδομίας καὶ τὰς χαραχώσεις οῖας πρότερον εἰρήκαμεν ποιητέον.

(13) Εὐχερεστάτη δέ έστι τειχοποιία καὶ ἀσφάλειαν ἐκανὴν ἔχουσα, ἐν ἢ τὰ μεταπύργια λοξὰ οἰκοδομεῖται . . . . καὶ πύργοι ἐν αὐτῆ κατασκευάζονται τὴν μὲν όξεῖαν, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιοῦντες τὰς (page 84) προσηκούσας πρὸς τὸ τεῖχος ὁῦτω γὰρ οἰκοδομηθέντες, [καὶ] προσαγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήλοις ἀμύνειν δύναιντο. (14) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τοῖς στρατοπέδοις τειχοποιητέον ἐστὶν, ἐὰν προσδέγη πολιορχίαν τινά.

(15) Έν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεῖ τοὺς πύργους προεκτιθέναι κατὰ μίαν γωνίαν, τὰ δὲ μεσοπύργια οἰκοδομεῖν καθάπερ

etc., p. 201, note 1). III is manque dans p. et Th. devant layuporura.

13. ἐσπστειχοποιία Ε. ¶¶ γωνίας ποιούντες τὰς καθηκούσας πρὸς τὸ τείχος? Α l'appui de la conjecture καθηκούσας, cf. § viii, 2, 'Ο πρὸς τούς πολεμίους καθήκων τοίχος: 7, Τὸ πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκων τοιχόκρανον (?): p. 92, l. 11 d'en bas, Ταὶς καθηκούσαις πρὸς τὸ τείχος οίκίαις: p. 100, l. 4 d'en bas, 'Η πρὸς τοὺς πολεμίους καθήκουσα πλευρά, ¶¶ οίκοδομηθέντες Ε. V. P.: οἰκοδομηθέντες Τh.: οἰκοδομηθέντων conjecture chez Vincent (papiers inédits).

14. προσθέχη (cf. Notes explicatives)] προσθέχηται Ε. V. P. Th. Philon se sert çà et là de la seconde personne, s'adressant alors plus particulièrement à Ariston (cf. p. 157 ci-dessus et le titre, p. 174); exemples: la dernière phrase du présent livre sur la Fortification (§ xII, 3); les exordes des livres des Bélopoiques et des Pneumatiques); puis, Bélop., §§ 20, 25, 46 (Köchly-Rüstow): — liber V. p. 87-88: p. 91, l. 9 d'en bas: p. 94, l. 12-13, l. 35 et dern. ligne: p. 96 (vers le bas): p. 97, etc. (Vet. Mathem.): — Pneumat., p. 304, l. 15: p. 307, l. 15 et 21: p. 310, l. 16, etc. (Val. Rose).

15. ἐἀν δὲ Ε. V. P. p.: ἐν δὲ Th. Εὰν a dù se produire sous l'influence de ἐὰν προσδέχητα, quelques mots auparavant. ៕૫ καθάπερ Ε. V. P.: καθάπεν ως dans le texte, et en marge καθάπερ p. Th. ៕૫ ἐν ἡόδω P.:

rempart»; on a cru devoir ici adopter ce sens. Cf. 14, où rov nivor reconor se rapporte également à la figure du tracé.

<sup>12.</sup> Roorsport C. d. d. xn, 2-3, pour les palissadements ; passim, pour ce

qui concerne rec cilles abrohoules.

18. Rèxessories — respondée mil.] Tracé à courtines obliques, convenable pour les places de forme triangulaire. Cf. XI, 'H de loge in acconfigue.

έχουσα (αραστεκ) τους τρεγώνως είδεων. Ασφάλειον — έχουσα Cf. p. 97, l. 2, Μετά δέ ταύνα περί την πόλιν όσα έστην η δοφάλειον ένδον έχουνα η ώφελειον τα μέν κατασκάφανιας κτλ.

λίκτος δικένει Cf. τv. 2, et la note Σενεογούντες.

14. Κν τος στρατοπέδος ετλ.] Cf. p. 108, L 19, Εάν δε παραπλησίαν η κρώτου διόνουν έχρε εκά κατά γην προσδέχη τους πολεμίους, τη χαραπώσει καί τη νάμφο καί τη εκτροποιή πάντοδεν ώς παραλέστατα παρασκευασμένος, καί το χρονον — πρώς το στρατοπέδαν προσαγούμενος κτλ.

16. Αρχανίας νειχουνούνες Qu'est-ce que le système ancien? Ici encore,

murs aussi forts que possible, les construisant parallèlement aux remparts. (12) Quant aux autres constructions et aux palissadements. il faut les faire tels que nous l'avons dit précédemment.

13. Il y a un tracé très facile à faire et présentant une garantie suffisante, dans lequel les courtines sont construites obliquement . . . . . et, dans ce tracé, les tours sont placées de telle sorte que leurs deux angles adjacents au rempart sont l'un aigu et l'autre obtus; car, en les construisant ainsi, lors de l'approche des tours de charpente, elles pourront se secourir les unes les autres. (14) C'est de la même façon qu'il faut retrancher Votre camp, lorsque vous vous attendez à y être assiégé.

15. Dans les fortifications à l'ancienne, il faut faire saillir en avant les tours en présentant un angle à l'ennemi, et bâtir les

dans l'état de mutilation de notre texte, on ne le devine guère. Cf., en

το ακ. χι, 'Η δ' ἀρχαία (τειχοποιία ἀρμόττει) τοῖς περιφερέσι χωρίοις.
Προεκτιθέται κτλ.] Cf. 1, 2, et la note Ἐκπιθέντας κατὰ μίαν γωνίαν.
Καθάπερ ἐν 'Ρόδω ] Cf. 11, 6, et la note.
Επάλξεων] Le mur crénelé couronne le rempart. Il se compose de deux Eπάλξεων] Le mur crénelé couronne le rempart. Il se compose de deux Parties: 1° un mur inférieur ordinaire qui ne peut guère dépasser un mètre dévation; 2° au-dessus de cette base, des parties pleines (merlons) alternant avec des fenêtres (créneaux). Le défenseur se met au créneau, la Partie supérieure du corps seule découverte, pour lancer son trait sur l'assaillant; puis il s'abrite derrière l'un des merlons voisins. Dans l'inspirite des murs d'Athènes, Corp. Inscr. Atticar., t. II, n° 167, du iverte av. J.-C., ξπάλξεις (l. 54) désigne l'ensemble du mur crénelé, et calion (l. 56 et 77), le mur inférieur continu; θυρίδες (l. 55, 56 et 76), sont les créneaux proprement dits; le mot qui désignait les merlons en rencontre point. Επάλξεις garde ce sens général chez la plupart des le rencontre point. Επάλξεις garde ce sens général chez la plupart des la ble probable que ξπάλξεις désigne les merlons. Chez Josèphe, Guerre Juifs, V, IV, 2, Els είκοσι πήχεις (τὸ τείχος) ἀνέστη, και διπήχεις μὲν ἐπάλξεις τοιπήχεις δὲ τους προμαχώνας είχεν, ως τὸ πῶν ὕψος είς είκοσι και διπάχεις μὲν ἐπάλξεις τοιπήχεις δὲ τους προμαχώνας είχεν, ως τὸ πῶν ὕψος είς είκοσι Juifs, V, IV, 2, Εἰς εἰχοσι πήχεις (τὸ τεῖχος) ἀνέστη, καὶ διπήχεις μὲν Επάιξεις τριπήχεις δὲ τοὺς προμαχῶνας εἰχεν, ὡς τὸ πῶν ὕψος εἰς εἰχοσι καίχεις ἀνατέτασθαι\*, le mur inférieur continu prend spécialement le de ἐπάιξεις (= τύρσεις, ibid.. 3, bis), tandis que les merlons s'appellent μαχῶνες (de même, ibid., 3, bis). Philon emploie προμαχῶνες dans le me sens: p. 102, l. 17, Πρὸς τὰ πέρατα αὐτῶν (il s'agit d'échelles de ἀχχιστρα προσάπτονται, Γνα, ἐπιροιπτομένων τῶν ἄχρων, ἐπιλαμβάται τῶν προμαχῶνων: p. 91, l. 3 d'en bas, Ἐπάραι τὸ τεῖχος ⟨οὐ⟩ καθετας τοὺς προϋπάρχοντας προμαχῶνας, ἀλὶ' ἐπ' αὐτῶν τῆν οἰκοδόμησιν ποιμένους καὶ ἄλλους ἄνωθεν κατασκευάσαντας κτλ. (le mot προμαχῶνες τεν ient encore deux fois dans la suite de la phrase, toujours avec le même Tevient encore deux fois dans la suite de la phrase, toujours avec le même sens): p. 92, l. 12 d'en bas, Ἐπιθετέον δέ ἐστι καὶ καθηκούσαις πρὸς τὸ τείχος οἰκίαις προμαχώνες (οὐ προμαχώνες prend cette fois un sens peutêtre plus général). D'autre part, Philon donne à ἐπάλξεις (ainsi qu'à ἔπαλξις: cf. p. 97, l. 20, Ἔπαλξιν ἐπὶ τοῦ χάρακος θέμενος) le même sens général que l'inscription des murs d'Athènes et que les auteurs autres que Josèphe: III, 4 et 5, (Μεταπύογια) κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα —. Τινὰ δὲ τῶν

μεταπυργίων συντελούνται — επάλξεις μεν έχοντα, παρόδους δε ού. Dans le \* ต่าสาร์ของ Pac Rev. de Phil.: ล่งหางาลัง Pac éd. Bekker (Teubner), t. VI, p. 18. H. G.

ἐν Ῥόδφ κατεσκείασται τῶν δὲ ἐπάλξεων τὰς μὲν ὑποστάσεις δεῖ ποιεῖν τριῶν . . . . . . πλινθίων, ἵνα ὑπὲρ αὐτῶν βάλλειν δύνωνται τοῖς προβόλοις οἱ φύλακες τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι, αἱ δ' ἐργωδῶς ἀποκόπτωνται. (16) Πρὸ δὲ τῶν τετραγώνων πύργων προοικοδομεῖν δεῖ τριγώνους ἄλλους συνεχεῖς καὶ στερεοὺς ἀπὸ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἵνα περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὖσαν, οἱ λιθοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους.

(§ IX) Τοῖς δὲ πύργοις τὰ μεταπύργια οὐ δεῖ συναγαγεῖν. (2) Ανίσων γὰρ ὄντων τῶν βαρῶν, οὐχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς θεμελίοις καὶ ταῖς πλίνθοις γίνονται κατά τε τοὺς πύργους καὶ (τὰ) μεταπύργια τούτων δὲ συμβαινόντων, ὑήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται, καὶ, ἐὰν πέση τι τῶν μεταπυργίων, ἐπισπάσεται τοὺς τοίχους τῶν βαρῶν.

ερδόδω Ε.: εδδόδω V.: εν 'Ρόδω Th. ¶¶ κατεσκεύασθαι Th. ¶¶ Il faut peut-être lire quelque chose comme Τῶν δὲ επάλξεων τὰς μεν ὑποστάσεις δεῖ ποιείν τοιῶν (σπιθαμῶν τῷ ὕψει (ου τῷ βάθει), τὸ δὲ πάχος τριῶν) πλινθίων κτλ. ¶¶ ἀποκόπτωνται] ἀποκόπτονται Ε. V. P. Th.

16. Ποὸ δὲ τῶν] πρὸς δὲ τῶν P.: πρὸς δὲ E. V.: πρὸ δὲ p. Th. ¶¶ προοικοδομεῖν] προωκοδομεῖν P.: προωκοδομεῖν Th.: προωκοδομῆν (avec au-dessus du circonflexe) V.: προωκοδομῆν E. ¶¶ En regard de la ligne τριγώνους = ἀπὸ ἰσο-, à la marge, chez Th., «f. ὑπὸ, sub». ¶¶ ἰσχυρὰν καὶ στεοεὰν Th.

§ IX, 2. βαρῶν marge de p. et de Th.: βαρβάρων E. V. P. texte de p. (βαρβαρων) et de Th. ¶¶ τοὶς πλίνθοις P. Th.: ταῖς πλίνθαις E. V. ¶¶ θεμένοις E. V. P. Th.: θεμελίοις Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., p. 52, note 1). ¶¶ τὰ ajouté devant μεταπύργια avec p. et Th. ¶¶ τῶν βαρῶν E. V. P. Th.: τῶν πύργων Egger (ibid., note 2) et Vincent (papiers inédits). Τῶν βαρῶν aura peut-être été mis à la marge deux ou trois lignes plus haut comme correction de la variante τῶν βαρβάρων, et sera venu prendre ici par erreur la place de τῶν πύργων.

passage qui nous occupe, par τῶν ἐπάλξεων τὰς ὑποστάσεις, il faut sans doute entendre le mur inférieur continu (= τὸ ἐπάλξιον de l'inscription, = τὰς ἐπάλξεις ου τύρσεις de Josèphe). A Jérusalem (Josèphe, l. l.), cette partie avait deux coudées (près de 1<sup>m</sup>) de hauteur. De même à Athènes: Inscript. citée, l. 54, Καὶ τῶν ἐπάλξεων πάντα ὅσα ᾶν ἢ ἐ[ἔεστη?]κότα πλέον ἔξ ἀπέ[τ]όλων πλινθοβολήσει δ[ι]α[λ]ἐ[πων θυρίδας δ[ι]πλίν[θ]ους, ὕψος ποιώ[ν τοῦ μ]ὲ[ν] ἐπαλξίον τρεῖς πόδας, τ[ῆ]ς δὲ θυρίδος δέπα στοίχους. On pourrait penser, d'après cela, que Philon, prescrivant la même dimension, avait dû écrire τριῶν (ποσῶν.....). Mais nous sommes portés à croire que l'Anonyme de Byzance (§ xii, 3) a emprunté à Philon — il lui a fait beaucoup d'autres emprunts — la dimension de trois spithames qu'il nous paraît affecter à la même partie du mar crénelé: Τὰς δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν

courtines comme elles l'ont été à Rhodes. En ce qui concerne le mur crénelé. il faut en faire la partie inférieure de trois .... briquettes, afin que les défenseurs puissent lancer leurs projectiles par dessus et frapper ceux qui s'approchent de l'avant-mur, et que le mur crénelé (?) soit difficilement démoli. (16) En avant des tours carrées, il faut en bâtir d'autres triangulaires, attenantes aux premières, massives et en forme de triangle équilatéral, afin que les projectiles des lithoboles, arrivant sur l'angle saillant qui est massif et résistant, soient déviés et ne renversent point les tours.

### § IX. Détails de construction de tours.

Il ne faut pas relier les courtines aux tours. (2) Car, par suite de l'inégalité des masses, les parties en briques des tours et des courtines n'ont point entre elles la même cohésion que les fondements; or, cela étant, il se produira des lézardes dans les remparts, et, si quelqu'une des courtines vient à s'écrouler. elle entraînera les murs des tours dans sa chute.

<sup>&</sup>lt;sup>ξπάζξεις</sup> — ὑποβλέφαρα ἔχειν οὐκ ἔλαττον ἔχοντα τὸ βάθος σπιθαμῶν τριῶν. Le reste de la phrase, que nous ne citons pas, nous paraît porter uniquement sur εγγωνίους, « des créneaux munis de petites traverses de maçonnerie en retour, comme à Pompéi, selon l'interprétation de A. de Rochas, Traité de fortification, p. 156, note 1.) Υποβλέψαρα, mot qui ne se retrouve pas ailleurs, est peut-être une altération de ὑποβλήματα, et, de toute façon, nous paraît correspondre à τὰς ὑποστάτες de Philon.

Alisi Philon direit de foit le matte inférieure de mun grénolé de trait Ainsi, Philon dirait de faire la partie inférieure du mur crénelé de trois spithames (2 1/4 pieds), de façon que les défenseurs puissent lancer leurs spinames (2 1/4 pieds), de iaçon que les derenseurs puissent iancer ieurs traits par-dessus, en s'avançant devant un créneau (Γνα ὑπλο αὐπῶν - τῷ προπιχίσματι); et, pour que le mur crénelé soit difficilement renversé (αἱ ε΄ ἐργωδῶς ἀποχοπτωνται), de lui donner une épaisseur de tant de briquettes (...πλινθίων). Les Grecs, selon Vitruve, II, III, 3, et Pline, Hist. Natur., XXV. xiv (xlix), 170, se servaient de deux sortes de briques, les unes et les autres carrées, de l 1/4 pied (πεντασώροις) ou de l pied (τετρασώροις). Dans l'inscription des murs d'Athènes, les briques dont il est destinations and le calcul d'O Müller. De muniment question sont les tétradores, selon le calcul d'O. Müller, De muniment.

Athen, p. 52-53. Il doit s'agir ici chez Philon de cette même espèce de briques: ce sont les petites, d'où le terme nuvolor, et non nuvour; et une épaisseur de trois pieds semble bien suffisante pour le mur crénelé. Yoy, comme conclusion de ces considérations, la restitution que nous avons tentée dans les Notes critiques.

<sup>16.</sup> Στερεούς, Στερεάν] Cf. 9, note Πυογοί βαρείς.

Διθυβοίοι] Cf. 1, 2, note Πετροβόλων.

Παραφοροί] Cf. 1, 5, et la note.

§ IX, 2. Βαράν] Cf. 1v, 5, et la note Τὰ βάρη η έρειν.

Ενδίσεις] L'idée est claire: les tours étant plus hautes et, partant, d'une masse plus considérable que les courtines, le tassement sera moindre dans

- (3) Έργάσασθαι δὲ δεῖ τοὺς λίθους τῶν ἡμιχυλίνδοων πύργων τὰν ἔξωθεν περιφέρειαν καταμετρήσαντα, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐμβολεῖς ξυλίνους κατασχευασάμενον διαδοῦναι τοῖς λιθουργοῖς, ἵνα εὐεργῶς καὶ ταχὺ ἐργάζωνται καὶ ἔσονται οῦτως συνεχῶς οἰκοδομούμενοι, πόλεις τε ἰσχυροὶ διὰ τὸ τὴν οἰκοδομίαν αὐτῶν τοιαύτην γίνεσθαι καὶ διὰ (τὸ) τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν καὶ μὴ εἴκειν τοὺς λίθους μηδέν ἔξωθεν γὰρ εὐρύτεροι ἡ ἔνδοθέν εἰσι
- (4) Δεῖ δὲ τοὺς γωνιαίους καὶ τοὺς ἔξωθεν τιθεμένους λίθους ώς μεγίστους καὶ παγυτάτους καὶ ἀκροτόμους εἶναι.
- (5) Τῶν δὲ βαρῶν καὶ τῶν πύργων πάντων κάτωθεν παρὰ τὰς γωνίας τοίχους ἀπτομένους ἄπρων τῶν γωνιῶν προοικοδομεῖν, ἵνα
- 3. καταμετρήσαντα P. Th.: καταμερήσαντα E. V. ¶¶ ξυλίνους E. V. P.: ξηλίνους Th. ¶¶ οὐτος E. V. P.: οὐτοι Th. ¶¶ οἰκοδομούμενοι E. V. P.: οἰκοδομούμενοι Th. ¶¶ πόλεις τε ἰσχυροὶ E. V. P.: πόλεις τε ἰσχυραὶ Th.: πόλεις τε ἰσχυραὶ Th.:

4. ἀχροτόμους] ἀχροτάτους conjecture de seconde main dans le cod.

Lugdun. Vossian. graec., in-4°, n° 70.

5. πύργων] τοίχων dans le texte et πύργων à la marge, p. Th. (πύργων Th.). ¶¶ κάθωθεν Th. ¶¶ « f. προσοιχ», avec renvoi à προοιχοδομείν, Th.

les courtines que dans les tours. L'expression de cette idée dans le texte qui nous est transmis est confuse.

Θεμελίοις, Πλίνθοις] Les fondations et les parties inférieures du mur doivent toujours être construites en pierre, à cause de l'humidité. Le texte suppose ici que les parties supérieures des courtines et des tours sont en brique (Cf. 1, 4, et la note Πλινθίνους).

Bαρῶν] Sur le sens spécial de ce mot, voy. vm. 9, note Πύργου βαρείς. Au surplus, ce sens ne nous paraît par convenir ici: cf. Notes critiques. 3. Ἡμικυλ/νόρων πύργων] Cf. 1, 2 et 3.

"Εμβολείς ξυλίνους] Patrons en bois. Cf. Βέλορ., § xliii Köchly-Rüstow, Ούτω καμπτην εδώκαμεν αὐταϊς (il s'agit de bandes d'airain à faire des ressorts) πραεῖαν πρὸς εμβολέα ξύλινον: ibid., en parlant des mêmes bandes, Αρμοζουσας πάντοθεν πρὸς τὸν εμβολέα: Hêron, Βέλορ., § xx Κöchly-Rüstow = p. 96, l. 5 Wescher, 'Η δε χοινικίς γίνεται τόνδε τὸν τρόπον. Εμβολά (Wescher: εμβολαία ms. de Minas: εμβόλαια P. V.: εμβόλαιον marge de Th., et Κὸ.-Rüst.) δεὶ κατασκενάσαι δικούν τῷ ΑΒΓΛΕΖ ὑπογεγραμμίνη κιλ. καὶ πρὸς τοῦτον εκτορνεύσασθαι τὴν χοινικίδα.
Παραφόρους] Cf. 1, 5, et la note.

4. Απροτόμους] Cf. 1, 5, et la note.

4. Απροτόμους] On peut se rendre compte, en lisant l'article Απρότομος du Thesaurus, que les anciens ont attaché à cet adjectif, entre autres sens, celui de « très dures » (en parlant de pierres ou de roches). C'est dans ce sens que Philon a dû l'employer ici: cf., en effet, dans deux passages analogues à celui-ci, III, 1, ἐπ προτομού Μθου, et ιν, 6, λθου ώς στληφότατοι. (Ailleurs chez Philon, le verbe απροτομώ, Βέλορ., § xxxvII, présente le sens, qui lui est naturel, de « couper l'extrémité d'une pièce », et τὰ ἀπρότομη, ibid., désigne « les parties coupées ».)

- 3. Pour la taille des pierres des tours semi-circulaires, il faut mesurer la circonférence extérieure, et établir d'après celle-ci des patrons en bois que l'on remettra aux tailleurs de pierres, pour leur permettre de travailler bien et vite. Les tours se construiront ainsi sans interruption, et la ville sera forte, par suite de ce mode de construction des tours, et parce que les projectiles des pétroboles glisseront, sans que les pierres cèdent, vu qu'elles sont plus larges en dehors qu'en dedans.
- 4. Il faut que les pierres d'angle, et que celles du parement extérieur soient aussi grandes et aussi épaisses que possible et en roche très dure.
- 5. Au pied et en avant de toutes les tours pleines ou autres, le long des angles, on construira des murs qui viendront s'ap-

<sup>\*</sup> laquixor Rev. de Phil., comme P. V.: la hlinor E. Th.

ύπόστασιν έχωσιν οἱ κινδυνεύοντες, καὶ [προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς ἢ χάρακα κατασκευάζειν ἵνα], ἐὰν ⟨τὸ⟩ προτείχισμα πέση καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ὑπορύττωσιν αὐτοὺς προστιθέντες τὰς δοκίδας.

(§ X) 'Ορυπτέαι δέ εἰσιν ἐν πάσαις ταῖς τειχοποιίαις οὐκ ἐλάττους τριῶν τάφρων, ὧν δεῖ τὴν μὲν πρώτην ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ τείχους πλέθρον, τὴν δὲ δευτέραν ἀπ' αὐτῆς πήχεις τετταράκοντα, τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀπὸ τῆς δευτέρας. (2) 'Ανὰ μέσον δὲ τῶν δια-

à la marge. ¶¶ ἔχωσιν (bis) Ε. ¶¶ μὴ ὑπορύττωσιν (voy. les Notes explicatives) αὐτοὺς ⟨τοὺς πύργους⟩?

§ X. δουκταί Ε. V. P. Th.: δουκτέαι Graux (Fortifications de Carthage, p. 199, note 3). ¶¶ πρώτην P. Th.: πεσώτην Ε.: πεώτην V. ¶¶ ἀπ' αὐτῆς Ε. V. P. Th.: peut-être ἀπὸ ταύτης ου ἀπὸ τῆς ⟨πρώτης⟩ (ἀπὸ τῆς ᾶ?).

αὐτῶν διορύττουσι, τὰ ὅμοια τοῖς εἰρημένοις διαπραττόμενοι. Ἐπειδή δὲ τὸ τείχος κατενεχθὲν οἱ πολιοκούντες ἴδοιεν, σὺν μεγίστη βοῆ κατὰ τοῦ κατενεχθέντος τείχους συνέρχονται. Καὶ ἡ μὲν τῆς διώρυχος αἰτία τοιαύτη. Cf. Χελῶναι διορυκτρίδες à la fin de la note qui suit.

Aοχίδας] Encore aujourd'hui, quand le mineur veut faire brèche à un mur mal flanqué, il va, pendant la nuit, s'établir au point où il est le



Tortue pour les mineurs.

mieux défilé, et il se couvre avec un abri composé de madriers en chêne qu'il place dans une position inclinée le long du mur. Ce masque s'emploie surtout dans les attaques brusquées. Dans les attaques pied à pied, les anciens employaient un système analogue, mais tout monté à l'avance ; cette machine, qui s'amenait sur des roulettes jusqu'au pied du mur, est appelée chez Philon Aoxides, mais généralement Xelmin opeziols par les autres auteurs. Cf. IV, 2, Onws av **επταγνύωσι τας προστιθεμέ**νας δοχίδας: VIII, 10, [Τάς τε γὰρ προστιθεμένας δοκίδας - έκ του πλαγίου τυπτομένας τοις λιθοβόλοις:]

p. 93-4, Έαν δὲ ξξακουστον ἀπὸ τοῦ τείχους τι γένηται, καὶ αὐτῶν τὰς δοκίδας καὶ τὰς προστιθεμένας ἔχ τοῦ πλαγίου χλίμακας τύπτοντας τοῖς λιθοβόλοις ὑάδιον ἐστι συντοίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοὺ τείχους: p. 97, l. 14, Κατὰ τοὺς ἀσθενεστάτους τόπους ἀπὸ χλιμάκων καὶ προστιθεμένων δοκίδων τὴν πρώτην ποιῆσαι προσβολήν. Cf., d'autre part, l'Anonyme de Byzance cité à la note qui précède pliquer contre le sommet de ces angles. De la sorte, les défenseurs auront là un poste; et son les entourera d'un avant-mur ou d'un palissadement: de la sorte], si l'avant-mur tombe et que l'ennemi se trouve au-dedans de cet avant-mur, il ne pourra saper les tours en approchant les masques de mineurs.

### S X. Fossés.

Dans toutes les fortifications, il ne faut pas creuser moins de trois fossés. Le premier doit être à un plèthre (100 pieds) du rempart, le second à quarante coudées (60 pieds) de celui-ci, le troisième à la même distance du second. (2) Dans les intervalles

celle-ci: Athénée, p. 19-20 Wescher, Το δὲ τῆς ορυπτρίδος χελώνης γένος τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον ψπονόμηται (lire ψποδόμηται?), τὴν δὲ ἔμπροσθεν ὁρθὴν ἔχει προσαγωγὴν, ὅπως προσελθούσα πρὸς τὸ τεῖχος ἀπαρτίση αὐτῷ, καὶ μὴ παρεισπίπτη ἀπὸ τοῦ τείχους τὰ (lire τὰ ἀπὸ τοῦ τείχους?) ἀμέμενα βέλη, ἀλλ' ἀσφαλως οἱ ὑπορύπτοντες ἐν αὐτῷ ὅντες ἐργάζωνται: Apollodore, Poliorcét., p. 143 Wescher, Ἐπὶ μὲν οὐν τὸ ὀρύξαι, τοιαῦτα τῷ τείχει παρατίθενται ξύλα ἀποτετμημένα πρὸς ὅνυχα, ἃ τῷ τείχει ἐφαρμόζει ἐρειδόμενα. Le même Apollodore, page 138, dern. ligne Wescher, appelle ces mêmes tortues χελώναι διορυπτρίδες. Voy. à la p. précéd. la fig. 5, empruntée à Héron le Jeune, p. 218 Wescher.

§ Χ, 2. Διαστημάτων] Cf. 5.
Ταλίουρον] Cf. 8, Τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν: p. 100, l. 28, Τὰς δὲ παλιούρους ⟨τὰς μὲν συ⟩σπάπτοντας εἰς τὰ ⟨δια⟩λείμματα καταχωννύνας, τὰς δὶ ἐκκόπτοντας εἰς τὰς ἐγχώσεις των τάφρων καταγρῆσθαι.

τύτος, τας δ' έχχοπτοντας είς τας εγχώσεις των τάφρων χαταχρησθαι.

Teclarialφ, Talarialov] Cf. 4, et la note.
Τρώτης] Le premier fossé est ici le premier que rencontre l'ennemi; dans tout le reste du passage, Philon compte, au contraire, les fossés de declans en dehors.

declans en dehors.

σύσεκα - σῦριγξ] Cf. Héron, ΒέΙορ., § xxiii Köchly-Rüstow = p. 100,

1. 5 Wescher, Ἡ δὲ σῦριγξ, ἐν ἡ ἔστιν ἡ διώστρα καὶ τὸ χελώνιον καὶ ἡ χὰὸς, ἐπὶ μὲν τῶν εὐδυτόνων σῦριγξ κέκληται, ἔπὶ δὲ τῶν παλιντόνων κλιμακές. Philon emploie ici l'expression σῦριγξ même en parlant de pétroboles, qui sont, d'après le même Héron, ibid., § iii = p. 74, 1.8 Wescher, des machines palintones. Ailleurs, au livre des ΒέΙοροῦρμες, il désigne cette pièce du pétrobole par son nom technique, κλιμακίς. Il nous donne le moyen d'en calculer la longueur: § xi Köchly-Rüstow. Τῆς δὲ κλιμακίος τὸν ἱστὸν εὐαρμοσιεῖν μάλιστα ἔφασαν δέκα καὶ ἐννέα διαμέτρων γενωμένου. Or, le « diamètre » en question, qui sert de module pour la construction de toute la machine, de quelque grandeur qu'elle doive être d'ailleurs, est, d'après les mss. de Philon, ibid., § vi, de 21 doigts. On obtient donc 339 doigts, soit sensiblement 25 pieds pour la longueur du canal dans le pétrobole d'un talent. Or le texte ici porte 12 coudées (18 pieds) seulement. Le désaccord n'est qu'apparent. Il faut considérer que, le péseulement. Le désaccord n'est qu'apparent. Il faut considérer que, le pétrobole d'un talent tirant à 45° environ avec l'horizon, son canal, de 25 Pieds de longueur, a pour projection horizontale une longueur de 17 à 18 pieds, ce qui nous ramène à la donnée du texte.

Σπιτάλη] Cf. Héron, Bélop., § x Köchly-Rüstow = p. 84, l.1 Wescher, Τῆς οἰν τῶν ἀγχώνων βίας ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖ καὶ τὴν καταγωγὴν ἰσχυ-

στημάτων ἐπὶ εἰχοσιοχτω πήχεις τὸ πλάτος σχόλοπας χαταπήξαι καὶ ὀρύγματα ποιήσαι καὶ παλίουρον φυτεῦσαι, ἵνα τῷ ταλαντιαίφ πετροβόλφ θέσιν μὴ ἔχωσιν, ἐὰν τῆς πρώτης τάφρου χρατή-(page 85) σωσιν οἱ πολέμιοι δώδεχα γάρ ἐστι πηχῶν τοῦ ταλαντιαίου πετροβόλου ἡ σῦριγξ, ἡ δὲ σχυτάλη τεττάρων πηχῶν, ώστε παράστασιν οὐχ ἔξειν τοῖς περιάγουσι τὸν ὄνον. (3) Ποιητέον δ' ἐστὶ τὰς τάφρους ὡς βαθυτάτας, καὶ μὴ ἔλαττον τὸ εὐρος ἑβδομήχοντα πηχῶν. (4) [Τοσούτων καὶ τοιούτων τάφρων ὀρυγθεισῶν] (Οὕτω γὰρ) οὖτε χωσθήσονται ταχέως, ὅ τε ταλαντιαῖος πετροβόλος, ὡς ἐστι σφοδρότατος, ἢ οὐχ ἀφίξεται πρὸς τὸ τεῖχος ἢ ἔχλυτος ὢν ἀντιτυπτήσει, αῖ τε στοαὶ οὐ πλησιάσουσι τῆ πόλει, ὅ τε χριὸς, κᾶν τινες αὐτῶν χωσθῶσιν, οὐ δυνήσεται τύπτειν τοὺς πύργους. (5) 'Ορύττοντας δὲ δεῖ τὰς τάφρους τῆς μὲν πρώτης τὴν ἀναβολὴν ποιεῖσθαι τοῦ χοῦ πρὸ τοῦ τείχους, τῶν δὲ ἄλλων

2. παράστασιν Ε. V. P.: παράταξιν, et en marge παράστασιν, p. et Th. ¶¶ οὐχ ἔξειν] οὐχ ἔξει Ε.: οὐχ ἔξει V. P.: οὐχ ἔξει Th. Peut-être vaudraitil mieux corriger, non pas οὐχ ἔξειν, mais οὐχ ἔξεις: cf., en effet, 6, "Ινα μὴ ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης (ἔχει mss.).

3. βαθυτάτας P.: βαθυτάτους E. V. Th. ¶¶ πηχών] πηχέων E. V. P.:

πήχεων Th. Cf. Lobeck, Phrynich., p. 246.

4. χωσθήσονται] χωσθήσεται Ε. V. P. Th. ¶¶ ὅ τε] οὕτε Ε. V. P. Th. ¶¶ παλαντιαίος P. ¶¶ ἀντιτυπτήσει] ἀντιτυπήσει Ε. V. P. Th.: «f. ἀντιτυπήσεια» marge de Th. ¶¶ πλησιάσουσι] πλησιάσωσι Ε. V. P. Th. ¶¶ τινες paraît assez singulier. ¶¶ δυνήσονται Ε. V. P. Th.: δυνήσεται Vatican. grace. 219.

5. τοῦ τοίχου Ε. V. P. Th.: τοῦ χοῦ marge de Th. Cf. Thucydide, IV,

οὰν γενέσθαι διὰ τὸ ἴσης δεῖσθαι (?: διὰ τοῖς ὡς δεῖσθαι ms. de Minas: διὰ τὸ δεῖσθαι P. V.) βίας πρὸς τὸ τοὺς ἀγχῶνας κατάγεσθαι. Διὸ ἀντὶ τῆς καλουμένης ἐπὶ τοῦ ἐπὰνω θεωρήματος καταγωγίδος, ἄξονα προσέθηκαν τῆ σύριγγι ἔπὶ τοῦ ὁπίσω αὐτῆς ἄκρου πλάγιον στρεφόμενον εὐλύτως: ἐκ δε τῶν ἄκοων αὐτοῦ τετραγώνους σκυτάλας ποιοῦντες, ἐπέστρεφον αὐτοῦν. Διὰ δὲ τῆς ἐπιστροφῆς συνέβαινε τὴν διώστραν κατάγεσθαι ἔχουσαν τὴν τοξιτίν κτλ: Philon, Bèlop., § 51, Καταγαγεῖν τὸ χελώνιον περιάγοντα ταῖς σκιτάλας τὸν ὀνίσκον.

Παράστασιν] Cf. Diodore, XX, xci, 2, en parlant du cadre de base de l'hélépole construite par Demetrios devant Rhodes, Την δε άνα μέσον χώραν διέλαβε δοχοίς ἀλλήλων άπεχούσαις ώσανει πήχυν, όπως παράστασις ή τοις προωθείν την μηχανήν μέλλουσι. Cf. aussi ci-dessus, ix, δ, Υπόστα-

σιν, et la note.

3. ο' πηχών] On admet encore aujourd'hui pour les fossés secs la même

largeur.

4. Ταλαντιαίος πετροβόλος κτλ.] Comme le dit ici le texte, le pétrobole d'un talent était la plus grosse machine dont l'assiégeant se servit ordinairement. Ce passage est important: il donne la portée effective moyenne de ce gros engin de siège. En effet, trois fossés, d'une largeur de 90 cou-

laissés entre les fossés, il faudra, sur une largeur de vingt-huit coudées (42 pieds), enfoncer des pieux, creuser des fosses et planter des épines, afin que, si les ennemis venaient à s'emparer du fossé extérieur, ils ne puissent installer de pétroboles d'un talent; en effet, le canal de ce pétrobole a douze coudées (18 pieds), et le levier quatre (6 pieds): il n'y a pas de quoi placer les hommes qui font tourner le treuil. (3) On fera les fossés aussi profonds que possible, et d'au moins soixante-dix coudées (105 pieds) de large. (4) Car ainsi, il faudra beaucoup de temps pour les combler; le projectile d'un talent (26 kilogrammes environ), qui est le plus puissant, ou bien n'arrivera pas jusqu'au rempart, on bien n'aura plus de force lorsqu'il l'atteindra; les portiques ne pourront s'approcher de la ville; et enfin le bélier, quand même un ou deux fossés seraient comblés, ne pourra encore battre les tours.

5. Il faut, en creusant les fossés, rejeter la terre du premier en avant du mur, et celle des autres au milieu des espaces in-

dées chacun, et tracés. les deux plus extérieurs à 60 coudées chacun du fossé immédiatement plus intérieur, et le plus intérieur de tous à 100 pieds du rempart même, occupent autour de la ville une zone large de 595 pieds, ou, à peu de chose près, d'un stade. A cette distance, dit Philon, le projectile lancé par le pétrobole d'un talent viendra mourir contre la muraille, si même il l'atteint.

Τοαί] Les στοαί des anciens correspondent à la fois à nos tranchées et à nos parallèles. Ce sont des galeries couvertes, établies sur le sol on creusées dans la terre (Philon, p. 91, vers le bas, Εὰν δὲ ώσιν ἐκ ξύλων πεποιημέναι — . Ἐὰν δὲ ώσιν ὀρικταί —), les unes parallèles au front attaqué et reliant entre eux les divers engins de l'assiégeant, les autres transversales et assurant les communications des parallèles entre elles et avec le camp. Ex.: Polybe, IX, xli, 1, Κατὰ δὲ τὸ μεσοπύργιον στοὰν ἐποθεί μεταξὺ τῶν κριῶν (il s'agit des béliers avancés contre les deux tours voisines) παράλληλον τῷ τείχει: 9, Απὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ώς πρὸς τὰς χελῶνας τὰς χεωσιρίδας ἐπεποίηνιο σύριγγες (σύριγγες est ici synonyme de στοαί) κατά στεγοι χαριν τοῦ μῆτε τοὺς προσιόντας ἐχ τῆς πομεμβολῆς ωἡτε τοὺς ἀπιόντας ἀπὸ τῶν ἔργων βλάπτεσθαι μηδὲν ὑπὸ τῶν ἐχ τῆς πολεως βελῶν. Cf. Philon, p. 97, l. 25, Καὶ τὰς στοὰς οἰκοδομεῖν: [viii, 10, Τὰς προσφακοδομημένας στοὰς ἐχ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιθυβόλοις:] p. 91, description détaillée des moyens de défense employés par l'assiégé pour renverser les portiques (τῦπτοντας ἐχ τῶν πλαγίων καταβάλλειν αὐτάς), ου défoncer leur couverture (τῷ ἔνειῆρι καὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνωθεν τύπτοντας κελεύειν διακόπτειν τὰς οἰροφὰς αὐτῶν): p. 96, l. 7 (dans un passage cité tout au long au § ν, note Βελοστάσεις), Οὐτὶ ᾶν στοὰ — ὑαδίως προσαχθείη: ci-dessous, x. 13, 'Υπὸ γὰρ τῶν λιθοβόλων καὶ στοῶν ὑαδίως πλισκεται τὰ τείχη: p. 100, l. 25, Πεὸς δὲ τὰς τῶν πετροβόλων εἰς τὰς στοὰς γινομένας πληγάς, πρὸς μὲν τὰς πνοθεν ἐπιβάλλειν γέρρα τριπλά καὶ ἐπὶ αὐτὰ φορμοὺς ἐμπιπλῶντα ἀχύρων ἡ ψύνους, πρὸς δὲ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων προσχωννύναι τὰ τοὺς τοίχους ἄχρων ἡ ψύνους, πρὸς δὲ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων προσχωννύναι τὰνς τοὺς τοίχους ἄχρων ἡ ὑρῶνους μερικαίνους τὰ διαστήματα κτλ. Il résulte des largeurs indiquées

είς τὰ διαστήματα ἀνὰ μέσον, ἵνα ὅ τε γάραξ ἀσφαλώς τίθηται χαὶ ύψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα ἀσφάλειαν παρέγηται τῷ προτειγίσματι και τιῦ τείγει. (6) Θετέος δέ έστι πρὸ τῆς δεντέρας καί τῆς τρίτης ἄνευ προτειγισμάτων ὁ γάραξ, ἵνα ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔγης. (7) Προ δὲ τῆς ἐσγάτης τάφρου, συναγαγόντας παρά τε των πολιτών και δημοσία κεράμια δρθά και χενά δεί χατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φύχει — ἄσηπτον γάρ έστι -, μετά δε ταύτα γην άνωθεν επιβάλλειν, ώστε τούς μέν

Cx. 2. Έχ του δούγματος ανέβαλλον αντί τείγους τον γούν. ¶¶ ότε γάραξ P .: ore oyaou? E. V .: ore o yaou? p. Th. 99 1138101 E. V. P .: 1/37100 p. Th.

6. Ostfool Serfor E. V. P. Th. (c'est par l'effet d'une omission que la correction Ostfos ne se trouve point proposée chez Graux, Fortifications de Carthage, p. 200, note 2). ¶¶ καὶ τῆς τρίτης Ε. V. P. Th.: καὶ τῆς πρώτης Graux (1. 1.). ¶¶ έχης έχει Ε. V. P.: έχη p.: έχη Th.

7. συναγόντας P. ¶¶ δημοσία] δημόσια E. V. P. Th. ¶¶ φύχει ασηπτον] quelas niror E. V. P. Th. - Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, etc., page 55, note 4) avait proposé d'admettre l'existence d'une lacune dans le texte après nivov, et, pour la remplir, conjecturé woquidns (ψοφώθεις est une faute d'impression) ou un adjectif de ce sens : « moins bruyant». - Puxía est à rayer du Thesaurus, où ce mot avait été admis sur la seule autorité du texte que nous venons de corriger. Pour gézoc. of. p. 90, l. 11, queos, dans l'énumération des choses de toute nature dont il faut s'approvisionner en vue d'un siège: p. 100, l. 29, moquois tuniπλώντα άχύρων ή φύχους, passage cité in extenso à la note Στοαί, § x, 4. Le mot nanavor revient fréquemment sous la plume de Philon, lorsqu'il s'occupe des approvisionnements; p. ex. p. 86, l. 23 et 35: p. 87. l. 1: p. 88, 1. 4 et 8, etc. ¶¶ μηθέν Ε. V. P.: μηδέν Τh. ¶¶ προσαγομένας] προαγοuévas E. V. P. Th.

par Philon pour les fossés et les digues qui les séparent, qu'on ne peut obtenir l'équilibre des déblais et des remblais qu'en plaçant le fond du fossé peu au-dessous du niveau du sol naturel. La profondeur des fossés résultera donc de la hauteur des remblais intermédiaires, et les largeurs indiquées doivent être comptées non au niveau du sol, mais au niveau du sommet des remblais. — Il est très probable que la palissade couronnait le bord extérieur de la digue, de manière à permettre aux défenseurs de voir le mieux possible le fossé en avant. En arrière de la palissade se trouvait un chemin d'environ 6<sup>rd</sup>, pour la circulation des troupes; le reste de la digue, pour les raisons que vient d'indiquer Philon, était rendu impraticable, à la réserve des communications dont il sera fait mention ci-dessons (9 et 12).

Acastinara Cf. 2

Χάραξ] Cf. vii, 2-3. Προτειχίσματι] Voy. la note suivante.

termédiaires, afin que la palissade soit établie sur une position forte et que ces espaces intermédiaires, en s'élevant, protègent l'avant-mur et le mur. (6) On mettra en avant du deuxième et du premier fossé une palissade et pas d'avant-mur, pour ne pas préparer de poste à l'ennemi. (7) En avant du dernier, on enfouira, debout et vides, des poteries fournies en partie par les citoyens, en partie par la ville, et dont on aura bouché l'ouverture avec des algues — car cette mutière ne pourrit pas —; ensuite on les recouvrira de terre, de telle façon que les hommes

crites par Polybe, X, xxxi, 8, étaient, mais en petit, exécutées à peu près στιστών ματ Γοίγος, Α, ΚΚΙ, ο, ethicit, mais on pour, σκουάντο α ρου ρεσοσπόσπώσπετ aux prescriptions qui précèdent. Τάφροι ήσαν τριττα), πλάτος μέν οὐχ έλαττον έχουσαι τριάχοντα πηχών, βάθος δε πεντεχαίδεχα επι 
δε τοις χείλεσιν εχάστης χαραχώματα διπλά επέχειτο και τελευταίον προ-

<sup>τείχισ</sup>μα δυνατόν.

Aσηπιον] L'algue n'est pas, à vrai dire, incorruptible, puisqu'on en fait une sorte de terreau qui sert d'engrais. Cependant il faut deux ans, dans des conditions favorables et en aidant le travail de décomposition par le

<sup>6.</sup> Προτειχισμάτων] Cf.  $\mathbf{v}$ , Κάτωθεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων:  $\mathbf{v}\mathbf{m}$ , 11, Τὰ προτειχίσματα ώς Ισχυρότατα ποιείν, τὸν αὐτὸν τρύπον τοὶς τείχεσιν οίχοδομούντας: 15, en parlant des soldats postés aux créneaux du P. 94, 1. 18, Εν δε ταις εμπρήσεσι των μηχανημάτων και των χελωνών ταις συμβαινούσαις επιθέσεσι δεί τοὺς όπλίτας και τοὺς ψιλοὺς, ὅσοι αν μη επί των τικκών ωσι χρήσιμοι, πάντας διεσκεδασμένους εν τῷ προτειχίσματι ετοίμους είναι, Γνα ταχύ και εὐτάκτως ποιώσι τὸ προσταττύμενον τῷ στρατηγῷ.
On disait en grec indifféremment τὸ τείχος et τὰ τείχη, comme en français le rempart et les remparts, en parlant d'une seule et unique ligne de murs; de même, τὰ προτειχίσματα est à chaque instant l'équivalent de το προτείχισμα.» (Graux, Fortifications de Carthage, p. 203.) — Les deux brayes qui séparent les trois fossés sont défendues par des palissades sans avant-mur, et elles protègent par leur élévation l'avant-mur: l'avant-mur règne mur, et elles protègent par leur élévation l'avant-mur: l'avant-mur regne donc en arrière du troisième fossé à compter du dehors en dedans. La terre retirée de ce même fossé a été rejetée en avant du rempart: il paraît bien que c'est cette dernière banquette qui, fortifiée par un mur, ou comme c'était le cas, par exemple, à Thapsus (Daux, Emporia phéniciens, p. 258), «fortement damée entre deux murs», formait le προιείχισμα. Υποσιασιν] Cf. IX, 5, et la note.

Εχης Les défenses extérieures de la ville de Syringe en Hyrcanie, décrites ner Deleba Y vvv & étaient mais en petit, exécutées à peu près

Τ. Κεράμια] Cf. p. 100, l. 4, Πρὸς δὲ τὰ κεράμια καὶ τὰ κρυπτόμενα ὁρύγματα τοὶς σειρομάσταις χρῆσθαι: Hérodote, VIII, καντιι, Τάφρον μεγάλην ορίξαπες ἀμφορέας κενεοὺς ἐς αὐτὴν κατέθηκαν, χοῦν δὲ ἐπιψοράσαντες καὶ διαστές διαστές καὶ διαστές διαστές καὶ διαστές εξαιώσαντες το άλλω χώρω εδέχοντο τους Θεσσαλους εσβάλλοντας. Οι δε διαώσαντες το άλλω χώρω εδέχοντο τους Θεσσαλους εσβάλλοντας. Οι δε επαίδα οι επποι τὰ σχέλεα διεφθάρησαν.

άνθρωπους μηθέν πάσγειν δεινόν έπ' αὐτών βαδίζοντας, τὰς δέ προσαγομένας χελώνας καὶ μηχανήματα [ἐπ' αὐτῶν] καταδύνειν. (8) Πολλαχού δὲ ὀρυκτέον καὶ τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν, ένα ώς μάλιστα δυσχέρεια γίνηται. (9) Καταλιπείν δέ τάς τάφρους δρύττοντας δοθάς έχούσας όδοὺς άμαξηλάτους ίχανάς ίνα κομίζειν είς την πόλιν όσα προσήπεν έπ της γώρας δυνώμεθα. [(10) Χρήσιμοι δέ είσι καὶ οἱ τρίβολοι οἶς άλοῶσι καὶ οί άγχυρωτοί δοχίδες και οι γηλωτοί κοπέντες πρός το κωλύειν και εκτραγηλίζειν τὰς προστιθεμένας κλίμακας. (11) Δεῖ δὲ καὶ μηγανήματα υπότροχα υπάρχειν μάλιστα μέν δύο, εί δέ μή γε έν, Υνα δαδίως παραγένηται ου αν αυτοίς γίνηται χρεία.] (12) Κατασκευαστέον δε και παρόδους και διόδους ασφαλείς επί τας παραβονθείας του χάραχος, ένα μή οι πολέμιοι ἐπὶ τὰ χείλη στήσαντες της τάφρου τούς πετροβόλους έρύματι χρώνται, καὶ τοῖς πολεμίοις [μή] ή χρήσιμος, ημίν δέ (μή), ή ταφρεία. (13) Σπουδαστέον δ' έστιν ώς μάλιστα περί τὰ προτειχίσματα καὶ τὰς τάφρους καὶ

### 8. yiveres Th.

<sup>0.</sup> καταλιπείν Ε. V. P.: Τη δρύσσοντας Ε. V. P. Τh. Τη δρθάς έχούσας είρθως έχούσας = « en bon état, bien aplanies» Egger (chez de Rochas, Traité de fortification, p. 56, note 2): δρούς έχούσας « munies de bornes » ου έχους έχούσας « munies de bornes » ου έχους έχούσας? Plus haut, dans la phrase Τὴν μὲν δξείαν, τὴν δὲ ἀμπίσιον γωνίαν ποιούντες (§ viii, 13), le mot γωνίαν est omis par un groupe de manuscrits, et de même le mot γωνίας par trois manuscrits dans cette nutra phrase (§ 1x, 5), παρά τὰς γωνίας τοίχους ἀπισμένους κτλ. Τη ἀμαξηλώτος ἐκανάς? Miller (Journal des Savants, 1873, p. 429). Mais cf. Énée le Taotician, § xvi, 14, Τὰς ἀμαξηλάτους ὁδούς: et Pollux, I, 220, Δεωφόρος, ἀμαξήλατοι: III, 96, 'Οδός λεωφόρος, ἀμαξιτός, ἀμαξήλατος: IX, 19, πόλεν Ιαπήλατον, ἀμαξήλατον: 37, Τὰς μὲν εὐρυτέρας ὁδοὺς λεωφόρους ᾶν καὶ ἀμαξηλάτους καλοίης καὶ ἀμαξηλάτους καὶ ἐππηλάτους.

<sup>10.</sup> al άγκυρωτοι et al χηλωτοι Ε. P. V. Th.: al (les deux fois) Hase (nu Thenaurus, article Άγχυρωτός). ¶¶ Χηλωτοί, « si lectio sana » Hase (ibid.). ¶¶ καπέντες pourrait bien n'être qu'une glose explicative se rapportant à χηλωτοί.

II. al al più, sv ye ou (alla) ye sv? ¶¶ où ar] où tav E. V. P. Th.

<sup>19.</sup> nrepostokove E. TT (avry ws) toppare?

<sup>19.18.</sup> τοξε πολεμίοις μή ή χρήσιμος ήμιν δὲ ή ταφρεία σπουδαστέον δ'ξαιτικ Κ. V. P.1 τοῖς πολεμίοις μή ή χρησίμως: ἡμιν δὲ ταφρεία (δὲ ἡ ταφρεία
μ.) απουδαστέα έστιν p. Th.: τοῖς πολεμίοις ή χρήσιμος ἡμιν δὲ μή ή ταμετία. Σπουδαστέον δ' ἐστιν Graux (Fortifications de Carthage, p. 190,
μαία 1). (Γ. pour la tournure, Apollodore, Poliorcèt., p. 145, L 9 Wescher.
Καται απτίδος πιθεμένης, ΐνα μή ἐνδάχη ὁ στῦλος τῆ γῆ καὶ μή βαστάση τὸ
είξησε.

Puissent passer au-dessus sans danger, mais que les tortues et les tours de charpente qu'on approche s'enfoncent. (8) On creusera aussi, en beaucoup d'endroits, des mares autour desquelles on plantera des épines pour rendre l'accès aussi difficile que Dossible

9. En creusant les fossés, on doit laisser des routes faisant des coudes à angle droit, carrossables et assez larges pour amener des champs dans la ville tout ce qu'il faudra. [(10) Il est utile d'avoir des triboles pour dépiquer le blé, ainsi que des poutrelles, les unes munies de crochets, les autres de fourches, pour s'opposer à l'application des échelles et les renverser. (11) Il faut encore des tours de charpente mobiles sur des roues, deux, s'il est possible; sinon, au moins une, — afin qu'elles puissent facilement donner leur appui là où on en aura besoin.] (12) On établira aussi des communications sûres, tant directes que transversales, pour secourir le palissadement, de peur que l'ennemi venant à établir ses pétroboles sur le bord du fossé ne se serve de ce fossé comme abri, et que le retranchement ne soit retile à l'assiégeant, au lieu de l'être à nous-mêmes. (13) Ainsi, Il faut s'occuper surtout de l'avant-mur, des fossés et des pa-

Καταδύνειν] Cf. Enée le Tacticien, xxxII, 8, Χρη τους εν τη πόλει κρυ-

d'enfiler la route sur toute sa longueur.
10. Τρίβολοι οίς ἀλοῶσι] Cf. H. Blümner, Technologie und Terminologie

der Gewerbe und Künste, t. l, p. 6.
12. Παρόδους καὶ διόδους] Sur divers sens de ces deux expressions, cf. i,

Tappela] Ce mot exprime chez Philon l'ouvrage que nous désignons, en fortification passagère, par le mot retranchement, c'est-à-dire l'obstacle composé d'un parapet et de la fosse qui a fourni les terres. Cf. § 11, et la note.

mélange de matières ad hoc, pour obtenir cette transformation. Philon Gerne l'épithète d'ἄσηπτος à des produits qui résistent peut-être moins que cela à la putréfaction; cf., en effet, p. 86, l. 23, Ορθώς δὲ ἔχει δηω καὶ κατὰ τὰς ἐδἰας οἰκίας κατακεῖσθαι ἄλλα ⟨τε⟩ (ἀλλὰ Ε. V. P. Th.) ασήπτων, οίον χάχου, και τὸν ἐν τοῖς δράγμασι πυρὸν και ἐρεβίνθους Θέρμους και ἱππάκην και ὁρόβους και σήσαμον κτλ.

αταθυνείν] Cf. Enee le Tacticien, XXXII, 8, Αρη τους εν τη πολεί ομυσικό υπορύσσειν κατά τὰς προσαγωγὰς τῶν μηχανημάτων, ἵνα οἱ τροχοί μηχανημάτων ἐμπιτοντες δύωσιν εἰς τὰ ὑπορύγματα.

8. Παλίουρον] Cf. X, 2 et la note.
9. Όρθὰς (γωνίας) ἐχούσας] Cf. Vitruve, I, v, 2, «Excogitandum uti tarum itinera non sint directa sed scaeva.» — Nous supposons qu'on versait chacun des deux premiers fossés en venant de la place, perpendicularment au mount d'une digne, puis que le chemin faisait un coude Culairement, au moyen d'une digue; puis, que le chemin faisait un coude angle droit le long de la braye, en arrière de la palissade, pour rendre ensuite une direction parallèle à la direction primitive et traverser fossé suivant. Cette disposition aurait eu pour but d'empêcher l'ennemi

τάς γαραχώσεις έπο γάρ των λιθοβόλων και στοών δαδίως άλίσχεται τὰ τείγη. [(14) Περί οὐν ταὐτα φιλοτιμητέον ἐστί, ἵνα ώσιν ίσγερότατα προτειγίσματα καὶ αὶ γαρακώσεις καὶ αὶ τάφροι (page 86) ώσει πλείσται και βαθύταται γίνωνται τούτων γάο δομοζομένον, ούθεν αν πάθοι δεινόν ή πόλις.]

- (\$ ΧΙ) Όρθως δέ δεί τως τειχοποιίως ποιείσθαι προορώντα τούς τόπους. Αλλη γαρ άλλη άρμόττει · οίον, ή μέν μαιανδρώδης. τη πεδινή : ή δε έκ των ήμικτελίων και (ή) πριονωτή, όταν ό τόπος ή σχολιός, ον έσω δεί περιλαβείν ή δε διαλή, όταν χόλπους και άναχωρήσεις έχη το πόλισμα, όπου δεί κτισθήναι ή δέ λοξά τὰ μεσοπύργια έχουσα, τοῖς τριγώνοις είδεσιν ή δ' άργαία. τοίς περιφερέσι γωρίοις.
- (\$ ΧΙΙ) Εὐλαβητέον δ' έστιν έν πάσαις ταις πυργοποιίαις. ίνα και μηθέν το τείγος αμφίβολον οικοδομήται. (2) Δεί δε καί

13. tàs taquous P.: taqqous E. V. Th. ¶¶ tàs σχαρακώσεις E.

14. dash E. F. P.: das p. Th. ¶¶ yiyrorras Th. ¶¶ I'va dis layepotata (ή τὰ) προτειχίσματα καὶ αὶ χαρακώσεις, καὶ αὶ τάφροι ώς εὐρύταται καὶ βαθύταται γίνωνται Graux (Fortifications de Carthage, p. 199). Le même (ibid.) met entre crochets. Heol our raira - derror à nolic. Les raisons données pour motiver la conjecture às récéreures sont faibles, si la phrase n'est pas authentique : il vaut sans doute mieux, alors, garder oc alsiora. TT où3èr E. V. P.: oèdèr Th.

& XI. umardoudys E. V. P. marge de p. et de Th. : usrardoudys p. et Th. (texte). II negulassiv V. P. Th : negusulsiv E. II onov E. V. P. Th.: oneo? 99 x119qvm E. V. P .: x1103qvm Th.

§ XII. d' corir] t' corir E. V. P. Th. ¶¶ under] under E. V. P. Th .: μηδαμού?

2. 183auéros P.

§ XI. Terronoules] Cf. IV, 3, et la note.
'Η μὲν μαιανδρούδης] Cf. VIII, 1, et la note 'Ετέρα πυργοπουία.
'Η δὲ ἐκ τοῦν ἡμικυκλίουν καὶ ⟨ἡ⟩ πριονουτή] Cf. VIII, 1 et 5, et les notes. Ces deux systèmes, qui ont des courtines très courtes, permettent, en effet, de suivre d'une façon très serrée les inflexions du sol, d'occuper tous les points saillants par des tours, et de se refuser dans les parties basses au moyen des courtines concaves.

"H dè dınkη Cf. viii, 6, et la note.
"H dè dosa xrk.] Cf. viii, 13, et la note. Une place triangulaire est celle qui, pour un même développement, présente les plus longs côtés en ligne droite; et c'est, en effet, pour fortifier les lignes droites que nous employons encore le tracé à crémaillère.

'H d' doyate Cf. viii, 15, et la note Appaieus respondeus.

Hopyonorius Cf., au § 1v, 8, la note Terronorius.

lissades; car un mur, avec des lithoboles et des portiques, on l'emporte aisément.

[14. On déploiera donc tout son zèle pour ceci: faire très forts les avant-murs et les palissades, les fossés aussi nombreux et aussi profonds que possible; car, si ces choses sont bien organisées, la ville n'aura rien à craindre.]

# § XI. Choix du tracé.

Le tracé doit être convenablement choisi après avoir étudié le terrain. Tel convient ici, tel autre là: par exemple, le système à méandres, dans la plaine; celui qui est composé d'hémicycles et celui qui est en forme de scie, lorsque le terrain qu'on veut en ceindre est accidenté; le système double, lorsque la ville à fortifier présente des saillants et des rentrants; celui qui a les courtines obliques convient aux formes triangulaires; ensin, le tracé antique, aux mamelons.

### § XII. Dernières recommandations. Dessins.

Il faut prendre garde, dans tous les tracés, à ce qu'aucune part ie du rempart ne soit vue à revers.

2. On aura

ΣΙΙ. Πυργοποιίαις] Cf., au § ιν, 8, la note Τειχοποιίας.

P. Τλ.) οὕσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (εἴτι Ε. V. P. Τλ.) τοῦ τείχους οἰκοδομητε εον [ἐστὶ], τοίχω ἢ δέρρει ἢ αὐλαίαις διαφρακτέον, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται ἐκ τοῦ ὅπισθεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὄντες: Thucydide, IV, κκκνι, 3, Βαλλόμενοί τι ἀμφοτέρωθεν ἤδη καὶ — ἀμφίβολοι ἤδη ὅντες οὐκει ἀντεῖχον: II, ἰκκνι, 2: IV, κκκιι, 3, avec l'annotation de Krüger qui cite. notamment, d'autres passages chez Arrien (ajoutez II, κκιι, 3): cf. aussi le Thesaurus. Mais, dans la plupart des cas, sauf l'exemple de Thucydide que nous avons rapporté ici-même et chez Philon, le sens paraît être πανταχόθεν (et non ἀμφοτέρωθεν) βαλλόμενος.

τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν τοὺς τάφους καὶ ⟨τὰ⟩ πολυάνδρια πύργους κατασκευάζειν, ἵνα ἡ τε πόλις ἀσφαλεστέρα γίνηται καὶ οἱ μέν δι ἀρετὴν, οἱ δ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος τελευτήσαντες, ἐν αὐτῆ τῆ πατρίδι καλῶς ὧσι τεθαμμένοι.

(3) Τούτων δὲ ών δεδηλώχαμεν πασών τῶν πυργοποιιῶν ἐν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίψ τὰ σχήματα γέγραπται, σαφέστερον Γνα

καταμάθης.

2. τεθαμένοι Ρ.

3. ἐν αἰτῷ — τῷ βιβλίῳ] Haase (cf. les Notes explicatives): « On pour» rait être tenté, soit de conjecturer ἐν ἐσχάτῳ (cf. les Notes explicatives),
» soit d'admettre que le compilateur de la collection militaire dont ces
» extraits font partie, oppose le livre lui-même de Philon (αὐτὸ τὸ βιβλίον)
» à son propre epitome.» ¶¶ Σχήματα] Les figures manquent dans Ε. V.

P. et dans tous les autres manuscrits de nous connus: la place des figures n'y a pas même été laissée en blanc.

2. Τάφους, Πολυάνδοια] Cf. A. de Rochas d'Aiglun, Les tombeaux-forteresses (Extrait du Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 3° série, t. II, 3° livraison: Grenoble 1871): Appien, Guer. civ., II, 82, fin, τοῦ πολυανδρίου.

livraison: Grenoble 1871): Appien, Guer. civ., II, 82, fin, τοῦ πολιανθοίου.

3. Ἐν αὐτῷ — τῷ βιβλίῳ] Cf. Bèlop., Ş xxviii, Ποοφανῆ δέ σοι καὶ τὴν οψιν αὐτοῦ (il s'agit d'une catapulte de son invention) θήσομεν ἐπ' ἐσχάτῳ σχηματογραφήσαντες. Si Philon avait, dans ses Bèlopoiques, rejeté à la fin du livre ce dessin, qui était sans doute une grande figure, il avait inséré d'autres figures, plus petites, dans le texte. C'est ce que prouvent les espaces blancs qu'on observe dans les manuscrits de ce livre, et des expressions, qui reviennent à chaque instant, comme les suivantes: Ṣ xxxi, Εστω δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν χείμενος ὁ παραστάτης τῷ σχήματι ὑπάρχων ὁ ὑπογεγραμμένος, ἐφ' οὐ τὸ Δ: Ṣ xxxiii, Καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μεσοστατῶν χωραν ὁ μοίως ἀπειλήφθω σχῆμα ποιοῦν τὸ ὑπογεγραμμένον, etc.

- 2. On aura soin également de construire en forme de tours les tombeaux que l'on élèvera aux grands hommes et les polyandres: de la sorte on renforcera la ville, tout en donnant à ceux qui se sont fait remarquer par leurs vertus, ou qui sont morts pour leur pays, une sépulture honorable dans leur propre patrie.
- 3. On a dessiné dans le livre même les tracés décrits, afin que tu comprennes mieux.

# **XÉNOPHON**

# ÉCONOMIQUE

CHAPITRES I A XI

### TEXTE GREC

ACCOMPAGNÉ D'UNE INTRODUCTION D'UNE ANALYSE DE L'OUVRAGE COMPLET ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

1. Cette édition a été publiée en 1878, dans la Nouvelle collection de Classiques de la librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, à Paris. Nous reproduisons un tirage de 1879, pour lequel Ch. Graux avait fait quelques corrections; mais nous transportons à la fin l'«Avis relatif à la constitution du texte». Nous ajoutons un Appendice, contenant quelques notes postérieures et un compte rendu par M. Karl Schenkl. H. G.

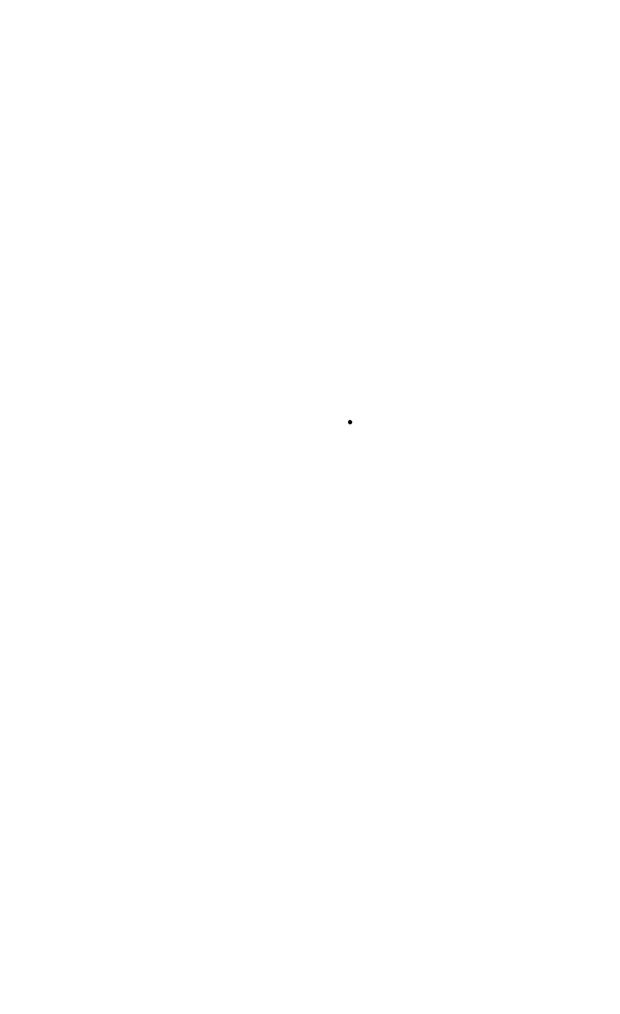

# INTRODUCTION (1).

Vie de Xénophon. - Xénophon écrivain. - Ouvrages de Xénophon. -Traités philosophiques, dialogues, etc. — Compositions historiques. - Éloquence de Xénophon.

#### VIE DE XÉNOPHON.

.... Nous venons de parler d'hommes sur lesquels Socrate avait exercé une influence plus ou moins directe: en voici un qui fut son disciple dévoué, son panégyriste, et qui dut à Socrate d'être un brave, un philosophe, un esprit ouvert à toutes les connaissances, un écrivain sérieux, utile, exempt de tous les défauts que prisait alors le vulgaire, sinon doué d'un véritable génie. Je veux parler de Xénophon, l'auteur de tant d'ouvrages si divers et si justement estimés.

Xénophon, fils de Gryllus, naquit à Erchie, un des bourgs de l'Attique, vers l'an 445(2) avant notre ère. A dix-huit ans, il commença à suivre les leçons de Socrate, et il demeura, durant de longues années, un de ses plus assidus auditeurs. En 424, à la bataille de Délium, Socrate lui sauva la vie. Poussé par l'esprit d'aventure et par le désir de s'instruire, Xénophon, âgé de plus de trente ans, se mit à voyager, et finit par s'engager au service de Cyrus le Jeune. C'est lui qui ramena d'Asie, après la bataille de Cunaxa, l'armée des Dix Mille, dont les principaux chefs avaient péri. Quand il rentra à Athènes, Socrate venait d'expirer. Xénophon avait déjà publié quelques opuscules: la mort de son maître bien-aimé décida sa vocation

<sup>1.</sup> Cette Introduction est la reproduction du chapitre consacré à Xénophon dans l'Histoire de la littérature grecque de M. Alexis Pierron. 1 vol. in-12, 4 fr. Librairie Hachette et Cie. (C. G.)
2. Plutôt vers 435, selon M. A. Croiset. (C. G.)

eur et de fécondité que jamais, à composer de l'ages, et il ne suspendit ses travaux qu'à son dervait quatre-vingt-dix ans, dit-on, quand il écrivit sevenus de l'Attique, si toutefois ce petit livre est urut peu de temps après, à Corinthe, en l'année vant notre ère.

### XÉNOPHON ÉCRIVAIN.

Que les anciens ont décernés à Xénophon se rapporque les anciens out uccornos d'accepte. Cicéron, par exemple, dit que ce doux que le miel, ou bien encore que les Muses Par la bouche de Xénophon. Quintilien se borne à réprès la même chose, sinon qu'il applique à Xénoot d'un poète comique à propos de Périclès, que la était assise sur ses lèvres. Il est certain que les était assise sur ses ievies. Il sénophon sont en général d'une agréable lecture. Ils sans doute à la simplicité, à la clarté de l'élocution, cette sans doute a la simplicité, a la comme la la simplicité, a la comme la la simplicité, a la chorage qu'exent bien plus encore à l'intérêt ou à l'utilité des choses qu'explique ou que raconte l'auteur. Si Xénophon avait passé sa vie à composer des discours, il aurait pu avoir des admirateurs à Athènes, ou parmi les amateurs de l'atticisme; mais on ne le lirait plus guère aujourd'hui, car il n'avait point ce feu sacré sans lequel il n'est pas d'orateur. Xénophon ne manquait pas d'imagination, mais de cette imagination qui ne convient qu'aux Senres tempérés. Il était presque tout raison, si je puis dire. Cette raison s'animait assez pour n'être point froide; mais jamais Xénophon ne connut la passion ni l'enthousiasme. Il a décrit lui-même, bien mieux que ne l'ont fait tous les critiques anciens on modernes, la caractère particulier de son style et de ses ouvrages. C'est dans le dernier chapitre du traité de la Chasse. Au lieu de discourir, après tant d'autres, sur des qualités qui ne nous sont pas parfaitement sensibles, je traduirai cette page curieuse à plus d'un titre, car on y trouve l'opinion Personnelle de Xénophon sur les sophistes:

 vertueux. Ils n'ont presque jamais composé que des ouvrages frivoles, qui ne servent qu'à amuser inutilement la jeunesse, et où la vertu n'entre pour rien. Ceux qui espéraient vainement y trouver quelque instruction solide perdent leur temps à les lire: ils n'ont plus le goût des études utiles, ils apprennent des choses mauvaises. Je reproche fortement aux sophistes des torts aussi graves. Mais je les blâme aussi de remplir leurs écrits d'expressions recherchées, et jamais de bonnes pensées capables de former les jeunes gens à la vertu. Pour moi, je ne suis qu'un homme vulgaire; mais je sais que la première instruction morale vient de la nature même: après elle, il faut consulter les hommes vraiment sages et éclairés, et non pas ceux qui ne connaissent que l'art de tromper. Peut-être mon style est-il dépourvu d'élégance. Je ne suis point jaloux d'un tel avantage, mais j'ai à cœur de tracer les lecons nécessaires à ceux qui se forment à la vertu. Or ce ne sont pas des mots qui peuvent instruire, ce sont des pensées, si elles sont bonnes. Bien d'autres que moi blâment les sophistes du jour, mais non pas les philosophes, de mettre toute leur industrie aux mots et de négliger les choses. Je sais que leurs écrits sont bien composés, et avec méthode: aussi n'auront-ils pas de peine à reprendre sur-le-champ ce qui est défectueux en moi. Au reste, j'écris pour être vrai, non pour faire des sophistes, mais des sages et des gens de bien. Je veux que mes ouvrages soient utiles, et non pas seulement qu'ils le paraissent; car je veux que nul n'en puisse jamais renverser les principes. Les sophistes, au contraire, ne parlent et n'écrivent que pour tromper et pour s'enrichir; et ils ne sont à personne d'aucune utilité. Car il n'y ent jamais et il n'y a pas maintenant un seul sage parmi eux: ce leur est bien assez qu'on les nomme sophistes; titre flétrissant, anx yenx du moins des hommes d'un sens raisonnable.»

Le style de Xénophon n'a rien d'artificiel comme celui des sophistes, ni même d'artistement travaillé comme celui de Thucydide. Non pas qu'il soit absolument sans art: mais l'art n'y est qu'à l'état latent, si je l'ose dire. L'écrivain ne vise point à l'effet: il s'applique uniquement à exposer avec netteté sa pensée, à la montrer tout entière, a en bien délimiter la portée et l'étendue. L'art de Xénophon consiste à tout dire, et non pas à rien faire deviner; à suivre exactement les déductions, et non pas à surprendre l'assentiment; à choisir les tours et les expressions les plus naturels, et non pas les plus saisissants;

enfin à placer les termes, non point en raison de leur valeur pittoresque et musicale, mais là où les appellent l'usage commun et le génie de la langue.

#### OUVRAGES DE XÉNOPHON.

=

10

2 45 3]

Je ne saurais trop féliciter Xénophon d'avoir si bien eu conscience de la nature de son talent, et de s'être volontairement réduit au rôle d'écrivain pratique. Ses plus médiocres ouvrages. ceux où il est tombé souvent au-dessous de lui-même, l'Apologie de Socrate (1), par exemple, et l'Éloge d'Agésilas, sont ceux précisément où il a voulu prendre quelquefois un ton plus élevé et atteindre la dignité oratoire. Mais, grâce à Dieu, il a presque toujours su mesurer sa tâche à ses forces. Ses livres ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais il n'y en a pas un seul Tui soit une œuvre sans valeur. Aussi bien Xénophon est-il antre chose qu'un habile constructeur de phrases. C'est un homme d'expérience et de goût, qui rédige les leçons qu'il a en tendues: qui raconte les événements dont il a été témoin, ou Til a entendu raconter; qui communique les observations qu'il Taites lui-même sur les chevaux, sur la chasse, sur les finances. la politique, sur mille sujets. C'est un polygraphe presque u versel, qui écrit non pas pour faire parler de lui, ni pour Vil lucre, mais pour éclairer les hommes et les rendre meil-Voilà ce qui fera vivre à jamais ses écrits, même les Plus faibles, parce qu'il a laissé dans chacun d'eux quelques Parcelles de son âme.

# TRAITÉS PHILOSOPHIQUES, DIALOGUES, ETC.

Le plus précieux et sans contredit le plus vivant des ouvrages Xénophon, c'est le recueil des conversations de Socrate, les Mémoires. Ce n'est pas que Xénophon se soit donné beaucoup de peine ni pour en disposer les parties dans un ordre satisfaisant, ni même pour reproduire dans toute leur vérité dramatique ces scènes où Socrate est le principal acteur. Il s'est contenté de choisir, parmi les conversations qu'il avait jadis rédigées, celles qui pouvaient le mieux servir à l'apologie des doctrines de son maître, et d'y ajouter quelques réflexions pour

<sup>1.</sup> Voyez la note de la p. 232.

mieux faire ressortir le sens des actions ou des paroles de Socrate; puis il a mis le tout dans un ordre tel quel, on à peu près, et l'a partagé en quatre livres. On accuse Platon d'avoir donné à Socrate plus d'esprit qu'il n'en avait: Xénophon, au contraire, lui en a ôté quelque peu. Certes, le vrai Socrate avait plus de verve, plus de finesse et plus de grâce que celui des Mémoires. Mais cette image est fidèle, bien que sensible ment affaiblie: c'est toujours Socrate, c'est-à-dire le plus aimable et le meilleur des hommes. Xénophon a fait mieux que justifier Socrate, il l'a fait aimer.

L'Apologie est un morceau fort court, demi-oratoire, demi-polémique, qui ne vaut pas la moindre petite conversation des l'émoires. L'Économique et le Banquet sont deux dialogues soc atiques, le premier sur l'administration domestique et l'agric ulture, le second sur divers points de morale. L'Hiéron est un dialogue entre le tyran Hiéron et le poète Simonide. C'est le parallèle du tyran et du simple citoyen, avec des observations judicieuses sur l'art de gouverner les hommes. Ces dialogues, où Xénophon a mis du sien beaucoup plus que dans les Mémoires, et aussi les traités politiques, Constitutions de Sparte et d'Athènes (1), Revenus de l'Attique, suffisent à faire classer Xénophon parmi les philosophes moralistes, non pas au premier rang, tents s'en faut, mais à un rang très-honorable encore.

D'autres traités, d'un genre fort différent de ceux-là, l'Equitation, le Commandant de Cavalerie, la Chasse, sont ceux pe diftére qui renferment le plus d'idées originales, et qui prouvent le mieux la fécondité de l'esprit de Xénophon. Il était pa se maître dans les arts dont il traçait les préceptes: il les dé rit en maître et avec amour. Malheureusement tout a changé puis. Presque tout l'intérêt pratique de ces trois ouvrages disparu; et d'ailleurs ils sont d'une nature trop spéciale po que je me hasarde à en dire tout le bien que j'ose en pens moi-même.

La Constitution d'Athènes est rangée indûment parmi les œuvres de Xénophon. Cet écrit remonte à l'année 424 environ, et c'est, avec les déclamations de Gorgias, l'un des premiers monuments de la prose attique. On ne sait à quel auteur l'attribuer. — Sur les Revenus de l'Attique, voyez p. 233, I. 4. (C. G.)

# COMPOSITIONS HISTORIQUES.

Le livre qui a fait la réputation de Xénophon comme historien, son chef-d'œuvre à coup sûr, c'est l'Anabase, autrement dit le récit de l'expédition de Cyrus le Jeune dans la haute Lsie et la retraite des Dix Mille. Xénophon en était. Il s'v Ouvait à peu près par hasard, comme il le conte lui-même; Bis. après la mort des chefs de l'armée grecque, il fut un des na chefs nouveaux qu'on élut, et qui commandèrent l'immor-Le retraite. La narration est exacte, détaillée, méthodique, fisamment animée. L'ouvrage est bien composé, et l'intérêt soutient d'un bout à l'autre de ces sept livres. Il n'v a pas : qu'on pourrait appeler des morceaux brillants. Les portraits. Eme celui de Cyrus, sont dans une manière simple et un pen nue. : ne tranchent pas sur le reste de l'ouvrage. Les harangues ne Int guère que ce qu'elles ont dû être dans la réalité, des exhor-Lions, des conseils, des explications comme en comportaient L les circonstances, et les habitudes d'une armée composée de Olontaires. L'historien ne s'oublie point non plus à décrire en Ctail les pavs qu'il a traversés, ni à faire de complets tableaux es mœurs et de la physionomie des peuples qui les habitent: uelques traits lui suffisent, et ceux-là seulement que le lecteur besoin de connaître pour comprendre la nature des obstacles Ont les Dix Mille eurent à triompher. Ce qui charme surtout. 'est la modestie du narrateur, qui avait eu lui-même une part grande dans le salut de ses frères d'armes, c'est son courage. est sa persévérance indomptable, c'est cette piété non affectée, ui lui fait voir toujours présente une sorte de providence dine, et qui lui fait navement rapporter à quelque inspiration 'en haut les résolutions généreuses et énergiques que lui dic-L'héroïsme de son cœur. L'homme avait été grand dans de ribles conjonctures: l'historien n'est pas demeuré indigne de homme.

Xénophon, qui avait publié l'ouvrage de Thucydide, en a cerit la continuation, et il a poussé son récit jusqu'à la bataille de Mantinée. Les Helléniques, c'est le titre de cette histoire divisée en sept livres, n'ont guère d'importance que par la pénurie de renseignements où nous sommes relativement à ce demi-siècle dont elles comblent à peu près la lacune. C'est un récit incomplet, sans trop de suite, généralement peu impartial,

ot où l'on ne reconnaît pas toujours l'esprit, sinon la main, de l'anteur de l'Anabase. Il faut plus que de la bonne volonté pour v trouver, comme font quelques-uns, rien qui rappelle la marche d'Hérodote et sa manière. Ce n'est pas Hérodote qui aurait al lógérement glissé sur des événements tels que la paix d'Antaleldas et la bataille d'Ægos-Potamos; ce n'est pas lui surtont qui aurait oublié, comme fait trop souvent l'historien, les noms glorieux de Pélopidas, d'Epaminondas, de Conon, de Timothée. Il faut bien dire que Xénophon, à quatre-vingts ans passés. avea ses préjugés politiques, et dans une retraite où les movens d'Information devaient lui faire un peu défaut, n'était pas à la hauteur d'une tâche qui eût exigé des recherches considérables. un jugement ferme et presque intrépide, quelque chose de doux à tous les bons, de rude à tous les méchants, Thucvdide enfin avec sa soif du vrai et son âme puissante. Ce n'est pas que la faiblesse de l'âge s'y fasse remarquer par l'affaiblissement du style. C'est quelquefois encore la narration de Xénophon. agréable, variée, pleine de naturel et de grâce; et c'est toujours la diction de celui qu'on regardait comme le plus charmant des prosateurs attiques. Mais il s'agissait, dans un si grand suiet, d'autre chose que de récits bien faits et de bon style.

Xénophon n'était guère plus à l'aise quand il écrivait son Agésilas, quoique ce fût l'éloge d'un ami et le récit d'une vie qu'il connaissait très-bien. Le ton oratoire ne lui va qu'à demi. D'aîlleurs îl y avait dans un tel panégyrique, si vrai qu'il fût an fond, mainte occasion de blesser la vérité de l'histoire, la vérité vraie; et c'est à quoi Xénophon, en plus d'un lieu, n'a pas manqué, non point sciemment, mais par un effet de ses

préoccupations laconiennes.

La Cyropédie, qui est aussi une œuvre de l'extrême vieillesse de Kénophon, est celle pourtant où il a le mieux déployé toutes les ressources de son esprit, tous les agréments de sa narration et de son style. C'est soi-disant, comme l'annonce le titre, la tableau de l'éducation du grand Cyrus et l'histoire de sa vie; mais la fietion tient dans ce tableau et dans cette histoire plus de place que la réalité. C'est une sorte de roman historique en huit livres, où personnages et épisodes, fort intéressants d'ailleurs, ne ressemblent pas beaucoup à ce que nous savons de plus certain et sur les événements qui ont troublé le monde oriental au sixième siècle, et sur le caractère des hommes qui ont figuré dans ces révolutions. Xénophon a voulu donner à

Peuple. Aussi a-t-il transformé les barbares en hommes parfaitement policés, en savants, en philosophes. Les Perses de l'ancien temps sont une sorte d'idéal qu'il présente à l'admiration et aux méditations de la Grèce dégénérée. Cyrus est le portrait non moins idéal de l'homme digne de commander à des hommes. Malgré le charme de cette production singulière, on ne saurait s'empêcher de regretter que Xénophon, qui devait si bien connaître la Perse et ses annales, ne nous ait pas donné simplement l'histoire authentique de la vie et des conquêtes de Cyrus.

# ÉLOQUENCE DE XÉNOPHON.

Si Xénophon avait fait...... le métier d'orateur,..... on ne le li rait plus aujourd'hui......: Il n'avait ni cette passion ardente ni Cet enthousiasme véhément, sans lesquels les discours les plus travaillés, j'entends les grands discours oratoires, ne sont rien que cen dre et poussière. Mais son âme honnête, pleine de l'amour du bien et du beau, a trouvé plus d'une fois des accents pathétiques, pour flétrir les actions viles ou les coupables pensées, pour célébrer l'héroisme et la vertu. Il y a même telle courte harangue où il s'est élevé jusqu'à l'éloquence, en laissant parler toute se le son indignation contre les lâches. Voyez, par exemple, avec quelle énergie il repousse, dans l'Anabase, la proposition In e faisait aux Grecs le Béotien Apollonide. Il n'y avait, selon cœur pusillanime, d'autre salut pour les Dix Mille, après la tranhison de Tissapherne, que de se rendre à Artaxercès et d'i unplorer sa clémence: « O très-étonnant personnage! s'écrie X nophon: quoi! tu ne comprends pas ce que tu vois, tu ne te so viens pas de ce que tu entends! Et pourtant tu étais avec no us quand le roi, après la mort de Cyrus, enorgueilli de sa bonne fortune, envoya nous commander de mettre bas les armes. Au lieu de les mettre bas, nous nous en couvrîmes, et nous allâmes planter nos tentes près de lui. A ce défi, que réponditil? Que ne fit-il pas pour obtenir la paix? Il envoya des dé-Putés, il sollicita notre alliance, et il nous fournit des vivres jusqu'à ce que le traité eût été conclu. Puis nos généraux, nos chefs de bande, confiants dans la foi du traité, sont allés

# ANALYSE DE L'ÉCONOMIQUE.

L'Économique est censé être une conversation, entendue et fidèlement protée par Xénophon, qui aurait eu lieu entre Socrate et Critoboulos, fils de son ami Criton, sur l'économie domestique et la bonne administration d'une ferme.

L'Économique se trouve divisé naturellement en deux parties. La première se compose des six premiers chapitres de nos éditions; c'est un dialogue, assez animé, entre les deux personnages qu'on vient de dire. L'autre partie comprend les quinze chapitres restants; Critoboulos n'y prend plus une seule fois la parole; c'est alors Socrate qui nous raconte une conversation qu'il dit avoir eue avec un grand propriétaire athénien, fort riche et très-considéré, du nom d'Ischomachos. L'Économique se termine par une sorte de péroraison (chap. XXI) sur le talent de commander, qui est un morceau remarquable, et que Xénophon place dans la bouche d'Ischomachos; on a complétement perdu de vue alors la scène du début entre Socrate et Critoboulos.

En réalité, Xénophon ne joue pas dans l'Économique le simple rôle d'historien de Socrate. Il y expose, comme d'ailleurs en plus d'un endroit des Mémorables, ses propres idées.

Voici une analyse succincte de l'Économique, chapitre par chapitre:

CHAPITRE I. — Socrate enseigne à Critoboulos qu'il y a une science de l'économie et qu'elle consiste dans l'administration de la maison de soi ou d'un autre. La maison comprend tous les biens qu'on possède, et il faut faire figurer au nombre de ces biens tout ce dont on peut tirer une utilité quelconque. S'il y a beaucoup de personnes qui, loin de tirer parti de leurs biens, n'en reçoivent que du détriment, il faut en chercher la cause dans les passions dont ces hommes sont esclaves.

CHAPITRE II. — Socrate est riche avec une fortune de moins de cinq cents francs; Critoboulos, pauvre avec une fortune de plus de cinquante mille frans. Prié par Critoboulos de lui enseigner l'art d'accroître sa fortune, Socrate répond qu'il ne connaît pas lui-même les principes de

la science de l'économie, mais il promet à Critoboulos de le présenter à des personnes qui les savent appliquer.

CHAPITRE III. — A peu de frais, les uns construisent des maisons commodes; d'autres à grands frais, des maisons incommodes. Certains, possesseurs d'un riche mobilier, ne trouvent jamais dans leur maison ce dont ils ont besoin; d'autres, moins bien montés, ont toujours sous la main tout ce qu'il leur faut. Chez les uns, les esclaves sont enchaînés et se sauvent néanmoins; chez d'autres, ils sont laissés libres et restent de leur plein gré. L'agriculture, l'élève des chevaux, ruinent les uns, enrichissent les autres. Telle épouse fait la prospérité de la maison de son mari; telle autre lui mange sa fortune. Il en va ainsi de toute chose: il faut savoir conduire sa barque.

CHAPITRE IV. — Mais le même homme ne peut apprendre tout art et toute science. Les arts mécaniques avilissent l'homme. Il faut se tourner, à l'exemple du roi de Perse, vers l'art militaire et vers l'agriculture. Digressions sur l'administration de l'empire Perse, sur Cyrus l'Ancien, sur les qualités hors ligne qui distinguaient Cyrus le Jeune et sur une entrevue de ce prince avec Lysandre.

CHAPITRE V. - Éloge de l'agriculture.

CHAPITRE VI. — Socrate passe rapidement en revue les points sur lesquels Critoboulos et lui-même sont tombés d'accord jusqu'à ce moment de leur entretien. Critoboulos voudrait apprendre de Socrate le moyen de réussir dans l'agriculture. Socrate, qui se rend volontiers à son désir, propose de lui raconter une conversation qu'il eut un jour avec Ischemachos.

CHAPITRE VII. - Conversation de Socrate avec Ischomachos:

Entrée en matière. Le mariage est à considérer comme une mise en commun des aptitudes diverses de la femme et du mari en vue de l'amélioration de la maison. La maîtresse de maison s'occupe de l'intérieur, et le mari du dehors. Devoirs de la femme.

CHAPITRE VIII. - Les avantages de l'ordre.

CHAPITRE IX. — Le rangement et l'organisation de la maison d'Ischomachos. Surveillance de la maîtresse de maison: elle a plus à faire qu'aucun des domestiques.

CHAPITRE X. — Docilité de la femme d'Ischomachos à recevoir l'éducation que lui donne son mari. Elle désapprend de se farder. Hygiène de la maîtresse de maison.

CHAPITRE XI. — La vie d'Ischomachos. Sa piété; il fait ce qu'il faut pour être bien portant et vigoureux de corps, recevoir des honneurs dans sa cité, se concilier le bon vouloir de ses amis, se tirer sain et sauf des dangers de la guerre, augmenter honnêtement sa fortune. Emploi de la journée d'Ischomachos. Comment il s'exerce pour savoir, à l'occasion, se faire rendre justice et se défendre des accusations portées contre lui.

CHAPITRES XII-XIV. — Choix, éducation, surveillance des ouvriers de la ferme.

CHAPITRE XV. — La culture de la terre est un métier facile à apprendre.

CHAPITRES XVI-XVII. — Étude de la nature du sol; du labour, de l'ensemencement, de la destruction des mauvaises herbes.

CHAPITRE XVIII. - De la moisson. Le blé battu et vanné.

CHAPITRE XIX. - De la plantation de la vigne, du figuier, de l'olivier.

CHAPITRE XX. — Ceux qui font de mauvaises affaires dans l'agriculture en sont redevables uniquement à leur négligence. Ischomachos est d'avis qu'il faut acheter des cultures en mauvais état, et les remettre en bon rapport à force de soins: c'est un excellent moyen de faire fortune.

CHAPITRE XXI ET DERNIER. — Apprendre la science de l'agriculture n'est rien. Mais, en toutes choses, d'être capable de commander, de savoir se faire obéir toujours volontiers, c'est là un grand art, bien difficile à acquérir; c'est le talent suprême, à vrai dire un talent divin.

NOTA. — Dans le récit de la conversation échangée entre Critoboulos et Socrate, récit qui fournit l'entrée en matière et le cadre de l'Économique, il se détache d'abord un entretien que Socrate eut avec Ischomachos et qu'il rapporte ici textuellement à Critoboulos: nous ouvrons les guillemets au commencement de chaque alinéa de cet entretien. Mais Ischomachos, à son tour, au cours de l'entretien en question, cite, et toujours textuellement, ses causeries avec sa femme, ou, une autre fois, avec un matelot; de même Socrate, au milieu de ce même entretien avec Ischomachos, rapporte en termes propres la repartie d'un palefrenier: cette repartie, ces causeries, en tant que citations à l'intérieur de citations, sont guillemetées en tête de chaque ligne. Partout où dans la suite du dialogue on cesse d'apercevoir aucuns guillemets, c'est qu'on se retrouve là en présence du récit primitif, de ce que j'ai appelé le cadre. Grâce au partage constant du dialogue en alinéas, à l'annonce de chaque interlocuteur par son initiale, et à l'emploi qui vient d'être expliqué des guillemets, les élèves devront pouvoir suivre sans peine la marche du dialogue et le développement un peu compliqué de ce récit à scènes qui s'emboîtent les un es dans les autres.

4

# ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

# OIKONOMIKO E(1)

#### CHAPITRE PREMIER.

"Ηχουσα δέ ποτε αὐτοῦ (2) καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε (3) διαλεγομένου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Εἰπέ μοι, ἔφη, ιδ Κριτόβουλε (4), ἀρά γε ή οἰχονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ώσπερ ή ἰατρικὰ καὶ ή χαλκευτική καὶ ή τεκτονική;

ΚΡΙΤΟΒΟΥ ΛΟΣ. "Εμοιγε δοχεί, έφη δ Κριτόβουλος.

Σ. Ή καὶ ώσπες τούτων των τεχνών έχοιμεν αν είπειν δ τι

1. Sous-entendu soit λόγος, soit ἀνήρ. D'autres opuscules de Xénophon sont intitulés de même Ἱππαρχικός, Κυνηγετικός, un dialogue de Platon, Πολιτικός.

2. Αὐτοῦ, c'est-à-dire Σωχοάτους. Originairement, l'Économique, à ce que croient plusieurs critiques, faisait partie d'un grand ouvrage, destiné à défendre la mémoire de Socrate, et paraissant avoir été composé par Xénophon en réponse à un écrit, qui jouit d'une certaine vogue dans les premières années du quatrième siècle avant Jésus-Christ, la Κατηγορία Σωτράτους par le sophiste Polycratès. Cette apologie comprenait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet. C'est ce qui expliquerait la présence de la particule de liaison δὲ, et l'emploi du pronom αὐτοῦ pour désigner Socrate, dont il vient déjà d'être question tout le long des Mémorables.

Τοιάθε, τάθε se rapportent toujours à ce qui suit; τοιάθτα, ταθτα, au contraire, à ce qui précède.

4. Κοιτόβουλε, Critoboulos, fils de ce Criton, l'un des plus fidèles disciples de Socrate, que Platon a mis en scène dans le dialogue qui porte son nom. Doué d'une intelligence médiocre, mais d'une beauté rare, Critoboulos reçoit d'utiles conseils de Socrate, au sujet de sa conduite, dans les Mémorables (I, 3 et II, 6); et il figure parmi les personnages du Banquet de Xénophon (III, 7; IV, 10 et suivants). Il tenait de son père une grande fortune.

**ἔγον ἐκάστης,** οὕτω καὶ τῆς οἰκονομίας δυναίμεθ' ἂν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι (<sup>5</sup>);

Κ. Δοκεί γουν, έφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαθοῦ είναι εὐ οἰκείν τὸν ἑαυτοῦ οἰκον.

Σ. Ή καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἰκον, ἔφη ὁ Σωκφάτης, εὶ ἐπιτφέποι τις αὐτῷ, οἰκ ἂν δύναιτο, εἰ βούλοιτο, εὖ οἰκεῖν, ὥσπεφ καὶ τὸν ἑαυτοῦ; Ὁ μὲν γὰφ τεκτονικὴν ἐπιστάμενος ὁμοίως ἂν καὶ ἄλλφ δύναιτο ἐφγάζεσθαι ὅ τι πεφ καὶ ἑαυτῷ καὶ ὁ οἰκονομικός γ' ἂν ὡσαύτως (6):

Κ. "Εμοιγε δοκεί, ω Σώκρατες.

Σ. Έστιν ἄρα, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὴν τέχνην ταύτην ἐπισταμένω, καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα ἔχων, τὸν ἄλλου οἶκον οἰκονο-μοῦντα ωσπερ καὶ οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν;

Κ. Νη Δία, καὶ πολύν γε μισθον, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, φέροι τη, εἰ δύναιτο οἶκον παραλαβών τελεῖν τε ὅσα δεῖ καὶ περιουσίαν ποιῶν (7) αὔξειν τὸν οἶκον.

Σ. Οίχος δὲ δὴ τί δοχεῖ ήμῖν είναι; Αρα ὅπερ (8) οἰχία, ἢ καὶ, ὅσα τις ἔξω τῆς οἰχίας χέχτηται, πάντα τοῦ οἴχου ταῦτά ἐστιν;

Κ. Ἐμοὶ γοῦν, έφη ὁ Κριτόβουλος, δοκεῖ, καὶ εὶ μηδ' ἐν τη  $\alpha \hat{v}$  πόλει εἰη τῷ κεκτημέν $\phi$  ( $\theta$ ), πάντα τοῦ οἴκου εἰναι ὅσα τις κεκτηται.

Σ. Οὐχοῦν καὶ έχθροὺς κέκτηνταί τινες;

Κ. Νή Δία, καὶ πολλούς γε ένιοι.

Η και κτήματα αὐτῶν φήσημεν είναι τοὺς έχθρούς;

Τελοίον μεντᾶν εἴη, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, εἰ ὁ τοὺς ἔχθροὺς προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι (10).

Οτι (11) τοι ήμιν εδόκει οίκος άνδρος είναι ὅπερ (12) κτῆσις.
Νὴ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ὅ τι γέ τις ἀγαθον κέκτηται ΄
Δί', οὐκ, εί' τι κακὸν, τοῦτο κτῆμα ἐγω καλῶ.

🗪 δ' ἔπικας τὰ ἑκάστψ ωφέλιμα κτήματα καλείν.

<sup>1.</sup> ἔργον αὐτῆς ἐστι. Quel est l'objet de l'économie.

αὶ ὁ οἰχονομιχός . . . . Construction complète: Καὶ ὁ οἰχονομιχός

παι τον ἄλλου δύναιτο οἰχον εὐ οἶχεῖν ὥσπερ τὸν ἑαυτοῦ;

ελεῖν . . . ποιῶν. Payer ce qu'il faut, et, faisant des économies, etc.

περ. précisément la même chose que.

ε πέμε τὰ κεκτημένω, la même que le propriétaire, c'est-à-dire «dans e même qu'habite le propriétaire.»

Cf. Ibid., ligne 14: μισθὸν φέροι ᾶν, εἰ δύναιτο . . . αὔξειν τὸν

στι, c'est que.

Cf. ci-dessus la note 8.

K. Have nev och, equ' tù de je Blantorta quiav eyerje

μίζο μάλλον η χρίματα.

Σ Καν άφα γε τις έππον πριάμενος μη επίστηται αυτώ γ σθαι, αλλά καταπίπτων απ' αυτού κακόν λαμβάνη, ού χρήμ αυτό εστιν ο εππος(13):

Κ. Οία, εί τερ τὰ χρήματά γ' έστιν άγαθόν (14).

Σ θέθ άφα γε ή γι ανθρώπο έστι χρήματα, ήστις ηθτως γαζείαι αθτήν ώστε ξημιοθούσια έργαζομένος:

K. ()ide i př uertou 15) gejuatá estir, elnee arti toč tee

וצנדוף ומפסטעבו בבנ.

Σ () απόν και τὰ τρήβατα ώσαύτως, εἴ τις διὰ τὸ μή παπόσα τροβατοις χρίσθαι ζημιοίτο, ουδέ τὰ πρήβατα χρήμ τοιτο εἰι ἀν:

A. Odnocy Sunce Sonei . 16 ).

 $\Sigma$  Σ΄ δρα ως ένακε, τὰ μεν ωφελούντα χρηματα έγε $\bar{\iota}$ (17), δε έλωτι ντα οὐ χρηματα

K Ocro.

S. faita aga orta to uer entrauero zofoda attar se a con ta agracia de ur entrauero et zofuara. Go e aria to uer entrauero afficia kon alleir zoruara de e allei to uer entrauero afficia kon alleir zoruara e e electrica electrica electrica e electrica electrica

L Am in handern abert is a Linguten i diene fut zu in der bestehten zu werten bereit in der besteht in der best

te a dia i Surgeria di er

2 has beiter im beit halt be. E. de tokar im te

The second secon

το Στο ψ μή επίσταιτο χρησθαι, οιθε πωλούμενοι είσι γρήματα **ΣΕΕ ά γε τον σον λόνον.** 

Κ. Λέγειν ἔοικας, ω Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριον ἐστι γοή-

**ματα**, εὶ μή τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι αὐτῶ.

Καὶ σὰ δέ μοι δοχεῖς συνομολογεῖν λέγων, ἀφ' ὧν τις ώφε-2 - το θαι δύναται, χρήματα είναι. Εὶ γοῦν τις ούτω χρῶτο τῷ Αργυρίφ ώστε, πριάμενος οξον έταίραν, δια ταύτην κάκιον (21) μέν το οῶμα ἔχοι, κάκιον δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἰκον, πῶς ετι τὸ ἀργύριον αὐτῷ ιὖφέλιμον εἴη;

Κ. Οὐδαμῶς, εἰ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον (22) καλούμενον χρήματα εἶναι φήσομεν, ὑφ' οὖ οἱ φαγόντες παραπλῆγες γίγνονται.

 Τὸ μὲν δη ἀργύριον, εὶ μή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσθαι, ούτω πόροω απωθείσθω, ω Κριτόβουλε, ώστε μηδέ χρήματα είναι(28). Οι δε φίλοι, ην τις επίστηται αυτοίς γρησθαι ώστε ώσελεισθαι απ' αὐτων, τι φήσομεν αὐτούς είναι;

Κ. Χρήματα, νη Δί, έφη δ Κριτόβουλος, και πολύ γε μαλλον

η τους βους, ην ωφελιμώτεροί γε ωσι (24) των βοων.

Σ. Καὶ οἱ ἐχθροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον χρήματά εἰσι τῷ δυναμένω ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ώφελεῖσθαι.

Κ. Εμοί γοῦν δοκεῖ.

Σ. Οιχονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαθοῦ καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐπίστασθαι χρησθαι ώστε ωφελείσθαι από των έχθρων (25).

Κ. Ισχυρότατά γε.

Σ. Καὶ γὰρ δὴ ἡρῷς, ἔφη, ὧ Κριτόβουλε, ὅσοι μὲν δὴ οἶκοι ίδιωτών ηθξημένοι είσιν από πολέμου, όσοι δὲ τυράννων.

21. Κάχιον, adverbe (les trois fois): «en plus mauvais état.»

22. Υοσχύαμον, jusquiame, genre de la famille des Solanées renfermant une quinzaine d'espèces, toutes plantes herbacées; toutes les jusquiames sont narcotiques et vénéneuses.

23. To ulv.... ilva. L'argent, tant qu'il est entre les mains d'homme qui n'en sçait user, renvoyons le si loing et en faisons si peu de compte, qu'il ne soit pas seulement compté entre les biens de celuy qui l'a. > (Trad. d'Estienne de la Boëtie.)

24. Ην γε peut se traduire ici par «s'il est vrai que»

25. Υαγεξείσθαι ἀπὸ τῶν ἐχθοῶν. Plutarque, frappé à la lecture de l'Économique, de la portée de cette formule: tirer parti de ses ennems, composa, pour la développer, un petit traité, qui nous aété conservé, parmi ses Œuvres morales, sous le titre Πῶς ἄν τις ὑπὶ ἐχθοῶν ἀψελοῖτο.

26. Το καταλίστα με πράκουτα με με με με με με considérable.

26. Le texte, à ce qu'il semble, présente ici une lacune considérable. Socrate devait exposer, dans cette partie perdue du texte, comment on peut tirer parti de ses ennemis: ce n'est pas seulement en leur faisant la guerre qu'on peut retirer d'eux du profit.

Κ. Αλλά γάφ τὰ μέν καλώς έμοιγε δοκεί λέγεσθου, εἰ Σείκρατες, ἔφη ὁ Κρετόβουλος, ἐκεῖνο δ' ἐμῖν τὶ φαίνεται, ὁπόταν ὁφειμέν τινας ἐπιστήμας μὲν ἔχοντας καὶ ἀφοφμάς ἀψ' εἶν δένανται λημαζόμενοι αξξειν τοὺς οἴκοτς; αἰσθανώμεθα δὲ αἰτοὺς ταϊνα μὴ θέλοντας ποιεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ὁρῶμεν ἀνωφελεῖς οἔσας αἰτοῖς τὰς ἐπιστήμας; "Αλλο τι ἢ τούτοις αὐ οἔτε αὶ ἐπιστήμαι χοήματὰ εἰσιν οὕτε τὰ κτίματα(<sup>25</sup>);

Σ. Περί δούλων μοι, έφη ὁ Σωχράτις, ἐπιγειρείς, ώ Κριτό-

Borle, dializeoda;

Κ. Οὐ μὰ Δι', ἔφη, οὐχ ἔγωγε, ἀλλὰ καὶ πάνε εἐπατριδῶν (28) ἐνίων (29) γε δοκούντων εἰναι, οὺς ἐγω ὁρῶ τοὺς μὲν καὶ πολεμικὰς, τοὺς δὲ καὶ (30) εἰρηνικὰς ἐπιστήμας ἔχοντας, ταίτας δὲ οὐκ ἐθέλοντας ἐργάζεσθαι, ώς μὲν ἐγω οἰμαι, δι' αὐτὸ τοῦτο ὅτι δεσπότας οὐκ ἔχουσιν.

Σ. Καὶ πῶς ἄν, ἔφη ὁ Σωνράτης, δεσπότας οὐν ἔχοιεν, εἰ, εὐχόμενοι εὐδαιμονεῖν καὶ ποιεῖν βουλόμενοι ἀφὶ ὧν ἔχοιεν ἀγαθὰ, ἔπειτα κωλύονται ποιεῖν ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀργόντων:

K. Kai rives di obroi eiger, Egy & KorroBorlos, of agareis

οντες άρχουσιν αυτών;

Σ. Αλλά, μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωπράτης, οὐκ ἀφανεῖς εἰσιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ φανεροί. Καὶ ὅτι πονηρότατοί γέ εἰσιν, οὐδὲ σὲ λανθάνουσιν, εἴπερ πονηρίαν γε νομίζεις ἀργίαν τ' εἰναι καὶ μαλακίαν ψιγῆς καὶ ἀμέλειαν. Καὶ ἄλλαι δ' εἰσιν ἀπατηλαί τινες δέσποιναι προσποιούμεναι ἡδοναὶ εἰναι, κυβεῖαί τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι, αἰ προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξαπατηθεῖσι καταφανεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν ἡδοναῖς περιπεπεμμέναι, αὶ διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ώφελίμων ἔργων κρατοῦσαι.

Κ. 'Αλλά καὶ ἄλλοι, ἔφη, ῷ Σώκρατες, ἐργάζεσθαι μέν οὐ κωλύονται ὑπὸ τούτων, ἀλλά καὶ πάνυ σφοδρῶς πρὸς τὸ ἐργά-

27. Οὐτε αὶ .... ετήματα. Ni leurs talents, αἱ ἐπιστῆμαι, ni leurs biens, τὰ ετήματα (équivalent à ἀφορμάς, cinq lignes plus haut), ne sont richesses, γρήματα, pour ces personnes.

χοήματα, pour ces personnes.

28. Εὐπατριδών. La tradition faisait remonter à Thésée l'antique division du peuple athénien en 3 classes, à savoir: les εὐπατριδω ou la noblesse, les γεωμόροι ou la classe bourgeoise et les petits propriétaires du sol, enfin les δημιουργοί, les ouvriers ou la basse classe.

29. Ενίων dépend de περὶ, qui est sous-entendu comme ayant été exprime à la phrase précédente devant δούλων. En pareil cas le grec ne répète ja-

mais la préposition.

30. Souvent les deux membres d'une opposition sont ainsi marques par σ μέν καὶ . . . , ὁ δὲ καὶ . . . .

ζεσθαι έγουσι καὶ μηχανάσθαι προσόδους: όμως δὲ καὶ τοὺς οἴκους κατατρίβουσι καὶ αμηγανίαις συνέγονται.

Σ. Δοῦλοι γάρ είσι καὶ οὖτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ πάνυ γε λαλεπών δεσποτών, οι μεν λιγνειών, οι δε λαγνειών, οι δε οίνοφλυγιών, οἱ δὲ φιλοτιμιῶν τινων μώρων καὶ δαπανηρῶν, α οὕτω γαλεπώς άρχει των ανθρώπων ων αν επικρατήσωσιν, ώσθ' έως μέν αν δρώσιν ήβώντας αὐτούς καὶ δυναμένους ἐργάζεσθαι, ἀναγκάζουσι φέρειν α αν αντοί εργάσωνται (81) και τελείν είς τας αύτων επιθυμίας, επειδάν δε αυτούς άδυνάτους αίσθωνται ήντας **Εργάζεσθαι δι**ὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν (82), άλλοις δ' αὐ πειρώνται δούλοις (88) χρῆσθαι. 'Αλλά δεί, ω Κριτόβουλε, πρός ταυτα ούχ ήττον διαμάχεσθαι περί της έλευθερίας 📆 προς τούς σύν οπλοις πειρωμένους καταδουλοισθαι. Πολέμιοι γοῦν ήδη, όταν καλοί κάγαθοί όντες καταδουλώσωνταί τινας, στολλούς δή βελτίους ήνάγχασαν είναι σωφρονίσαντες, καὶ ρᾶον βιοτεύειν τον λοιπον χρόνον εποίησαν αί δε τοιαθται δέσποιναι αλειζήμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς οίκους ούποτε λήγουσιν, έστ' αν (84) αργωσιν αυτων.

# CHAPITRE II.

Ο οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων (1) ὧδέ πως εἶπεν :

Κ. Αλλά περί μέν των τοιούτων άρχούντως πάνυ μοι δοχώ τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοῦ ἀκηκοέναι αὐτὸς δ' ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ μοι ευρίσκειν έπιεικώς των τοιούτων έγκρατη όντα, ώστ', εί μοι συμβουλεύοις δ τι αν ποιών αξξοιμι τον οίκον, ούκ αν μοι δοκώ ύπό γε τούτων ών σὺ δεσποινῶν(²) καλεῖς κωλύεσθαι· άλλὰ θαθθών συμβούλευε ο τι έχεις άγαθόν. "Η κατέγνωκας ήμων, ώ Σώχ θατες, ίκανῶς πλουτείν καὶ οὐδὲν δοκοίμεν σοι προσδείσθαι γρημάτων:

Σ. Οὔκουν έγωγ', έφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ (8) λέγεις,

<sup>31.</sup> Αναγχάζουσι . . . εργάσωνται. « Elles les contraignent de leur porter tout œ qu'ils tirent de la peine qu'ils prennent.» (La Boëtie.) Φέρειν, de leur apporter (comme un tribut).

<sup>32</sup> Κακῶς γηράσκειν, vieillir misérablement.
38. Άλλως.... δούλως, d'autres comme esclaves.
34. Έστ' ἄν, tant que, pendant tout le temps que.
Ch. II.] 1. Ἐκ τούτων, là-dessus, alors.
2. Pour ὑπό γε τούτων ᾶς σὺ δεσποίνας καλεῖς (attraction). Αν tombe

sur l'infinitif χωλύεσθαι.

<sup>3.</sup> Kal περί ξμοῦ, aussi de moi. Critoboulos, en employant le pluriel (ήμων, δοχούμεν), ne voulait parler que de lui seul. Socrate, par plaisanterie, a l'air de croire qu'il parlait d'eux deux.

ουδέν μοι δοχώ προσδείσθαι γρημάτων, άλλ' ίχανώς πλουτείν (\*)\* σὲ μέντοι, ώ Κριτόβουλε, πάνυ μοι δοκεῖς πένεσθαι, καὶ, ναὶ μά Δί', έστιν ότε καὶ πάνυ οἰκτείοω σε ενώ,

Καὶ ὁ Κριτόβουλος γελάσας εἶπε.

Κ. Καὶ πόσον ἀν(5), πρὸς τῶν θεῶν, οἴει, ω Σώχρατες, ἔφη,

εύρειν (6) τὰ σὰ κτήματα πωλούμενα, πόσον δὲ τὰ ἐμά;

Σ. Έγω μεν οίμαι, έφη δ Σωκράτης, εὶ άγαθοῦ ώνητοῦ έπιτύγοιμι, εύρειν αν μοι σύν τη οίχια και τα όντα πάντα πάνυ δαδίως πέντε μνας τὰ μέντοι σὰ ἀχριβῶς οἶδα ὅτι πλέον ὰν εύροι η έκατονταπλασίονα τούτου.

Κ. Κάτα, ούτως έγνωχώς (7), σύ μέν ούχ ήγει (8) προσδεί-

σθαι χρημάτων, εμέ δε οίχτείρεις επί τη πενία;

Σ. Τὰ μέν γὰρ ἐμὰ, ἔφη, ἱχανά ἐστιν ἐμοὶ παρέχειν τὰ ἐμοὶ άρχοῦντα · εἰς δὲ τὸ σὶν σχημα δ σὰ περιβέβλησαι (\*) καὶ τὴν σην δόξαν, ούδ' εί τρίς όσα νύν κέκτησαι προσγένοιτό σοι (10), ούδ' ως ίχανά μοι δοχεῖ είναί σοι.

Κ. Πῶς δὶ, τοῦτ'; ἔφη ὁ Κριτόβουλος.

Απεφήνατο δ Σωχράτης.

Σ. Ότι πρώτον μέν όρω σοι άνάγκην ούσαν θύειν πολλά τε καὶ μεγάλα (11), ἢ οὖτε θεούς οὖτε ἀνθρώπους οἰμαί σε ἀν ἀνασχέσθαι έπειτα ξένους προσήκει σοι πολλούς δέχεσθαι, καὶ τούτους μεγαλοπρεπώς (12) · έπειτα δὲ πολίτας δειπνίζειν (18) καὶ εὐ

4. Άλλ' ἐκανῶς . . . . Entendez: ἀλλά μοι δοκῶ ἐκανῶς πλουτεῖν.

Av tombe sur l'infinitif. Ainsi, supprimez oïes, et vous aurez: nocor αν ευροι ατλ.

<sup>6.</sup> Eugeir, se vendre.

<sup>. . .</sup> C'est comme s'il y avait: Kal outus Eyvonos, elta ut.

Κάτα . . . . C'est comme s'il
 Ήγει. Cf. page 246, note 17.

<sup>9.</sup> Το σον . . . . περιβέβλησαι: le train de maison que tu as.
10. Εἰ τρὶς . . . . σοι. «S'il t'en venoit encores trois fois autant que tu

en as à ceste heure. > (La Boëtie.) C'est-à-dire si ta fortune était quadruplée.

11. 'Ανάγαρν... μεγάλα. Obligation, non définie d'ailleurs par la loi, pour le riche de faire souvent de beaux sacrifices aux dieux. En y manquant, 1° il n'eût pas attiré sur sa patrie la protection des dieux, 2° pour cela même, et aussi parce que c'était l'usage de distribuer les viandes des victimes au peuple, il eût indisposé contre lui les hommes.

<sup>12.</sup> Ξένους . . . μεγαλοποεπώς. Obligation morale pour le riche d'exercer l'hospitalité envers les citoyens d'autres villes qui venaient dans sa patrie, soit pour exercer une mission publique, soit même en simples particuliers; on y gagnait quelquefois le titre de «proxène et bienfaiteur» de ces villes, mais au moins du crédit auprès des cités étrangères et, partant, de l'influence dans sa propre patrie.

<sup>13.</sup> Πολίτας δειπνίζειν. Les citoyens d'une même tribu se réunissaient, à des époques réglées, pour prendre un repas en commun. Les frais d'un de ces banquets montaient, approximativement, à un minimum de 700

ποιείν, η έρημον συμμάχων είναι. Έτι δε και την πόλιν αισθάομαι τὰ μὲν τόη σοι προστάτταυσαν ίπποτροφίας (14) τε καὶ Χηρηγίας (15) καὶ γυμνασιαργίας (16) καὶ προστατείας (17) · ἢν δὲ δή πόλεμος γένηται, οἰδ' ὅτι καὶ τριηραργίας (18) καὶ εἰσφοράς (19) τοσαύτας σοι προστάξουσιν όσας σύ ού δαδίως υποίσεις. Όπου ο αν ενδεως δόξης τι τούτων ποιείν, ολό ότι σε τιμωρήσονται - 3ηναῖοι οὐδεν ἡττον ἢ εὶ τὰ αὐτῶν λάβοιεν κλέπτοντα. Πρὸς δε τούτοις δρώ σε ολόμενον πλουτείν, καλ άμελώς μεν έχοντα πρός τὸ μηγανᾶσθαι γρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγμασι προσέγοντα τον νοῦν, ώσπερ έξον σοι (20).  $\Omega$ ν ένεκα οἰκτείρω σε  $\mu \dot{\eta}$  (21) τι ἀνήκεστον κακὸν πάθης καὶ εἰς πολλήν ἀπορίαν καταστής. Καὶ έμολ μεν, είτι καὶ προσδεηθείην, οἰδ' ὅτι καὶ σὺ γιγνώσκεις ὡς είσεν οί και επαρκέσειαν (22) αν ώστε, πάνυ μικρα πορίσαντες, κατακλύσειαν (22) αν αφθονία την έμην δίαιταν οι δε σοι φίλοι

france de la monnaie d'alors. La dépense était supportée, ainsi que celles des autres charges publiques dont il est question dans la suite de la phrase, Par les riches de chaque tribu, à partir d'une fortune minimum d'environ 18 000 fr. (monnaie d'alors), à tour de rôle suivant un ordre déterminé par la loi.

14. Ιπποτροφίας. Les citoyens des deux classes les plus élevées d'Athènes 14. Inποτροφίας. Les citoyens des deux classes les plus elevers à reneues devaient entretenir des chevaux, 1° en vue du service militaire, dont ils s'acquittaient dans la cavalerie; 2° pour figurer à cheval dans les processions aux fêtes religieuses. 3° Il était de bon ton de faire courir dans les grands jeux de la Grèce (jeux Olympiques, etc.)

15. Χορηγίας. La chorégie consistait à faire les frais d'instruction et de matrice de les solemités religieuses tels matrices de la contraction de les solemités religieuses tels matrices de la contraction de les solemités religieuses de la contraction de la c

costume pour les chœurs qui figuraient dans les solennités religieuses, tels que les chœurs cycliques (voy. la note antépénultième du Chap. VIII), chœurs de pyrrhique (sorte de danse), chœurs des tragédies et des comédies; les frais de toute sorte qu'entraînaient les représentations théâtrales étaient à

la charge des choréges.

16. Touragianzia; La gymnasiarchie ou lampadarchie consistait principalement à faire les frais des courses aux flambeaux qui se donnaient à principalement à faire les frais des courses aux flambeaux qui se donnaient à la Populhénées ou fêtes d'Athéné, l'occasion des grandes fêtes. comme les Panathénées ou fêtes d'Athéné,

les fêtes en l'honneur de Prométhée, d'Héphaistos, etc.
17. Προστατείας, les présidences (en général). Certaines présidences, notamment celle des Bewolm, ou l'archithéorie, étaient fort coûteuses. (Théorie, députation publique envoyée pour prendre part à la fête d'une divinité, célébrée dans une ville étrangère.)

18. Tonomogias. La tribrarchie, la plus lourde des charges à Athènes, consistait dans la participation à l'armement ou à l'entretien de la flotte. 19. Eloyopás, contributions extraordinaires payées par les citoyens pour

subvenir aux frais de guerre.

20. Ωσπερ έξόν σοι équivaut à ωσπερ εί έξείη σοι.

21. Mi est commandé par l'idée de craindre, qui est sous-entendue: «Voilà pourquoi j'ay pitié de toi. et ay grand peur que à la fin il ne t'en faille souffrir quelque mal incurable.» (La Boëtie.)

22. Επαρχέσειαν, κατακλύσειαν. Les formes d'optatif en ειας, ειε, ειαν, étaient employées par les Attiques de préférence à celles en αις, αι, αιεν.

πολύ άρχουντα σου μάλλον έγοντες τη ξαυτών κατασκευή ή συ τη ση (23) διως ώς παρά σου ωφελησόμενοι αποβλέπουσι.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος είπεν

Κ. Έγω τούτοις, ω Σωχρατες, ούχ έγω αντιλέγειν άλλ' ώρα σοι προστατεύειν έμου (24), όπως μη τω όντι οίκτρος γένωμαι.

Ακούσας ουν ο Σωκράτης είπε.

Σ. Καὶ οὐ θαυμαστὸν δοκεῖς, ώ Κριτόβουλε, τοῦτο σαυτῷ ποιείν ότι ολίγον μέν πρόσθεν, ότε έγω έφην πλουτείν, εγέλασας έπ' έμοι ώς οὐδε είδοτι ο τι είη πλούτος, και πρότερον ούκ έπαύσω πρίν έξήλεγξάς με καὶ διιολογείν έποίησας μηδέ έκατοστον μέρος των σων (25) κεκτήσθαι, νύν δε κελεύεις προστατεύειν μέ σου καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀν μὴ παντάπασιν ἀληθῶς πένης γένοιο;

Κ. Όρῶ γάρ (26) σε, ἔφη, ὧ Σώπρατες, ἕν τι πλουτηρον ἔργον έπιστάμενον, περιουσίαν ποιείν (27). Τον οὖν ἀπ' ολίγων περιποιούντα (28) έλπίζω ἀπό πολλών γ' αν πάνυ δαδίως πολλήν πε-

οιουσίαν ποιήσαι.

Σ. Οθχουν μέμνησαι άρτίως εν τῷ λόγω, ότε οὐδ' άναγρύζειν μοι έξουσίαν εποίησας (29), λέγων (30) ότι τῷ μὴ επισταμένο επποις χρησθαι ούχ είη χρήματα οι ίπποι, οὐδε ή γη, οὐδε τά πρόβατα, οὐδὲ ἀργύριον, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲ εν, ὅτω τις μὴ ἐπίσταιτο γρησθαι; Εἰσὶ μέν οὖν (31) αὶ πρόσοδοι ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐμέ δέ πῶς τινι τούτων οίει αν ἐπιστηθήναι χρήσθαι, ώ τὴν ἀρχήν (12) ούδεν πώποι' εγένετο τούτων;

<sup>23.</sup> Πολύ . . . . τῆ σῆ. Construisez: ἔχοντες πολύ μὰλλον σοῦ ἀρχοῦντε τῆ ἐαυτῶν κατασκευῆ. Quant aux mots ῆ σῦ τῆ σῆ, ils forment pléonasme, et sont ajoutés pour la plus grande clarté de la pensée.

<sup>24.</sup> Προσιατεύειν έμου, me patronner, te faire mon προστάτης. Les êtrangers domiciliés à Athènes étaient tenus de se choisir parmi les citoyens un protecteur ou patron, qu'on appelait leur προστάτης.

Τὰ σά, ta fortune.
 Trad. ici γὰρ par C'est que.

<sup>27.</sup> Επιστάμενον régit d'abord εν . . . . ξογον, puis encore περιουσίαν HOIEIV.

<sup>28.</sup> Περιποιείν, mettre de côté, faire des économies, comme περιουσίαν

<sup>29.</sup> Voy. ci-dessus, chap ler, pages 246 et suiv. A entendre Socrate, c'est Critoboulos qui aurait affirmé de lui-même toutes ces propositions, sans permettre même à Socrate de dire mot. Au vrai, Socrate lui avait fait dire ce qu'il voulait qu'il dit. C'est là essentiellement le procédé socratique.

<sup>30.</sup> Οὔχουν μέμνησαι λέγων, ne te souviens tu pas de ce que tu disais? Λέγων a ici le sens de l'imparfait; c'est comme s'il y avait ὅτι ἔλεγες.

<sup>31.</sup> Mer our, quidem certe.

<sup>32.</sup> Την ἀρχην οὐδέν, absolument rien.

- Κ. Αλλ' εδόχει ήμιν και εί μη χρήματά τις τύγοι έγων, διιως είναι τις επιστήμη οικονομίας (88). Τι ουν κωλύει και σε επίστασ 9 αι:
- Σ. Τοπερ (84), νη Δία, καὶ αὐλεῖν ὢν κωλύσειν ἄνθρωπον ἐπίστασ 9 αι, εὶ μήτε αὐτὸς πώποτε κτήσαιτο αὐλοὺς, μήτε άλλος αὐτῷ παράσχοι ἐν τοῖς αύτοῦ μανθάνειν οίτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει πεοί της οικονομίας. Οὔτε γὰρ αὐτὸς ὄργανα χρήματα ἐκεκτήμην ώστε μανθάνειν (85), ούτε άλλος πώποτέ μοι παρέσγε τὰ ἑαυτοῦ διοιχετν άλλ' ή συ νυνί εθέλεις παρέχειν. Οι δε δήπου το πρώτον μανθάνοντες κιθαρίζειν καὶ τὰς λύρας (86) λυμαίνονται καὶ έγω δή εὶ ἐπιγειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκψ μανθάνειν οἰκονομεῖν, ἴσως <sup>ᾶν</sup> καταλυμηναίμην ἄν σου τὸν οἶκον.

Προς ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε

- Κ. Προθύμως γε, ω Σώχρατες, αποφεύγειν μοι (87) πειρά μηδέν 🕰 ε συνωφελήσαι είς τὸ ϸᾶον ὑποφέρειν τὰ ἐμοὶ ἀναγχαῖα πράγματα.
- Σ. Οι μα Δί', έφη ο Σωκράτης, ούκ έγωγε (88), άλλ' όσα έχω καὶ τε άνυ προθύμως έξηγήσομαί σοι. Οίμαι δ' αν (89) καὶ εὶ, ἐπὶ πυθ ελθόντος σου και μη οντος (40) παρ' έμοι, άλλοσε ήγησάμην όπό 🗨 εν σοι είη λαβεϊν, ούχ ἂν ἐμέμφου μοι καὶ εἰ, ὕδωρ παρ' έμο 🖸 αλτουντί σοι αυτός μη έχων (41), άλλοσε καλ έπλ τουτο (42) Ϋγαγον, οίδ' ότι οὐδ' ἃν τοῦτό μοι ἐμέμφου καὶ εἰ, βουλομένου μουσεχήν μαθείν σου παρ' έμου, δείξαιμί σοι πολύ δεινοτέρους

33. Voyez le début même de l'Économique.
34. Οπερ. Voy. p. 245, note 8.
35. Οργανα ωστε μανθάνειν, l'instrument nécessaire pour apprendre,

37. Mos explétif. — Αποφευγείν (sous-ent. ωστε) μηθέν με συνωφελήσαι.

c'est-à-dire de la fortune (χρήματα).

36. Κιθαρίζειν . . . . λύρας. La lyre et la cithare étaient deux instruments de la même famille, ne différant guère que par le nombre des cordes et la grandeur. Κιθαρίζειν est le terme ordinaire pour dire «jouer de la lyre, de la cithare ou tout autre instrument à cordes de la même famille. famille.. Δύρα, d'autre part, est le mot générique pour désigner la lyre et ses congénères. D'où les expressions comme λυρα κιθαρίζειν. «Ceux qui commencent à apprendre à jouer des instruments à cordes, κιθαρίζειν, les abîment (abîment leurs lyres, λύρας).»

<sup>38.</sup> Οὐκ ἐγωγε: sous-ent. ἀποφεύγειν πειοωμαι.
39. Αν, placé en tête de la phrase par anticipation, tombe sur les deux ξμέμφου et sur μέμφοιο, auprès de chacun desquels, du reste, il est ensuite répété. Cf. p. 254, l. 13; p. 259, l. 12.

<sup>40.</sup> Όττος: sous-ent. πυρός. 41. Altovrt σοι dépend de έχων, «n'en ayant pas à donner à toi qui m'en demanderais.

<sup>42.</sup> Eni rovro, à l'eau, là où il y en a.

έμου περί μουσικήν καί σοι χάριν ὢν εἰδότας, εὶ ἐθέλοις παρ αὐτών μανθάνειν, τί ὢν ἔτι μοι ταῦτα ποιοῦντι μέμφοιο:

Κ. Οὐδέν ἄν δικαίως γε (48), ω Σωκρατες.

Σ. Έγω τοίντν σοι δείξω, ω Κριτόβουλε, ὅσα νῦν λιπαρει παρ' ἐμοῦ μανθάνειν, πολὺ (44) ἄλλους ἐμοῦ δεινοτέρους περ ταῦτα. Όμολογῶ δὲ μεμεληχέναι μοι οἵτινες ἔχαστα ἐπιστημονέ στατοί εἰσι τῶν ἐν τῆ πόλει. Καταμαθών γάρ ποτε ἀπὸ τῶ αὐτῶν ἔργων τοὺς μὲν πάνυ ἀπόρους ὅντας, τοὺς δὲ πάνυ πλου σίους, ἀπεθαύμασα, καὶ ἔδοξέ μοι ἄξιον εἶναι ἐπισχέψεως ὅ τ εἴη τοῦτο. Καὶ ηὖρον ἐπισχοπῶν πάνυ οἰχείως ταῦτα γιγνόμενο Τοὺς μὲν γὰρ εἰχῆ ταῦτα (45) πρά ττοντας ζημιουμένους ἑώρων τοὺς δὲ γνώμη συντεταμένη ἐπιμελουμένους καὶ θᾶτον καὶ ὑᾶρο καὶ κερδαλεώτερον κατέγνων πράττοντας παρ' ὧν ᾶν (46) καὶ σ οἶμαι, εἰ βούλοιο, μαθόντα, εἴ σοι ὁ θεὸς μὴ ἐναντιοῖτο, πάν ἃν δεινὸν χρηματιστὴν γενέσθαι.

# CHAPITRE III.

'Ακούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε '

Κ. Νύν τοι, έφη, έγώ σε οθαέτι άφήσω, ώ Σώαρατες, πρίν ά μοι α θπέσχησαι έναντίον των φίλων τουτωνί (1) αποδείξης.

Σ. Τι οὐν, ἔφη ὁ Σωνράτης, ὧ Κριτόβουλε, ἥν σοι ἐπιδειχνύ πρῶτον μὲν οἰχίας τοὺς μὲν (²) ἀπὸ πολλοῦ ἀργυρίου ἀχρήστοι οἰχοδομοῦντας, τοὺς δὲ ἀπὸ πολὺ ἐλάττονος πάντα ἐχούσας ὅσ δεῖ, ἢ δόξω ἕν τί σοι τοῦτο τῶν οἰχονομιχῶν ἔργων ἐπιδειχνύναι (³);

Κ. Καὶ πάνυ γ', ἔφη ὁ Κριτόβουλος.

Σ. Τί δ' ην το τούτου ακόλουθον μετά τοῦτό σοι ἐπιδειχνύα τοὺς μὲν πάνυ πολλά καὶ παντοῖα κεκτημένους ἔπιπλα, καὶ τοι

46. Cf. page 253, note 39.

Ch. III] 1. Τῶν φίλων τουτωνί. Socrate ne converse pas en tête à tête ave Critoboulos (cf. page 257, ligne 13). Il est entouré, comme il arrivait d'or dinaire, d'un cortége de disciples, qui jouent, dans les dialogues socrat ques le rôle de personnages muets. Xénophon est censé assister à la conversation, puisque l'Économique débute ainsi: Η κουσα δε ποτε αυτοῦ πε

2. Τους μέν . . . . Construisez: τους μέν ολκοδομούντας από πολλού α γυρίου ολείας άχρήστους, τους δέ ετλ.

3. Έντι. . . . επιδειχίναι, te montrer quelqu'une des choses (εντ dont se compose la science économique (τῶν οἰχονομικῶν), en te montres cela (τοῦνο). Cf. p. 255, l. 11 et 17.

<sup>43.</sup> Οὐδέν . . . . δικαίως γε . sous-ent. σοὶ μεμφοίμην.

<sup>44.</sup> Πολύ tombe sur δεινοτέρους. 45. Ταῦτα. Entendez ταῦτα τὰ ἔργα.

τοις, όταν δέωνται, μη έχοντας χρησθαι μηδε είδοτας εί σᾶ (\*) έστιν αθτοίς, χαὶ διὰ ταῦτα πολλὰ μέν αὐτούς ἀνιωμένους, πολλὰ δὲ ἀνιῶντας τοὺς οἰκέτας τοὺς δὲ οὐδὲν πλείω, ἀλλά καὶ μείονα τούτων κεκτημένους, έχοντας εύθυς ετοιμα, ών αν δέωνται, τοτισθαε (5).

Κ. Αλλο τι οθν τούτων έστιν, ω Σώκρατες, αίτιον ή ότι τοις μεν ιποι έτυγεν Εκαστον καταβέβληται, τοῖς δε εν χώρα Εκαστα

τεταγμένη χείται:

Σ. Ναὶ μὰ Δί', ἐφη ὁ Σωχράτης καὶ οὐδ' ἐν γώρα γ' ἐν ἦ <sup>έτυχε</sup>ν, άλλ' ένθα προσήχει, Έχαστα διατέταχται.

Κ. Δέγειν τί μοι δοχεῖς, ἔφη, χαὶ τοῦτο, ὁ Κριτόβουλος, τῶν

οίχονομιχών (6).

Σ. Τί οὐν, ην σοι, έφη, καὶ οἰκέτας αὐ ἐπιδεικνύω, ένθα μεν πάντας ώς είπειν δεδεμένους, και τούτους θαμινά αποδιδράσκοντας, Ενθα δε λελυμένους, και εθελοντάς τε εργάζεσθαι και παραμένειν, οὐ καὶ τοῦτό σοι δόξω ἀξιοθέατον τῆς οἰκονομίας ἔργον <sup>έπι</sup>δειχνύναι;

Κ. Ναὶ μὰ Δι, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρα γε.

- Σ. "Ην δὲ καὶ παραπλησίους γεωργίας γεωργούντας, τοὺς μὲν ἀπολευλέναι φάσκοντας ύπο γεωργίας καὶ ἀποροῦντας, τοὺς δὲ άφ 5 όνως καὶ καλῶς πάντα ἔχοντας ἵσων δέονται ἀπὸ τῆς γεωφγίας (7);
- Κ. Ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ίσως γὰρ (8) ἀναλίσχουσιν ούχ εἰς α δεϊ μόνον, ἀλλα και εἰς α βλάβην φέρει αὐτοῖς και τῷ oixa.
- Σ. Εἰσὶ μέν τινες ἴσως, ἔφη ὁ Σωχράτης, καὶ τοιοῦτοι. 'Αλλ' (\*) έγω οῦ τοίτους λέγω, άλλ' οἱ οὐδ' εἰς τάναγκαῖα ἔχουσι δαπανάν, γεωργείν φάσκοντες.

Κ. Καὶ τί ὰν εἴη τούτου αἴτιον, ω Σώχρατες;

<sup>4.</sup> Zã paraît être la véritable forme employée par les Attiques comme neutre pluriel (nom. et acc.) de l'adjectif aus, integer. (2us, aa, contraction des formes inusitées σπος, σπα: le comparatif σπωτερος se trouve dans l'Iliade, chez Xénophon et chez Théocrite.) Les manuscrits donnent ici σωα, forme de la langue grecque commune.

δ. Χρῆσθαι dépend de ἐτοιμα: «prêts pour s'en servir.»

δ. Δέγειν . . . . οἰκονομικών. Pour la construction, cf. p. 254, note 3.

<sup>7.</sup> Hv δt . . . γεωργίας. «Et si je te montre des gens exploitant des cultures (γεωργοῦντας γεωργίας) pareilles, et, parmi ceux-ci, les uns..., les autres.» Cf., pour la tournure, p. 248, lignes 11-13.

8. Cf. la note 26 da page 252.

9. Allα sert, au lieu de δέ, de corrélatif à μέν quand l'opposition doit attendes de la page 252.

être plus fortement marquée.

- Σ Έγω σε άξω και έπι τούτους έση ο Σωκράτης σε δε θεώμενος δήπου καταμαθήσει (<sup>10</sup>).
  - K. Nn K. Egr. n duvwuci 78.
- I Ourour you dewneror ourrou arroweigeadae et grasei (19). Νον δ' ένω σ' οίδα έπι μεν κωμωδών θέαν και πάνυ πρωί άνισταμενον και τανο μακραν οδόν (11 καδίζοντα και έμε άνα-τοτε έργον ταρεχάλεσας.
  - Κ. Ουκούν τελοίος σοι φαίνομαι είναι, ω Σώπρατες.
- E Saucia de rodu un M. Egn. redaintegoc. "Hu de zoi ég' ETTILATE (12) one Ettidelarem tone uer ein Ettogier tor Enteroliur ELILUDOFAC, TOUS DE MAL 18) TANG EUTÓGOUS ÖNTAS MAI QUA AYAL. Louisvous esti tip regotel;
- K. Odnov (14) tovtove nev zai eyo zai olda exasépove, ne-อยีซึ่ง ยะ (15) แน้งงัดง ยนึง ระอุซิณจองยเลง ๆเวขาแนะ.
- Σ θεά γαρ αθεούς η τερ εούς εραγφθούς τε και κυμφθοίς ovy hous murtis much perg all hous hodge ides to handdue nut tauta uer Towe oftwe noone iget, or yae mointie But het revendat er rixh o avarxa huevas zono dat (16), an utions old direct, at an expersion of an identity for (17) toutou tou Some, adding to not two action lititude anation to the the the yellow και κερδαλεων είς τωλησιν δντων:
  - A. Hwandaureir ne relevence a Sungarec:
- E Ou un h'. noder ti unilar is n zai zewegove ex maidiur wind using accounsed the city and elect the uni donotor flinies

10. A contractories, process. Cf. la note 21 du Chap. VIII.

- Mare tyen ... ture auxour odor. Critoboulos n'habitait pas dans Vinenes meme, in ineâtre a n'importe quel quartier de la ville, il n'y wat pas tres parts l'hours. L'invait avoir son domicile dans la campagne i Vinenes, cu mineu le ses iomaines.
- 12. Ya confe, ansi mace in tote les deux membres de phrase, reis ast ones to service regime également sux verbes de ces deux membres to manass. Ames most es les manascrits donnent: de rep lanage, gie se pretendue spateative, nutriement ajoutée par un lecteur
- 13, Yu sa de namement à mre, et n'est pas corrélatif de zui qui precede one
- 14. Trace. Nustral bas area que? La pirrase redevient affirmative à namer is the costs.
  - ात्रह का क्षिण विषय उर्थ समार of these or he
- 16 of a note 14 to a page 261, 15 to 6 page 260, note 17, 18 to 6 page 2 to note 17. station it in his hisher it for pour cette ex-messing. September 1988

καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων, αι εὐθύς τε χρήσιμοί εἰσι καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόασιν. — Ἦχω δ' ἐπιδεῖξαι καὶ γυναιξὶ ταῖς γαμεταῖς τοὺς μὲν οὕτω χρωμένους ὥστε συνεργοὺς ἔχειν αὐτὰς εἰς τὸ συναύξειν τοὺς οἴκους, τοὺς δὲ ἡ πλεἴστα λυμαίνονται (19).

Κ. Καὶ τούτου πότερον χρή, ω Σώχρατες, τὸν ἄνδρα αἰτιᾶ-

σθαι ἢ τὴν γυναῖκα;

Σ. Πρόβατον μεν, έφη ὁ Σωκράτης, ὡς ἐπί τὸ πολὺ, ἢν κακῶς ἔχη, τὸν νομέα αἰτιώμεθα (20), καὶ ἵππος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἢν κακουργῖ, τὸν ἱππέα κακίζομεν τῆς δὲ γυναικὸς (21), εὶ μὲν διδασκομένη ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς τἀγαθὰ κακοποιεῖ, ἴσως δικαίως ἂν ἡ γυνὴ τὴν αἰτίαν ἔχοι : εἰ δὲ μὴ διδάσκων τὰ καλὰ κάγαθὰ ἀνεπιστήμονι (22) τούτων χρῷτο, ἀρ' οὐ δικαίως ἂν ὁ ἀνὴρ τὴν αἰτίαν ἔχοι; Πάντως δεῖ, ἔφη, ὧ Κριτόβουλε, — φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες (28), ἀπαληθεῦσαι πρὸς ἡμᾶς. Ἔστιν ὅτψ ἄλλψ (24) τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῆ γυναικί;

Κ. Οὐδενὶ, ἔφη.

Σ. "Εστι δὲ ὅτψ ἐλάττονα διαλέγει (25) ἢ τῷ γυναικί;

**K.** Eì  $\delta \hat{\epsilon} \mu \hat{\eta}$  (26),  $\delta \hat{v} \pi \delta \lambda \delta \hat{v} \gamma \hat{\epsilon}$ ,  $\hat{\epsilon} \phi \eta$ .

Σ. Έγημας δὲ αὐτὴν παϊδα νέαν μάλιστα καὶ ώς ἦδύνατο ἐλά-χιστα $(^{27})$  ἑωρακυῖαν καὶ ἀκηκουῖαν;

Κ. Μάλιστα.

- Σ. Οὐχοῖν πολὺ θαυμαστότερον εἴ τι ὧν δεῖ λέγειν ἢ πράττειν ἐπίσταιτο ἢ εἰ  $(^{28})$  ἐξαμαρτάνοι.
- Κ. Οίς δὲ σῦ λέγεις ἀγαθὰς είναι γυναϊκας, ὦ Σωκρατες, ἢ αὐτοὶ ταύτας ἐπαίδευσαν;
  - Σ. Οὐδὲν οἶον τὸ (29) ἐπισκοπεῖσθαι. Συστήσω δέ σοι ἐγώ

21. The de yuvaixos. Pour ce qui est de la femme.

23. Cf. la note Ch. III, 1, à la page 254.
24. Εσιν ότφ άλλφ équivant à έστιν άλλος τις ψ.

25. Έλάττονα, forme attique pour έλάσσονα. — Διαλέγει. Cf. la note 5

Ως ἡδύνατο ἐλάχιστα, le moins possible.
 Ἡ εἰ, que si.

<sup>19.</sup> Αυμαίνονται. Le sujet de λυμαίνονται est αί γυναίχες sous-entendu.
20. Πρόβατον . . . . Construisez: "Ην πρόβατον κακώς έχη, αlτιώμεθα ώς έπλ τὸ πολὺ τὸν νομέα.

<sup>22.</sup> Διδάσχων. . . . ἀνεπιστήμονι: s.-ent. αὐτὴν auprès de διδάσχων, et αὐτῆ οὖση après ἀνεπιστήμονι.

de la page 28.

26. El δὲ μη, s'il n'est pas vrai de dire qu'il n'y a personne à qui je parle moins qu'à ma femme, — οὐ πολλοῖς γε, du moins est-ce à peu de monde (que je parle moins qu'à elle).

<sup>29.</sup> Oùdèv oiov ro, il n'y a rien de tel que de. Locution qu'affectionnait sans doute Socrate, car elle est fréquemment mise dans sa bouche aussi bien par Platon que par Xénophon.

M. Ancordo Austropolicas uni da taxuna númea éntende los logos estados acomo acomo númea destro de los los estados est

#### CEAPITEE IV.

A ALLE TERRE, UN T GO DE ETROMOTOR DE SANTORES; Equiposes; Equiposes; equiposes de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de

Σ. Αίλα καλώς έστι ίστες ω Κριτόβουλε. Και γὰς οί βαναισικαι καλτι μεναι το καιρετικό είσι, και εἰκότως μέντι κάτι όδοξούτται πρός τῶν πολεων. Καταλτιμείνωται γὰς τὰ σωματα τῶν τε ἐργαζομένων και τῶν ἐπιμελομένων, ἀναγκάζουσα καθήσθαι και σκιστραφείσθαι, ἐνιαι δε και πρός πῦς ἡμερεύειν τῶν δε σωματων θτίκτον και τὰ ὑτγαὶ πολὲ ἀρρωστότεραν γίγνονται και ἀσγολίας δε μάλιστα ἔγοισι (δ) και φέλων και πόλεως συνεπιμελείσθαι ώστε οι τοιοίτοι (θ) δοκοῦσι κακοί και φίλος χρίσθαι (θ) και ταις πατρίσιν ἀλεξητήρες είναι. Καὶ

<sup>30.</sup> Τοίτων . . . . μειοίτται: c'est-à-dire κακώς δε τούτων γιγνομένων (ου πρατιομένων) οί οίκοι μειοίτται.

<sup>31. 20,</sup> exprimé une première fois en tête de la phrase, se trouve répété à la fin.

Ch. VI] 1. Airòr, soi-même.

<sup>2.</sup> Επιμελομένω, sous-ent. αίτου. C'est comme s'il y avait αι δοκουσι... και ων έμοι πρέποι αν ... Επιμελομένω, mais cette dernière tour-nure n'est pas usitée en grec.

<sup>3.</sup> Derwy Elei, sous-entendu ue.

<sup>4.</sup> Sous-ent. 16xvai.

<sup>5.</sup> Le sujet de ἔχουσι, c'est τά βαναυσικαὶ καλούμενοι τέχναι, sous-entendu.

<sup>6.</sup> Oi rosocros, ce sont ceux qui exercent les arts mécaniques.

<sup>7.</sup> Κατοί χοῆσθαι, mauvais à s'en servir (cf. la note 5 de la page 255),

έν έγίαις μέν τῶν πόλεων (8), μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δοκούσαις είναι, οὐδ' έξεστι τῶν πολιτῶν οὐδενὶ βαναυσικάς τέχνας ₹ργάζεσθαι.

Κ. Ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις συμβουλεύεις, ω Σωκρατες, χρησθαι; Σ. Αρα, έφη ὁ Σωκράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα μιμήσασθαι; Έχεῖνον γάρ φασιν, έν τοῖς χαλλίστοις τε χαὶ άναγχαιοτάτοις ήγούμενον είναι έπιμελήμασι γεωργίαν τε καὶ τὴν πολεμικήν τέγνην, τούτων άμφοτέρων ίσχυρως έπιμελείσθαι.

Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἀχούσας ταῦτα είπε.

Κ. Καὶ τοῦτο, έφη, πιστεύεις, ω Σώκρατες, βασιλέα τὸν Περσών γεωργίας τι συνεπιμελείσθαι;

Σ. 'Ωδ' αν, έφη δ Σωκράτης, επισκοπουντες, ω Κριτόβουλε. ἴσ τος ὰν καταμάθοιμεν εἴ τι συνεπιμελεῖται. Τῶν μὲν γὰρ πολεμι κών έργων ομολογούμεν αὐτον Ισγυρώς επιμελείσθαι, ότι εξ ήτε όσωνπερ έθνων δασμούς λαμβάνει τέταχε τῷ ἄρχηντι (9) έχάσταν είς δπόσους δεί διδόναι τροφήν ίππέας καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ γερροφόρους (10), οί τινες τῶν τε ὑπ' αὐτοῦ ἀργο καένων ίχανοι έσονται κρατείν και, ην πολέμιοι επίωσιν, άρηξουσι τῆ χώρα, χωρὶς δὲ τοίτων φυλακὰς (11) ἐν ταῖς ἀκροπόλεσι τρέφει καὶ τὴν μεν τροφήν τοῖς φρουροῖς (11) δίδωσιν δ ἄρχων ῷ το ετο προστέτακται βασιλεύς δέ κατ' ένιαυτον έξέτασιν ποιείται τῶν μισθοφόρων καὶ τῶν ἄλλων οίς ώπλίσθαι προστέτακται, καὶ πάντας άμα συνάγων, πλην τούς εν ταϊς άκροπόλεσιν, ένθα δη δ σύλληγης καλείται, τους μέν άμφι την ξαυτοῦ οἴκησιν αὐτης έφηρᾶ, τους δε πρόσω αποικούντας πιστούς πέμπει επισκοπείν (12) καί οξ μέν αν φαίνωνται των φρουράργων καὶ των γιλιάργων (18) καὶ των σατραπών (14) τον αριθμόν τον τεταγμένον έκπλεων έγοντες.

d'un mauvais commerce. — En somme, Κακοί . . . . ἀλεξητῆρες: «Pour leurs amis, mauvais amis; pour leur patrie, mauvais soutiens. »
8. Par exemple, à Sparte.

<sup>9.</sup> Aexoru, le gouverneur civil de la province.

<sup>10.</sup> Péquor, sorte de bouclier d'osier que portaient spécialement certains corps de l'armée perse.

<sup>11.</sup> Φυλακή, garnison d'une place; φρουφοί, soldats composant cette garnison; ψρούφαρχος, leur commandant et le chef d'une circonscription militaire.

<sup>12.</sup> Πέμπει ξπισχοπείν, il envoie inspecter. Construction rare, mais dont il existe quelques exemples chez Xénophon. Quelques lignes plus bas (p. 260, l. 8), la même idée est exprimée par la tournure πέμπων ἐπισκοπεῖται, qui est conforme à l'usage courant.

Xultauyoc, commandant de mille hommes, colonel.
 Σατράπης. Satrape, sorte de vice-roi, exerçant le pouvoir pour le compte du roi, sur une grande division territoriale, ayant sous ses ordres

καὶ τούτους (15) δοκίμοις ἵπποις τε καὶ ὅπλοις κατεσκευασμένους παρέγωσι, τούτους μέν καὶ ταῖς τιμαῖς αύξει (16) καὶ δώροις μεγάλοις καταπλουτίζει, ούς δ' αν εύρη η καταμελούντας η κατακερδαίνοντας, τούτους χαλεπώς κολάζει και παύων της άρχης άλλους έπιμελητάς καθίστησι. Των μέν δή πολεμικών έσγων ταῦτα ποιῶν δοχεῖ ἡμῖν ἀναμφιλόγως ἐπιμελεῖοθαι. "Ετι δὲ ὁπόσην μέν τῆς γώρας (17) διελαύνων ἐφορὰ αὐτὸς, αὐτὸς καὶ δοκιμάζει, δπόσην δὲ μὴ αὐτὸς ἐφορᾶ, πέμπων πιστούς ἐπισκοπείται. και ους μέν αν αισθάνηται των αρχόντων συνοικουμένην τε την γώραν παρεχομένους καὶ ἐνεργον ούσαν την γην καὶ πλήρη δένδρων τε ών έχάστη φέρει καὶ καρπών, τούτοις μέν χώραν τε άλλην προστίθησι καὶ δώροις κοσμεῖ(18) καὶ Εδραις ἐντίμοις(19) γεραίρει. οίς δ' αν δρά άργην τε την χώραν ούσαν και ολιγάνθρωπον η διά χαλεπότητα ή δι' έβριν ή δι' αμέλειαν, τούτους δέ (20) κολάζων καὶ παύων τῆς ἀργῆς ἄργοντας άλλους καθίστησι. Ταῦτα ποιῶν δοκεί ήττον επιμελείσθαι όπως ή γη ένεργος έσται υπό των κατοιχούντων ή όπως εὐ φυλάξεται ὑπὸ τῶν φρουρούντων; Καὶ είσι δ' αὐτῷ οἱ ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ' ἐκάτερον οὐχ οἱ αὐτοὶ. άλλ' οι μεν άρχουσι των κατοικούντων τε και των έργατων, και δασμούς έχ τούτων έχλέγουσιν, οἱ δ' ἄργουσι τῶν ώπλισμένων τε καὶ τῶν φρουρῶν (21). Κὰν μέν ὁ φρούραρχος μὴ ἰκανῶς τη χώρα άρηγη, ό των ενοικούντων άρχων και των έρχων επιμελο μενος χατηγορεί του φρουράρχου, ότι ου δύνανται έργάζεσθαι δια την άφυλαξίαν, ην δέ, παρέγοντος του φρουράργου ειρήνην τοις έργοις. ό άργων ολιγάνθρωπόν τε παρέγηται καὶ άργον την χώραν, τούτου αὐ κατηγορεί ὁ φρούραρχος καὶ γὰρ σχεδόν τι οἱ κακῶς τὴν χώραν έργαζόμενοι ούτε τους φρουρούς τρέφουσιν ούτε τους δα-

les gouverneurs militaires (φρουράρχους), aussi bien que les gouverneurs

20. Ούς μέν . . ., τούτοις μέν . . ., οίς δέ . . ., τούτους δέ . . . Remar-

quez la structure de cette longue phrase (cf. p. 280, note 12).

21. Τῶν ὡπλισμένων . . . . φρουρῶν. Οἱ ὡπλισμένοι ἐquivant λ οἰ μισθοφόροι καὶ οἱ ἄλλοι οἰς ὡπλίσθαι προστέτακται (cf. page 259, ligne 22); ol φρουροί, les garnisons sédentaires, qui ne prennent pas part aux revues, les mêmes que ol ἐν ταῖς ἀχροπόλεαι (ibid., ligne 23).

civils (ἄρχοντας).

15. Αριθμον, le nombre d'hommes; τούτους, ces hommes.

16. Τούτους . . . . αυξει. « Il les avance en honneurs. » Αὶ τιμαί, avec l'article, parce qu'il y avait une hiérarchie des honneurs.

<sup>17. &#</sup>x27;Οπόσην τῆς χώρας équivaut à ὁπόσην χώραν. 18. Κοσμεῖ, sous-ent. αὐτούς. 19. Εδραις ἐντίμοις, places d'honneur (par exemple, dans les banquets rovaux).

σμούς δύνανται ἀποδιδόναι. "Οπου δ' ἄν σατράπης καθιστῆται, οῦτος άμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται.

Έχ τούτων (22) ὁ Κριτόβουλος είπεν:

Κ. Οὐχοῦν εἰ μεν δὴ ταῦτα ποιεῖ βασιλεὺς, ὧ Σώκρατες, οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ ἦττον τῶν γεωργικῶν ἔργων ἐπιμελεῖσθαι ἢ τῶν πολεμικῶν.

Σ. Έτι δὲ πρὸς τούτοις, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοικεῖ καὶ εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται, ἐπιμελεῖταὶ τε τούτων ὅπως κῆποι ἔσονται, οἱ παράδεισοι (28) καλούμενοι, πάντων
καλῶν τε κάγαθῶν μεστοὶ ὅσα ἡ γῆ φύειν θέλει, καὶ ἐν τούτοις
αὐτὸς τὰ πλεῖστα διατρίβει, ὅταν μὴ ἡ ώρα τοῦ ἔτοῦς ἐξείργη.

Κ. Νη ΔΓ, έφη ὁ Κριτόβουλος, ἀνάγκη τοίνυν, ω Σωκρατες, ένθα γε διατρίβει αὐτὸς, καὶ ὅπως ως κάλλιστα κατεσκευασμένοι έσονται οἱ παράδεισοι ἐπιμελεῖσθαι (24) δένδρεσι καὶ τοῖς ἄλλοις

<sup>άπε</sup>σεσι καλοῖς ὅσα ἡ γῆ φύει.

Σ. Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὧ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν δῶρα διδῷ βασιλεὺς, πρῶτον μὲν εἰσκαλεῖν τοὺς ἐν πολέμῳ ἀγαθο τὸς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν ὅφελος (²٥) πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήξοντες (²٥) ὁ δείτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας (²τ) ἀρεστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας, λέγοντα ὅτι οὐδ' ἀν οἱ ἀλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. Λέγεται δὲ καὶ Κῦρός (²৪) ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κενλημένοις ὅτι αὐτὸς ἀν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων δῶρα λαμβάνοι κατασκευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις.

Κ. Κύρος μεν τοίνυν, έφη δ Κριτόβουλος, ω Σώκρατες, καὶ επηγάλλετο ούδεν ηττον, εὶ ταῦτα έλεγεν, επὶ τῷ χώρας ενεργούς ποιεῖν καὶ κατασκευάζειν ἢ ἐπὶ τῷ πολεμικὸς εἶναι.

Σ Καὶ, ναὶ μὰ Δί', ἔφη ὁ Σωκράτης, Κῦρός γε, εὶ ἐβίω (29),

23. Ππεράδεισοι. C'est, avec une terminaison grecque, le mot perse qui servait à désigner ces jardins.

<sup>22.</sup> Cf. la note Ch. II, 1, à la page 249.

<sup>24.</sup> Ανάγκη. . . Επιμελείσθαι. «Il est nécessaire qu'on s'occupe, que les personnes que cela regarde s'occupent . . » Le sujet de l'infinitif επιμελείσθαι n'est pas exprimé. Cf. p. 263, l. 17. — Δενδρεσι dépend de κατεσεικαμένοι.

<sup>25.</sup> Όφελος, sous-ent. ἀν εἴη.
26. Οἱ ἀοἡξυντες, ceux qui défendront, c.-à-d. des gens pour les défendre.

<sup>27.</sup> Κατασχευάζειν χώραν, cultiver une terre, la faire valoir.
28. Κύρος. Il s'agit ici de Cyrus l'Ancien, le fondateur de la monarchie perse.
29. Έβίω. L'aoriste ἐβίων est le seule forme attique: ἐβίωσα appartient

ἄριστος ἃν δοχεῖ ἄργων γενέσθαι, καὶ τούτου τεκμήρια ἄλλα τε πολλά παρέσγηται και δπότε περί της βασιλείας τω άδελωω έπορεύετο μαγούμενος παρά μέν γάρ Κύρου ούδεις λέγεται αύτομολήσαι πρός βασιλέα, παρά δὲ βασιλέως πολλαί μυριάδες πρός Κύρον, Έγω δε καὶ τοῦτο ήγουμαι μέγα τεκμήριον ἄργοντος άρετης είναι, ω αν (30) έχοντες πείθωνται και έν τοις δεινοίς παραμένειν εθέλωσιν. Έχείνω δε οί φίλοι ζώντί τε συνεμάγοντο χ άποθανόντι συναπέθανον πάντες περί τον νεχρον μαγόμενοι Ο τος τοίνυν ὁ Κύρος λέγεται Αυσάνδοφ (32), ότε ήλθεν άγο αὐτῷ τὰ παρὰ τῶν συμμάγων δώρα, ἄλλα τε φιλοφρονεῖσθαι, αὐτὸς ἔφη ὁ Αὐσανδρος ξένφ ποτέ τινι ἐν Μεγάροις διηγούμεν καὶ τὸν ἐν Σάρδεσι παράδεισον ἐπιδεικνύναι αὐτὸν (33) ἔφη. Έ δὲ ἐθαύμαζεν αὐτὸν (34) ὁ Λύσανδρος, ώς καλά μὲν τὰ δέν Δοα είη, δι' ἴσου (35) δε πεφυτευμένα, δρθοί δε οι στίχοι τών 😅 ενδρων, εύγωνια δε πάντα καλώς είη, δομαί δε πολλαί και ήδ είαι συμπαρομαρτοίεν αὐτοῖς περιπατούσι, καὶ ταῦτα θαυμάζων εἶσσεν «'Aλλ' έγω τοι, ω Κύρε, πάντα μέν ταυτα θαυμάζω έπὶ τω κάλ· λει, πολύ δέ μαλλον άγαμαι του καταμετρήσαντός σοι καί διατάξαντος ξχαστα τούτων, η Αχούσαντα δέ ταυτα τον Κύρον ήσθήναί τε καὶ εἰπεῖν · « Ταὐτα τοίνυν, ω Δύσανδοε, ἐνώ πάντο χαὶ διεμέτρησα χαὶ διέταξα, έστι δ' αὐτῶν» φάναι «α̂ (36) χαὶ έφύτευσα αὐτός,» Καὶ ὁ Λύσανδρος ἔφη, ἀποβλέψας εἰς αἰτον καὶ ἰδών τῶν τε ἰματίων τὸ κάλλος ών είχε καὶ τῆς ὁσμῆς αι σθόμενος και των στρεπτών και των ψελίων και του άλλου κόσμου ού είχεν, είπειν « Τί λέγεις,» φάναι «ω Κύρε; Η γάρ οι ταίς σαίς γερσί τούτων τι έφύτευσας;» Καὶ τὸν Κύρον ἀποκοί-

84. Abrev c'est-à-dire rov anocidescov. Plus loin, sous-ent. cerce aupres do rà đề vôga.

à la langue commune. - Il s'est probablement perdu ici quelque mot du texte (Kupos o remiseos, ou o Augelov), qui exprimait que c'est de Cyrus le Jeune (tué à la bataille de Cunaxa, en 401) qu'il est maintenant question. 30. 'A év équivaut à l'av rev.

<sup>31.</sup> Un lecteur ancien ajouta ici à la marge de son livre la rectification suivante, puisée dans l'Anabase de Xénophon: πλην 'Aqualov' Αφιαίος δ' ἔτυχεν έπὶ τῷ εὐωνύμῳ πέρατι τεταγμένος. Cette annotation passa dans le texte des autres manuscrits de Xénophon et de là dans celui de la plupart des éditions de l'Économique.
32. Αυσάνδοφ. Cette ambassade de Lysandre auprès de Cyrus remonte

à l'an 407 avant Jésus-Christ.
33. Επιθεικνύναι, sous-ent. αὐτῷ, à lui Lysandre. — Αὐτῶν, Cyrus lui-même.

<sup>35.</sup> d' frou, à intervalles égaux. 36. "Eon d' auror a équivant à êma d' auror.

νασθαι · « Θαυμάζεις τοῦτο, ὧ Λύσανδρε: "Ομνυμί σοι τον Μίθρην. διανπερ ύγιαίνω, μηπώποτε δειπνησαι πρὶν ίδρῶσαι ἢ τῶν πολεμιχών τι ή των γεωργικών έργων μελετών ή αξί εν γέ τι φιλοτιμούμενος.» Καὶ αὐνὸς μέντοι ἔφη ὁ Δύσανδρος ἀκούσας ταύτα δεξιώσασθαί τε αὐτὸν καὶ εἰπεῖν « Δικαίως μοι δοκεῖς. ω Κύρε, εὐδαίμων εἶναι άγαθὸς γὰρ ών άνηρ εὐδαιμονεῖς (87), »

## CHAPITRE V.

Σ. Ταῦτα δὲ, ὦ Κριτόβουλε, ἐγὼ διηγοῦμαι, ἔφη δ Σωκράτης. ότι της γεωργίας οὐδ' οἱ πάνυ μαχάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι. Εοιχε γαρ ή επιμέλεια αὐτης είναι αμα τε ήδυπάθειά τις καὶ οίχου αυξησις και σωμάτων ἄσκησις είς το δύνασθαι όσα άνδρι έλευθέρω προσήκει. Πρώτον μέν γάρ ἀφ' ών ζωσιν οἱ ἄνθρωποι, ταῦτα ή γη φέρει έργαζομένοις, καὶ ἀφ' ὧν τοίνυν ήδυπαθοῦσι, προσεπιφέρει έπειτα δε δσοις χοσμούσι βωμούς και αγάλματα καί οίς αὐτοὶ κοσμοῦνται, καὶ ταῦτα μετί ἡδίστων όσμῶν καὶ θεαμάτων παρέχει έπειτα δε όψα πολλά τὰ μεν φύει, τὰ δε τρέφει καὶ γὰρ ή προβατευτική τέχνη συνήπται τῆ γεωργία, ώστε έχειν (1) καὶ θεούς έξαρέσκεσθαι θύοντας καὶ αὐτούς χρῆσθαι. Παρέχουσα δ' ἀφθονώτατα τάγαθά, οὐκ ἐᾶ ταῦτα μετὰ μαλακίας λαμβάνειν, άλλα ψύχη τε χειμώνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερεῖν. Καὶ τούς μέν αὐτουργούς διά τῶν γειρῶν γυμνάζουσα ἰσγύν αὐτοῖς προστίθησι, τους δε τη επιμελεία γεωργούντας ανδρίζει πρωί τε έγεί θουσα καὶ ποφεύεσθαι σφοδρώς άναγκάζουσα καὶ γὰφ έν τῷ χώθφ καὶ εν τῷ ἄστει ἀεὶ εν ώρα αἱ επικαιριώταται πράξεις εἰσίν. Ἐπειτα ήν τε σὺν ἵππω ἀφήγειν τις τη πόλει (2) βούληται, τὸν ἵππον ἱχανωτάτη ή γεωργία συντρέφειν, ήν τε πεζή, σφοδρὸν το σώμα παρέχει. Θήραις τε έπιφιλοπονείσθαι συνεπαίρει τι ή γη, και κυσίν εὐπέτειαν τροφής παρέχουσα και θηρία συμπαρατρέφουσα (8). Ωφελούμενοι δε και οι επποι και αι κύνες από της γεωργίας αντωφελουσι τον χώρον, ο μεν ίππος πρωί τε κο-

<sup>36.</sup> Διχαίως... εὐδαιμονεῖς. Cicéron, qui a inséré dans son dialogue sur la Vieillesse cette anecdote sur Cyrus, traduit ainsi cette dernière phrase: «Recte vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti tuæ fortuna conjuncta est.

Ch. V] 1. Le sujet de l'infinitif έχειν, c'est γεωργούς, sous-ent., mot

auquel se rapportent θύοντας et αὐτούς.
2. Σύν Γιπηφ.... τῆ πόλει: c'est-à-dire servir l'État dans la cavalerie.
3. Συμπαφαιφέφουσα. Σύν, et παφαιφέφειν, nourrir des parasites.

μίζων τον κηδομενον είς την επιμέλειαν και έξουσίαν παρέγων οψε απιέναι, αι δε κύνες τα τε θηρία απερύκουσαι από λύμης καρπών και προβάτων και τη έρημία την ασφάλειαν συμπαρέγουσαι. Παρορμά δέ τι καὶ εἰς τὸ ἀρήγειν σὺν ὅπλοις τῆ γώρα καὶ (4) ή γῆ τοὺς γεωργοὺς, ἐν τῷ μέσω τοὺς καρποὺς τρέφουσα τῷ χρατοῦντι λαμβάνειν (5). Καὶ δραμεῖν δὲ καὶ βαλεῖν καὶ πηδήσαι τίς ικανωτέρους τέχνη γεωργίας παρέχεται; Τίς (6) δέ τοις έργαζομένοις πλείω αντιχαρίζεται; Τίς δε ήδιον τον έπιμελόμενον δέγεται, προτείνουσα προσιόντι λαβείν ο τι γρήζει: Τίς δὲ ξένους ἀφθονώτερον δέχεται; Χειμάσαι δὲ πυρὶ ἀφθόνω καὶ θερμοίς λουτροίς που πλείων ευμάρεια η εν χώρω; Που δε ήδιον θερίσαι θδασί τε καὶ πνεύμασι καὶ σκιαῖς ἢ κατ' άγρον; Τίς δέ άλλη θεοίς απαργάς πρεπωδεστέρας παρέγει ή δορτάς πληρεστέρας αποδειχνύει: Τίς δὲ οἰχέταις προσφιλεστέρα ἢ γυναιχὶ ἡδίων η τέχνοις ποθεινοτέρα η φίλοις εύχαριτωτέρα; Έμοι μέν θαυμαστον δοχεί είναι εί τις έλευθερος άνθρωπος η χτημά τι τούτου ήδιον κέκτηται, η επιμέλειαν ήδίω τινά ταύτης ηθρηκεν η ώφελιμωτέραν εἰς τὸν βίον. "Ετι δὲ ἡ γῆ, θεὸς οὐσα, τοὺς δυναμένους καταμανθάνειν καὶ δικαιοσύνην διδάσκει τοὺς γὰρ ἄριστα θεραπεύοντας (7) αὐτὴν πλεῖστα ἀγαθὰ ἀντιποιεῖ, 'Εὰν δ' ἀρα καὶ ὑπὸ πλήθους ποτέ στρατευμάτων τῶν ἔργων στερηθώσιν οἱ ἐν τη γεωργία άναστρεφόμενοι καὶ σφοδρώς καὶ άνδρικώς παιδευόμενοι, ούτοι εὐ παρεσχευασμένοι καὶ τὰς ψυγάς καὶ τὰ σώματα, ην μη θεός ἀποκωλύη, δύνανται ίοντες είς τὰς τῶν ἀποκωλυόντων(8) λαμβάνειν ἀφ' ὧν θρέψονται (9). Πολλάκις δ' ἐν τῷ πολέμω και ασφαλεστερόν έστι σύν τοις δπλοις την τροφήν μαστεύειν ή σύν τοις γεωργικοίς όργανοις. Συμπαιδεύει δέ καί είς τὸ ἄρχειν ἄλλων ή γεωργία ' ἐπί τε γὰρ τοὺς πολεμίους σὺν ἀνθρώποις δεί ἰέναι, τῆς τε γῆς σὺν ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ ἐργασία.

4. Καὶ . . . καὶ. La répétition de καὶ provient de la construction insolite de la phrase; l'ordre naturel des mots était: παρορμῷ δέ τι καὶ ἡ γῆ τοὺς γεωργοὺς εἰς τὸ ἀρήγειν κτλ.
5. Ἐν τῷ . . . . λαμβάνειν. Constr.: τρέφουσα τ. καρπ. ἐν τῷ μέσω

Έν τῷ . . . . λαμβάνειν. Constr.: τρέφουσα τ. καρπ. ἐν τῷ μέσῳ λαμβ. τῷ κρατοῦντι, c.-à-d. poussant ses fruits en pleine campagne, à prendre, pour celui qui s'en rend le maître. L'idée exprimée par les mots ἐν τῷ μέσῳ est rendue de nouveau plus bas par ἔξω τῶν ἐρυμάτων (p. 267, l. 7), «en dehors des fortifications des villes.»
 Τίς, sous-ent. τέχνη.

Θεραπεύειν, venant après ή γη θεός οὐσα, fait un jeu de mots: c'est
à la fois le terme propre pour dire honorer les dieux et cultiver la terre.

<sup>8.</sup> Ets τὰς τῶν ἀποχωλυόντων. sous-ent. χώρας.
9. ἀφ' ὧν θρέψονται, de quoi se nourrir; mot à mot: de quoi ils se nourriront. Cf. la note 26 de la page 261.

Των οψη μέλλοντα εψ γεωργήσειν δεί τους εργαστήρας και προ-T είθεσυς παρασχευάζειν καὶ πείθεσθαι θέλοντας· τον δὲ ἐπὶ πολε μίους άγοντα ταὐτὰ δεῖ μηχανὰσθαι δωρούμενόν τε τοῖς ποιοῦσεν α δεί ποιείν τους αγαθούς (10) και κολάζοντα τους ατακτούν**τος** καὶ παρακελεύεσθαι δὲ πολλάκις οὐδὲν ήττον δεῖ τοῖς ἐργά**ταις** τον γεωργον ή τον στρατηγον τοίς στρατιώταις και έλπίδων δε άγαθων ούδεν ήττον οί δοῦλοι των ελευθέρων δέονται, άλλα καὶ μαλλον, ὅπως μένειν ἐθέλωσι. Καλῶς δὲ κάκεῖνος εἶπεν ος έφη την γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα καὶ τροφον είναι. Ευ μεν γαρ φερημένης της γεωργίας έρρωνται καὶ αὶ άλλαι τέγναι άπασαι, όπου δ' αν αναγκασθη ή γη χερσεύειν, αποσβέννυνται καὶ αὶ άλλαι τέχναι σχεδόν τι καὶ κατά γῆν καὶ κατά θάλατταν. Απούσας δὲ ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπεν:

Κ. Δλλά ταῦτα μέν έμοιγε, ω Σώκρατες, καλώς δοκεῖς λέγειν: ότι δε της γεωργικής τα πλεϊστά έστιν ανθρώπω αδύνατα προνοῆσαι . . . . (11). Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι ἐνίστε καὶ αὐχμοὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἐρυσῖβαι (12) καὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καλώς έγνωσμένα καὶ πεποιημένα άφαιροῦνται καὶ πρόβατα δ' ένίστε κάλλιστα τεθραμμένα νόσος έλθοῦσα κάκιστα ἀπώλεσεν.

Απρίσας δε ταυτα δ Σωχράτης είπεν.

Σ 📆 λλ' ψμην έγωγέ σε, ω Κριτόβουλε, είδέναι ότι οί θεοί ουθέν ήττον είσι χύριοι των έν τῆ γεωργία ἔργων ἢ τῶν έν τῷ πολέρεψε. Καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ πολέμψ ὁρᾶς, οἰμαι, πρὸ τῶν πολεμικείν πράξεων έξαρεσκημένους τούς θεούς και επερωτώντας θυσίαες καὶ οἰωνοῖς ὅ τι τε χρή ποιεῖν καὶ ὅ τι μή περὶ δὲ τῶν γεωργεκών πράξεων ήττον οἶεί δείν τοὺς θεοὺς ἱλάσκεσθαι; Εὖ γας το Οι, έφη, ότι οι σώφρονες και υπέρ υγρών και ξηρών καρπῶν (18) καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ προβάτων καὶ ὑπὲρ πάντων γε δή των χτημάτων τούς θεούς θεραπεύουσιν.

μέμνησαι, ου τούτου θαυμάζω σε αμνημονήσαι.

Καρποι ύγροι, frumenta les céréales (blé, orge, etc.); καρποι ξηροί,

legumina, les légumineuses (fèves, pois, etc.).

<sup>10-</sup>ce qu'il faut que les gens de bien facent.» (La Boëtie.) 11 manque ici dans les manuscrits quelque chose comme ταύτου οὐ

<sup>12.</sup> Ερυσίβη, maladie des graminées connue sous les divers noms de nielle, charbon, rouille; elle attaque les grains des graminées sans leur causer de ravages extérieurs, mais en détruisant la farine, qu'elle remplace par une sorte de poussière noire, grasse au toucher et fétide: cette maladie est due à un cryptogame parasite et microscopique.

# CHAPITRE VI

Κ. Αλλά ταύτα μέν, έφη, ω Σωχρατες, χαλώς μοι δοχείς λέγειν, πελεύων πειράσθαι σύν τοῖς θεοῖς ἄργεσθαι παντός ἔργου. ώς των θεών χυρίων οντων ουδέν ήττον των είρηνιχων ή των πολειικών έργων. Ταυτα μέν ου πειρασόμεθα ούτω ποιείν σύ δ' ἡμῖν, ἔνθεν (1) λέγων περί τῆς οἰχονομίας ἀπέλιπες, πειρώ τὰ τούτων ἐχόμενα(2) δεκπεραίνειν, ώς καὶ νῦν μοι δοκώ, ἀκηχρώς δσα είπες, μαλλόν τι ήδη διοράν ή πρόσθεν δ τι γρή ποιούντα βιοτεύειν.

Σ. Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἄρα, εἰ πρῶτον μὲν ἐπανέλθοιμεν δσα συνομολογούντες διεληλύθαμεν, ήν πως δυνώμεθα(8) ούτω(4)

καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι.

Κ. Ἡδὸ γοῦν ἐστιν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ώσπερ καὶ γρημάτων χοινωνήσαντας άναμφιλόγως διελθείν(5), οίτω καὶ λόγων κοινωνούντας περί ών αν διαλεγώμεθα συνομολογούντας διεξιέναι.

Σ. Οὐχοῦν, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἐπιστήμης μέν τινος ἔδοξεν ἡμῖν όνομα είναι ή οίχονομία, ή δε επιστήμη αυτη εφαίνετο ή οίχους δύνανται αύξειν άνθρωποι (6), οίχος δ'ήμιν έφαίνετο όπερ κτησις ή σύμπασα, κτησιν δέ τουτο έφαμεν είναι ο τι έκάστω είη ωφέλιμον είς τον βίον, ωφέλιμα δε όντα ηθρίσκετο πάντα όπόσοις τις επίσταιτο γρησθαι (7). Πάσας μεν ουν τὰς επιστήμας ούτε μαθείν οδόν τε ήμιν εδόκει, συναπεδοκιμάζομέν(8) τε (9) ταίς πόλεσι τὰς βαναυσικάς καλουμένας τέγνας, ὅτι καὶ τὰ σώματα καταλυμαίνεσθαι δοχούσι και τὰς ψυγάς καταγνύναι (10).

4. Ourw, c.-a-d. συνομολογούντες.

6. Ardownor, crase pour of ardownor.

 Σύν, et ἀποδοχιμάζειν signifiant rejeter, renvoyer à la suite d'un examen. Au contraire, δοχιμάζειν (voy. page 267, ligne première), approu-

ver, accepter après examen.

9. Ce te et -te dans oute madeir se correspondent, comme on trouve en latin neque . . . . et.

10. On lit ici dans les manuscrits et éditions de l'Économique: Tex-

Ch. VI.] 1. "Ενθεν, «à partir de là où,» comme εντεύθεν ενθα.

Τὰ τούτων ἐχόμενα, ce qui tient avec, c.-à-d. la suite.
 "Ην πως δυνώμεθα, pour essayer de (comme s'il y avait: "Γκα πειοαθώμεν).

<sup>5.</sup> Aiel9siv, de parcourir leurs comptes, de faire leurs comptes.

<sup>7.</sup> Socrate vient de résumer, dans les cinq lignes précédentes, la partie de la conversation, échangée entre Critoboulos et lui, qui remplit environ les deux premiers tiers du premier chapitre. La phrase qui vient maintenant résume le début du chapitre 1v.

Σ. Έδοκιμάσαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε κάγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ ἐπιστ ήμην κρατίστην γεωργίαν, ἀφ' ής τὰ ἐπιτήδεια άνθρωποι (11) πορίζονται. Αὐτη γὰρ ἡ ἐργασία ἐδόκει εἶναι ἡδίστη ἐργάζεσθαι (12), καὶ τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ εἰρωστότατα παρέχεσθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡκιστα ἀσχολίαν παρέχειν φίλων τε καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι. Συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία, ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτήσεια φρύουσά τε καὶ τρέφουσα (18) τοῖς ἐργαζομένοις. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸς τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι καὶ σκολίτας ἀρίστους καὶ εὐνουστάτους παρέχεσθαι δοκεῖ τῷ κοινεῖ (14).

Καὶ ὁ Κριτόβουλος.

Κ. "Οτι (15) μέν, ω Σωκρατες, κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἤδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεἴσθαι πάνυ μοι δοκῶ πεπεῖσθαι ἱκανῶς ὅτι δὲ ἔφησθα καταμαθεῖν (16) τὰ αἴτια τῶν τε οὕτω γεωργούντων ὥστε ἀπὸ τῆς γεωργίας ἀφθόνως ἔχειν ὧν δέονται, καὶ τῶν οὕτως ἐργαζομένων ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν γεωργίαν, καὶ ταῦτ' ἄν μοι δοκῶ ἡδέως ἐκάτερα ἁκούειν σου, ὅπως ἂ μὲν ἀγαθά ἐστι ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιῶμεν.

όπως α μεν αγαθά έστι ποιώμεν, α δε βλαβερα μη ποιώμεν.
Σ. Τι ούν, έφη ό Σωχράτης, α Κριτόβουλε, ην σοι εξ άρχης διηγήσωμαι ως συνεγενόμην ποτε άνδρι, ης εμοι εδόκει είναι τῷ ὄντι τον των ἀνδρῶν ἐφ' οἰς τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστὶν η καλές τε κάγαθος ἀνήρ;

Πάνυ ἂν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, βουλοίμην ἂν τοῦτό σου ἐκοῦτο, ὡς καὶ ἔγωγε ἐρῶ τοῦτου τοῦ ὀνόματος ἄξιος γενέσθαι.

chapitre v.

15. On tombe sur les superlatifs: «la plus belle possible», etc.

16. Voy. le dialogue, p. 255, à partir de la ligne 19.

μήσω δὲ σαφέστατον γενέσθαι ᾶν τούτου ἔφαμεν εὶ, πολεμίων εἰς τὴν χώρων διακαθίσας τις τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας χωρὶς ἐκατέρους επίκη, πότερα δοκεὶ ἀρήγειν τῆ χώρα, ἡ ἀψεμένους τῆς γῆς τὰ τείχη διαφείνειν; Οὕτω γὰρ ᾶν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ψόμεθ' ᾶν ψηφίζεσθαι αλλί, ὅπερ πεπαίδευνται, καθῆσθαι πονοῦντας μητε κινδυνεύοντας. Mais Xénophon n'a pas le moins du monde parlé de cela dans ce qui précède, et il n'en souffle même pas mot la suite : on doit considérer ce passage comme une intrusion dans texte.

<sup>1 -</sup> Voy. la note 6 de la page précédente.
12 - Λύτη . . . ἐργάζεσθαι. Les manuscrits et éditions de Xénophon
donnent cette phrase comme suit: Αὐτη γὰν ἡ ἐργασία μαθεῖν τε ὑάστη
ἐδόκει είναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι. Dans la suite on verra, en effet, que
l'agriculture est une science facile à apprendre; mais, jusqu'à présent, il

Pas été le moins du monde question de cela dans le dialogue.

13. Φύουσα: il s'agit des plantes; τρέφουσα, des troupeaux.

14. Ce dernier alinéa résume l'éloge de l'agriculture que renferme le chapitre y.

Σ. Λέξω τοίνυν σοι, έφη ή Σωχράτης, ώς και ήλθον έπι την σχέψιν αὐτοῦ. Τοὺς μέν γὰρ ἀγαθοὺς τέχτονας, γαλχέας ἀγαθοὺς, ζωγράφους άγαθούς, άνδριαντοποιοίς, καὶ τὰ άλλα τὰ τοιαῦτα, πάνυ όλίγος μοι χρόνος έγένετο ίκανὸς περιελθείν τε καί θεάσασθαι τὰ δεδοχιμασμένα χαλά ἔργα αὐτοῖς εἶναι(17). "Όπως δὲ δή χαὶ τοὺς ἔγοντας τὸ σεμνὸν ὄνομα τοῦτο τὸ χαλός τε χάγαθὸς έπισχεψαίμην, τί ποτ' έργαζομενοι τοῦτ' ἀξιοῖντο χαλεῖσθαι, πάνυ μου ή ψυχή ἐπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι. Καὶ πρώτον μέν ότι προσέχειτο το καλός τῷ ἀγαθῷ, ὅντινα ἴδοιμι καλόν, τούτω προσήειν και επειρώμην καταμανθάνειν εί που ίδοιμι προσηρτημένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν. 'Αλλ' οὐκ ἄρα είγεν οῦτως, ἀλλ' ἐνίους εδόχουν χαταμανθάνειν των χαλών τὰς μορφάς πάνυ μοχθηφούς όντας τὰς ψυχάς. "Εδοξεν οὐν μοι ἀφέμενον τῆς καλῆς ὅψεως ἐπ' αύτων τινα έλειν των καλουμένων καλών τε κάγαθών, Έπει ούν τον Ισχομαχον (18) ήχουον πρός πάντων και άνδρων και γυναικών καὶ ξένων καὶ ἀστών καλόν τε κάγαθον ἐπονομαζόμενον, ἔδοξέ μοι τούτω πειραθήναι συγγενέσθαι.

# CHAPITRE VII.

Σ. Ἰδών οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῆ τοῦ Διὸς τοῦ Ἐλευθερίου στοῷ(¹) καθήμενον, ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν, προσῆλθον αὐτῷ, καὶ παρακαθιζόμενος εἶπον

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. • Τί, ω Ἰσχόμαχε, οὐ μάλα εἰωθώς σχολάζειν, κάθησαι; Ἐπεὶ τά γε πλεῖστα ἢ πράττοντά τι ὁρῶ σε ἢ οὐ πάνυ

σχολάζοντα εν τη αγορά.»

ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ. « Οὐδὲ ἀν νῖν γε, » ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, « ὧ Σώχρατες, ἐώρας, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεθέμην ἀναμένειν ἐνθάδε. »

Σ. «Όταν δὲ μὴ πράττης τι τοιοῦτον, πρὸς τῶν θεῶν, » ἔφην ἐγὼ «ποῦ διατρίβεις καὶ τί ποιεῖς; — Ἐγὼ γάρ τοι πάνυ βουλομαί σου πυθέσθαι τί ποτε πράττων καλός τε κάγαθὸς κέκλησαι ἐπεὶ οὖκ ἔνδον γε διατρίβεις, οὖδὲ τοιαύτη σου ἡ ἔξις τοῦ σώματος καταφαίνεται.»

tinos, le rival d'Aristophane. Ch. VII.] 1. Le portique de Ζεὺς Ἐλευθέριος formait, à ce qu'on croit, une

partie de la bordure occidentale de l'agora d'Athènes.

<sup>17.</sup> Τοὺς . . . εἶναι. Construisez: Περιελθεῖν τε τοὺς ἀγαθοὺς τέχτονας χτλ. χαλ θεάσασθαι τὰ ἔργα δεδοχιμασμένα αὐτοῖς (comme ὑπ' αὐτῶν) εἰναι

xαλά.

18. 'Ισχόμαχον. On manque absolument de renseignements sur la personne de cet Ischomachos, à moins qu'on n'admette que c'est le même personnage dont se moqua, à cause de son avarice, le poète comique Cratinos, le rival d'Aristophane.

Καὶ ὁ Ἰσγόμαγος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κάναθὸς κέκλ πσαι, και ήσθείς, ώς γ' έμοι έδοξεν, είπεν

Ι. « Άλλ' εί μεν, ήταν σοι διαλέγωνται περί εμού, τινές καλουσί με τουτο το ὄνομα, οὐκ οἰδα οὐ γὰρ δὴ, ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλώνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας (²), οὐδεὶς » ἔφη «ζητεῖ τὸν καλόν τε κάγαθὸν, ἀλλὰ σαφῶς» ἔφη «δνομάζοντές με Ἰσχόμαχον πατρόθεν(8) προσκαλοῦνται. Ἐγὼ μὲν τοίνυν, » έφη « ω Σώκρατες, ή με έπήρου, ουδαμώς ένδον διατρίβω. Καί γὰρ ởη » ἔφη «τά γε ἐν τῆ οἰκία μου πάνυ καὶ αὐτη (4) ή γυνή έστιν ίχανη διοικείν.»

Σ. « Αλλά καὶ τοῦτο » ἔφην « ἔγωγε, ω Ἰσχόμαγε, πάνυ ἂν ήδέως σου πυθοίμην, πότερα αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναϊκα ώστε είναι οβαν δεί, ή επισταμένην έλαβες παρά του πατρός καί

της μητρός διοικείν τὰ προσήκοντα αὐτη.»

 « Καὶ τί(δ) αν,» ἔφη «ω Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, η έτη μεν ούπω πεντεχαίδεχα γεγονοία ήλθε πρός εμέ, τον δ' έμπροσθεν χρόνον έζη ύπο πολλης επιμελείας δπως ώς ελάχιστα μεν οψοιτο, ελάχιστα δ' ακούσοιτο, ελάχιστα δ' εροίη(6); Ου γαρ αγαπητον σοι δοκεί είναι εί μόνον ήλθεν επισταμένη έρια παραλαβούσα ιμάτιον ἀποδείξαι, και ξωρακυία ώς ἔργα ταλάσια θεραπαίναις δίδοται; Έπεὶ τά γε άμφὶ γαστέρα» έφη «πάνυ καλώς, ω Σώχρατες, ήλθε πεπαιδευμένη δπερ μέγιστον έμοιγε δοκεῖ παίδευμα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί.»

Σ. «Τὰ δ' ἄλλα,» ἔφην ἐγωὶ «ω Ἰσχήμαχε, αὐτὸς ἐπαίδευσας τὴν γυναϊχα ώστε ἰχανὴν εἶναι ων προσήχει ἐπιμελεῖσθαι;»

 4 Οὐ μὰ Δί', » ἔφη δ Ἰσχόμαχος «οὐ πρίν γε καὶ ἔθυσα καί η Εξάμην εμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα καὶ εκείνην μανθάνουσαν τα βε Ατιστα αμφοτέροις ήμιν.»

. ئەشىدە

au lie de lui, tel Athénien qu'il prétendait être plus riche que lui. Celuici re sait-il, il était alors tenu, si l'autre le proposait, de faire avec lui l'échange de leurs biens respectifs: cet échange s'appelait àvilouis.

Καὶ αὐτή, à elle seule.
 Ε΄ est le régime de ἐπισταμένην.
 Ε΄ εροίη. L'optatif des futurs contractes est en οίην, οίης, οίη, au singalier, chez les Attiques.

Σ. «Οθαούν» έφην έγω «καὶ ή γυνή σοι συνέθυε καὶ συνηύγ ταὐτὰ ταῦτα:»

Ι. « Καὶ μάλα γ', » ἔφη ὁ Ἰσγόμαγος «πολλά ὑπισγνουμένη πρός τούς θεούς (7) γενήσεσθαι οίαν δεί, καὶ εύδηλος την

ούχ αμελήσοι των διδασχομένων.»

Σ. « Πρός θεών, » έφην έγω « ω Ισγόμαχε, τί (8) πρώτοιδάσχειν ήρχου αὐτην, διηγού μοι, ώς έγω ταῦτ' αν ήδιον διηγουμένου ακούοιμι η εί μοι γυμνικόν η ιππικόν αγώνα(9) κάλλιστον διηγοίο.»

Καὶ ὁ Ισγόμαγος ἀπεκρίνατο.

Ι. «Τί δ';» έφη «ω Σώχρατες επεί ήδη μοι γειροήθης ήν > ετετιθάσευτο ώστε διαλέγεσθαι, ηρόμην αυτήν » έφη » ώδέ πα-

«Είπέ μοι, ώ γύναι, άρα ήδη κατενόησας τίνος ποτέ ένε= » έγω τε σε έλαβον και οι σοι γονείς έδοσαν σε έμοι; Ότι μ »γάρ ούχ ἀπορία ήν μεθ' ὅτου άλλου ἐχαθεύδομεν αν, οἰδ' δ «καὶ σοὶ καταφανές τοῦτ' ἐστί. Βουλευόμενος δ' ἐγώ τε ὑπέ » έμου και οι σοι γονείς υπέρ σου τίν' αν κοινωνών βέλτιστο » οίχου τε καὶ τέχνων λάβοιμεν, έγώ τε σὲ ἐξελεξάμην καὶ οἱ σ »γονείς, ώς ἐοίχασιν, ἐχ τῶν δυνατῶν (10), ἐμέ. Τέχνα μέν οι - ην θεός ποτε διδώ ήμιν γενέσθαι, τότε βουλευσόμεθα πε »αὐτων όπως ότι βέλτιστα παιδεύσομεν αὐτά · χοινὸν γὰρ ἡμ «καὶ τοῦτο άγαθὸν, συμμάχων καὶ γηροβοσκών ὅτι βελτίστο » τυγχάνειν· νῦν δὲ δὴ ὁ οἶχος ἡμῖν ὅδε χοινός ἐστιν. Ἐγώ τε γι » όσα μοι έστιν άπαντα είς το χοινον αποφαίνω, σύ τε όσα έπ » νέγκω (11) πάντα είς το κοινόν κατέθηκας. Καὶ οὐ τοῦτο d » λογίζεσθαι πότερος άρα αριθμῷ πλείω συμβέβληται ἡμῶν, ἀί = έχεινο εὐ εἰδέναι ὅτι ὁπότερος ἀν ἡμῶν βελτίων χοινωνὸς » ούτος τὰ πλείονος ἄξια συμβάλλεται.»

\* Απεκρίνατο δέ μοι, ω Σωκρατες, πρός ταῦτα ή γυνή: ΓΥΝΗ. «Τί δ' αν ενώ σοι» έφη «δυναίμην συμπράξαι; Τίς

promettant à la face des dieux.

8. Τ', l'interrogatif direct, pour ὅ τι, l'interrogatif indirect, comme arrive souvent (διηγοῦ μοι ὅ τι κτλ.).

<sup>7.</sup> Υπισγνουμένη προς τους θεούς, promettant en s'adressant aux dies

<sup>9.</sup> Γυμνικός ἀγών, jeu gymnique, savoir: lutte, combat du ceste, com à pied, jeu du disque, etc.; ἐππικὸς ἀγών, course de chars, course selle, etc.

<sup>10.</sup> Έχ τῶν δυνατῶν, dans la mesure où il leur était possible (de choisi On a proposé cette autre traduction: « e potentibus, divitibus»; mais e paraît peu satifaisante pour la suite des idées.

11. Ἐπιφέρεπθαι, apporter en dot.

- ή εμή δύναμις; 'Αλλ' (12) εν σοὶ πάντα εστίν εμον δ' έφησεν ή - μήτηρ έργον είναι σωφρονείν.

I. «Ναὶ μὰ Δί',» ἔφην ἐγω «ω γύναι, καὶ γὰρ ἐμοὶ ὁ πατήρ.
- Ἀλλὰ σωφρόνων τοί ἐστι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν » ὅπως τά τε ὅντα ὡς βέλτιστα ἔξει καὶ ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ » τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου προσγενήσεται.»

ΓΥΝΗ. «Καὶ τί δη » έφη « ἡρᾶς» ή γυνη «ὅ τι αν έγω ποιο σα »συναύξοιμι τον οίκον:»

Ι. «Ναὶ μὰ Δί,» ἔφην ἐγὼ «ἃ οί τε θεοὶ ἔφυσάν σε δύνα»σθαι καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ταῦτα πειρῶ ὡς βέλτιστα ποιεῖν.»
 ΓΥΝΗ. «Καὶ τί δὴ ταῦτά ἐστιν;» ἔφη ἐκείνη.

Ι. «Ολμαι μεν έγωγε» έφην «ού τὰ ελαχίστου ἄξια, εὶ μή πέο ·γε (18) καὶ ἡ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμών μέλιττα ἐπ' ἐλαχίστου ἀξίοις » ἔργοις ἐφέστηκεν. Ἐμοὶ γάρ τοι», ἔφη φάναι (14), «καὶ οί θεοί. ο νύναι, δοχούσι πολύ διεσχεμμένως μάλιστα το ζεύνος τούτο »συντεθεικέναι δ καλείται θηλυ καὶ άρρεν, δπως (16) δτι ώφελι->μώτατον ή αύτῷ εἰς τὴν κοινωνίαν. Πρῶτον μέν γὰρ τοῦ μὴ - έκλιπείν ζώων γένη τοῦτο ζεῦγος κεῖται μετ' άλλήλων τεχνο-\*ποιούμενον, έπειτα το γηροβοσχούς κεκτήσθαι έαυτοίς έκ τούτου >τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν, ἀνθρώποις πορίζεται · ἔπειτα δὲ καὶ ἡ ·δίαιτα τοϊς άνθρώποις οθχ ώσπερ τοῖς κτήνεσίν έστιν έν υπαί-• 9οω, άλλα στεγνών δείται δήλον ήτι. Δεί μέντοι, τοίς μέλλουσιν ο ανθρώποις έξειν ή τι είσφερωσιν είς το στεγνον, του εργασο-\*μένου (16) τὰς ἐν τῷ ὑπαίθοψ ἐργασίας καὶ γὰρ νεατὸς καὶ • σπόρος καὶ φυτεία καὶ νομαὶ, ὑπαίθρια ταῦτα πάντα ἔργα ἐστίν : \* έχ τούτων δε τὰ επιτήθεια γίγνεται. Δεῖ δ' αὖ, επειδὰν ταῦτα εἰ-» σενεχθή είς τὸ στεγνὸν, καὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα, καὶ τοῦ έργα-·σομένου α των στεγνων έργα δεόμενά έστι (17). Στεγνων δε δεῖ-> ται καὶ ή τῶν νεογνῶν τέχνων παιδοτροφία, στεγνῶν δὲ καὶ αἰ 🟲 έχ τοῦ χαρποῦ σιτοποιίαι δέονται : ώσαύτως δὲ χαὶ ἡ τῆς ἐσθῆ-

Je Mlá. Pour se rendre compte de allá, il faut s.-ent. la réponse:

<sup>13.</sup> Εὶ μή πέο γε, s'il est vrai que . . . ne . . . pas.
14. Εψη φάναι. Ne pas perdre de vue que Socrate raconte qu'Ischomachos lui rapportrait une conversation qu'il avait eue avec sa femme.
Εψη, me dit Ischomachos, φάναι, qu'il avait dit à sa femme.

E τη, me dit Ischomachos, φάναι, qu'il avait dit à sa femme.

16. Μάμστα ὅπως, surtout dans cette vue que.

16. Δεῖ . . . τοῦ ἐργασομένου, et de même plus bas δεῖ . . . τοῦ σώσονος, il faut quelqu'un pour faire, quelqu'un pour conserver. Cf. p. 261, p. 26.

<sup>17.</sup> Δεόμενά έστι. C'est comme s'il y avait τοῦ ξογασομένου τὰ ξογα των στεγνών δείται.

»τος έχ των έρίων έργασία. Έπεὶ δ' αμφότερα ταῦτα καὶ ἔργο » χαὶ ἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον χαὶ τὰ ἔξω, χαὶ τὴν φύση φάναι (18) «εύθυς παρεσκεύασεν ὁ θεὸς, ώς ἐμοὶ δοκεῖ, τὴν μ τῆς γυναικὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα καὶ ἐπιμελήματα, τὴν δὲ τι » ἀνδρὸς ἐπὶ τὰ ἔξω. 'Ρίγη μέν γάρ καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορί » καὶ στρατείας τοῦ ἀνδρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυγὴν μαλλον δύν »σθαι καρτερείν κατεσκεύασεν (19), ώστε τὰ έξω ἐπέταξεν αὐτ · ἔργα· τῆ δὲ γυναιχὶ ήττον τὸ σῶμα δυνατὸν πρὸς ταῦτα α > σας, τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῆ > φάναι ἔφη « προστάξαι μοι δο» > δ θεός. Είδως δε ότι τη γυναικί και ένέφυσε και προσέταξε τ »των νεογνών τέχνων τροφήν, καὶ τοῦ στέργειν τὰ νεογνά βρέ »πλείον αὐτη ἐδάσατο ἢ τῷ ἀνδρί. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ φυλάττ «τὰ εἰσενεχθέντα τῆ γυναικὶ προσέταξε, γιγνώσκων ὁ θεὸς \*προς το φυλάττειν ου κάκιον έστι φοβεραν(20) είναι την ψυ» »πλείον μέρος καὶ τοῦ φόβου ἐδάσατο τῆ γυναικὶ ἢ τῷ ἀνε » Είδως δὲ ὅτι καὶ ἀρήγειν αὐ δεήσει, ἐάν τις ἀδικῆ, τὸν τὰ Ε » έργα έγοντα, τούτω αὐ πλεῖον μέρος τοῦ θράσους ἐδάσο= -Ότι δ' άμφοτέρους δεί και διδόναι και λαμβάνειν, την μνή - καὶ τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέθηκεν. Ώστε » αν έχρις διελείν πότερα το έθνος το θηλυ ή το άρρεν τού = » πλεονεκτεί. Καὶ τὸ ἐγκρατείς δὲ είναι ών δεί εἰς τὸ μέσον « » φοτέροις κατέθηκε, καὶ έξουσίαν ἐποίησεν ὁ θεὸς ὁπότερος » ή βελτίων, είθ' ὁ ἀνὴρ είθ' ή γυνή τοῦτον καὶ πλεῖον φέρεσ= »τούτου τοῦ ἀγαθοῦ. Διὰ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ πρὸς πάντα τε » τὰ ἀμφοτέρων εὐ πεφυχέναι, διὰ τοῦτο καὶ δέονται μαλλον « » λήλων καὶ τὸ ζεῦγος ώφελιμώτερον ξαυτῷ γεγένηται, α τὸ Ε » ρον ελλείπεται (21) το ετερον δυνάμενον (22). Ταῦτα δέ » ές «δεῖ ἡμᾶς, ω γύναι, εἰδότας, α έκατέρω ἡμῶν προστέτακται τ » του θεού, πειρασθαι όπως βέλτιστα τὰ προσήποντα έκάτες » ήμων διαπράττεσθαι (23). Συνεπαινεί δέ» έφη φάναι καὶ δ

18. Pavar, dit Ischomachos qu'il disait.

23. Construisez: Δεί ἡμᾶς εθότας ταῦτα, ἃ ξεατέρφ ετλ., πειράσθαι ε πράττεσθαι ὅπως βέλτιστα τὰ προσήκοντα. — 'Εκάτερον ἡμῶν (essayer faire chacun, etc.), à l'accusatif comme quas, à cause du rapport de 1

<sup>19. &#</sup>x27;Ρίγη το σώμα δύνασθαι καρτερείν κατεσκεύασεν, il a bâti le co de façon à pouvoir supporter le froid.
20. Φοβέρος, craintif (acception rare).
21. "Α τὸ ἔτερον ἐλλείπεται, ce dont l'autre est incapable.

<sup>22.</sup> Το ἔτερον, au même cas que το ζεύγος. expression collective d il désigne un membre. En grec, le mot qui désigne la partie reste a souvent au même cas que celui qui a servi à désigner le tout. On au ici en latin l'ablatif absolu.

»μος αὐτά, συζευγνύς ἄνδοα καὶ γυναϊκα. Καὶ κοινωνούς ώσπεο τῶν τέχνων ὁ θεὸς ἐποίησεν, οῦτω καὶ ὁ νόμος τοῦ οἶχου (24) - κα- Φίστησι. Καὶ καλὰ δὲ είναι ὁ νόμος ἀποδείκνυσιν ἃ ὁ θεὸς > ἔω 🗷 σεν εκάτερον μαλλον δύνασθαι. Τῆ μεν γὰρ γυναικὶ κάλλιον » ἔνο ν μένειν η θυραυλείν, τω δε ανδρί αἴσχιον είνδον μένειν η >τῶ → ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. Εὶ δέ τις παρ' ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ. - ίσιο τι καὶ ατακτών τοὺς θεοὺς οὐ λήθει, καὶ δίκην δίδωσιν · άμε Αων των έργων των ξαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς έργα. > Δο Σει δέ μοι > έφην «καὶ ή τῶν μελιττῶν ήγεμων τοιαῦτα ἔργα » ὑπ ο τοῦ θεοῦ προστεταγμένα διαπονεῖσθαι.»

Ι ΝΗ, «Καὶ ποῖα δὴ» ἔφη ἐκείνη «ἔργα ἔγουσα ἡ τῶν με-» λιτ 🗷 των ήγεμων έξημηιούται τοῖς ἔργοις οἶς (25) ἐμὲ δεῖ πράττειν. »

«Ότι» ἔφην ἐγωὶ «ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐκ ἐᾶ · ἀργούς τὰς μελίττας είναι, άλλ' ᾶς μεν δεῖ έξω ἐργάζεσθαι ἐκ›πέμεπει ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ α αντων ἐκάστη εἰσφέρη οἰδέ τε » καε δέγεται, καὶ σώζει ταῦτα ἔστ' αν δέη χρῆσθαι. Ἐπειδαν δὲ - ή Εδρα τοῦ χρῆσθαι ήκη, διανέμει τὸ δίκαιον έκάστη. Καὶ ἐπὶ •τοΣς ένδον δ' έξυφαινομένοις κηρίοις εφέστηκεν, ώς καλώς καὶ >ταχέως ὑφαίνηται, καὶ τοῦ γιγνομένου τόχου ἐπιμελεῖται ώς ἐχ->τρ€ Φηται επειδάν δε εκτραφή και άξιοεργοί οι νεοττοι γένωνται. » απ Ο ικίζει (26) αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι.»

. Γ NH. «Ή καὶ ἐμὲ οὐν» ἔφη ἡ γυνὴ «δεήσει ταῦτα ποιεῖν;» «Δεήσει μέντοι (27) σε » έφην εγώ «ένδον τε μένειν, χαί μέν αν έξω τὸ έργον ή των οίκετων, τούτους συνεκπέμπειν, »οίς δ' αν ένδον έργον εργαστέον, τούτων σοι επιστατητέον καί »τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεκτέον, καὶ ἃ μὲν ἀν αὐτῶν δέη δαπα--νά> σοὶ διανεμητέον, ἃ δ' ἂν περιττεύειν δέη προνοητέον, καὶ ⋆φυλακτέον δπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν , μήνα δαπανάται καὶ δταν έρια είσενεχθή σοι, επιμελητέον δπως , οίς δει ιμάτια γίγνηται και δ γε ξηρός σίτος δπως καλώς εδώ-. διμος γίγνηται επιμελητέον. Εν μέντοι τῶν σοὶ προσηχόντων» ζοην έγω « έπιμελημάτων (28) ίσως άγαριτώτερον δόξει είναι, ότι

et de partie: voy. la note précédente. - Όπως βέλτιστα, équivalent ionien de ώς βέλτιστα.

<sup>24.</sup> Τοῦ οἴχου, sous-entendu χοινωνούς.

<sup>25.</sup> Ois, attraction pour α. - La comparaison est énoncée dans une forme grammaticalement peu rigoureuse. Le sens est: Quelles sont les occupations de la reine des abeilles, qui sont comparables à celles de la ménagère?

<sup>26.</sup> Αποικίζει, elle les envoie fonder une colonie. 27. Μέντοι. Cf. p. 246, note 15. 28. Τῶν . . . . ἐπιμελημάτων dépend de ἕν (et non du comparatif).

»δς ἂν κάμνη τῶν οἰκετῶν, τούτου σοι ἐπιμελητέον πάντως ὅπως » Θεραπεύηται.»

ΓΥΝΗ. «Νη Δί',» έφη ή γυνη «ἐπιχαριτώτατον μέν οὖν, ην » μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπευθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνού- » στεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.»

«Καὶ ἐγώ» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ἀγασθεὶς αὐτῆς τὴν ἀπόχρισιν

είπον .

 Αρά γε, ὧ γύναι, διὰ τοιαύτας τινὰς προνοίας καὶ τῆς ἐν \*τῷ σμήνει ἡγεμόνος αἱ μέλιτται οὕτω διατίθενται πρὸς αὐτὴν, \*ὧστε, ὅταν ἐκεἰνη ἐκλίπῃ (²), οὐδεμία οἵεται τῶν μελιττῶν ἀπο-\*λειπτέον εἶναι, ἀλλ' ἕπονται πᾶσαι;\*

« Καὶ ή γυνή μοι απεχρίνατο ·

ΓΥΝΗ. «Θαυμάζοιμ' αν » ἔφη « εἰ μὴ πρὸς σὲ μαλλον τείνοι » τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πρὸς ἐμέ. Ἡ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν » ἔνδον καὶ διανομὴ γελοία τις αν, οἰμαι, φαίνοιτο, εἰ μὴ σῦ γε » ἐπιμελοῖο ὅπως ἔξωθέν τι εἰσφέροιτο. »

 Ι. «Γελοία δ' αὖ » ἔφην ἐγὼ « ἡ ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ' ἄν, εἰ »μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχθέντα σώζοι. Οὐχ ὁρῷς » ἔφην ἐγὼ « οἰ »εἰς τὸν τετοημένον πίθον ἀντλεῖν (30) λεγόμενοι ὡς οἰχτείρον-

»ται, ότι μάτην πονείν δοχούσι;»

ΓΥΝΗ. «Νή Δί', » ἔφη ή γυνή «καὶ γὰρ τλήμονές εἰσιν, εἰ

5=

»τοῦτό γε ποιοῦσιν.»

1. «"Αλλαι δέ τοι » ἔφην ἐγω «"ίδιαι ἐπιμέλειαι, ὧ γύναι, ἡδεῖαι » σοι γίγνονται, ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταλασίας λαβοῦσα ἐπιστή-» μονα (31) ποιήσης καὶ διπλασίου σοι ἀξία γένηται, καὶ ὁπόταν » ἀνεπιστήμονα ταμιείας καὶ διακονίας παραλαβοῦσα ἐπιστήμονα » καὶ πιστήν καὶ διακονικὴν ποιησαμένη παντὸς ἀξίαν (32) ἔχης, καὶ » ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε καὶ ὡφελίμους τῷ σῷ οἴκῳ ἔξη » σοι εὖ ποιῆσαι, ἐὰν δέ τις πονηρὸς φαίνηται, ἔξη σοι κολάσαι » τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῆς, καὶ ἐμὲ σὸν » θεράποντα ποιήση (33), καὶ μὴ δέη σε φοβεῖσθαι μὴ, προϊού» σης τῆς ἡλικίας, ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκῳ γένη, ἀλλὰ πιστεύης ὅτι » πρεσβυτέρα γιγνομένη ὅσῳ ἀν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἴ» κου φύλαξ ἀμείνων γίγνη, τοσούτφ καὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴκῳ

<sup>29.</sup> Exling, sous-ent. airó, c'est-à-dire rò σμήνος.

<sup>30.</sup> Proverbe souvent cité: Εἰς τον τετοημένον πίθον ἀντλεῖς.

Ἐπιστήμονα, sous-ent. τινά (une servante).
 Παντὸς ἀξίαν, d'un prix inestimable.

<sup>33.</sup> Hoisiv, facere. Hoisiadai, sibi facere, sibi reddere.

Τὰ γὰρ χαλά τε χάγαθὰ» ἐγω ἔφην «οῦ διὰ τὰς - ώραιότητας, άλλα δια τας αρετάς είς τον βίον τοῖς ανθρώποις > ἐποχύξεται.»

< Τοιαττα μέν, ω Σώκρατες, δοκω μεμνήσθαι αὐτή τὰ πρωτα - dice Zey Jeic. >

## CHAPITRE VIII.

Σ. « Η καὶ ἐπέγνως τι, ω Ἰσχήμαχε, » ἔφην ἐγω « ἐκ τούτων (1) αύτος ν κεκινημένην μάλλον ποὸς τὴν ἐπιμέλειαν: »

Ι- « Ναὶ μὰ Δί', » έφη ὁ Ἰσχήμαχος « καὶ δηχθεῖσάν γε οἶδα αθτείν και ερυθριάσασαν σφόδρα ότι των είσενεγθέντων τι αίτησοντος εμού ούχ είγε μοι δούναι. Καὶ εγώ μεντοι ίδων άγθεσθε εσαν αθτήν είπον

« Μηδέν τι» έφην «άθυμήσης, ω γύναι, δτι ούκ έγεις δουναι -δ σε αίτῶν τυγχάνω. Έστι μέν γὰρ πενία αὕτη (2) σαφής, τὸ -δε όμενον τινος μη έγειν γρησθαι άλυποτέρα δε αθτη ή ένδεια »τὸ ζητοῦντά τι μὴ δύνασθαι λαβείν ἢ τὴν ἀργὴν (8) μηδὲ ζητείν >εἰδότα ίτι οὐκ ἔστιν. 'Αλλά γάρ » ἔφην ἐγώ «τούτων οὐ σὐ αἰτία: -ἀλλ' ἐγω̂(⁴) οὖ τάξας σοι παρέδωκα ὅπου χρὴ ἔκαστα κεἴσθαι, \*ὅπτως εἰδῆς ὅπου τε δεῖ τιθέναι καὶ ὁπόθεν λαμβάνειν. "Εστι > δ' ουδεν ουτως, ω γύναι, ουτ' ευχρηστον ουτε καλον άνθρώποις >ώς τάζις. Καὶ γὰρ χηρὸς ἐξ ἀνθρώπων συγκείμενός ἐστιν· ἀλλ' > όταν μεν ποιώσιν δ΄ τι αν τύχη ξκαστος, ταραχή τις φαίνεται >καὶ Θεᾶσθαι άτερπες, όταν δε τεταγμένως ποιῶσι καὶ φθέγ-- γωνται, άμα οἱ αὐτοὶ οἶτοι καὶ άξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ - άξι άκουστοι. Καὶ στρατιά γε,» ἔφην ἐγὼ «ω γύναι, ἄτακτος μὲν - ουσα ταραχωδέστατον, καὶ τοῖς μέν πολεμίοις εὐχειρωτότατον, \*τοῖς δὲ φίλοις ἀηδέστατον ὁρᾶν καὶ ἀχρηστότατον, ὄνος ὁμοῦ, " όπλίτης, σχευοφόρος, ψιλός, ἱππεὺς, ἄμαξα. Πῶς γὰρ ἂν πορευ-> θε εν. εάν έγοντες ούτως επικωλύσωσιν άλλήλους, ὁ μεν βαδίζων τρέχοντα, ὁ δὲ τρέχων τὸν ἑστηκότα, ἡ δὲ ἃμαξα τὸν ἱππέα, \*δ δε δνος την άμαξαν, δ δε σκευοφόρος τον δπλίτην; Εἰ δε καὶ "μάχεσθαι δέοι, πως αν ούτως έχοντες μαχέσαιντο; οίς γαρ

<sup>34.</sup> Έσει. Cf. la note 17 de la page 246.
Ch. VIII. 1. Έχ τούτων, à la suite de ces paroles.
2. Αῦτη, au fém. à cause de πενία; même sens que τοῦτο: τοῦτό ἐστι πενία σαφὴς, τὸ κτλ.
3. Cf. page 252, note 32.
4. Άλλ? ἐγώ, c'est moi qui.

» ἀνάγκη αὐτών (5) τούς ἐπιόντας φείγειν, οὐτοι ίκανοί εἰσι » φεύγοντες καταπατήσαι τους όπλα έγοντας. Τεταγμένη δέ » στρατιά χάλλιστον μέν ίδειν τοις φίλοις, δυσχερέστατον δέ τοις »πολεμίοις. Τίς μεν γάρ ούκ αν φίλος ήδέως θεάσαιτο δπλί-» τας πολλούς εν τάξει πουενομένους, τίς δ' ούκ αν θαυμάσειεν »ίππέας κατά τάξεις έλαύνοντας, τίς δ' ούκ αν πολέμιος φοβη-» θείη ίδων διηυχρινημένους δπλίτας, ίππέας, πελταστάς, τοξό-»τας, σφενδονήτας, καὶ τοῖς ἄρχουσι τεταγμένως ἐπομένους; « Αλλά καὶ πορευομένων εν τάξει, καν πολλαί μυριάδες ώσιν, » δμοίως, ώσπες είς Εκαστος, καθ' ήσυχίαν πάντες πορεύον-»ται είς γάρ τὸ κενούμενον ἀεὶ (6) οἱ ὅπισθεν ἐπέργονται. Καὶ »τριήρης δέ τοι ή σεσαγμένη ανθρώπων δια τί άλλο φοβερόν » έστι πολεμίοις η φίλοις άξιοθέατον η ότι ταχύ πλεί; Διά τί » δὲ ἄλλο ἄλυποι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ ἐμπλέοντες ἢ διότι ἐν τάξει » μεν κάθηνται, εν τάξει δε προνεύουσιν, εν τάξει δ' αναπίπτουσιν, » έν τάξει δ' εμβαίνουσι καὶ εκβαίνουσιν; "Η δ' αταξία ομοιόν τί μοι »δοκεῖ είναι οδόνπερ εί γεωργός όμοῦ ἐμβάλοι κριθάς καὶ πυρούς » καὶ ὄσπρια· κάπειτα, ὁπότε δέοι ἢ μάζης ἢ ἄρτου ἢ ὄψου (7), δια-» λέγειν δέοι αὐτῷ ἀντὶ τοῦ λαβόντα διηυχρινημένοις χρῆσθαι. - Καὶ σὐ οὖν, ὧ γύναι, εὶ τοῦ μέν ταράχου τούτου μὴ δέοιο, βού-»λοιο δ' αχριβώς διοιχείν τα όντα είδεναι, και των όντων ευπό-» ρως λαμβάνουσα ότφ αν δέη χρησθαι, και εμοί, εάν τι αίτω. » εν γάριτι διδόναι, γώραν τε δοχιμασώμεθα την προσήχουσαν » έχαστοις έχειν(8) καὶ, εν ταύτη θέντες, διδάξωμεν την διάκονον » λαμβάνειν τε έντεῦθεν καὶ κατατιθέναι πάλιν εἰς ταύτην· καὶ » οίτως εἰσόμεθα τά τε σᾶ(9) ὄντα καὶ τὰ μή(10) · ή γὰρ χώρα »αὐτή τὸ μὴ ὂν ποθήσει, καὶ τὸ δεόμενον θεραπείας ἐξετάσει ή » δψις, καὶ τὸ εἰδέναι ὅπου ἕκαστόν ἐστι ταχύ ἐγγειριεῖ(11), ώστε » μή ἀπορείν γρήθαι.»

9. Σά. Voy. p. 255, n. 4.

<sup>5.</sup> Ois αὐτῶν, ceux d'entre eux pour qui. — Il s'agit du train, de la cavalerie et des troupes légères, par opposition aux hoplites (οἱ ὅαλα ἔχοντες).
6. Τὸ κενούμενον ἀεί, le vide qui se produit chaque fois que les soldats du rang précédent avancent une jambe. — ἀεί, qui se produit sans cesse.

<sup>7.</sup> Μάζα, sorte de galette faite d'orge; le pain se faisait de pur froment; ὅψον, un plat: il s'agit ici d'un plat de fèves, de pois ou d'autres légumineuses.

<sup>8.</sup> Την προσηχούσαν έχάστοις έχειν, celle qu'il est convenable pour chaque chose d'avoir.

Καὶ τὰ μή, comme καὶ εἴ τινα μὴ σᾶ ἐστι, ce qui explique l'emploi de μή (et non de οὐ).
 Έγχειριεῖ. Les Attiques, pour les verbes, à trois ou plus de trois

< Καλλίστην δέ ποτε καὶ ακοιβεστάτην έδοξα σκευών τάξιν ίδειν. ω Σώπρατες, είσβας έπὶ θέαν είς τὸ μέγα πλοΐον τὸν Φοινικιχόν (12). Πλείστα γάρ σκεύη εν σμικροτάτω άγγείω διακεγωρισρεένα εθεασάμην. Δια πολλών μεν γαρ δήπου» έφη «Ευλίνων σχευών (18) καὶ πλεκτών δομίζεται ναῦς καὶ ἀνάνεται, διὰ πολλών δε των πρεμαστών παλουμένων πλεί, πολλοίς δε μηγανήμασιν (14) ανθώπλισται πρός τὰ πολέμια πλοΐα, πολλὰ δὲ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι συμπεριάγει, πάντα δὲ σκεύη δσοισπερ ἐν οἰκία γρῶνται άνθρωποι τη συσσιτία έχαστη χομίζει γέμει δέ παρά πάντα φορτέων δσα ναύκληρος κέρδους ένεκα άγεται. Καὶ δσα λέγω» έφη · εγω, πάντα οὐκ εν πολλώ τινι μείζονι γώρα έκειτο ή εν δεκακλίνω στέγη συμμέτρω (15). Καὶ οἵτω κείμενα ξκαστα κατενόησα ώς οὖτε άλληλα έμποδίζει ούτε μαστευτού δείται ούτε δουσκεύαστά έστιν ούτε δυσλύτως έχει, ώστε διατριβήν παρέχειν, όταν τω ταχύ δέη γοροθαι. Τον δε του χυβερνήτου διάχονον, θε πρωρεύε της νεώς καλείται, ούτως ηύρον επιστάμενον εκάστων την γώραν ώς καί άτε εὸν ἂν εἴποι ὅπου Εκαστα κεῖται καὶ ὁπόσα ἐστὶν, οὐδὲν ἦττον ἢ ὁ γράμματα επιστάμενος είποι αν Σωχράτους και οπόσα γράμματα και όπου ξκαστον τέτακται. Είδον δε » έφη δ Ισγόμαγος «καί έξετάζοντα τούτον αὐτὸν εν τη σχολή πάντα ὁπόσοις ἄρα δεί εν τῷ πλῷ γρᾶσθαι. Θαυμάσας δὲ » ἔφη «τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἡρόμην τί πράττοι. 'Ο δ' είπεν « Έπισχοπώ, » έφη « ω ξένε, εί τι > συμβαίνοι γίγνεσθαι, πῶς κεῖται» ἔφη «τὰ ἐν τῆ νηὶ, εἴ τι ἀπο-> στατεί ή εί δυστραπέλως τι σύγκειται. Οὐ γάρ» έφη « έγχωρεί, > δταν γειμάζη ὁ θεὸς ἐν τῆ θαλάττη, οὖτε μαστεύειν ὅτου ἂν δέη Ούτε δυστραπέλως έχον διδόναι. Απειλεί γὰρ ὁ θεὸς καὶ κολάζει > τοὺς βλᾶκας · ἐὰν δὲ μόνον μὴ ἀπολέση τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ

syllabes, en  $U_{\omega}$ , emploient régulièrement, au lieu de la forme commune en  $t_{\sigma\omega}$ , le futur contracte en  $t_{\omega}$ .

12. IThorov vo Pouriziov. Ischomachos parle évidemment d'un certain vaisseau, bien connu alors dans le port d'Athènes, qui, sans doute, faisait un service régulier entre une autre contrée et Athènes.

13. Σκευῶν, les agrès, c'est-à-dire dans un vaisseau tout ce qui n'est pas la coque. Ils se divisent ordinairement en σκεύη ξύλινα, à savoir les rames, avirons, gouvernails, mâts, vergues, etc., et en σκεύη κομαστά, voiles, cordages, ancres, etc. Dans le texte ci-dessus, les cordages sont désignés par l'expression spéciale de σκευη πλεκτά.

14. Μηχανήμασιν, engins de guerre.

<sup>15.</sup> Δεκακίνω στέγη συμμέτρω. On traduit généralement: «salle à manger ordinaire à dix lits.» Nous entendons autrement: Δεκάκλινος, de la contenance de 10 κλίναι, soit 100 coudées carrées ou 25 mètres carrés. Στέγη, salle ou étage; συμμέτρω, bien proportionné.

«άγαπητόν εάν δε και πάνυ καλώς υπηρετούντας σώζη, πολί

» yapic» Egn « roic 9 eoic (16). »

- Έγω ούν κατιδών ταύτην την ακρίβειαν της κατασκευής έλεγη -τη γυναικί ότι « Πάνυ αν ήμων είη βλακικόν, εὶ οἱ μέν ἐν το -πλοίοις καὶ μικροῖς οὐσι χώρας εὐρίσκουσι, καὶ σαλεύοντες ἰσχ »ρώς όμως σώζουσι την τάξιν, και ύπερφοβούμενοι διιώς εξο -σχουσι το δέον λαμβάνειν, ήμεῖς δὲ καὶ διηφημένων έκάστο » θηχών εντή οίχια μεγάλων και βεβηχυίας της οίχιας εν δαπέδ - μη εύρησομεν καλήν και εὐεύρετον χώραν έκάστοις αὐτών. »μεν δή άγαθον τετάγθαι σχευών κατασχευήν, και ώς δάδε γώραν έκάστοις αὐτῶν εὐρεῖν ἐν οἰκία θεῖναι(17) ὡς ἐκάστο » συμφέρει, είρηται · ώς (18) δέ καλον φαίνεται, επειδάν υποδήμα » ἐφεξῆς κέηται, κῶν ὁποῖα ἢ (19), καλὸν δὲ ἰμάτια κεγωρισμέ » ίδειν, καν όποια ή, καλόν δέ στρώματα, καλόν δέ γαλκία, καλ » δε τὰ ἀμφὶ τραπέζας, καλὸν δε καὶ — δ πάντων καταγελάσει »αν μάλιστα ούχ ὁ σεμνός, άλλ' ὁ χομψός, ότι και γύτρας φτ » εύουθμον φαίνεσθαι εύχρινώς κειμένας. Τὰ δὲ ἄλλα ήδη π » ἀπὸ τούτου (20) ἄπαντα καλλίω φαίνεται. Χορός γάρ σκευ » έχαστα φαίνεται, κατά κόσμον κείμενα (21). Καὶ τὸ μέσον δὲ το »των καλόν φαίνεται, έκποδών έκάστου κειμένου· ώσπερ κύκλ» » χορὸς (22) οὐ μόνον αὐτὸς καλὸν θέαμά ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέσ » αὐτοῦ καλὸν καὶ καθαρὸν φαίνεται. Εἰ δ' άληθη ταῦτα λές » έξεστιν, » έφην «ω γύναι, καὶ πείραν λαμβάνειν αὐτών ούτε » ζημιωθέντας ούτε πολλά πονήσαντας. Αλλά μην ούδὲ τοῦτο « » άθυμήσαι, ω γύναι, » έφην εγώ « ώς χαλεπόν εύρεῖν τὸν μαξ » σόμενον (23) τε τὰς γώρας καὶ μεμνησόμενον καταγωρίζειν έκασ » Ισμεν γὰρ δήπου ὅτι μυριοπλάσια ἡμῶν(24) ἄπαντα ἔχει ἡ πο >πόλις, άλλ' διιως δποῖον ᾶν τῶν οἰκετῶν κελεύσης πριάμενον

xειμένου, quand chaque objet est à distance (du centre).

22. Κύχλιος χορός. Les chœurs cycliques étaient formés soit d'homm soit d'enfants, chantant en rond autour de l'autel d'une divinité.

<sup>16.</sup> O θεός — τοῖς θεοῖς. Le dieu dont parle le pilote, qui fait tempête sur la mer, qui menace et châtie les négligents, qui sauve ce qui ont bien rempli leur devoir de matelots, apparaît ici comme un «gé des mers» subordonné à la puissance «des dieux.»

Χώραν . . . . θεῖναι, un endroit pour les placer.
 'Ως κτλ. quam pulchrum!

 <sup>19.</sup> Καν όποῖα ŋ = καὶ ὁποῖα ἀ ŋ, quelles qu'elles soient.
 20. Ἀπὸ τούτου, par le fait d'être εὐκρινῶς κείμενα.
 21. Ἐκαστα, toute espèce de choses. — Κατὰ κόσμον κείμενα, que elles sont mises en ordre. De même à la ligne suivante, ἐκποδῶν ἐκῶσ

<sup>23.</sup> Cf. la n. 26 de la p. 261.

<sup>24.</sup> Μυριοπλάσια ήμων équivaut à μυριοπλάσια ή ήμεῖς.

» σοι εξ άγορας ένεγκειν, οὐδείς απορήσει, άλλα πας είδως φα-» νείται όποι χρη ελθόντα λαβείν έχαστα. Τούτου μέντοι» έφην έγω αούδεν άλλο αίτιον έστιν η ότι εν χώρα κείται τεταγμένη. Ανθρωπον δέ γε ζητών, καὶ ταῦτα ἐνίοτε ἀντιζητοῦντα, πολ-» λάκις αν τις πρότερον πρὶν εύρεῖν ἀπείποι. Καὶ τούτου αὖ > οὐδεν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν ἢ τὸ μὴ εἶναι τεταγμένον ὅπου Εκαστον · δε ζ αναμένειν.»

« Περί μέν δή τάξεως σχευών καὶ γρήσεως τοιαύτα αὐτή διαλεχθείς δοχῶ μεμινησθαι.»

# CHAPITRE IX.

Σ. « Καὶ τί δή; 'Η γυνη εδόακει σοι, » έφην εγώ «ω Ἰσχόμαχε, πώς τι ύπακούειν ών ού έσπούδαζες διδάσκων; η

I. «Τί δὲ, εὶ μὴ ὑπισχνεῖτό γε (1) ἐπιμελήσεσθαι καὶ φανερά ην ήδομένη Ισχυρώς, ώσπερ έξ άμηχανιίας εὐπορίαν τινά ηύρηκυῖα, καὶ ἐδεῖτό μου ώς τάχιστα ἡπερ ἔλεγον διατάξαι.»

Σ. «Καὶ πῶς δὴ» ἔφην ἐγωὶ «ω Ἰσγόμαγε, διέταξας αὐτῖ;»

I. «Τί δὲ, εὶ μὴ τῆς οἰκίας τὴν δύναμιν γ' ἔδοξέ μοι πρῶτον Επειδείξαι αὐτῆ. Οὐ γὰρ ποιχίλμασι κεκόσμηται, ώ Σώκρατες, άλλά τὰ ολκήματα ήκοδόμηται πρός αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα (2) ὅπως ἀγγεῖα ώς συμφορώτατα ή τοις μέλλουσιν έν αθτοις έσεσθαι, ώστε αθτά εκάλει τὰ πρέποντα ένὶ εκάστω. Ο μεν γὰρ θάλαμος εν δχυρώ ών τὰ πλείστου ἄξια καὶ στρώματα καὶ σκεύη παρεκάλει, τὰ δὲ ξηρὰ τῶν στεγνιῶν τὸν σῖτον, τὰ δὲ ψυχεινὰ τὸν οἶνον, τὰ δὲ φανὰ δσα φάους δεόμενα έργα τε καὶ σκεύη έστί. Καὶ διαιτητήρια δέ τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείχνυον αὐτῆ κεκαλλωπισμένα τοῦ μὲν θέρους Ψυχεινά, τοῦ δὲ χειμώνος άλεεινά (8). Καὶ σύμπασαν δὲ τὴν οικίαν επέδειξα αὐτῆ δτι πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται (4), ώστε εὖδηλον εἶναι ὅτι χειμῶνος μεν εὔειλός ἐστι, τοῦ δὲ θέρους εὔσκιος. "Εδειξα δέ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῆ, θύρα βαλανωτῆ (5)

<sup>Ch. IX. 1.] Τι δὶ, εἰ μὴ... γε, et quoi, et qu'arriva-t-il, sinon que...?
2. Πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσπεμμένα, étudiées, calculées en vue de ceci.
3. Phrase évidemment altérée.</sup> 

<sup>4.</sup> Πρὸς μεσημβρίαν αναπέπταται, s'ouvre au midi. C'est-à-dire que la façade principale était au midi: les fenêtres, fermées uniquement par des volets de bois, s'ouvraient en dehors. En laissant les volets fermés, l'été, Pendant la chaleur, on conservait la fraîcheur dans les appartements; on les ouvrait l'hiver, quand il faisait soleil.

5. Θύοα βαλανοπή, porte fermée avec un βάλανος, nous dirions à clef.

Une traverse horizontale (μοχλός), fixée au battant de la porte et le

αὐτῶν καὶ ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάμενοι Εκαστα, εἰπομεν αὐτῆ διδόναι τούτων ὅτω δέοι Εκαστον, καὶ μεμνῆσθαι ὅ τι ἄν τω διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι πάλιν ὅθενπερ ἀν Εκαστα λαμβάνη.

«Την δε ταμίαν εποιησάμεθα επισκεψάμενοι ήτις ημίν εδόκει είναι έγχρατεστάτη καὶ γαστρός καὶ οίνου καὶ ύπνου καὶ άνδρῶν συνουσίας, πρός τούτοις δε ή το μνημονικόν μάλιστα εδόκει έγειν, καὶ τὸ προνοεῖν(18) μή τι κακὸν λάβη παρ' ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ σκοπείν δπως γαριζομένη τι ημίν ύσ' ημών αντιπμήσεται. Έδιδάσκομεν δε αὐτην καὶ εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἡμᾶς, ὅτ' εὐφραινοίμεθα, των ευφροσυνών μεταδιδόντες, καὶ εί τι λυπηρόν είη, είς ταῦτα παρακαλούντες. Καὶ τὸ προθυμείσθαι δὲ συναύξειν τὸν οίκον επαιδεύημεν αυτήν, επιγιγνώσκειν αυτήν ποιούντες καὶ τῆς ευπραγίας αυτη μεταδιδόντες. Και δικαιοσύνην δ' αυτη ένεποιουμεν, τιμιωτέρους τιθέντες (14) τούς δικαίους των αδίκων καὶ έπιδεικνύοντες πλουσιώτερον καὶ έλευθεριώτερον βιοτεύοντας τῶν άδίκων καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταίτη τῆ χώρα κατετάττημεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις πασιν είπον, » έφη « ω Σωχρατες, εγω τη γυναικί ότι πάντων τούτων ούδεν οφελος, εί μη αυτή επιμελήσεται όπως διαμενεί έχαστω ή τάξις. Ἐδίδασχον δὲ αὐτὴν ὅτι καὶ ἐν ταῖς εύνομουμέναις πόλεσιν ούκ άρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἢν νόμους καλούς γράψωνται, άλλά καὶ νημηφύλακας προσαιρούνται, οίτινες έπισκοπούντες τον μέν ποιούντα τὰ νόμιμα ἐπαινούσιν. ἢν δέ τις παρά τούς νόμους ποιῆ, ζημιοῦσι. Νομίσαι οὖν ἐκέλευον» έφη «την γυναϊκα καὶ αὐτην νομοφύλακα τῶν ἐν τῆ οἰκία είναι, καὶ έξετάζειν δὲ, ὅταν δόξη αὐτῆ, τὰ σκεύη, ώσπερ ὁ φρούραρχος τάς φυλακάς (15) έξετάζει, καὶ δοκιμάζειν εἰ καλώς Εκαστον έχει. ώσπες ή βουλή εππους και εππέας δοκιμάζει, και επαινείν δε καὶ τιμάν, ώσπερ βασίλισσαν, τον άξιον από της παρούσης δυνάμεως, και λοιδορείν και κολάζειν τον τούτων (16) δεόμενον. Πρός δε τούτοις εδίδασκον αὐτὴν» έφη «ώς οὐκ ἂν ἄχθοιτο δικαίως εὶ πλείω αὐτῆ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, επιδειχνύων ότι τοῖς μεν οἰχεταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων χρημάτων τοσούτον όσον φέρειν η θεραπεύειν η φυλάττειν, χρη-

14. Τιμιωτερούς τιθεντές, ionisme pour στα πλειονός τιμής αγοντές οι

15. Τας φυλακάς. V. p. 259, n. 11.

<sup>13.</sup> Τὸ προνοείν . . . καὶ σκοπείν, régime de ἔχειν (comme τὸ μνημονικόν). 14. Τιμιωπέρους τιθέντες, ionisme pour διὰ πλείονος τιμῆς ἄγοντες ou

<sup>16.</sup> Τούτων, c.-à.-d. τοῦ λοιδορεῖσθαι καὶ τοῦ κολάζεσθαι.

είναι ἢ ἦν, πολλὴ δ' ἐγχούση (δ), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοκοίη

είναι η επεφύκει,

«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφίλητον μᾶλλον είναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα

•ἀποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι

•μοε, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρώμην τέ

•σε ἐξαπατᾶν λέγων ὡς πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε

•ἀρνώριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορ•φυνάδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς:

Γ NH. «Εὐφήμει·» ἔφη « μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος· οὐ γὰρ ἂν
•ἔγε» γέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς.»

Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὧ γύναι, ὡς καὶ τῶν
•σω κάτων ποινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

Ι ΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

I. «Ποτέρως ἃν οὖν» ἔφην ἐγὼ «τοῦ σώματος αὖ δοχοίην εἶναι »ἀξε φίλητος μᾶλλον χοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέ->χει » τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαῖνόν τε χαὶ ἐρρωμένον »ἔσ αι, χαὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι »μίλ τω (⁶) ἀλειφόμενος χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀν-ὸς εχέλψ ἐπιδειχνύοιμί τε ἐμαυτὸν χαὶ συνείην ἐξαπατῶν σε χαὶ »παρέχων ὁρᾶν χαὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός;» ΝΝΗ. «Ἐγὼ μὲν» ἔφη ἐχείνη «ουτ' ἂν μίλτου ἀπτοίμην ἢδιον »ἢ σοῦ, οὖτ' ἂν ἀνδρειχέλου χρῶμα ὁρψην ῆδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ' -ᾶν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἥδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἢ »ύγεαίνοντας.»

I. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι, » μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ » σῷ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ » βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οῦτω καὶ οἱ ἄνθρωποι » ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αἱ δ' ἀπάται » αὐται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ἱ ἐξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales.

6. Μίλιφ, minium (oxyde rouge de plomb).

σθαι δὲ οὐδ.
σπότου δὲ ἰσι
οὖν καὶ σωξ.
τούτω καὶ
Σ. «Τ΄
πώς σω

٠.

1. « ...
δοθώς
επιμε
φάνε
λείο
« ...
ξ

LAW LEEV INGOV. > τεν τω «ποὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο:» τ ιοιπού γε τοιούτον μέν ούδε ...... αιταράν δε και πρεπόντως έγου - Καὶ εμε μέντοι ιρώτα εί - - - ο οντι καλή φαίνοιτο, άλλα μη μ ... .crsot. w Zwxpates, > Egn « ovehow 🗻 🔐 αθήσθαι, άλλά σύν τοῖς θεοῖς π. 🥆 τω των ίστον προσστάσαν δ τι το τ ιωνου ιιθιδάξαι. δ΄ τι δε χείρον επιμαθείς 📭 🤲 πετυποιόν. παραστήναι δὲ καὶ άποις 🕿 : μελίθειν δε καὶ έπισκοπουμένην εί κα 🗷 .. ωστα. Γαυτα γαρ εδόχει μοι αμα έπιι. 🚤 👊 ιματία καὶ στρώματα άνασεῖσαι καὶ σι 🗩 \_ were re comp niτwe αν(9) και εσθίειν έδι 🔊 ..... του ειχροιωτέραν φαίνεσθαι τη άληθεία. « Κ νους συν Σηται (10) διακόνφ καθαρωτέρα οὐφ πλιον υμφιεσμένη, χινητικόν γίγνεται, άλλως τ 4-1. 11 με ταριζευθαι(11) προση αντί τοῦ ανας ≠ : meteir. li δ' α'εί καθήμεναι σεμνώς πρός τ 👊 📚 ειατιμούς πρίνεσθαι παρέχουσιν ξαυτάς. -A . Σπαραιες, ουτως, εν ίσθι, ή γυνή μου κατε ...... ουπερ έγω εδίδασκον αθτήν και ώσπερ νθ 🦈

#### CHAPITRE XI.

του του του Ετουν Το του του του Ευρουν του της γυναικής έργων έκα-

ich were the comme s'il y avait 2π3' ην. Les Grees to a testion.

The comme s'il y avait 2π3' ην. Les Grees comme s'il y avait: εὶ γυμνάζωτο

to the second of the second

νώς μοι δοχώ άχηχοέναι την πρώτην(1), χαὶ άξιά γε πάνυ έπαίνου αμφοτέρων ύμων (2)· τα δ' αὐ σὰ έργα > έφην εγώ «ήδη μοι λέγε, ίνα σύ τε έφ' οίς εὐδοκιμεῖς διηγησάμενος ήσθης, κάγὼ τὰ τοῦ χαλοῦ χάγαθοῦ ἀνδρὸς έργα τελέως διακο σας καὶ καταμαθών, ην δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν είδω.

Ι. « Αλλά, νη Δί', » έφη δ Ισχήμαχος «καὶ πάνυ ήδέως σοι, ω Σεύκρατες, διηγήσομαι α έγω ποιων διατελώ, ίνα και μεταρρυθ-

μίσης με, εάν τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς ποιείν.»

Σ. «'Aλλ' ενώ μεν δή » έφην «πῶς αν δικαίως μεταρουθμίσαεμι άνδρα άπειργασμένον καλόν τε κάγαθον, καὶ ταῦτα ών ανήρ δε άδηλεσγείν τε δοχώ και άερημετρείν και, το πάντων δή ανοπότατον δοκούν είναι έγκλημα, πένης καλούμαι. Καὶ πάνυ μενταν, ω Ἰσγόμαγε, ην εν πολλη αθυμία τω επικλήματι τούτω(8). εὶ μὶ πρώην ἀπαντήσας τῷ Νικίου (4) τοῦ ἐπηλύτου ἵππφ εἰδον στολλούς ακολουθούντας αυτώ θεατάς, πολύν δε λόγον εχόντων **τεν**ῶν περὶ αὐτοῦ ἥκουον· καὶ δῆτα ἦρόμην προσελθών τὸν ἱππο-**≈όμ**ον εὶ πολλὰ εἴη χρήματα τῷ ἵππψ. Ὁ δὲ προσβλέψας με ώς Φο δε ύγιαίνοντα τῷ έρωτήματι(δ) είπε · «Πως δ' αν ίππω γοή-🖚 ματα γένοιτο; » Ούτω δη εγώ ανέχυψα ακούσας δτι εστίν αρα **Θε**μιτον και πένητι ίππω άγαθῷ γενέσθαι, εἰ τὴν ψυχὴν φύσει άγαθην έγοι. Ώς οὖν θεμιτὸν καὶ έμοὶ άγαθω άνδρὶ γενέσθαι. διηγού τελέως τὰ σὰ ἔργα, Ένα, ὅ τι ἄν δύνωμαι ἀκούων καταμαθείν(6), πειρώμαι καὶ έγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεϊσθαι και γάρ άγαθή έστιν» έφην έγω « ήμερα (7) ως άρετης άργεσθαι.»

Ι. «Σὺ μὲν παίζεις,» ἔφη ὁ Ἰσγόμαχος «ὦ Σώχρατες, ἐγὼ δ' δμως σοι διηγήσομαι α έγω ύσον δύναμαι πειρωμαι έπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ανθρώποις, ἄνευ μεν τοῦ γιγνώσκειν τε α δεῖ ποιεῖν καὶ έπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ

tous les deux des louanges.
3. Τῷ ἐπικλήματι τούτφ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

6. O π . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en £ 'écoutant.

Ch. XI.] 1. Τὴν πρώτην, en premier lieu.

<sup>2.</sup> Αξια ξπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez

<sup>4.</sup> Τῷ Νικίου. On ne sait pas de quel personnage il est ici question. 5. Προσβλέψας με τῷ έρωτηματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.

<sup>7.</sup> Άγαθή ήμερα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

πρώπτειν, φρονίμοις (8) δ' ούσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μέν διδόασι ευδαιμονείν, τοις δ' ού, ούτω δή έγω άργομαι μέν τους θεού θεραπεύων, πειρώμαι δὲ ποιείν ώς αν θέιμς ή μοι εύγομένω κα ύγιείας τυγγάνειν και δώμης σώματος και τιμής εν πόλει και εν νοίας έν φίλοις καὶ έν πολέμω καλής σωτηρίας καὶ πλούτου κα huic en Souévou. »

Καὶ ἐνώ ἀκούσας ταῦτα:

Σ «Μέλει γάρ(9) δή σοι, ω Ἰσγόμαγε, όπως πλουτής κα πολλά γοήματα έχων πολλά έχης πράγματα(10) τούτων έπιμα kônesvoc:"

Ι. « Καὶ πάνυ γ' » έφην ὁ Ισχόμαγος «μέλει μοι τούτων 6 δρουτάς ήδυ γάρ μοι δοχεί, ω Σώχρατες, και θεούς μεγαλείως τ μαν, και φίλους, ήν τινος δέωνται, επωφελείν, και την πόλιν με

δέν το κατ' έμε χρήμασιν ακόσμητον είναι.»

Σ. « Καὶ γὰρ καλά, » ἔφην ἐγώ « ω Ἰσγόμαγε, ἐστὶν α σὐ λέγει. και δυνατού γε ίσχυρως ανδρός. Πώς γαρ ού, ότε πολλοί μείψεν ανθρωποι οδ ού δύνανται ζην άνευ τοῦ άλλων δείσθαι, πο λοί δ' άγαπωσιν ην δύνωνται τα ξαυτοίς άρχουντα πορίζεσθα= () δε δή δυνάμενοι μη μόνον τον ξαυτών οίχον διοιχείν, άλπ και περιποιείν (11) ώστε και την πόλιν κοσμείν και τους φίλου δηικουφίζειν, πῶς τούτους(12) οὐχὶ βαθεῖς(13) τε καὶ ἐρρωμένουάνδρας χρή νομίσαι; Αλλά γάρ έπαινείν μένη έφην έγω «τοί ιπιούτους πολλοί δυνάμεθα σύ δέ μοι λέξον, ώ Ισγόμαγε, ασ ώντικο ηρξω, πως ύγιείας επιμελεί(14); πως της του σώματο δώμης: πῶς θέμις είναι σοι (15) καὶ ἐκ πολέμου καλώς σώζεσθαὶ τός δε χρηματίσεως πέρι και μετά ταῦτα» έφην έγω «άρκέσε duavery, v

Ι. «'Αλλ' έστι μέν,» έφη ὁ Ισγομαγος «ώς γε έμοι δοχεί, ο Σώνρατες, ακόλουθα ταύτα πάντα αλλήλων. Επεί γαρ έσθίειν τι τα Ικανά έχει, έκπονούντι μέν όρθως μάλλον δοκεί μοι ή ύγίεμ

1). Γαρ s'explique par quelque chose de sous-entendu, comme τοῦτο d

Ποάγματα ἔχειν, avoir des embarras.
 Περιποιείν. Voy. p. 252, n. 28.

16. Θέμις, sous-ent. έστε. - Είχαι σοι, qu'il te soit donné de (comm a'll y avait, an lieu de sivat, tesivat).

<sup>1.</sup> Ol φρόνιμοι équivant à οἱ γιγνώσχοντες & δεὶ ποιείν. A l'autre term Impulsingar όπως κελ. correspond ici ξπιμελέσι.

<sup>12.</sup> Of δε δή δυνάμενοι . . . , πώς τούτους, anacoluthe.

<sup>18.</sup> Badis se disait d'un homme riche et puissant.
14. Enquélei. Sur les secondes personnes du moyen en se, et non en voy, p. 246, n. 17.

παραμένειν, έχπονουντι δε μαλλον ή δώμη προσγίγνεσθαι, ασνοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου κάλλιον σώζεσθαι, δρθῶς δὲ ἐπιμελομένω χαὶ μή καταμαλακιζομένω μαλλον(16) είκος τον οίκον αυξεσθαι.»

Σ. « Αλλά μέχρι μεν τούτου Επομαι, » έφην έγω « ω Ἰσγόμαχε, ότι ξαπονούντα φής καὶ επιμελόμενον καὶ άσκούντα άνθρωπον μαλλον τυγγάνειν των άγαθων, δποίφ δὲ πόνφ χρη πρὸς τὴν εὐεξίαν και δώμην και δπως άσκεις τὰ τοῦ πολέμου και δπως έπιμελεί(17) του περιουσίαν ποιείν ώς καὶ φίλους επωφελείν καὶ πόλιν επισγύειν, ταῦτα αν ήδέως» έφην εγώ «πυθοίμην.»

1. « Ένω τοίνυν, » έωτι « ω Σωκρατες, » ο Ισγόμαγος « ανίστασ 🔾 αι μεν έξ εύνης είθισμαι ήνικ αν έτι ένδον καταλαμβάνοιμι. εξ τινα δεόμενος ίδειν τυγγάνοιμι. Καν μέν τι κατα πόλιν δέη πράττειν, ταῦτα πραγματευόμενος περιπάτψ τούτψ χρῶμαι(18). η το δε μηδεν άναγχαϊον ή κατά πόλιν, τον μεν ίππον ο παϊς προτο εἰς ἀγρὸν, ἐγωὰ δὲ περιπάτψ χρῶμαι τῆ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως Επείνονι, ω Σώχρατες, η εί εν τῷ ξυστῷ(19) περιπατοίην. Έπειδαν δε έλθω είς άγρον, ην τέ μοι φυτεύοντες τυγγάνωσιν ην τε **νειον** ποιουντες (20) ήν τε σπείροντες ήν τε καρπον συγκομίζοντες, ταύτα επισκεψάμενος όπως Εκαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, εάν έχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετὰ δὲ ταῦτα ώς τὰ πολλὰ ἀναβας επὶ τὸν ἵππον ἱππασάμην (21) ἱππασίαν ώς ἂν έγω δύνωμαι δμοιστάτην ταῖς ἐν τῷ πολέμψ ἀναγχαίαις ὑππασίαις, οὖτε πλαγίου οὔτε κατάντους οὔτε τάφρου οὔτε ὄχθου (22) ἀπεχόμενος ώς μέντοι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, ἐπιμέλομαι τοῦ μὴ ἀποχωλεῦσαι τον εππον. Επειδάν δε ταῦτα γένηται, ὁ παῖς εξαλίσας (28) τὸν εππον οίκαδε απάγει, αμα φέρων από του γώρου ήν τι δεώμεθα

16. Māllov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif.
17. Επιμελεί. Voy. la note 17 de la page 246.
18. Περιπάτφ τούτφ χοῦμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en is προστατούτας του χοῦμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en

fais ma promenade.

19. Ξυσιῷ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant δρόμοε).

<sup>20.</sup> Νείον ποιείν, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait PELOV TOILIV.

<sup>21.</sup> Γππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288, n. 25).
22. Πλαγίου tombe sur τάφρου, κατάντους sur δχθου.
23. Εξαίνητε τηπον c'est faire rouler un cheval en sueur Εξαλίνδειν ίππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la

ωρισμένην από της ανδρωνίτιδος, ενα μήτε εκφέρηται ένδοθεν δ τι μή δεί, μήτε τεχνοποιώνται οἱ οἰχέται άνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης. Οί μέν γάρ γρηστοί παιδοποιησάμενοι ευνούστεροι ώς επί τὸ πολύ, οἱ δὲ πονηφοὶ συζυγέντες εὐπορώτεροι πρὸς τὸ κακουργειν γίγνονται. Επεί δε ταυτα διήλθομεν, » έφη «ούτω δή κατά φυλάς διεχρίνομεν τὰ έπιπλα. Ἡρχόμεθα δὲ πρώτον » έφη «άθροίζοντες οξε άμφὶ θυσίας χρώμεθα. Μετά ταῦτα χόσμον γυναικός τον είς έρρτας διηρούμεν, έσθητα ανδρός την είς έρρτας χαὶ πόλεμον καὶ στρώματα εν γυναιχωνίτιδι, στρώματα εν ανδρωνίτιδι · ύποδήματα γυναιχεία, ύποδήματα άνδρεία · όπλων άλλη φυλή, άλλη ταλασιουργικών δργάνων άλλη σιτοποιικών, άλλη όψοποιικών, άλλη των άμφὶ λουτρόν, άλλη άμφὶ μάκτρας άλλη άμφὶ τραπέζας, καὶ ταῦτα(6) πάλιν διεγωρίσαμεν, οἶς τε ἀεὶ δεῖ χρησθαι, καὶ τὰ θοινητικά. Χωρίς δὲ καὶ τὰ κατὰ μηνα δαπανώμενα ἀφείλομεν, δίχα (7) δέ καὶ τὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα κατέθεμεν ούτω γὰρ ήττον λανθάνει (8) όπως πρὸς τὸ τέλος ἐκβήσεται. Ἐπεὶ δὲ ἐχωρίσαμεν πάντα κατά φυλάς τὰ ἔπιπλα, εἰς τάς γάρας τάς προσηκούσας έκαστα διηνέγκαμεν (9). Μετά δέ τούτο όσοις μέν των σχευών καθ' ήμέραν χρώνται οἱ οἰκέται, οίον σιτοποιιχοίς, δψοποιιχοίς, ταλασιουργιχοίς, καὶ εί τι άλλο τοιούτον, ταύτα μέν αὐτοῖς τοῖς χρωμένοις δείξαντες ὅπου δεῖ τιθέναι, παρεδώχαμεν καὶ ἐπετάξαμεν σᾶ (10) παρέχειν όσοις δ' εἰς ἐορτὰς ἢ ξενοδοχίας χρώμεθα ἢ εἰς τὰς διὰ χρόνου (11) πράξεις, ταύτα δὲ(12) τη ταμία παρεδώκαμεν, καὶ δείξαντες τὰς χώρας=

dépassant, vient se placer, lorsque le battant est fermé, au-dessus d'une saillie de la paroi. Un trou cylindrique est percé de haut en bas dans la partie de la traverse qui dépasse le battant, et il se prolonge dans l'intérieur de la saillie de la paroi. On laisse tomber au fond de ce trou un petit cylindre de fer, appelé βάλανος, dont la tête s'enfonce jusqu'à moitié environ de la hauteur de la traverse, et qui ainsi l'assujettit. Le trou est très-étroit et le βάλανος le remplit exactement; il est impossible de retiren le βάλανος avec les deignes il font vue sorte de eles (βελανος suppossible). de retirer le βάλανος avec les doigts; il faut une sorte de clef (βαλανάγου) faite exprès et qui s'ajuste avec la tête du βάλανος.

 Ταύτα, c'est-à-dire τὰ ἀμφὶ τραπέζας.
 Λίχα, à part. Cicéron a fait un contre-sens en traduisant ce passage comme suit: « annuum quoque in duas partes divisimus. »

8. Sous-entendez à λανθάνει un régime direct de personne (ἡμᾶς, silon veut, ou plus généralement «la personne qui s'occupe de ce soin»).

9. Δηνέγχαμεν. Les Attiques se servent de la forme d'aoriste second.

ηνεγκον, à la première personne du singulier; aux autres personnes, des formes de l'aoriste premier, ηνέγχας, etc. 10. Σα. Voy. p. 255, note 4.

11. Διὰ χούνου, de loin en loin.
12. Remarquez la structure de la phrase: ὅσοις μὲν . . . , ταῦτα μὲν . . . , ὅσοις δὲ . . . , ταῦτα δὲ . . . (cf. page 260, note 20.)

αὐτῶν καὶ ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάμενοι Εκαστα, εἴπομεν αὐτῇ διδόναι τούτων ὅτω δέοι Εκαστον, καὶ μεμνῆσθαι ὅ τι ἄν τῷ διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι πάλιν ὅθενπερ ἂν Εκαστα λαμβάνη.

Την δε ταμίαν εποιησάμεθα επισχεψάμενοι ήτις ημίν εδόχει είναι έγχρατεστάτη καὶ γαστρός καὶ οίνου καὶ ύπνου καὶ άνδρῶν συνουίας, πρός τούτοις δὲ ἢ τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόκει ἔχειν, χαὶ τὸ προγοεῖν(18) μή τι κακὸν λάβη παρ' ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ σκοπείν δπως γαριζομένη τι ημίν ύφ' ημών αντιπμήσεται. 'Εδιδάσχομεν δε αὐτὴν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχειν προς ἡμᾶς, ὅτ' εὐφραινοίμεθα, των εύφροσυνων μεταδιδόντες, καὶ εί τι λυπηρόν είη, είς ταύτα παρακαλούντες. Καὶ τὸ προθυμείσθαι δὲ συναύξειν τὸν οίχον επαιδεύομεν αὐτὴν, επιγιγνώσχειν αὐτὴν ποιοῦντες καὶ τῆς εύπραγίας αὐτη μεταδιδόντες. Καὶ δικαιοσύνην δ' αὐτη ενεποιοῦμεν, τιμιωτέρους τιθέντες (14) τους δικαίους τῶν ἀδίκων καὶ ἐπιδεικνύοντες πλουσιώτερον καὶ έλευθεριώτερον βιοτεύοντας τῶν ἀδίκων καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταίτη τῆ χώρα κατετάττομεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἶπον,» ἔφη «ω Σωκρατες, ἐγω τῆ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων ούδεν δφελος, εί μη αυτή επιμελήσεται δπως διαμενεῖ εκάστω ή τάξις. Ἐδίδασκον δε αὐτὴν ὅτι καὶ ἐν ταῖς εύν ομουμέναις πόλεσιν ούκ άρχειν δοκεί τοις πολίταις, ην νόμους καλούς γράψωνται, άλλά καὶ νομοφύλακας προσαιρούνται, οίτινες <sup>έττ</sup> εσιοπούντες τὸν μὲν ποιούντα τὰ νόμιμα ἐπαινούσιν, ἢν δέ τες παρά τους νόμους ποιῆ, ζημιοῦσι. Νομίσαι οὖν ἐκέλευον»  $\hat{\epsilon} \mathbf{P} \eta$  «την γυναϊκα καὶ αὐτην νομοφύλακα τῶν  $\hat{\epsilon}$ ν τη οἰκία  $\hat{\epsilon}$ ίναι, και εξετάζειν δε, δταν δόξη αὐτῆ, τὰ σκεύη, ώσπες δ φρούραρχος τὰς φυλακάς (15) έξετάζει, καὶ δοκιμάζειν εἰ καλῶς Εκαστον ἔχει, Εσπερ ή βουλή εππους και εππέας δοκιμάζει, και επαινείν δε καὶ τιμᾶν, ώσπερ βασίλισσαν, τον άξιον ἀπὸ τῆς παρούσης δυνάμεως, και λοιδορείν και κολάζειν τον τούτων (16) δεόμενον. Πρός 🕉 τούτοις εδίδασκον αὐτὴν» έφη «ώς οὐκ ἂν ἄχθοιτο δικαίως εί πλείω αὐτῆ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, επιδειχνύων δτι τοῖς μεν οἰκέταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων χρημάτων τοσούτον δσον φέρειν ή θεραπεύειν ή φυλάττειν, χρή-

15. Τὰς φυλακὰς. V. p. 259, n. 11. 16. Τούτων, c.-à.-d. τοῦ λοιδορεϊσθαι καὶ τοῦ κολάζεσθαι.

<sup>13.</sup> Το προνοείν . . . καὶ σκοπείν, régime de ἔχειν (comme το μνημονικόν).
14. Τιμιωτέρους τιθέντες, ionisme pour διὰ πλείονος τιμῆς ἄγοντες ου
ἔχοντες.

**εἶναι** ἢ ἦν, πολλἢ δ' ἐγχούση (δ), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς **ἐληθεία**ς, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοκοίη **ἐἐναι** ἢ ἐπεφύκει,

«Εἰπέ μοι, » ἔφην «ω γύναι, ποτέρως ἄν με κρίναις ἀξιοφί
λητον μᾶλλον είναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα

σὰποδεικνύοιμι καὶ μήτε κομπάζοιμι ως πλείω τῶν ὄντων ἔστι

μοι, μήτε ἀποκρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρώμην τέ

σε ἐξαπατᾶν λέγων ως πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδεικνύς τε

σὰγύριον κίβδηλον δολοίην σε καὶ ὅρμους ὑποξύλους, καὶ πορ
συρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

«Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς:

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » ἔφη «μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος οὐ γὰρ ἂν 
•ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς.»

Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὡ γύναι, ὡς καὶ τῶν 
•σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις:»

ΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως ἃν οὖν» ἔφην ἐγω «τοῦ σώματος αὖ δοχοίην εἶναι »ἀξιοφίλητος μᾶλλον κοινωνὸς, εἶ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέχειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαἴνόν τε καὶ ἐρρωμένον »ἔσται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι »μίλτω (⁶) ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνἔδεικέλψ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ »παρέχων ὁρᾶν καὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός;» ΓΥΝΗ. «Ἐγω μὲν» ἔφη ἐκείνη «ουτ' ἂν μίλτου ἀπτοίμην ἣδιον »ἢ σοῦ, οὕτ' ἂν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ἣδιον ἢ τὸ σὸν, οὕτ' »ἄν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἣδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἐννιαίνοντας.»

1. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὦ γύναι, »μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ »σῷ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ »βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι »ἀνθρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αἱ δ' ἀπάται »αὖται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ἂν ἀνεξελέγκτως ἱξεπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment dans la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardaient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίλιφ, minium (oxyde rouge de plomb).

٠,٠

αν επιγειρώσιν εξαπατάν ---- παρουσται έξανιστάμενοι πρίν πατους Ειτηρονται η ύπο δακρύων βα-· πανεττεύθησαν.» ση ετώ «πρός ταῦτα ἀπεκρίνατο;» ε τις ζωπού γε τοιούτον μέν οὐδέν--- -- Βαράν δὲ καὶ πρεπόντως ἔγου— --🗫 🚾. Καὶ ἐμὲ μέντοι ἦρώτα εἶ τ. 🚤 🗷 το δετι καλή φαίνοιτο, άλλά μη μό ---🗪 🗻 ταθήσθαι, άλλὰ σύν τοῖς θεοῖς πμ 🖚 🚄 🗗 το τον ίστον προσστάσαν δ' τι μέ 🖘 🖹 ινετατι ετιδιδάξαι, δ΄ τι δε γείρον επιμαθείν 🖛 🚩 u το πετοποιόν, παραστήναι δέ καὶ απομε 🖚 🕫 τρείθειν δε και επισκοπουμένην εί κατο == 🖘 Ταῦτα γὰο ἐδόχει μοι αμα ἐπιμέ 🤝 🕶 🕹 🛥 τετρ: ΄ 1γαθον δε έφην είναι γυμνάσιον κα= 🌊 🗷 ὶμάτια χαὶ στρώματα ἀνασεϊσαι χαὶ συν 🚄 🥕 war de Empy obtwe av (9) xai Eagleir Foint 💶 🕶 είχροωτέραν φαίνεσθαι τῆ άληθεία. « Κα. 💳 ······· Εντερτινίζηται (10) διακόνω καθαρωτέρα οὐσε υσεί τ γιισιεσμένη, χινητικόν γίγνεται, άλλως τ υ προσφ αντί του αναγ-- μετείτ. Αί δ' άει καθήμεναι σεμνώς πρός τάς - κα ξαπατώσας κρίνεσθαι παρέχουσιν ξαυτάς.> . . . Σαικρατες, οίτως, εὐ ἴσθι, ή γυνή μου κατετι τε και δισπερ έγω εδίδασκον αυτήν και ώσπερ νθν

### CHAPITRE XI.

του της δερώ είπου. - Το παιαχεί τὰ μεν δή περί τῶν τῆς γυναικὸς ἔργων έκα-

<sup>(</sup>f. page 246, note 20.

(i. page 246, note 20.

(ii. page 246, note 20.

(iii. page 246, note 24.

(iii. page 246, note 2

νῶς μοι δοχοῦ ἀχηχοέναι τὴν πρώτην(1), καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου αμφοτέρων ύμων(2) τα δ' αὐ σὰ ἔργα > ἔφην εγώ <ἤδη μοι λέγε, ίνα σύ τε έφ' οίς εὐδοκιμεῖς διηγησάμενος ήσθῆς, κάγὼ τὰ τοῦ χαλοῦ χάγαθοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διαχο σας καὶ καταμαθών, ην δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν είδω.

I. « Αλλά, νη Δί', » έφη δ Ισχόμαχος «καὶ πάνυ ήδέως σοι, ω Σερατες, διηγήσομαι α έγω ποιων διατελώ, ενα και μεταρρυθ-

μέσης με, εάν τί σοι δοχῶ μὴ χαλῶς ποιεῖν.»

Σ. «'Αλλ' έγω μεν δή » έφην «πως αν δικαίως μεταρρυθμίσος 🗷 📶 ανδρα απειργασμένον καλόν τε κάγαθον, καὶ ταῦτα ών άντων δή άν Ττότατον δοχοῦν είναι έγκλημα, πένης καλοῦμαι. Καὶ πάνυ με ταν, ω Ισχόμαχε, ήν εν πολλή αθυμία τῷ ἐπικλήματι τούτω (8), μι πρώην απαντήσας τῷ Νικίου (4) τοῦ ἐπηλύτου ἵππω εἰδον π λιούς ακολουθούντας αύτῷ θεατάς, πολύν δὲ λόγον ἐχόντων τι 🗪 τῶν περὶ αὐτοῦ ἤκουον καὶ δῆτα ἡρόμην προσελθών τὸν ἱππομο εί πολλά είη χρήματα τῷ ἵππψ. Ὁ δὲ προσβλέψας με ώς ο Τε ύγιαίνοντα τῷ έρωτήματι (5) είπε · «Πῶς δ' αν ίππω χρή-• ε ατα γένοιτο; » Ούτω δή εγώ ανέκυψα ακούσας δτι εστίν άρα 🗲 🗝 μιτον καὶ πένητι ίππφ άγαθῷ γενέσθαι, εὶ τὴν ψυχὴν φύσει 🚰 αθήν έχοι. Ώς οὖν θεμιτὸν καὶ ἐμοὶ ἀγαθῷ ἀνδρὶ γενέσθαι, δετηρού τελέως τὰ σὰ ἔργα, ἵνα, δ΄ τι ἄν δύνωμαι ἀκούων καταμαθείν (6), πειρώμαι καὶ έγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεϊσθαι και γάρ άγαθή έστιν» έφην έγω «ήμέρα (7) ως άρετης άργεσθαι.»

Ι. «Σὺ μὲν παίζεις,» ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὦ Σώκρατες, ἐγὼ δ' ομως σοι διηγήσομαι α έγω ύσον δύναμαι πειρωμαι επιτηδεύων διαπεράν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις, ἄνευ μεν τοῦ γιγνώσκειν τε α δεῖ ποιείν καὶ έπιμελείσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ

t'écoutant

Ch. XI.] 1. Τὴν πρώτην, en premier lieu. 2. Ἄξια ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, des choses telles que vous méritez tous les deux des louanges.

<sup>3.</sup> Τψ ξπικλήματι τουτφ, à cause de cette appellation. Pour ce sens du datif, cf. ci-dessous, n. 5.

<sup>4.</sup>  $T\vec{\psi}$  Nixlov. On ne sait pas de quel personnage il est ici question. 5. Προσβλέψας με τῷ έρωτήματι, me regardant avec étonnement à cause de cette question.
6. Ο τι . . . . καταμαθείν, en tout ce que je pourrai avoir appris en

<sup>7.</sup> Άγαθή ήμέρα. On sait que chez les anciens, certains jours valaient mieux que d'autres pour commencer quoi que ce fût.

πράττειν, φρονίμοις (8) δ' οὖσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μὲν διδόαστι εὐδαιμονεῖν, τοῖς δ' οὖ, οὕτω δὴ ἐγὼ ἄρχομαι μὲν τοὺς θεοὺς θεραπεύων, πειρῶμαι δὲ ποιεῖν ὡς ὰν θέμις ἢ μοι εὐχομένω καὶ ὑγιείας τυγχάνειν καὶ ῥώμης σώματος καὶ τιμῆς ἐν πόλει καὶ εὐνοίας ἐν φίλοις καὶ ἐν πολέμω καλῆς σωτηρίας καὶ πλούτου καλῶς αὐξομένου.»

Καὶ ένω ακούσας ταῦτα·

Σ. «Μέλει γὰρ(<sup>9</sup>) δή σοι, ὧ Ἰσχόμαχε, ὅπως πλουτῆς και πολλὰ χρήματα ἔχων πολλὰ ἔχης πράγματα(<sup>10</sup>) τούτων ἐπιμε λόμενος;»

1. « Καὶ πάνυ γ' » ἔφην ὁ Ἰσχόμαχος «μέλει μοι τούτων ω ἐρωτᾶς ἡδὺ γάρ μοι δοχεῖ, ὧ Σώχρατες, χαὶ θεοὺς μεγαλείως τ μαν, καὶ φίλους, ἦν τινος δέωνται, ἐπωφελεῖν, καὶ τὴν πόλιν με

δέν τὸ κατ' έμε χρήμασιν ακόσμητον είναι.»

Σ. «Καὶ γὰρ καλὰ,» ἔφην ἐγῶ «ω Ἰσχόμαχε, ἐστὶν ἃ σὰ λέγει καὶ δυνατοῦ γε ἰσχυρῶς ἀνδρός. Πῶς γὰρ οῦ, ὅτε πολλοὶ με εἰσὶν ἄνθρωποι οῦ οὐ δύνανται ζῆν ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, πο. λοὶ δ' ἀγαπῶσιν ἢν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς ἀρχοῦντα πορίζεσθα Οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι μὴ μόνον τὸν ἑαυτῶν οἶχον διοιχεῖν, ἀλῶ καὶ περιποιεῖν (¹¹) ώστε καὶ τὴν πόλιν κοσμεῖν καὶ τοὺς φίλοι ἐπικουφίζειν, πῶς τούτους (¹²) οὐχὶ βαθεῖς (¹³) τε καὶ ἐρρωμένοι ἄνδρας χρὴ νομίσαι; ᾿Αλλὰ γὰρ ἐπαινεῖν μὲν » ἔφην ἐγὼ «τοι τιιούτους πολλοὶ δυνάμεθα· σὰ δέ μοι λέξον, ὡ Ἰσχόμαχε, ἀ ωνπερ ἤρξω, πῶς ὑγιείας ἐπιμελεῖ (¹⁴); πῶς τῆς τοῦ σώματι ἡώμης; πῶς θέμις εἶναί σοι (¹⁵) καὶ ἐκ πολέμου καλῶς σώζεσθα τῆς δὲ χρηματίσεως πέρι καὶ μετὰ ταῦτα » ἔφην ἐγὼ «ἀρκέσ. ἀκούειν.»

Ι. «'Αλλ' έστι μέν,» έφη ὁ Ἰσχόμαχος «ώς γε έμοὶ δοχεῖ, Ε Σώνρατες, ἀκόλουθα ταῦτα πάντα ἀλλήλων. Ἐπεὶ γὰρ ἐσθίειν τι Ε τὰ Ἰνανὰ ἔγει, ἐκπονοῦντι μὲν ὀρθῶς μᾶλλον δοχεῖ μοι ἡ ὑγίεις

 Γάρ s'explique par quelque chose de sous-entendu, comme τοῦτο δὲ θαυμάζω, avant μέλει γὰρ δή σοι.

12. Ol để đη δυνάμενοι . . . , πῶς τούτους, anacoluthe.

15. Θέμις, sous-ent. ἐστί. — Είκαί σοι, qu'il te soit donné de (comme

<sup>8.</sup> Οι φρόνιμοι équivaut à οι γιγνώσχοντες & δεί ποιείν. A l'autre terme Ιπιμελείσθαι όπως χιλ. correspond ici έπιμελέσι.

Πράγματα ἔχειν, avoir des embarras.
 Περιποιείν. Voy. p. 252, n. 28.

Bαθύς se disait d'un homme riche et puissant.
 Έπιμελεί. Sur les secondes personnes du moyen en ει. et non en y, voy. p. 246, n. 17.

παραμένειν, έχπονουντι δε μαλλον ή φώμη προσγίγνεσθαι, ασκούντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου κάλλιον σώζεσθαι, ορθώς δὲ ἐπιμελομένω καὶ μή καταμαλακιζομένω μαλλον(16) είκος τον οίκον αυξεσθαι.»

Σ. « Αλλά μέγρι μεν τούτου Επομαι, » έφην έγω « ω Ισγόμαγε, ότι εκπονούντα φής και επιμελόμενον και άσκούντα άνθρωπον μαλλον τυγγάνειν των άγαθων, όποιω δε πόνω χρη πρός την εύεξίαν και δώμην και δπως άσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου και δπως ἐπιμελεί(17) του περιουσίαν ποιείν ώς και σίλους επωσελείν και πόλιν επισγύειν, ταῦτα αν ήδεως» έσην εγώ «πυθοίμην.»

Ι. «Ένω τοίνυν.» ἔφη «ω Σώχρατες.» ὁ Ἰσγόμαγος «ανίστασθαι μέν έξ εύνης είθισμαι ήνίκ' αν έτι ένδον καταλαμβάνοιμι, εί τινα δεόμενος ίδειν τυγγάνοιμι. Κάν μέν τι κατά πόλιν δέη πράττειν, ταῦτα πραγματευόμενος περιπάτφ τούτφ χρωμαι(18): ην δὲ μηδὲν ἀναγχαῖον ή χατὰ πόλιν, τὸν μὲν ἵππον ὁ παῖς προάγει εἰς ἀγρὸν, ἐγωὰ δὲ περιπάτω χρῶμαι τῆ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως αμείνονι, ω Σώκρατες, η εί εν τῷ ξυστῷ (19) περιπατοίην. Έπειδαν δὲ έλθω εἰς άγρὸν, ήν τέ μοι φυτεύοντες τυγγάνωσιν ήν τε νειον ποιουντες (20) ήν τε σπείροντες ήν τε καρπον συγκομίζοντες. ταῦτα ἐπισχεψάμενος ὅπως Εχαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ἐὰν έχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετά δὲ ταῦτα ώς τὰ πολλὰ ἀναβας επί τον εππον εππασάμην (21) εππασίαν ώς αν έγω δύνωμαι δμοιστάτην ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ ἀναγχαίαις ἱππασίαις, οὖτε πλαγίου οὖτε κατάντους οὖτε τάφρου οὖτε ὄχθου(22) ἀπεχόμενος · ώς μέντοι δυνατον ταῦτα ποιοῦντι, ἐπιμέλομαι τοῦ μὴ ἀποχωλεῦσαι τὸν ἵππον. Ἐπειδὰν δὲ ταῦτα γένηται, ὁ παῖς ἐξαλίσας (28) τὸν  $\mathfrak{l}_{\pi\pi o}$ ν οἴχα $oldsymbol{d}$ ε ἀ $\pi$ άγει, ἅμα  $oldsymbol{q}$ έ $oldsymbol{\omega}$ ων ἀ $\pi$ ο  $oldsymbol{v}$ οι  $oldsymbol{u}$ ος  $oldsymbol{u}$ ος oldsymbo

17. Επιμελεί. Voy. la note 17 de la page 246. 18. Περιπάτφ τούτφ χοῶμαι, je me sers de cela comme promenade, j'en

fais ma promenade.

<sup>16.</sup> Mallov ici, comme les deux fois précédentes, tombe sur l'infinitif.

<sup>19.</sup> Ευσιφ. Les Athéniens allaient volontiers se promener en causant sous les galeries couvertes des gymnases, galeries appellées Evorol (ou δρόμα).

<sup>20.</sup> Νειόν ποιείν, préparer une terre à recevoir la semence. Les Grecs laissaient reposer la terre une année sur deux, ne la travaillant cette année-là que pour détruire les mauvaises herbes: c'est ce qui s'appelait WEIDY TOILIV.

<sup>21.</sup> Ίππασάμην: aoriste exprimant l'habitude (cf. p. 288, n. 25).

<sup>22.</sup> Πλαγίου tombe sur τάφρου, κατάντους sur οχθου. 23. Εξαλίνδειν ίππον, c'est faire rouler un cheval en sueur dans la poussière.

sie lann. Enis de, rà nev Badro (24) và de àmodoqueix occade, an orleongium (26). Eira de agração, o Songarec, oga mire revolt

white war altions denuepever (25). »

2. «Ni tip "Hoar, » Egyp eyo « & Toyouaye, apersorus y μοι ταύτα ποιείς. Το γάρ εν τῷ αὐτῷ γρόνω συνεσεετασμένοιγοληθαι τούς τε πρός την έγίειαν και τούς πρός την δώμην παρασχενίσμασι καὶ τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσχήμασι καὶ ταῖς τοῦ πλού του έπιμελείαις, ταύτα πάντα άγαστά μοι δοχεί είναι. Και γάν θτι δοθώς έχάστου τούτων έπιμελεί, ίχανα τεχμήρια παρέγει δημαίνοντά τε γάρ και ξορωμένον ώς έπι το πολύ σύν τοις θεοί σε δρώμεν και έν τοις ιππικωτάτοις τε και πλουσιωτάτοις καταλεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα,»

Ι. «Ταύτα τοίνυν έγω ποιών,» έφη «ω Σωχρατες, ύπο πολ. λών(27) πάνυ συχοφαντούμαι, σύ δ' ίσως ώου με έρειν ώς ύπ=

πολλών καλός κάγαθός κέκλημαι.»

Σ. « Αλλά καὶ ἔμελλον δὲ ἐγώ, » ἔφην « ω' Ισγόμαγε, τοῦτ. Ιοήσεσθαι εί τινα και τούτου ἐπιμέλειαν ποιεί ὅπως δύνη λόγο =

διδόναι και λαμβάνειν, ήν τινί (28) ποτε δέη.>

I. «Οὐ γὰρ δοκῶ σοι,» ἔφη «ώ Σώκρατες, αὐτὰ ταῦτα διατε ≥ λείν μελετών, απολογείσθαι μέν ότι ουδένα άδιχώ, ευ δέ ποισ πολλούς δσον αν δύνωμαι. κατηγορείν δε ού δοκώ σοι μελετάν= άνθρώπων άδιχούντας μέν καὶ ίδία πολλούς καὶ τὴν πόλιν καταμανθάνων τινάς, εὖ δὲ ποιοῦντας οὐδένα;»

Σ. « Αλλ' εί καὶ ερμηνεύειν τοιαύτα μελετάς, τουτό μοι» έφην

ένω «έτι, ω Ισχόμαχε, δήλωσον.»

1. «Οὐδέν μέν οὐν, ω Σωκρατες, παύομαι» έφη «λέγειν μελετών, "Η γάρ κατηγορούντός τινος τών οίκετών ή ἀπολογουμένου άκούσας ελέγχειν πειρώμαι, ή μέμφομαί τινα πρός τους φίλους ή έπαινώ, ή διαλλάττω τινάς των έπιτηδείων πειρώμενος διδά-

24. Badyr, sous-ent. πορευόμενος.

26. Ton . . . dequequier (à peu près comme serait rouvre more dequequer), autant qu'il en faut pour passer le jour, etc.

<sup>25.</sup> Ansarleyyouing, aoriste d'habitude (cf. page 287, note 21). Pour faire disparaître l'humidité répandue à la surface du corps par la chaleur d'un bain de vapeur ou à la suite d'exercices violents, les Grecs se raclaient la peau avec une petite lame recourbée, creusée en un canal où pouvait couler comme dans une gouttière la sueur que l'instrument ex-primait de la peau. Cet instrument portait le nom de strigilis à Rome; on Grèce, de orleyyis: d'où anoarleyyiser.

<sup>27.</sup> Il y a un arrêt de la voix après ero nolloir, et un arrêt semblable à la ligne suivante après les mêmes mots. 28. Tre, sous-ent. deform sed dire reroc laugurers.

συμαέρει αθτοίς αίλους είναι μάλλον η πολεμίους - (--) επιτιμωμέν τινι στρατηγώ συμπαρόντες, η απολογούτέρ του, εί τις άδιχως αιτίαν έχει, ή κατηγορούμεν πρός τοις, εί τις αδίχως τιμάται. Πολλάχις δε και βουλευόμενοι, ι αν επιθυμώμεν πράττειν, ταῦτα επαινοῦμεν, α δ' αν μή · κώμεθα πράττειν, ταῦτα μεμφόμεθα, "Ηδη δ', » έφη «ω Σώσειτες, και διειλημμένως πολλάκις εκρίθην δ τι γρή παθείν η ... στίσαι (30).»

Σ. «Υπὸ τοῦ,» ἔφην ἐγω «ω Ἰσχόμαχε; ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο επάνθανεν.»

J. « Υπὸ τῆς γυναικὸς» ἔφη.

Σ. «Καὶ πῶς δὴ» ἔφην ἐγώ «ἀγωνίζει (81);»

1. Θιαν μεν όληθη λέγειν συμφέρη, πάνυ επιεικώς δταν δε 1 Σωκρατες, ου μά τον Δί', ου δύνος ειαι κρείττω ποιείν.»

Καὶ έγω είπον.

Σ. « Ίσως γάρ, ω Ίσχόμαγε, τὸ ψεῦδος οὐ δύνασαι άληθές TOLEIV.

<sup>29.</sup> Il y a ici, à ce qu'il semble, une lacune dans le texte.

<sup>30.</sup> Παθείν η ἀποτίσαι. Πολλάχις εχοίθην ο τι χρή κτλ. revient à ceci: "J'ai subi de nombreuses condamnations." — Dans les causes publiques, lorsqu'un jugement était intervenu, prononçant qu'un prévenu était coupable des faits allégués contre lui, il restait à déterminer quelle peine soit corporelle (παθείν), soit pécuniaire (ἀποτίσαι) lui serait appliquée.

31. Voy. la note 17 de la p. 246.

32. Allusion à la pièce des Nuées d'Aristophane, dans laquelle Socrate

est présenté comme maniant la parole avec une subtilité telle, qu'il sait faire triompher en justice la mauvaise cause (τον ήττω λόγον) sur la bonne (τον κρείττω λόγον). Voy. les vers 112-115 des Nuces, et la scène qui commence au v. 889 entre le Alxaios Aoyos et le Adixos Aoyos.

# AVIS

#### RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Nous donnons ci-dessous l'indication des principales leçons présente édition qui diffèrent de celles des éditions antérieures les plus autorisées. Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la distribution du dialogue ne sont pas relevées. Les crochets obliques () enveloppent les mots ajoutés; les crochets droits [], les mots retranchés.

Page 245, ligne 14. Algor av, avec COBET.

Page 246, ligne 4. Kazòv, avec COBET.

— 22. Τοῦτ' οὖν, avec BREITENBACH.

- 25. Λι' ὁμολογουμένων, avec HIRSCHIG et COBE

Page 247, ligne 1. Πρὸς τοῦτο ψ, avec COBET.

— 5 et 6. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς [οὕτω] σινομολογεῖν ⟨λέγ ἀψ' ὡν τις ἀφελεῖσθαι δύναται, χοήματα είναι. Εὶ γοῦν τις ⟨οὕτω⟩ χο ἐἰλ., ενec COBET.

Page 247, ligne 11. Οἱ φαγόντες [αὐτόν] avec de bons manuscrits. (Δὐτ τε tait une conjecture de H. Estienne fondée sur la leçon αὐτοί ou αὐτό ses manuscrits.)

Page 247, ligne 23. Après lσχυρότατά γε, on a mis le signe d'une lacun wee. COBET.

Page 248, ligne 11. Τοὺς μὲν καὶ πολεμικάς, avec tous les manuscrits Page 249, ligne 8. Αἰτῶν, avec SAUPPE.

Page 251, ligne 4. Καὶ τοιηραρχίας [μισθούς] καὶ εἰσφοράς. avec K.-F. HERMANN et COBET.

Vage 253, ligne 19. Ελ. . . . παο' ξιιοί [ελ] ἄλλοσε, avec COBET.

```
Page 254, ligne 1. Xáper (av) eldóras, avec HEINDORF.
                 - 20. Ἐπιδειχνύω, avec SCHNEIDER.
     Page 255, ligne 3. Πλείω. C. G.

 7. Όποι, avec SAUPPE.

                 - 8. Τεταγμένη, avec COBET.
   Proce 256, ligne 5. Aurois, avec COBET.
                 - 5. d'en bas. Nῦν ở ἐνώ σ' οἰδα, avec COBET.

    6. Ανιστάμενον . . . . βαδίζοντα . . . . άναπείθοντα, ενес

        les manuscrits.
  Peage 256, ligne 10-11. 'Yω' ἐππικῆς, avec COBET.
                 - 12. Τοὺς δὲ [διὰ τὴν ἐππικὴν] καὶ πάνυ κτλ., avec COBET.

    21. Τῶν αὐτῶν ἵππων ἀγαθῶν τε εἰς τὴν χρῆσιν κτλ. C. G.

 P 257, ligne 13. Πάντως δεῖ avec SAUPPE.
  P 🗪 🗝 258, ligne 6. Καχῶς δὲ [τούτων πραττομένων], [οἱ οἰχοι] μειοῦνται,
AVEC HIRSCHIG et MEHLER, et en rapprochant Philodème, Économique,
      1 6 sq.
   I ad., ligne 13. Εμπειρον γενέσθαι αὐτὸν. C. G.
                 - 2 d'en bas. Συνεπιμελείσθαι [αί βαναυσικαί καλούμεναι].
 wee SCHENKL.
    Page 259, ligne 19. Polaxàs, avec COBET et un manuscrit.
                        4 d'en bas. Kal retranché après zalzitat, avec
  SCHNEIDER.
     Page 260, lignes 2-3. Τούτους μέν [τοὺς ἄρχοντας] καὶ ταῖς τιμαῖς κτλ.,
  ο 🕏 🗲 ἄν εὕρη [τῶν ἀρχόντων] ἢ καταμελοῦντας [τῶν φρουράρχων (ου τῶν
  ΨΕΟυρών)] ή κατακερδαίνοντας κτλ., avec COBET.
     Ibid., ligne 7. Έφορα αὐτὸς, (αὐτὸς) καὶ δοκιμάζει avec SCHAEFER.
             - 20-21. Των ώπλισμένων (τε και των) φρουρών. C, G.
     Page 261, ligne 8-9. Επιμελείται (τε) τούτων οπως κήποι [τε] έσον-
 Tere. C. G.
    Ibid., ligne 17. Τοὺς (ἐν) πολέμφ ἀγαθούς, avec COBET.
    Page 262, ligne 3. Μεν (γας), avec COBET.
    Toid., note 31. [Πλην—τεταγμένος], avec SCHAEFER.
    Thid., ligne 3 d'en bas. Ψελίων [τὸ κάλλος] και τοῦ άλλου κόσμου κτλ.,
 AVec COBET.
    Page 263, ligne 1. Τοῦτο, [ἔφη,] ω Λύσανδρε, avec SCHENKL.
   Thid., ligne 18. Ocovs, avec COBET.

    19. Τἀγαθὰ, avec COBET.

   Pase 264, ligne 8. Πλείω [τέχνη] ἀντιχαρίζεται, avec HEINDORF.
   Thia, ligne 18. Θεὸς οὐσα, leçon de Stobée.
             - 2 d'en bas. Εὶς τὸ ἄρχειν ἄλλων, avec SCHENKL. (Εἰς τὸ
  acker — sans allwr —, leçon de Stobée.)
   Page 265, ligne 24. Έξαρεσχομένους τούς θεούς, avec COBET.
   Page 266, ligne 11. Oga guvouoloyouvies. C. G.

    11-12. [[Γν], ην πως δυνώμεθα[, πειραθώμεν] ούτω καὶ

  τὰ λοεπὰ διεξιέναι [συνομολογούντες], avec. COBET.
     Poed., ligne 3 d'en bas. Συναπεδοχιμάζομέν, leçon de Stobée.
      Ibid. dernière ligne. Καταγνύναι, leçon de Stobée.
```

σθαι δε ούδενι αὐτῶν (17) έξεστιν, ότω αν μη δῶ ὁ χύριος ο σπότου δε άπαντά εστιν δ τι αν βούληται εκάστω γρησθαι. Όι οὖν καὶ σωζομένων μεγίστη ὄνησις καὶ φθειρομένων μεγίστη βλάδ τούτω και την επιμέλειαν μάλιστα προσήκουσαν απέφαινον.»

Σ. «Τί ουν:» έφην ενώ «ω Ισγόμαγε ταυτα άχουσασα ή γυ

πώς σοι ύπήκουε;»

Ι, «Τί δὲ, » έφη «εὶ μη εἰπέ γέ(18) μοι, ω Σωχρατες, ότι οι δοθώς γιγνώσχοιμι, εὶ οἰοίμην γαλεπά ἐπιτάττειν διδάσχων δ επιμελείσθαι δεί των οντων, Χαλεπώτερον γαρ αν (19), » έρ φάναι(20) « εί αὐτῆ ἐπέταττον ἀμελεῖν τῶν ἑαυτῆς ἢ εί ἐπιμ λείσθαι δεήσει των οικείων άγαθών. Πεφυκέναι γάρ δοκεί, » ές « ώσπερ καὶ τέχνων όᾶον τὸ ἐπιμελεῖσθαι τῆ σώφρονι τῶν ἑαντ η άμελειν, ούτω και των κτημάτων, όσα ίδια όντα εὐφραίν ήδιον το έπιμελείσθαι νομίζειν έφη είναι τη σώφρονι των έαυτ ที่ ฉันธุระเท. ท

## CHAPITRE X.

Καὶ ἐγω ἀκούσας, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἀποκρίνασθαι τὴν γυνα= αὐτώ ταῦτα, εἰπον'

Σ. «Νή την "Ηραν, » έφην «ω Ισχόμαχε, ανδρικήν γε επιδε

νύεις την διάνοιαν της γυναιχός.»

- Ι. «Καὶ άλλα τοίνυν» έφη δ Ισχόμαχος « θέλω σοι πάνυ γαλόφρονα αὐτης διηγήσασθαι, ἃ μου ἃπαξ ἀχούσασα ταχύ ἐπε
- Σ. «Τὰ ποῖα(1);» ἔφην ἐγώ «Λέγε· ὡς ἐμοὶ πολύ ἡδιον ζώσ άρετην γυναικός καταμανθάνειν η εί Ζευξίς (2) μοι καλήν είκασο γραφή γυναϊκα ἐπεδείκνυεν. »

Έντευ θεν δή λέγει δ Ισγόμαγος.

 Έγω τοίνυν » ἔφη «ἰδών ποτε αὐτήν, ω Σώχρατες, ἐντε τριμμένην πολλώ μέν ψιμυθίω(3), όπως λευχοτέρα έτι δοχοίη(

 Sur τί θὲ, εἰ μή . . . γε, cf. p. 279. n. 1.
 Χαλεπώτερον γὰρ ἀν. S.-ent. εῖη, ou bien ἐπέταττον. 20. Dit Ischomachos que sa femme dit.

Ψιμύθιον, céruse (carbonate de plomb).
 Δοχοίη. Cf. p. 246, n. 20.

<sup>17.</sup> Οὐδενὶ αὐτῶν (comme ἐχάστω à la ligne suivante) dépend χρησθαι.

Ch. X. 1. Τα ποία; lesquelles (mot pour mot les quelles)?
 2. Ζεῦξίς. Zeuxis, l'un des peintres les plus célèbres de l'antiqui contemporain de Sophocle et de Socrate.

είναι ἢ ἦν, πολλῷ δ' ἐγχούσῃ (⁶), ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ' ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων δοχοίη εἰναι ἢ ἐπεφύχει.

«Είπέ μοι,» ἔφην «ω γύναι, ποτέρως ἄν με χρίναις ἀξιοφίλητον μᾶλλον είναι χρημάτων χοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα
αποδειχνύοιμι καὶ μήτε χομπάζοιμι ως πλείω τῶν ὄντων ἔστι
μοι, μήτε ἀποχρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρψμην τέ
σε ἔξαπατᾶν λέγων ως πλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἐπιδειχνύς τε
αργύριον χίβδηλον δολοίην σε χαὶ ὅρμους ὑποξύλους, χαὶ πορφυρίδας ἔξιτήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι;»

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς·

ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει » ἔφη «μὴ γένοιο σὰ τοιοῦτος οἰ γὰρ ἂν » ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς.» Ι. «Οὐκοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύθαμεν, ὧ γύναι, ὡς καὶ τῶν » σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλλήλοις;»

ΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνθρωποι.»

Ι. «Ποτέρως αν οὐν» ἔφην ἐγω «τοῦ σωματος αὐ δοχοίην εἶναι 
αξιοφίλητος μαλλον κοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρψμην παρέγειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως ὑγιαῖνόν τε καὶ ἐρρωμένον 
ἔσται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ ὄντι εὕχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι 
μίλτω(°) ἀλειφόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρεικέλω ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην ἐξαπατῶν σε καὶ 
παρέχων ὁρᾶν καὶ ἄπτεσθαι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός; > 
ΓΥΝΗ. «Ἐγω μὲν» ἔφη ἐκείνη «ουτ' αν μίλτου ἀπτοίμην ἡδιον 
ἢ σοῦ, οὖτ' αν ἀνδρεικέλου χρῶμα ὁρψην ἡδιον ἢ τὸ σὸν, οὖτ' 
αν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἡδιον ὁρψην τοὺς σοὺς ἐγιαίνοντας.»

I. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε,» εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος «ὧ γύναι, 
μήτε ψιμυθίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ 
σῷ, ἀλλ' ὥσπερ οἱ θεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ 
βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι 
αὐ θρώπου σῶμα καθαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι αὶ δ' ἀπάται 
αὖται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ' ὰν ἀνεξελέγκτως ἀξξαπατᾶν,

<sup>5.</sup> Έγχούση, orcanète, nom que portent deux plantes de la famille des Borraginées, la Buglosse teignante (Anchusa tinctoria) et le Grémil des teinturiers (Lithospermum tinctorium). L'une et l'autre renferment ds la portion corticale de la racine un principe colorant. La buglosse fournit une jolie couleur vermeille, peu tenace; le grémil, un principe colorant d'un blanc rouge. Les dames grecques ou romaines qui se fardient ne connaissaient pas d'autre rouge que ces deux substances végétales. 6. Μίλτφ, minium (oxyde rouge de plomb).

σθαι δε οιδενί αιτών (17) έξεστιν, ότω αν μ σπότου δε απαντά έστιν δ τι αν βούληται εν οιν καί σωζομένων μεγίστη δνησις καί φθειου τούτω καί την επιμέλειαν μάλιστα προσής

Σ. «Τί οιν; » έφην εγώ «ω Ἰσχόμαχε

πώς σοι ὑπήχουε;»

I. «Τί δὲ,» ἔφη «εὶ μὴ εἰπέ γέ(18) μι 
δρθῶς γιγνώσκοιμι, εἰ οἰοίμην χαλεπά 
ἐπιμελεῖσθαι δεῖ τῶν ὄντων. Χαλε: 
φάναι(20) « εἰ αὐτῆ ἐπέταττον ἀμελ. 
λεῖσθαι δεήσει τῶν οἰκείων ἀγαθῶν 
«ὥσπερ καὶ τέκνων ρᾶον τὸ ἐπιμελ. 
ἢ ἀμελεῖν, οὕτω καὶ τῶν κτημώ 
ζόιον τὸ ἐπιμελεῖσθαι νομίζειν ἐ- 
ἢ ἀμελεῖν.»

## CHA'

Καὶ εγώ ἀχούσας, ἔφη ὁ αὐτῷ ταῦτα, εἰπον

Σ. «Νη την "Ηραν, » έψ νύεις την διάνοιαν της γ

I. «Καὶ ἄλλα τοίνυν» γαλόφορνα αὐτῆς διηγή Θετο.»

Σ. «Τὰ ποῖα(1);» ἀρετὴν γυναικός και γραφή γυναϊκά ἐπεί

Έντευθεν δή λ

I. « Έγω τοίνα: τριμμένην πολλά

الك قاسم الك

<sup>17.</sup> Obder "
χρηπθαι.
18. Sur τ/
19. Χαλε
20. Dit !
Ch. X. !
2. Ζεξή
contemp.
3. 44

tibrigens hätte Xen, nur o Agoslov, wie ich vorschlug, gesagt, schwerlich ὁ νεώτερος. Auch genügt es nicht § 19 mit Schäfer πλην... τεταγμένος zu streichen; die ganze Erörterung in §§ 18 und 19 ist ungehörig und durch die Entlehnungen aus der Anabasis verdächtig. VI, 2 streicht der Herausgeber mit Recht nach Cobet εν' und πειραθώμεν, dann auch ebenfalls mit Cobet, dem ich aber hierin nicht beistimme, συνομολογοῦντες, ändert jedoch des vorausgehende ouoloyourtec in ourouoloyourtec. Nun ist a ber ouoloveir gewiss eben so tiblich wie συνομολογείν: auch lisst sich nicht begreifen, wie der Interpolator darauf verfallen sein sollte συνομολογοῦντες in ὁμολογοῦντες zu ändern. VI, 9 will Graux die Worte μαθείν τε δάστη und καὶ vor ήδίστη als e ane Interpolation beseitigen, da ia im Vorhergehenden nichts sesagt sei, was diese Recapitulation begründen könnte. Die orte seien eine Randbemerkung; doch bleibe es immerhin Toglich, dass noch mehreres in dieser Stelle interpoliert sei. Zur Noth lässt sich die Stelle als eine Folgerung aus dem, was Capitel V enthält, erklären. Da aber hier die Versetzung einer Columne (Stud. III, 25) stattgefunden zu haben scheint, was dann weitere Aenderungen nach sich zog, so lässt sich über die obige Stelle kaum ein sicheres Urtheil fällen. Es kann ja leicht in dem Stücke, das zu Cap. V gehört, eine Stelle, die eīne solche Bemerkung enthielt, ausgefallen sein. VII, 21 α τῶν τα τῶν, wie schon Löwenklau geschrieben hatte. auf die häufige Verwechslung von  $\delta \dot{\epsilon}$  und  $\tau \dot{\epsilon}$  in den Handschriften verweisen. VIII. 20 werden die Worte κατά κόσμον κείμενα nach quiverau gestellt, da hiedurch die Stelle erst verständlich werde. Diese Aenderung hat viel für sich. Einmal wird σχευών Exacta dadurch näher bestimmt, dann gewinnt man so den entsprechenden Gegensatz zu ἐκποδών ἑκάστου κειμένου. Man muss die Stelle so erklären: Uebrigens wird dadurch schon alles (jede Räumlichkeit im Hause) schöner. Die Räumlichkeiten werden mit einem Platze verglichen, wo der Chor seine Feier begeht, etwa mit dem Markte. IX, 7 πάλιν für πάντα. Dass πάλιν hier stehen kann, unterliegt wol keinem Zweifel und man findet dies Wort gewöhnlich in den Uebersetzungen; aber πάντα ist nicht ansfällig. Man könnte daher auch an πάντα πάλιν oder πάλιν πάντα denken, wenn sich überhaupt erweisen liesse, dass πάλιν hier nothwendig ist. Vortrefflich ist die Emendation δολοίην σε für δηλοίην σε X, 3, während man bisher diese Worte nach dem

diese Stelle wirklich hell in σε ändern oder mit Cara in numöglich heil sein könne der roaywooi nicht Freilich hatte dies der zonodán re TE zui zonodon 1

Doch wir wenut besserung des " alsio fur add aber ein rieht den. III. 0 von OPTON COL emorum sull TEAT YOU WELL OPTON Bb-TE anhair wollte. eino so Gram

νοιδα) . . . ανιστάμενον, was \_\_\_\_ Interpolation ausgeschied en soll man sich die Corruptel graphisch leichter als Orel Ueberlieferung mit Riiksich poetische dolov wol an, d as

den Accusative in den Da haweggegangen. So z. B. V, der Herausgeber hier Co and and joan und bei der Unb Stelle aber hat Grant auffällig ist, 13 αποχωλυόντω ignoriert, dass namioh and schon durch das voraus ist VIII, 10 διδόναι, das ge ielt habe dafür διδούσα vermuthet im Commentare vorgebrachten Er Weberlieferung zu rechtfertiger μεν πρός τους θεούς γενήσεσθαι pro aux dieux, promettant à la face des sien ein Beleg für diese Construction aber welches der Commentar nichts algenden zai entspricht, wie Breitenbach selwerlich Jemand zugeben. - VIII. 11 Φοινεχικόν 'Ischomachos parle évidement bien connu alors dans le port d'Athènes. an service régulier entre une autre con-Sohneider die Ueberlieferung erklärt. grosse Phönikische Schiffe in dem Hafen ware ein bestimmtes Schiff gemeint. anders bezeichnet haben. Uebrigens ist nach Schlorung das Schiff als ein grosses zu denken του Χου. § 11 εν σμικροτάτω άγγείω sagt und tois adolois xai uixoois ovoi, so gilt dies, wie leistere Stelle zeigt, von den Schiffen überhanpt. μερα είς ου μέγα πλοϊόν τι Φοινικικόν (vgl. Burzu schreiben. - VIII, 19 ist mit το τάντων καταγελάσειεν der aufgebolfen. — XI, 1 καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμdes choses telles que vous méritez tous les deux Diese Erklärung scheint mir unhaltbar. Will man so wird man wol τάμφοτέρων schreiben müssen. works wood, dass I, 17 zai vor noleuzás nicht alle baben, sondern dass es in BHKL feblt. Eben sehr zweifelhaft, ob es von Xen. herrührt. VIII. worden. X, 10

nicht erwiesen, dass  $\hat{\eta}_{\nu}$  die richtige Lesart ist; die Mehrzahl der Handschriften entscheidet nichts, der beste Codex bietet  $\hat{\eta}_{\nu}$  aus  $\hat{\eta}_{\ell}$  konnte leicht  $\hat{\eta}_{\nu}$  entstehen.

Ueber das Verhältniss des Oikonomikos zu den Apomnemoneumata spricht sich der Herausgeber S. 24(1) dahin aus, dass
die Schrift einen Theil jenes Werkes bildete, welches Xen. zur
Vertheidigung des Sokrates gegen die Anschuldigungen des
Polykrates verfasste: 'Cette apologie comprénait, outre les Mémorables et l'Économique, peut-être aussi le Banquet'.

(WIEN.)

KARL SCHENKL.

<sup>1.</sup> Lisez: S. 25 (édit. Hachette, 1878); ou voyez, ci-devant, la note 2 de la page 244. H. G.

•

# **PLUTARQUE**

VIE

DE

# DÉMOSTHÈNE

## TEXTE GREC

REVU SUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE DÉMOSTHÈNE D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

<sup>1.</sup> Cette édition. comme celle de l'Économique de Xénophon, fait partie de la Nouvelle collection de Classiques de la libraire Hachette et Cie. Elle est de décembre 1880, bien qu'avec le millésime 1881. En la reproduisant, nous transportons à la fin la «Notice sur les sources de la vie de Démosthène, et l'Avis relatif à la constitution du texte.» Nous y comprenons un «Addenda et corrigenda» ajouté au cours de 1881; et, dans un Appendice, nous avons réuni des notes de Ch. Graux, trouvées sur un exemplaire de sa bibliothéque, ainsi que des Appréciations dont elle a été l'objet. H. G.

note 10. Τεκμήριον κτλ., passage supprimé, avec SCHENKL.
 Page 267, ligne 3. Ἐργασία [μαθεῖν τε ῥάστη] ἐδόκει εἶναι [καὶ] ἡδίστη. C. G.

Ibid., ligne 8. Τοῖς ἐργαζομένοις, avec COBET.

- 18. Ταῦτ' ⟨ἄν⟩, avec SCHAEFER.

- 2 d'en bas. Αν τοῦτό σου ἀχούειν, avec HERTLEIN.

Page 269, ligne 11 d'en bas. 'Epoin, avec COBET.

Page 270, lignes 3-5. 'Υπισχνουμένη, avec le meilleur manuscrit et un autre manuscrit. Γενήσεσθαι, avec BISSCHOP. 'Αμελήσοι, avec HEINDORF.

Ibid., ligne 16. Έγω τε, avec L. DINDORF.

- - 23. ('O) olxos, avec HIRSCHIG.
- lignes 24-25. 'Επηνέγκω, avec COBET.
- 4 d'en bas. Δεῖ omis après ἐκεῖνο, avec le meilleur manuscrit et deux autres.

Page 271, ligne 9. A of te 9eol, avec COBET.

- 3 d'en bas. Tà mss: 8 a Weiske: a C. G.

Page 272, ligne 4-5. (Τὴν δὲ τοῦ ἀνδοὸς ἐπὶ τὰ ἔξω) seulement (Estienne ajoutait encore ἔργα καὶ ἐπιμελήματα), avec HEINDORF.

Ibid., ligne 2 d'en bas. "Οπως [ώς] βέλτιστα, avec COBET.

Page 273, ligne 3. Κοινωνούς omis devant zαθίστησι, avec le meilleur manuscrit.

Page 274, ligne 1. Τούτου σοι ἐπιμελητέον πάντως, avec COBET.

Page 275, ligne 4 d'en bas. Hoosevbriev, sav, avec HERTLEIN.

Page 276, ligne 11. (Ot) ὅπισθεν, avec CAMERARIUS.

Ibid., ligne 3 d'en bas. (Τό) δεόμετον, avec HIRSCHIG.

Page 277, ligne 7 d'en bas. Εν τῷ πλῷ, avec COBET.

- 5 d'en bas. ["H] el re anograrei, avec HIRSCHIG.

Page 278, ligne 9. [Εί] μη εὐρήσομεν κ. κ. ε. χ. έκάστως αὐτῶν[, πῶς οὐκ ᾶν πολλή ήμῶν ἀσυνεσία εἴη;] avec COBET.

Ibid., lignes 18—19. Κατὰ κόσμον κείμενα transposé après χορός γὰρ σκευῶν ἔκαστα φαίνεται. C. G.

Ibid., ligne 5 d'en bas. Οὔτε [τι] πολλά, avec SCHAEFER.

Page 279, ligne 13 d'en bas. El μη τ. ο. τ. δύναμιν (γ') εδοξέ, avec COBET.

Ibid., ligne 7 d'en bas. Στεγνών, leçon de Pollux.

– 2 d'en bas. Eŭerlòs, avec COBET.

Page 280, ligne 5. Οῦτω δη [ηδη], avec COBET.

Ibid., ligne 13. IIáliv. C. G.

- avant dernière ligne. Zevodozíac, avec COBET.

Page 281, ligne 20. Augustsi, avec MEHLER.

Page 282, ligne 2. "Ο τι ἄν βούληται ἐχάστῳ, avec KERST.

Page 283, ligne 7. Αποχουπτοίμην [11] των όντων, avec COBET.

- - » Τε transposé après πειρώμην. C. G.

— 9. Δολοίην σε (pour δηλοίην σε, leçon de tous les manuscrits, supprimée par les éditeurs depuis Estienne). C. G.

Page 284, ligne 4. 'Υπό λουτουῦ [άληθινῶς] κατωπτεύθησαν, avec SCHNEIDER et COBET.

Page 288, 11-12. Καταλεγόμετον, avec COBET. Page 289, ligue 2. Lacume supposée, avec WEISKE.

### NOTES ().

I. Haupt, Opusc. I. p. 195 (Cf.? p. 207), sur Xén. Économ. XVI, 13. II. Brants (V.) Xénophon économiste, Contribution à l'histoire de la

science sociale, dans Revue catholique, No. V. 1880

ΙΙΙ. Με. de l'Économique, à Cesena. Plut. 28, No. 1 (2). "Ηχοισα δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένου . εἰπέ μοι ἔφη, ὧ Κριτόβουλε ἀρα γε οἰκονομία δ'ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν . ὧσπερ ἡ Ἰατοικὴ καὶ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονικη; ἐμοί γε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ἡ καὶ ὥσπερ τοὐτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ᾶν εἰπεῖν ὅτι ἔργον ἐκάστης οὕτω καὶ τὴς οἰκονομίας δυνάμεθ ᾶν εἰπεῖν ὅτι ἔργον αὐτῆς ἐστιν; δοκεῖ γοὐν ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἰναι εὖ οἰκεῖν τὸν εάυτου οἰκον καὶ τὸν ἄλλον δὲ οἰκον, ἔφη ο Σωκρατης, εἰ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ οὐκ ᾶν δύναιτο εὶ βούλοιτο εὐ οἰκεῖν ιὅσπερ καὶ τὸν ἐαυτοῦ . ὁ μὲν γὰρ τέκτονικης ἐπιστάμενος ὁμοιως ᾶν καὶ ἀλλω δύναιτο εργαζεσθαι ὅτι περ καὶ ἐαυτῶ καὶ οἰκονομος γὰρ ωσαυτως.

IV. Page 247, à la fin de la note 23. - Απωθείσθω au passif, avec

to doyugior pour sujet.

V. Page 269, avant dernière ligne. τυγχάνειν Schneid. τυγχάνειν eodem sensu accipit, quem habet ἐπιτυγχάνειν, interpretans: "et meam esse doctrinam fortunatam", de quo illius verbi usu delegat ad Heind. ad Euthydem. p. 327. (p. 280 Å ἀλλ' ἀνάγχη ὀοθῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν — οὰ Heind. annote: "καὶ τυγχάνειν propositi compotem fieri — " et il cite Menon p. 97 c & Eurip. Héc. v. 809.)

VI. Page 279, au bout de la 3º ligne. Cf. Plut. Cic. 8: - τρίψεσι zm

περιπάτοις άριθμώ τεταγμένοις χρησθαι.

VII. Page 286, dernière ligne, après ἔχει: ἔχοι? v. Krüger. 54, 17, 5. VIII. Page 287, ligne 12, après τυγχάνοιμι: v. Krüger. 54, 17, 5.

1. Trouvées dans un exemplaire de l'édition Hachette, tirage de 1879, les trois premières, en tête de cet exemplaire, les autres, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume ci-après indiquées. De plus, cf. Ch. Graux, Notices bibliographiques, p. 114, ou Revue critique, 1879, II. p. 439.

<sup>2.</sup> Ce tître est de la main de Ch. Graux, et le texte du Commencement de l'Économique, qui suit, est une transcription faite littéralement, d'après le manuscrit, par M. Albert Martin (Cf. Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome, 1882, où M. Martin dit que ce manuscrit est du XV° siècle, et qu'il le croit du copiste Johannes Scutariota).

H. G.

## EXTRAIT

DE LA ZEITSCHRIFT FÜR DIE ÖSTERREICHISCHEN GYMNASIEN

T. 31, 10° livr., pages 745-748.

In den gelehrten Schulen Frankreichs sind die ersten eilf Capitel des Xenophontischen Oikonomikos als Lecture vorgeschrieben. Daraus erklärt sich, dass, soviel Ref. weiss, in der letzten Zeit vier Ausgaben dieses Stückes in Paris erschienen sind. Unter diesen kann für uns nur die vorliegende. deren erster Abdruck 1878 erschien, in Betracht kommen. Zwar ist auch sie nicht von der Art, wie wir uns Schulausgaben denken. Die Einleitung, entnommen der Histoire de la littérature grecque Von A. Pierron ist etwas dürftig und bedarf in manchen Puncten einer Verbesserung, der Commentar ist nicht gleichmässig gearbeitet; manches, was eine Erklärung erheischt, ist ohne eine solche geblieben, während in den Noten mehrfach elementare Dinge behandelt werden. Dagegen aber hat der Verf. den Text einer selbständigen Revision unterzogen und dessen Corruptelen an mehreren Stellen selbst zu verbessern versucht. Am meisten schliesst er sich Cobet an, dessen Conjecturen er fast sämmtlich aufgenommen hat. Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass der bertihmte Kritiker gerade im Oikonomikos mehrere Stellen glänzend emendirt hat; mehrfach aber sind seine Conjecturen sehr willkürlich und daher unhaltbar. So schreibt er, um nur ein Beispiel anzuführen, III, 7 (1) εγώ σε οἶδα (st. εγώ σοι σύ-

<sup>1.</sup> Les chiffres de renvoi que contient l'article de M. Schenkl se rapportent, notamment, à l'édition L. Dindorf, de la Bibliotheca philologica Teubneriana, comme à celle de M. Schenkl, lui-même, Berolini, Weidmann, 1876.

H. G.

»grands génies sur lesquels on retrouve l'empreinte de Plutarque, »et qui ont été frappés et colorés par sa lumière. Cette immor-»telle vivacité du style de Plutarque, s'unissant à l'heureux choix »des plus grands sujets qui puissent occuper l'imagination et »la pensée, explique assez le prodigieux intérêt de ses ouvrages »historiques. Il a peint l'homme, et il a dignement retracé les »plus grands caractères et les plus belles actions de l'espèce »humaine.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

# OUVRAGES HISTORIQUES DE PLUTARQUE.

«Ces compositions ont pourtant leurs défauts, et même des défauts assez graves. Les Vies ne sont presque jamais des biographies complètes; et l'historien laisse trop souvent dans l'ombre les faits même les plus considérables, ou ne leur donne pas tonte la place qu'ils devraient avoir. Ses préoccupations morales ou dramatiques lui font oublier quelque peu les droits imprescriptibles de la vérité, qui veut être dite tout entière. Plutarque. qui écrivait rapidement et sans beaucoup de critique, laisse échapper de temps en temps des erreurs matérielles, surtout en ce qui concerne Rome et ses institutions: il interprète souvent à faux le sens des auteurs latins d'où il tire ses documents. Souvent aussi il préfère, soit insouciance ou défaut de jugement, des autorités suspectes . . . . Il se met quelquefois avec luimême dans des contradictions manifestes. Tout cela est avéré. et d'autres péchés sans doute que j'oublie dans le nombre... Mais que ne pardonne-t-on pas à un écrivain qui sait nous prendre, et à chaque instant, par le cœur et par les entrailles et qui ne cesse jamais de nous enchanter, même quand co qu'il conte semble le plus vulgaire ou le plus futile?

« Plutarque, dit J. J. Rousseau, excelle par ces mêmes détails adans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimi atable à peindre les grands hommes dans les petites choses; es il est si heureux dans le choix de ses traits, que souvent un mot, un sourire, un geste, lui suffit pour caractériser son héros Avec un mot plaisant, Annibal rassure son armée effrayée, es la fait marcher en riant à la bataille qui lui livra l'Italie. Agésilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainqueur du Grand Roi. César, traversant un pauvre village et causant avec ses amis, décèle, sans y penser, le fourbe qui disait ne vouloir être que l'égal de Pompée. Alexandre avale une mê-

"de cine et ne dit pas un seul mot: c'est le plus beau moment de sa vie. Aristide écrit son propre nom sur une coquille, et plustifie ainsi son surnom. Philopæmen, le manteau bas, coupe du bois dans la cuisine de son hôte. Voilà le véritable art de peindre. La physionomie ne se montre pas dans les grands traits, ni le caractère dans les grandes actions: c'est dans les bagatelles que le naturel se découvre. Les choses publiques sont ou trop communes ou trop apprêtées; et c'est presque uniquement à celles-ci que la dignité moderne permet à nos auteurs de s'arrêter."

«Le style historique de Plutarque n'est pas un très grand style. C'est, comme dit Thomas, la manière d'un vieillard plein de sens, accoutumé au spectacle des choses humaines, qui ne s'échauffe ni ne s'éblouit, dont l'admiration est calme, dont le blâme évite les éclats. Il va, s'arrête, revient, suspend le récit, répand sur sa route les digressions et les parenthèses. A proprement parler, Plutarque n'est point un narrateur. C'est un ami qui s'entretient avec un ami au sujet d'hommes fameux et d'événements mémorables.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

«La familiarité que j'ay avec ces personnages icy (Seneque et Plutarque), et l'assistance qu'ils font à ma vieillesse, et à mon livre massonné purement de leurs despouilles, m'oblige à espouser leur honneur . . . .

« Venons à Plutarque. Jean Bodin est un bon aucteur de nostre temps, et accompagné de beaucoup plus de iugement que la tourbe des escrivailleurs de son siecle, et merite qu'on le iuge et considere: je le treuve un peu hardy en ce passage de sa Methode de l'histoire, où il accuse Plutarque non seulement d'ignorance (sur quoy je l'eusse laissé dire, cela n'estant pas de mon gibier), mais aussi en ce que cet aucteur escript souvent "des choses incroyables et entierement fabuleuses": ce sont ses mots. S'il eust diet simplement, «les choses aultrement qu'elles ne sont,» ce n'estoit pas grande reprehension; car ce que nous n'avons pas veu, nous le prenons des mains d'aultruy et à credit; et ie veois qu'à escient il recite par fois diversement mesme histoire; comme le ingement des trois meilleurs capitaines qui eussent oncques esté, faict par Hannibal, il est aultrement en la vie de Flaminius, aultrement en celle de Pyrrbus. Mais de le charger d'avoir prins pour argent comptant des choses

incroyables et impossibles, c'est accuser de faulte de iugement le plus iudicieux aucteur du monde . . . .

«Il v a encores en ce mesme lien un' aultre accusation qui me picque pour Plutarque, où il dict qu'il a bien assorty de bonne for les Romains aux Romains, et les Grecs entre eulx: mais non les Romains aux Grecs, tesmoing, diet il. Demosthenes et Cicero, Caton et Aristides, Sylla et Lysander, Marcellus et Pelopidas. Pompeius et Agesilaus: estimant qu'il a favorisé les Grecs, de leur avoir donné des compaignons si dispareils. C'est instement attaquer ce que Plutarque a de plus excellent et louable; car en ses comparaisons (qui est la piece plus admirable de ses œuvres, et en laquelle, à mon advis, il s'est autant pleu), la fidelité et sincerité de ses jugements equale leur profondeur et leur poids: c'est un philosophe qui nous apprend la vertu. Veoyons si nous le pourrons garantir de ce reproche de prevarication et faulseté. Ce que ie puis penser avoir donné occasion à ce ingement, c'est ce grand et esclatant lustre des noms romains que nous avons en la teste; il ne nous semble point que Demosthenes puisse egualer la gloire d'un consul, proconsul et preteur de cette grande republicque: mais, qui considerera la verité de la chose, et les hommes par eulx mesmes. à quov Plutarque a plus visé, et à balancer leurs mœurs, leurs naturels, leur suffisance que leur fortune, ie pense, au rebours de Bodin, que Cicero et le vienx Caton en doibvent de reste à leurs compaignons. Pour son desseing, i'eusse plustost choisi l'exemple du jeune Caton comparé à Phocion; car en ce pair. il se trouveroit une plus vraysemblable disparité à l'advantage du Romain. Quant à Marcellus, Sylla et Pompeius, ie veois bien que leurs exploicts de guerre sont plus enflez, glorieux et pompeux que ceulx des Grecs que Plutarque leur apparie: mais les actions les plus belles et vertueuses, non plus en la guerre qu'ailleurs, ne sont pas tousiours les plus fameuses; ie veois souvent des noms de capitaines estouffez sous la splendeur d'aultres noms de moins de merite: tesmoing Labienus, Ventidius, Telesinus, et plusieurs aultres: et à le prendre par là, si i'avois à me plaindre pour les Grecs, pourrois ie pas dire que beaucoup moins est Camillus comparable à Themistocles, le-Gracches à Agis et Cleomenes, Numa à Lycurgus? Mais c'e= folie de vouloir iuger, d'un traiet, les choses à tant de visage

«Quand Plutarque les compare, il ne les eguale pas pourtar t: qui plus disertement et consciencieusement pourroit remarque er

leurs differences? Vient il à parangonner sur les victoires, les exploiets d'armes, la puissance des armees conduictes par Pompeius, et ses triumphes avecques ceulx d'Agesilaus? «Ie ne crois Pas, dict il, que Xenophon mesme, s'il estoit vivant, encores qu'on luv avt concedé d'escrire tout ce qu'il a voulu à l'advantage d'Agesilaus, osast les mettre en comparaison.» Parle il de conferer Lysander à Sylla? «Il n'y a, dict il, point de comparaison, n'y en nombre de victoires, n'y en hazard de battailles, car Lysander ne gaigna seulement que deux batailles na-Vales, etc. Cela, ce n'est rien desrobber aux Romains; pour les avoir simplement presentez aux Grecs, il ne leur peult avoir fa ict injure, quelque disparité qui puisse estre: et Plutarque ne les contrepoise pas entiers; il n'v a en gros aulcune preference. il apparie les pieces et les circonstances, l'une aprez l'autre, et les iuge separeement. Parquov, si on le vouloit convaincre de faveur, il falloit en espelucher quelque jugement particulier; ou dire, en general, qu'il auroit failly d'assortir tel Grec à tel Romain, d'autant qu'il en auroit d'aultres plus correspondants pour les apparier, et se rapportants mieulx.

> (MONTAIGNE, Essais, livre II, chap. XXXII, Defense de Seneque et de Plutarque.)

## PUBLICATION DES VIES PARALLÈLES.

Les Vies parallèles n'ont pas été publiées en une seule fois par Plutarque, mais successivement et livre par livre. Une paire de vies, précédée souvent d'un préambule, et toujours terminée par un parallèle, composaient un livre ou rouleau (βιβλίον, volumen); par exception, quatre biographies peu développées, celles d'Agis et de Cléomène d'une part, celles des deux Gracques de l'autre, furent publiées en une seule fois: elles ne forment pas, d'ailleurs, à elles quatre un volume plus fort que la moyenne des autres. Plutarque ne semble pas avoir fait paraître de son vivant une édition d'ensemble de toutes ces vies. Une fois sorti des mains de l'auteur, chacun de ces petits livres suit sa destinée. Plutarque ne les retouche point, et se contente de rectifier on de compléter à l'occasion dans une publication postérieure qu'il a regret d'avoir omis ou mal dit dans les livres déjà lancés dans la circulation.

Plutarque écrivit ses premières Vies parallèles à la prière amis, qui voulaient avoir de lui la biographie de quelques trands hommes: ces biographies ont un caractère plutôt histo-

rique que moral, bien que les réflexions philosophiques — comment en serait-il autrement chez un moraliste comme Plutaque de la la la cette classe de la la la cette classe de la la la cette classe de la cinquième paire qu'ait composée Plutarque, ceux de Cinquième plutarque qu'ait composée plutarque, ceux de Cinquième plutarque qu'ait composée plutarque qu'ait qu'ait

Le livre de Périclès et Fabius Maximus, qui est le dixièu de la série, inaugure une nouvelle manière du biographe. Plutarque a pris goût à raconter la vie des grands bommes, e n'aura plus besoin désormais d'être excité par les désirs de se amis pour se mettre à la besogne. Mais il développe alors le thème en s'abandonnant à son inclination particulière: le récit historique se réduit à un canevas sur lequel le moraliste brode de beaux tableaux de vertus (8). Cette seconde série de Vies parallèles, où brille surtout la morale en action, comprend, outre le livre déjà cité, Dion et Brutus (numéroté 12) Alexandre et César, Agesilas et Pompée, Pyrrhus et Marius, etc.

Puis, quand Plutarque eut fait entrer dans sa galerie tous les grands hommes de l'histoire greque et romaine dignes d'être proposés comme modèles, voulant encore écrire des Vies parallèles, il se décida, bien qu'un peu à regret, à enseigner la vertu par la peinture du vice, à l'imitation du Thébain Ismenias, le maître de flûte qui montrait à ses élèves comment il fallait jouer de la flûte et comment il n'en fallait pas jouer (°). Il se borna, dans cet autre genre, à deux paires de Vies parallèles, celles de Demetrius et d'Antoine, de Coriolan et d'Alcibiade.

Enfin, ne voulant point pourtant retracer trop de mauvais exemples, il tourna ses yeux ailleurs, franchit la limite des temps

historiques et, se jetant dans les «terres inconnues (10)», il essaya

τως ξείνων ωρειώς τον βίον.

9. Vie de Demetrius, 1.: 'Ημεῖς δὲ τὴν μὲν ἐχ διαστροφής ἐτέρων ἐπνηθωσιν οὐ πάνυ φιλάνθρωπον οὐδὲ πολιτικήν ἡγούμεθα, τῶν δὲ κεγρημέν ἀπκεπτότερον αὐτοῖς καὶ γεγονότων ἐν ἐξουσίως καὶ πρώγμασι μεγάλοις ἐξιανῶν εἰς κακίαν οὐ χεῖρον ἴσως ἐστὶ συζυγίαν μίαν ἡ δύο παρεμβαλείν τὰ παραδείγματα τῶν βίων, κτλ.

10. Vie de Thèse, début: 'Ωσπερ ἐν ταῖς γεωγραφίαις, ὡ Σόσσιε Σενεκές.

<sup>8,</sup> Vie de Timoléon, début: Έμοι μέν τῆς τῶν βίων ἄψασθαι μέν γραφής συνέβη δι' ετέρους, Επιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρείν ἦδη καὶ δι' Εμαιτόν, ὧοπια εν Εποπτρω τῆ Ιστορία πειρωμένον ἀμῶς γε πως κοσμεῖν καὶ ἄφομονοῦν πρω τὰς Εκείνων ὑοτίας τον βίον.

<sup>10.</sup> Vie de Thésée, début: Ώσπερ ἐνταῖς γεωγραφίαις, ω Σόσσιε Σενεεί 

α Ιστορίκοι τὰ διαφεύγοντα την γνωσιν αὐτών τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῶν 

νάκων πιεξούντες ἐνίοις παραγράφουσιν ὅτι «τὰ δ' ἐπέκεινα θίνες ἄντῶν 

κω θηριώδεις» ἡ «πηλὸς ἀιδνής» . . ., οὕτως ἐμοὶ περί την τῶν βίων σ' 

παραλήγων γραφήν τὸν ἐφικτὸν εἰκοιι λόγω καὶ βάσιμον ἱστορία πραγεί 

των ἐγομένη χρόνον διελθόντι περί τῶν ἀνωτέρω καλῶς εἰχεν εἶπεῖν, κτλ.

de faire revivre les Thésée et les Romulus, les Numa et les Lycurgue (11).

Un petit nombre de biographies, rentrant dans l'une ou l'autre dess deux premières manières, sont perdues, comme celles d'Epamiraondas, de Scipion l'Ancien, de Scipion le Jeune, etc.

D'ailleurs, on voit par les chapitres II et III de la Vie de Désposthène que Plutarque ne se mit qu'à un âge déjà assez avancé à la composition des Vies parallèles.

## PLUTARQUE MORALISTE.

■ La grande collection des œuvres diverses de Plutarque, connue vulgairement sous le nom de Morales, contient des traités toute valeur et presque de tout genre. Il est vrai que Plutarque est un moraliste avant tout. Son âme d'honnête homme passionné nour le bien se mêle à tout ce qu'il écrit: c'est là ce qui donne tant de vie même à ses dissertations d'antiquités; c'est là ce qui fait lire ses discussions métaphysiques, politiques religieuses; c'est là ce qui rend intéressantes jusqu'à ses fai blesses d'esprit. On lui pardonne sans peine d'avoir été fort in nate envers les storciens; et quand on songe à son amour tout filial pour Chéronée, on s'explique qu'il ait fait un livre con tre l'historien Hérodote, qui avait dû traiter sévèrement dans ses récits la Béotie et les Béotiens. Mais parmi cette multitude d'écrits, qui pour la plupart n'ont avec la morale proprement dite que des rapports fortuits, il en est un certain nombre dont morale didactique est le sujet, la substance même; et ceuxsont les plus renommés de toute la collection: ce sont ceux où le génie de Plutarque s'est montré avec tous ses avantages. Quelques-uns sont d'une haute éloquence. Le dialogue intitulé des Délais de la Justice divine est la plus grande et la plus belle œuvre que la littérature et la philosophie grecques eussent enfantées depuis le temps de Platon. Le dialogue intitulé de l'Amour n'est guère moins remarquable en son genre. Plutarque n'a pas traité ce sujet dans la grande manière de Platon, et son livre n'est point une contrefaçon du Banquet. Il a laissé la

<sup>11.</sup> Voy. C. Th. Michaelis, De ordine vitarum parallelarum Plutarchi (Berlin 1875).

métaphysique profonde et la haute poésie; il s'est enfermé dans le domaine des réalités de la vie domestique: il a voulu se montrer uniquement ce qu'il était, bon époux, bon père de famille, conteur très aimable. Son livre est le panégyrique de l'amour légitime, et contient le récit d'une foule d'anecdotes dont la tendresse conjugale est le thème ordinaire. C'est là, vers la fin du dialogue, que Plutarque raconte la touchante histoire du dévouement d'Empone, que nous nommons, d'après les Latins Éponine. Il y a encore d'autres écrits, dans la collection, qui passeraient pour des chefs-d'œuvre, s'ils n'étaient éclipsés par le voisinage de ces ouvrages renommés. Ainsi la Consolation à sa femme sur la mort de sa fille est une lettre pleine d'émotion, de naïveté et de tendresse. Les traités sur la Superstition, sur le Mariage, sur la Noblesse, bien d'autres encore, ou pour mieux dire tous les traités moraux de Plutarque, et en général tous ses écrits de quelque nature que ce soit, se recommandent par des qualités estimables, et procurent au lecteur agrément et profit. Toujours et partout on y sent cet amour du bon et du beau, cette simplicité de cœur, cette parfaite sincérité, qui captivent le sentiment, alors même que la raison a quelque chose encore à désirer.

« Montaigne, au livre deuxième des Essais, fait une comparaison en règle entre les Morales de Plutarque et les Epitres de Sénèque. Ce qui lui plaît surtout, c'est la brièveté des opuscules et la variété des sujets : « Ils ont touts deux cette notable »commodité pour mon humeur, que la science que j'y cherche y est traictée à pieces descousues, qui ne demandent pas l'obli-»gation d'un long travail, de quoy ie suis incapable . . . . Il one fault pas grande entreprinse pour m'y mettre; et les quitte »où il me plaist: car elles n'ont point de suitte et dependance »des unes aux aultres. Ces aucteurs se rencontrent en la plus-»part des opinions utiles et vrayes; comme aussi leur fortune »les feit naistre environ mesme siècle; touts deux precepteurs »de deux empereurs romains; touts deux venus de païs estran-»giers; touts deux riches et puissants. Leur instruction est de la »cresme de la philosophie, et presentée d'une simple façon, et per-»tinente. Plutarque est plus uniforme et constant; Seneque plus »ondoyant et divers: cettuy cy se peine, se roidit et se tend »pour armer la vertu contre la foiblesse, la crainte et les viocieux appetits; l'aultre semble n'estimer pas tant leurs efforts, net desdaigner d'en haster son pas et se mettre sur sa garde.

»Plutarque a les opinions platoniques, doulces et accommodables »à la société civile; l'aultre les a storques et épicuriennes, plus »es loingnées de l'usage commun, mais, selon moy, plus commo»des en particulier et plus fermes . . . . Seneque est plein de 
»poinctes et saillies; Plutarque, de choses; celuy là vous eschauffe 
»plus et vous esmeut; cettuy ci vous contente davantage et vous 
«paye mieulx; il nous guide, l'autre nous poulse. » Montaigne, 
qui ne lisait Plutarque que dans Amyot, croyait, comme Amyot, 
que Plutarque avait été précepteur de Trajan et avait joué un 
rôle en politique. Sauf ce trait, le parallèle est juste; et Plutarque moraliste y est admirablement caractérisé.»

(PIERRON, Hist. de la littér. grecque.)

#### STYLE DE PLUTARQUE.

« La diction de Plutarque est loin d'être digne de celle des anciens maîtres . . . Sa langue n'est plus celle de Platon, de Xénophon, de Thucydide. Il n'a pas même essayé, comme ceux qu'on appelle atticistes (12), d'en retrouver les secrets. Il prend ses termes de toute main, il se teint des couleurs de tous les écrivains dont il produit les pensées, peu soucieux d'effacer les disparates et d'adoucir les tons criards. Rien de fondu, rien d'achevé . . . . Sa façon d'écrire est plus aiguë, dit Jacques Amyot dans son expressif langage, plus docte et pressée, que claire, polie ou aisée (18).»

(PIERRON, ibid.)

<sup>12.</sup> Lucien, par exemple.
13. Cf. Conrad Gesner, Bibliotheca universalis, p. 566 (éd. de 1545):
«Stilus Plutarchi videtur esse gravis et meditatus, neque clarus cuivis nisi
plusculum temporis in Græcis literis versato.»

métaphys le doma: montre: content légith tendre fin de déve Épe passe le

;; ;:

# : CHAPITRES.

## TUCTION

# A STHÈNE ET DE CICERON

- - point, en général, au bouteur de la - - u fans une petite ville

en autre. Plutarque a le llessa entage et de n'avoir pu mettre à profit pour cur qu'il fit jadis à Romer ce n'est qu'inte pour qu'il a abordé l'étude du latin, et il desegue aussi à fond qu'il désirerait.

serivant les Vies parallèles de Demoschène es duns l'examen et la comparais ne le bur en recocher les événements de leur vie et leurs en remants entre la destinée des deux e rateurs

#### · TY DEMOSTHÈNE.

ge. de Demosthène. Son enfance. Ses surmoms

Ses maîtres de rhétorique et ses livres

Son insucces are a contract of the contract of

Lar nouvel échec, il reçoit des e nouvel les yeux sur l'importance du dété de server une chambre souterraine peur

Service de la chambre souterraine.

plutôt que comme le résultat d'aptitudes naturelles: mot de Pythéas à ce sujet, et réplique de Démosthène. Démosthène n'avait point coutume de parler sans préparation.

CHAPITRE IX. — Dans quelques grandes occasions seulement, il se laissa aller à improviser, et avec le plus éclatant succès; mais, à l'imitation de Périolès, il n'aimait point à se commettre à tout propos, à abandonner rien au hasard du moment. Témoignages d'auteurs anciens sur l'inspiration à laquelle il céda quelquefois en parlant; sur un sérieux jeu de mots qu'il fit dans l'affaire de l'Halonnèse.

CHAPITRE X. — Jugements de contemporains sur Démosthène et Démade, sur Démosthène et Phocion; de Démosthène lui-même sur ce dernier.

CHAPITRE XI. — Démosthène se soumet à des exercices spéciaux pour corriger les vices de sa prononciation et de sa déclamation; il soigne sa tenue. Importance qu'il attache à l'accent oratoire. Jugement d'Æsion sur l'éloquence de Démosthène. Bons mots de Démosthène.

CHAPITRE XII. — Entrée de Démosthène dans la vie politique et procès contre Midias. La position qu'il prend, comme adversaire de Philippe, lui procure bientôt beaucoup de gloire.

CHAPITRE XIII. — C'est injustement que Théopompe a accusé Démosthène d'inconstance dans ses opinions politiques; Démosthène ne fit point, sous ce rapport, comme les Démade, les Menalopus, les Nicodème. Noblesse des sentiments qui, au témoignage du philosophe Panetius, dictèrent à Démosthène la plupart de ses principaux discours.

CHAPITRE XIV. — Démosthène ne fit pas preuve de cette intégrité absolue, qui place son contemporain Phocion sur la même ligne que les Aristide et les Cimon; comparé aux autres orateurs de son temps, il avait pourtant un fonds d'honnêteté plus grand qu'eux. Fermeté de Démosthène à résister aux caprices du peuple. Il n'hésite pas à aller à l'encontre de ses volontés.

CHAPITRE XV. — Il écrit des discours pour les deux parties adverses successivement dans le procès Apollodore contre Phormion. Plaidoyers politiques de Démosthène; son mariage.

CHAPITRE XVI. — Démosthène principal adversaire de Philippe.

CHAPITRE XVII. — Premières hostilités entre Athènes et la Macédoine. Démosthène soulève la Grèce contre Philippe.

CHAPITRE XVIII. — A la suite de la prise d'Élatée par Philippe, Démosthène conseille aux Athéniens de demander l'alliance de Thèbes. Envoyé en ambassade dans cette ville, il la persuade de prendre les armes contre Philippe. Prestige de Démosthène, de qui Thébains comme Athéniens viennent prendre les ordres.

CHAPITRE XIX. — Oracles inquiétants qui circulent dans la Grèce. Le Thermodonte.

CHAPITRE XX. — Démosthène fait passer outre. A la journée de Chéronée, il jette son bouclier et fuit. Démosthène recevait de l'argent du roi de Perse.

CHAPITRE XXI. — Le peuple soutient Démosthène contre ses ennemis, et le charge de prononcer l'éloge funèbre des guerriers tombés à Chéronée. Démosthène reprend courage à la nouvelle de la mort de Philippe.

CHAPITRE XXII. — Démosthène quitte le deuil de sa fille, morte depuis sept jours seulement, pour prendre part aux réjouissances publiques décrétées à Athènes à propos de la mort de Philippe. Réflexions sur la conduite des Athéniens et celle de Démosthène en cette occurrence.

CHAPITRE XXIII. — Démosthène suscite une révolte de la Grèce contre Alexandre; elle se termine par la destruction de Thèbes. Alexandre exige que les Athéniens lui livrent Démosthène avec plusieurs autres hommes politiques de son parti. Démosthène raconte au peuple la fable des brebis qui livrent leurs chiens au loup; Phocion apaise le courroux d'Alexandre.

CHAPITRE XXIV. — Alexandre réprime le soulèvement d'Agis, roi de Lacédémone. Le procès de la Couronne et la défaite d'Eschine.

CHAPITRE XXV. - L'affaire d'Harpale.

CHAPITRE XXVI. — Démosthène, condamné pour corruption par l'aréopage, s'échappe de la prison. Sa faiblesse et son découragement dans l'exil.

CHAPITRE XXVII. — Après la mort d'Alexandre, au moment des premiers succès de Léosthène dans la guerre Lamiaque, Démosthène, toujours exilé, se joint aux ambassadeurs athéniens qui parcourent la Grèce pour l'appeler aux armes; ses succès oratoires dans cette campagne le font rappeler d'exil. Sa rentrée triomphale à Athènes.

CHAPITRE XXVIII. — Défaite de Crannon, fuite de Démosthène, sa condamnation à mort sur la proposition de Démade au peuple. Archias

le « chasseur de proscrits ». Mort d'Hypéride.

CHAPITRE XXIX. — Démosthène réfugié dans le temple de Posidon, dans l'île de Calaurie; Archias vient pour l'arracher de cet asile; Démosthène s'empoisonne.

CHAPITRE XXX. - Récits divergents sur la mort de Démosthène.

Honneurs rendus à sa mémoire par le peuple athénien.

CHAPITRE XXXI. — Anecdote du soldat qui dépose son pécule entre les mains de la statue de Démosthène. Mort de Démade et morale de cette histoire.

## ΠΛΟΥΤΛΡΧΟΥ

# **ΛΗΜΟΣΘΕΝΗΣ**

#### CHAPITRE PREMIER.

'O μεν γράψας τὸ (¹) ἐπὶ τῆ νίκη τῆς Όλυμπίασιν ἱπποδρομίας είς Αχιβιάδην (2) έγχωμιον, είτ' Ευριπίδης, ως δ πολύς χρατεῖ λόγος (8), είθ ετερός τις (4) ήν, ω Σόσσιε Σενεκίων (5), φησὶ χρηναι

1. Το . . . . εγχώμιον. Les mots placés entre l'article et son substantif

4. Επερός τις. Les anciens ont quelquefois attribué cet υμνος επινίπιος au Poète Simonide.

5. Σόσσιε Σενεκίων. C. Sosius Senecio. Ce personnage fut quatre fois consul sous Trajan, savoir: consul suffectus en 98, et consul ordinaire en 99 99, 102 et 107 après J. C. Il était ami de Pline le Jeune. Plutarque lui dédia plusieurs livres de Vies parallèles, celui de Thésée et Romulus, celui de Dion et Brutus, celui de Démosthène et Cicéron, ainsi qu'un traité moral sur les Progrès dans la vertu (Πως αντις αΙσθοιτο έαυτοῦ προχόπτοντος ξπ' άρετη) et ses 9 livres de Propos de table (Συμποσιακά π θοβλήματα.)

servent en général (cf. ch. xiv, note 6) à déterminer le substantif.

2. Αλαιβιάδην. Plutarque, Vie d'Alcibiade, ch. xi (trad. Amyot): «Il n'y ent onques homme privé, ne roy mesme, qui envoyast aux jeux Olympiques sept chariots équippez pour courir, comme il feit, ne qui en une mesme course ait emporté le premier prix, le second et le quatrieme, comme dit Thucydides, ou, comme le met Euripides, le troisieme: car cela surmonte en splendeur et en gloire la magnificence de tous ceulx qui s'en sont occurs qui la lique où Euripides l'accepit est un centique qu'il sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il sont onques meslez. Le lieu où Euripides l'escrit est un cantique qu'il composa à sa louange disant.» etc. Voici, dans le texte original (dialecte dorien), l'extrait que Plutarque donne de ce «cantique»: Σὲ δ' ἀείσομαι, ω Κλεινίου παῖ. Καλὸν ἀ νίκα· κάλλιστον δ', ὅ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, ἄρματι πρώπα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναί τ' ἀπονητὶ δὶς στεφθέντ' ἐλαία κάρυκι βοὰν παραδοῦναι. Cette triple et éclatante victoire fut remportée aux jeux, soit de 420, soit de 416 av. J. C. Alcibiade, né en 451 av. J. C., fut assassiné à Mélissa (Phrygie) en 404.

3. Ο πολύς λόγος, «la plus commune opinion.» (Amyot.) — Κρατεῖ, comme en latin obtinet.

4. Ετερός τις. Les anciens ont quelquefois attribué cet ὕμνος ἐπινίκιος

τῷ εὐδαίμονι πρῶτον ὑπάρξαι «τὰν πόλιν εὐδόχιμον» ἡςὼ 📑 ἀἰ τω μέν ευδαιμονήσειν μέλλοντι την άληθινήν ευδαιμονίαν, ή= ήθει χαι διαθέσει (6) το πλειστόν έστιν, ούδεν ήγουμαι διαφέ ουν άδόξου καὶ ταπεινής πατρίδος ή μητρός αμόρφου καὶ μικράς / ούσαν ου μεγάλης νήσου της Κέω, και την Αίγιναν (1), ην τών 'Αττικών τις εκέλευεν ώς λήμην του Πειραιώς άφελειν (8). χοιτάς μέν άγαθούς τρέφειν καί ποιητάς, ανόρα δ' ούκ αν π δύνασθαι δίχαιον καὶ αὐτάρχη καὶ νοῦν ἔχοντα καὶ μεγαλόψο έξενεγκείν. Τὰς μὲν γὰρ ἄλλας τέχνας εἰχός ἐστι, πρὸς ἐργασ χαὶ δόξαν συνισταμένας, ἐν ταῖς ἀδόξοις καὶ ταπειναῖς πόλει ἀπομαραίνεσθαι, την δ' ἀρετην (9), ώσπερ ἰσχυρον καὶ διαρκ φυτόν, εν απαντι διζούσθαι τόπω, φύσεως γε χρηστής και φιλ. πόνου ψυτης επιλαβομένην. Όθεν ουδ' ήμεις, εί τι του φρονείς ώς δεί και του βιουν (10) ελλείπομεν, τουτο τη μικρότητι της πατρίδος, άλλ' αύτοῖς (11) δικαίως άναθήσομεν.

6. "H9s, le caractère, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes et des mœurs d'un individu; dia9 éau, la disposition d'esprit où il se trouve aux différents moments de son existence.

7. Κέω, . . . Αἴγνων. Égine et Céos, les deux Cyclades les plus rapprochées de la pointe sud de l'Attique, la première à l'occident (dans le golfe Saronique), l'autre à l'orient du promontoire de Sunium. Iulis était la principale des quatre villes de Céos; elle fut la patrie de deux poètes lyriques illustres, Bacchylide et Simonide. Aristophane, le grand poète comique, était natif d'Égine, ainsi que l'acteur Polus dont Plutarque fera

un brillant éloge ci-dessous au chapitre xxvIII.

8. Περικλής, dit Aristote (Rhétorique, III, 10), την Αγγναν αφελείν εχέλευσε την λήμην του Πειραιώς. La situation d'Égine et la puissance que cette île avait jadis possédée sur mer inquiétaient encore Périclès, après qu'elle cut été contrainte de renoncer à son indépendance et de livrer sa flotte aux Athéniens (455). Aussi en 431, dans le début de la guerre du Péloponnèse, pour s'en assurer la possession, il expulsa toute la population indigène et distribua les terres à des colons envoyés d'Athènes. En rapportant ici le mot de Périclès, Plutarque ne s'occupe pas du sens politique qu'il présente: la comparaison à un grain de chassie dans l'œil du Pirée lui sert seulement à attirer l'attention sur la petitesse d'Égine.

9. Τὰς μὲν γὰο ἄλλας τέγνας . . ., τὴν δ' ἀρετὴν Hellénisme connu. Ce grec ne dit pas que la vertu soit rangée parmi les arts et métiers. C'est

comme s'il y avait: Των μεν αλλων (Parmi les autres choses que la vertu)
τὰς τέχνας κιλ. — Συνισταμένας est construit comme attribut: en tant

qu'organisés en vue du gain (ἐργασία) et de la réputation.

10. Ως δεί tombe aussi bien sur του βιούν qui le suit que sur του φραντίν qui le précéde.

11. Abrois, dans le sens de quiv abrois.

ι (2) καὶ ίστορίαν έξ οῦ προιε πολλών καὶ διεσπαρμένων ιαων, τῷ ὄντι χρῆν πρῶτον ε ει δόχιμον » καὶ φιλόκαλον καὶ ιαντοδαπών ἀφθονίαν έχων, καὶ, · σωτηρία μνήμης ἐπιφανεστέραν (δ) ικοή και διαπυνθανόμενος των άναν-בסיסי.

zουντες πόλιν (6), καὶ ίνα μη μικροτέρα εν δὲ 'Ρώμη (7) καὶ ταῖς περὶ τὴν 'Ιταχολής ούσης γυμνάζεσθαι περί την 'Ρωγρειών πολιτικών καὶ τών διὰ φιλοσοφίαν ιοτε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἢρξάμεθα Ῥωε εντυγχάνειν. Καὶ πρᾶγμα θαυμαστον μεν, γομεν. Ου γάρ ούτως έχ των ονομάτων τά α καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ήμῖν, ώς (9) ἐκ τῶν αμώς γέ πως είγημεν εμπειρίαν, επαχηλουθείν ς δνόμασι (10). Κάλλους δε 'Ρωμαϊκῆς ἀπαγγελίας (11) : αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων καὶ άρμοάλλων, οξς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μεν ἡγούμεθα ριτές ή δε πρός τοῦτο μελέτη καὶ ἄσκησις ο'κ εύμα-

<sup>1.</sup> Σύνταξιν employé dans le sens de σύνταγμα. πυβεβλημένω. Comp. l'expression ὑπυβάλλεσθαι πόλιν, fonder une

Εξ οὐ προχείρων ατλ. ἀναγνωσμάτων, dépend de συνιούσαν. Ev érépois, chez d'autres (peuples).

πηφανεστέραν. «Res gestæ non scripto consignatæ, sed hominum semoria consignatæ, notitiam fidemque manifestiorem certioremque habent in magnis quam in parvis urbibus.»

<sup>10.</sup> Επαχολουθείν . . . και τοις ονόμασι, poursuivre et atteindre aussi les mote, c'est-à-dire parvenir à apprendre aussi le sens des mots latins.

Λπαγγελίας, la façon de parler, la diction, le style.
 Τάχους. Le latin est naturellement plus concis que le grec.

ρής γένοιτ' αν, αλλ' οἶστισι(13) πλείων τε σγολή καὶ τὰ τῆς ώρας(14) έτι πρός τὰς τοιαύτας ἐπιγωρεῖ(15) φιλοτιμίας(16).

# CHAPITRE III.

Διὸ καὶ γράφοντες ἐν τῷ βιβλίφ τούτφ, τῶν παραλλήλων βίων οντι πέμπτω(1), περί Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος(2), από των πράξεων καὶ τῶν πολιτειῶν(3) τὰς φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς διαθέσεις προς άλλήλας (4) επισχεψώμεθα το δε τους λόγους άντεξετάζειν και αποφαίνεσθαι, πότερος ήδίων (5) ή δεινότερος ήν είπειν, εάσωμεν. Κάκει (6) γάρ, ως φησιν δ "Ιων (7),

- - δελφίνος έν χέρσω βία (9),

τν (8) ὁ περιττὸς ἐν ἄπασι(10) Καικίλιος(11) ἀγνοήσας ἐνεανιεύ-

13. 'All' olorioi, (difficile,) si ce n'est pour ceux à qui, etc. C'est comme s'il y avait ἀλλ' ἡ οἶστισι, tournure communément employée, que Plutarque a rejetée pour éviter un hiatus.

14. Τὰ τῆς ὥρας. En français: la jeunesse. 15. Ἐπιχωρεῖ, les permet, c'est-à-dire permet τῆν μελέτην καὶ ἄσκησεν. 16. Προς τὰς τοιαυτας φιλοπιμίας, pour satisfaire de telles ambitions. Ch. III.] 1. Οντι πέμπτφ. Sur l'ordre dans lequel Plutarque publia les Vies parallèles, voy. l'Introduction.

 Πεοὶ Λημοσθένους καὶ Κικέρωνος. Ce qu'on appelle la Vie de Démosthène n'est qu'un fragment détaché du livre où Plutarque a retracé. à la suite l'une de l'autre, les deux biographies de Démosthène et de Cicéron. Il les a fait précéder d'un préambale commun, qui forme les trois premiers chapitres de ce qu'on appelle la Vie de Démosthène, et il termine par un parallèle des vies de ces deux grands hommes. (Voy. l'Introduction.)

3. Από των πράξεων, en partant de leurs actes privés, και των πολιτειών,

et de leurs actes publics.

Πρὸς ἀλλήλας, en les mettant les unes en regard des autres.
 Ἡδὺς ἐλπεῖν, «doulx en son parler»; δεινὸς ἐλπεῖν, vehement en son

dire. » (Am.)

6. Kazei zrl. «Sensus est: nam ibi in me, ut in Cacilium, conveniat illud Ionis dictum : « Delphini in sicco vis. » In zazei duarum exstat vis particularum, zai ad Cæcilium refertur, exi ad comparationem Demosthenica et Ciceronianæ orationis,»

7. O Tow. Ion, de Chio, poète lyrique, élégiaque et tragique, contem-

porain de Sophocle et d'Euripide, mort en 422 av. J. C.

8. Λελφίνος εν χέρσω βία. Expression devenue proverbiale. Le dauphin, si agile et si fort dans l'eau, n'est plus bon à rien sur terre.

9. "Hν, c'est-à-dire la Λελφῖνος ἐν χέοσω βίαν, ce qui revient au fond à ceci pour le sens: Ce proverbe Force de dauphin sur terre.

10. Περιτιὸς ἐν ἄπασι, «excessif en toutes choses.» (Am.)

11. Καιχίλιος. Cecilius, de Calacte, en Sicile, rhéteur grec, contemporain de Virgile et d'Horace, vêcut à Rome dans l'amitié de Denys d'Halicar-

σστο (12) σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος (18) ἐξενεγκεῖν. Αλλά γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἢν τὸ Γνῶθι σαυτὸν(14) έγειν πράγειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ πράγμα θεῖον είναι.

Δημοσθένει γὰρ Κικέρωνα τὸν αὐτὸν (15) ἔοικε πλάττων ἐξ αργής δ δαίμων πολλάς μεν εμβαλείν είς την φύσιν αὐτοῦ (16) των δρισεοτήτων (17), ώσπερ το φιλότιμον και φιλελεύθερον έν τη πολιτεία, πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἀτολμον, πολλά δ' ἀναμίξαι και των τυχηρών. Δύο γαρ ετέρους ούκ αν εύρεθηναι δοκώ δήτοςας εκ μεν άδόξων και μικρών ισχυρούς και μεγάλους γενομένους, περοσκρούσαντας δε βασιλεύσι και πυράννοις. θυγατέρας δ' ἀποβαλόντας, ἐκπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων (18), κατελθίντας δὲ μετά τερεῆς, ἀποδράντας δ' αὐθις καὶ ληφθέντας ὑπὸ τῶν πολεμίων, Ερεα δε και παυσαμένη τη των πολιτων ελευθερία τον βίον συγκαταστρέψαντας (19) . ώστε, εὶ γένοιτο τῆ φύσει καὶ τῆ τύχη καθάπες τεχνίταις αμιλλα, χαλεπώς αν διακριθήναι, πότερον. αύτη (20) τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐκείνη τοὺς ἄνδρας (21) δμοιοτέρους ἀπείργασται.

Λεκτέον δε πεοί του πρεσβυτέρου πρότερον.

12. Νεαπεύομαι est ordinairement un verbe neutre, signifiant agir en jeune homme. Plutarque le prend activement: risquant en jeune homme.

13. Construisez τοῦ λόγου Δημοσθένους και Κικέρωνος. Entendez par

o loyos la parole, c'est-à-dire l'éloquence.

nasse. Il fut auteur d'un ouvrage Sur le sublime, aujourd'hui perdu, et qui suscita, comme réponse, cet autre Traité du sublime, dont nous possédons encore la plus grande partie et qui a été longtemps, à tort, attribué à Longin.

<sup>14.</sup> Deux inscriptions frappaient surtout la vue de celui qui, en entrant au temple de Delphes, mettait le pied dans le pronaos (ou portique antérieur, vestibule du temple), à savoir les maximes Γνώθι σαυτόν et Μηδέν ayar (Ne quid nimis), recommandées, au dire de la tradition, par les sept Sages réunis en conseil, et qui formaient bien, en effet, aux yeux des Grecs, le résumé de la sagesse.

<sup>16.</sup> Δημοσθένει τον αυτόν. Expression plus forte que « pareil (ὅμοιον) à Démosthène»: τὸν αὐτόν, identique.

<sup>16.</sup> Aŭroŭ, de Cicéron.

<sup>17.</sup> Πολλάς των όμοιστήτων, comme serait πολλάς όμοιότητας, beaucoup de qualitez toutes semblables : (à celles de Démosthène). [Am.]

<sup>18.</sup> Των πατρίδων. Chassés chacun de sa patrie, ce qui fait deux patries: d'où le pluriel, ordinaire en grec en pareil cas. De même, θυγατέρας: chacun leur fille.

<sup>19.</sup> Καταστρέφειν τον βίον, mourir.

<sup>20.</sup> Αυτη, c'est-à-dire ή φύσις. Έχείνη, ή τύχη. Dans une phrase grecque, c'est le bon sens qui indique quel terme est représenté par ouvos et quel terme par exervos.
21. Toùs avôgas, ces hommes.

#### CHAPITRE IV.

Δημοσθένης ὁ πατής Δημοσθένους ήν μέν τῶν καλῶν καὶ αγαθων (1) ανδρων, ως ιστορεί Θεόπομπος (2), επεκαλείτο (3) δέ μαγαιροποιός έργαστήριον έχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τους τούτο πράττοντας (4). "Α δ' Αἰσχίνης (5) ὁ δήτωρ είρηκε περί της μπτοὸς, ώς ἐχ Γύλωνός τινος (6), ἐπ' αἰτία προδοσίας φεύγοντος έξ άστεος, γεγόνοι καὶ βαρβάρου γυναικός, ούκ έγομεν είπειν είτ άληθώς είρηκεν είτε βλασφημών και καταψευδόμενος.

Απολειφθείς δ' δ Δημοσθένης ύπο του πατρός έπταέτης έν εύπορία (μικρον γάρ ἀπέλιπεν σύμπασ' ή τίμησις αὐτοῦ τῆς οὐσίας πεντεχαίδεχα ταλάντων (7) ύπο των επιτρόπων ήδιχήθη, τά

Ch. IV.] 1. Τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδοῶν, gens de bonne maison, de bonne famille. L'expression of καλοι κάγαθοί ne désigne point ici les per-

sonne famille. L'expression oi καλοί καγαθοί ne designe point ici les personnes qui ont une certaine manière de vivre, mais celles qui appartiennent à une certaine classe de la société: comme « optimates» à Rome.

2. Θεόπομπος. Théopompe, de Chio, historien célèbre, de l'école d'Isocrate, auteur d'un grand ouvrage d'histoire, aujourd'hui perdu, qui étail intitulé Φιλιππικά. Trogue Pompée, l'historien latin que nous connaissons par l'abrégé de Justin, avait emprunté aux Philippiques de Théopompe le plan et le titre de son propre ouvrage. (Cf. l'Introduction.)

3. Enexaleiro. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de le désigner à Athènes sous le nom de Démosthène l'armurier (non point de L'armurier tou

court), évidemment pour le distinguer d'un homonyme.

4. Μαχαιροποιός . . . . πράπτοντας. Démosthène le père, à ce que l'ora teur nous apprend dans le procès contre ses tuteurs, avait trente-deux ou trente-trois ouvriers esclaves dans cet atelier d'armes. En outre, i possédait un atelier presque aussi considérable d'ébénisterie, dont Plutarque ne parle pas, et où travaillaient vingt autres esclaves.

5. Alogings. Eschine, grand orateur, rival de Démosthène, et son ad-

versaire politique.
6. Έχ Γύλωνός τινος. Les faits articulés par Eschine sont précis, et il n'y a pas lieu de les révoquer en doute. Ce Gylon, Athénien, du dème de Céramées, avait été condamné à mort par contumace comme coupable d'avoir livré à l'ennemi la ville de Nymphée, possession athénienne dans le Pont. A Bosphore (ou Panticapée, aujourd'hui Kertch), où il avait cherche un refuge, il se fit bien venir des rois du pays, et épousa une femme, de sang scythe, fort riche, dont il eut deux filles, l'une qui fut donnée en mariage à un Athénien (qu'Eschine ne cite point, mais qu'on sait d'autre source être un nommé Philocharès), et l'autre, Cléobule, la mère du grand orateur.

7. Πεντεχαίδεχα ταλάντων. Le talent, monnaie de compte, représentait 60 mines, et la mine (μνα), aussi une monnaie de compte, 100 drachmes. La drachme (δραχμή) valait, au temps de Démosthène, quelques centimes de moins que 1 franc de notre monnaie: ce qui fait monter le talent à près de 6000 francs.

μέν νοσωισαμένων, τὰ δ' άμελησάντων (8), ώστε καὶ τῶν διδασκάλων αύτου τον μισθον αποστερήσαι (9). Διά τε δή ταυτα των Εμμελών και προσηκόντων έλευθέρω παιδί μαθημάτων απαίδευτος δοχεί γενέσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν καὶ θρύψιν. ού προϊεμένης τοῖς πόνοις τῆς μητρὸς αὐτὸν(10) οὐδὲ προσβιαζομένων των παιδαγωγών ην γάρ έξ άρχης άπαλος και νοσώδης.

Διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ σωμα λέγεται σχωπτόμενος ύπὸ των παίδων λαβείν. Ήν δὲ δ Βάταλος, ώς μεν ένιοί φασιν, αθλητής των κατεαγότων, καὶ δραμάτιον είς τοῦτο (11), κωμωδών αὐτὸν, 'Αντιφάνης (12) πεποίηκεν. Έτεροι δέ τινες ώς ποιητοῦ τουφερά καὶ παροίνια (18) γράφοντος τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Δοχεῖ δὲ καὶ τῶν οὐκ εὐπρεπῶν τι λεχθήναι τοῦ σώματος μορίων (14) παρὰ τοῖς 'Αττικοῖς τότε καλείσθαι βάταλος.

Ο δ' Αργᾶς (καὶ τοῦτό φασι τῷ Δημοσθένει γενέσθαι παρωνύμιον) ἢ πρὸς τὸν τρόπον, ὡς θηριώδη καὶ πικρὸν, ἐτέθη (τὸν γὰς ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀργᾶν ὀνομίζουσιν), ἢ πρὸς τὸν λόγον, ως ανιώντα τους ακροωμένους (και γαρ Αργας (15) τουνομα ποιητής ην νόμων (16) πονηρών καὶ ἀργαλέων (17).

<sup>8.</sup> Τὰ μὲν . . . ἀμελησάντων. Dans le procès contre ses tuteurs, Démosthène prétend que, de toute la fortune de son père, ils lui remirent seulement, à sa majorité, environ la valeur de 70 mines, tant en immeu-

bles qu'en esclaves et en espèces.
9. Αποστερῆσαι. La construction 9. Αποστερήσαι. La construction de αποστερείν avec l'accusatif de la chose et le génitif de la personne, quelquefois employée par Plutarque, est fort rare. Comp. les expressions de Démosthène lui-même dans son Premier plaidoyer contre son tuteur Aphobus: Είς τοσούτον αλσχροκερδείας

<sup>10</sup> και διά . . . . μητρός αὐτόν. «Joinet aussi qu'il estoit fort délicat et de petite complexion, au moyen de quoy sa mere ne vouloit pas qu'il travaillast beaucoup à l'estude.» (Amyot.)

11. Εἰς τοῦτο, sur le caractère de l'efféminé.

<sup>12.</sup> Αντιφάνης. L'un des plus illustres représentants de ce genre de co-mèdie qui s'est appelé la comédie moyenne et qui sert de transition entre la comédie ancienne (Aristophane) et la comédie nouvelle (Ménandre). Antiphane appartient à peu près à la même génération que Démosthène.

<sup>13.</sup> Παροίνια. Sous-entendu ἄσματα ου μέλη. Chansons à boire, qui por-

taient dans l'antiquité, le nom de βατάλεια.

14. Τῶν . . . . μορίων. Le derrière.

15. Λογᾶς. Ce poète lyrique, ou chansonnier, était peu goûté des connaisseurs de son temps. Il paraît avoir été de quelque vingt ou trente

ans plus vieux que Démosthène.
16. Νόμων. Sorte de chansons, dont la musique et les paroles étaient composées par le même auteur.

<sup>17.</sup> Αργαλέων. Plutarque joue sur les mots: Αργάς, ἀργαλέων.

γοντας τὰ δικαστήρια δημοσίους (5) συνήθειαν εὐπόρησε γώρας. εν ή καθήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀκροάσεται(<sup>6</sup>) τῶν λεγόντων. Ευημερήσαντος δέ τοῦ Καλλιστράτου καὶ θαυμασθέντος ύπερφυώς, εκείνου μεν εξήλωσε την δόξαν δρών προπεμπόμενον υπό πολλ $\tilde{\omega}_{V}(7)$  καὶ μακαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε καὶ κατενόησε την ίσχυν ώς πάντα γειρούσθαι καὶ τιθασεύειν πεφυκότος. Όθεν έάσας τὰ λοιπὰ μαθήματα καὶ τὰς παιδικάς διατριβάς αὐτὸς αὐτὸν ἤσχει καὶ διεπόνει ταῖς μελέταις, ὡς ἀν των λεγόντων (8) εσόμενος καὶ αὐτός.

Έχρησατο δὲ Ἰσαίφ (9) πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῆ, καίπερ Ἰσοκράτους (10) τότε σγολάζοντος (11), είτε, ώς τινες λέγουσι, τον ώρισμένον μισθον Ισοχράτει τελέσαι μη δυνάμενος, τὰς δέχα μνᾶς. διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον (12) τοῦ Ἰσαίου τὸν λόγον ώς δραστήριον καὶ πανούργον (18) εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. Ερμιππος (14) δέ φησιν άδεσπότοις ύπομνήμασιν έντυχεῖν, έν οἶς έγέγραπτο τὸν Δημοσθένην συνεσχολακέναι(15) τῷ Πλάτωνι(16) καὶ

<sup>5.</sup> Τοὺς δημοσίους (sous entendu δούλους), les huissiers.

<sup>6.</sup> Χώρας ἐν ἡ . . . ἀχροάσεται, une place où il puisse écouter (l'un des sens du futur en grec après le relatif). — ἀδήλως. Les jeunes gens, jusqu'à leur majorité, n'étaient pas admis dans les assemblées publiques. 7. Υπὸ πολλών. «Accompagné de grande suite de gens.» (Ne pas conforde et al. «Το πολλών». «Accompagné de gende suite de gens.» (Ne pas conforde et al. «Το πολλών».

fondre avec ὑπὸ τῶν πολλῶν, qui voudrait dire: «accompagné par la mul-

source avec υπο των πολλων, qui vocatant titude, par la populace.)

8. Τῶν λεγόντων. Au nombre de ceux qui parlent devant le peuple, des orateurs. — Le futur avec ἀν n'est pas d'une bonne grécité.

9. Ἰσαίψ, Isée, de Chalcis (en Eubée), l'un des dix grands orateurs attiques. Les onze discours qui nous restent de lui sont tous des plaidoyers orateurs.

civils relatifs à des procès de succession.

10. σοχράτους. Isocrate, fils d'un luthier athénien, vint au monde en 486; fut l'un des dix grands orateurs attiques, et celui d'entre eux dont le style était le plus étudié et le plus limé. Il nous reste vingt et un discours de lui, dont huit seulement ont été écrits pour être prononcés dans dans de iui, dont nuit seuiement out es contra de dans des procès: tous les autres sont des morceaux d'apparat. On dit qu'il at teignit l'âge de 98 ans.

11. Σχολάζοντος est pris ici dans le sens, très rare, de «tenir école.»

<sup>12.</sup> Τολαζονίος ευτ μιτο το ταμιο το σοιώς, το τολοίς το πολοξεί μενος.
13. Το απτήριον, qui agit, qui exerce de l'influence. Πανούργον (dans le bon serse), qui vient à bout de tout, habile. Ce qui caractérise, en effet,

iéloque nec d'Isée, c'est qu'elle est essentiellement pratique.

14. Ξρμππος. Hermippe, de Smyrne, surnommé (du nom de son maître Callim eque) ὁ Καλλιμάχειος, florissait dans la seconde moitié du III• siècle av. J. C.: c'était un contemporain de Démosthène (cf. chap. xi). Il avait rédice de la Grèce inscu'à son temps dans un grand l'histoire littéraire de la Grèce jusqu'à son temps dans un grand ouvrage intitulé Blos (aujourd'hui perdu).

<sup>15.</sup> Συνεσχολακέναι τῷ Πλάτωνι, versatum esse in schola Platonis.
16. Πλάτωνι. Platon fils d'Ariston, Athénien de famille noble, paraît être né en 429 av. J. C.; se forma en écoutant Socrate, fonda en 389 à

πλεϊστον εἰς τοὺς λόγους ώφελῆσθαι(17). Κτησιβίου(18) δὲ μέμνηται λέγοντος παρὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου(19) καὶ τινων ἄλλων καὶ τὰς Ἰσοκράτους τέχνας (20) καὶ τὰς Ἰλκιδάμαντος (21) κρύφα λαβόντα τὸν Δημοσθένην καταμαθεῖν.

#### CHAPITRE VI.

'Ως δ' οὖν ἐν ἡλικία γενόμενος(¹) τοῖς ἐπιτρόποις ἤρξατο δικάζεσθαι καὶ λογογραφεῖν ἐπ' αὐτοὺς πολλὰς διαδύσεις καὶ παλιν δικίας(²) εὐρίσκοντας, ἐγγυμνασάμενος, κατὰ τὸν Θουκυ-

Athènes l'école de l'Académie, où il enseigna pendant de longues années une philosophie nouvelle et originale. Il mourut à l'âge de 81 ans.

17. 'Ωφελήσθαι: sous-entendez ἀπὸ τοῦ συνεσχολαχέναι τῷ Πλάτωνι.
18. Κτησιβίου. Ce Ctesibius était originaire de Chalcis, et fut disciple du philosophe Ménédème, qui florissait vers 280 av. J. C. On sait d'ailleurs que les renseignements ici rapportés par Plutarque se lisaient dans son ouvrage Περὶ φιλοσοφίας. L'historien Ctesibius, qui, au rapport de Lucien, aurait atteint l'âge de 124 ans, semble avoir vécu au même siècle que son homonyme le philosophe, et peut-être bien ces deux personnages n'en font-ils qu'un.

19. Kalliov του Συραχουσίου. On ne sait pas qui est ce Callias de Syracuse. Il faut se garder de le confondre avec son homonyme et compatriote l'historien d'Agathoule, bien plus jeune que Démosthène puisqu'il fit le récit des événements de 289 av. J. C. et même de quelques années encore

après cette date.

20. Téxvas, traités de rhétorique.

21. Αλειδάμαντος. Alcidamas, d'Élée (en Éolide), contemporain d'Isocrate, élève du célèbre sophiste Gorgias. De ses ouvrages, qui appartenaient, en général, comme ceux d'Isocrate son rival, au genre démonstratif, il ne nous reste qu'une dissertation Περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους γραφόντων η προὶ σουματοῦν.

η περὶ σοφιστών.

Ch. VI]. 1. Έν ἡλικία γενόμενος, après être entré dans sa dix-huitième année. Les jeunes Athéniens entraient dans le «collège des éphèbes» l'année qui suivait celle où ils avaient eu quinze ans révolus; et, au bout de deux ans d'éphébie, passaient dans la classe des hommes faits, devenaient

majeurs.

2. Διαδύσεις καὶ παλινδικίας. Démosthène avait gagné son procès contre son tuteur Aphobus. (C'est dans cette occasion qu'il prononça les plaidoyers I et Il contre Aphobus.) Celui-ci intente alors une action contre le témoin Phanus, produit par Démosthène dans le procès, et qu'il accuse de faux témoignage: s'il parvient à établir que le premier jugement a été déterminé par un faux témoignage, il aura un recours en dommages-intérêts contre Démosthène, et le succès précédemment obtenu par l'adversaire deviendra illusoire. Voilà une παλινδικία. Démosthène défendit Phanus (troisième discours contre Aphobus), et cette fois encore gagna sa cause. La condamnation qu'il a obtenue contre son tuteur monte à 10 talents; mais il reste à l'exécuter. Or Aphobus a pris ses précautions et dissimule une grande partie de ses biens. Ainsi, au moment où Démosthène veut prendre possession d'une terre appartenant à Aphobus, il est

δίδην (8), ταῖς μελέταις οὐκ ἀκινδύνως οὐδ' ἀργῶς, κατευτυγήσας εκπεράξαι μεν ουδε πολλοστον ήδυνήθη μέρος των πατρώων, τόλμαν δε πούς τὸ λέγειν καὶ συνή θειαν ίκανην λαβών καὶ γευσάμενος τῆς περί τούς αγώνας (4) φιλοτιμίας και δυνάμεως, ενεγείρησεν είς μέσον παριέναι καὶ τὰ κοινὰ πράττειν(5). Καὶ καθάπερ Λαομέδοντα τὸν 'Ορχομένιον (6) λέγουσι καχεξίαν τινά σπληνός άμυνόμενον δρόμοις μακροίς χρησθαι των λατρών κελευσάντων, είθ ούτως διαπονήσαντα την έξιν έπιθέσθαι τοῖς στεφανίταις ἀγῶσι (7) καὶ τῶν ἄκρων γενέσθαι δολιχοδρόμων(8), οὕτως τῷ Δημοσθένει συνέβη τὸ πρώτον ἐπανορθώσεως Ενεκα τῶν ἰδίων (9) ἀποδύντι (10) πρός το λέγειν, έχ τούτου (11), κτησαμένω δεινότητα καὶ δύναμιν, έν τοῖς πολιτικοῖς ήδη καθάπερ στεφανίταις άγῶσι πρωτεύειν τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πολιτῶν.

Καίτοι τό γε πρώτον έντυγγάνων τῷ δήμω θορύβοις περιέπιπτε και κατεγελάτο δι' αήθειαν τοῦ λόγου συγκεγύσθαι ταϊς περιόδοις καὶ βεβασανίσθαι τοῖς ἐνθυμήμασιν ἄγαν πικρῶς καὶ κατακόρως (12) δοκούντος. Ήν δέ τις, ώς ἔοικε (18), καὶ φωνής

expulsé par Onetor, beau-frère d'Aphobus, qui se prétend créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, du chef de sa sœur. Voilà un échappapatoire, diádvois. Nouveau procès dans lequel Démosthène prononce les deux plaidoyers contre Onetor.

3. Κατά τὸν Θουχυδίδην. Voici la phrase de Thucydide (livre Ier, chap. τνική à laquelle Plutarque fait allusion: Ἐμπειρότεροι ἐγένοντο, μετὰ χιντόννον τὰς μελέτας ποιούμενοι.

Δγώνας. ᾿Αγών perd souvent son sens primitif, et devient le mot

propre pour dire procès.

δ. Τὰ χοινὰ πράττειν, res publicas tractare.

δ. Δαομέδοντα τὸν 'Ορχομένιον. On ignore qui est ce Laomédon, et l'ethraique 'Ogyouévior laisse indécise la question de savoir s'il était béotien ou ar cadien de naissance.

7. Στεφανίταις ἀγῶσι. Jeux dont le prix est une couronne, les grands jeux de la Grèce. Se disait par opposition à ἀργυρίται, δωρίται, χοημαtitu apoves, ceux dont le prix était une somme d'argent ou un objet d'une valeur réelle.

8. Δολιχοδρόμως, ceux qui courent le σόλιχος ou la longue course. Elle consistait à faire le stade sept fois, selon certains auteurs, mais, plus probablement, vingt-quatre fois sans s'arrêter; dans ce dernier système, le coureur va tourner douze fois autour du but, revenant chaque fois au point de départ, et le dóligos équivaudrait à douze d'auloi ou courses donble. doubles.

9. Των ίδίων dépend de ἐπανορθώσεως.
10. Αποδύντι. Métaphore tirée des jeux gymniques, et amenée par la comparaison qui précède. On sait que les lutteurs quittaient leurs vête-

ments pour la course comme pour les autres jeux.

11. ≥ πούτου, ensuite.

12. γαν πικρῶς καὶ κατακόρως, «qu'il en estoit fascheux et ennuyeux à onir.

13. Se čouze, à ce qu'il paraît (dans le sens de: à ce qu'on dit).

άσθένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ πνεύματος κολοβότης ἐπιταράττουσα τον νούν των λεγομένων τω διεσπάσθαι τὰς περιόδους. Τέλος δ' αποστάντα τοῦ δήμου καὶ δεμβόμενον εν Πειραιεί δι' άθυμίαν Εύνομος ὁ Φριάσιος (14), ήδη πάνυ γέρων, θεασάμενος επετίμησεν, ότι τὸν λόγον έγων δμοιότατον τῶ Περικλέους (15) προδίδωσιν ὑπ' ἀτολμίας καὶ μαλακίας ξαυτόν, οὕτε τοὺς ὄγλους ύφιστάμενος εὐθαρσώς, οὕτε τὸ σώμα πρὸς τοὺς ἀγώνας (16) έξαρτυόμενος, άλλά τουφή περιορών μαραινόμενον.

#### CHAPITRE VII.

Πάλιν δέ φασιν, έκπεσόντος (1) αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἰκαδε συγκεγυμένου καὶ βαρέως φέροντος, ἐπακολουθήσαι(2) Σάτυρον (3) τον υποκριτήν επιτήδειον όντα και συνεισελθείν(4). Όδυρομένου δὲ τοῦ Δημοσθένους πρὸς αὐτὸν ὅτι, πάντων φιλοπονώτατος ών των λεγόντων καὶ μικρού δέων καταναλωκέναι την του σώματος ακμήν είς τούτο, χάριν ούκ έχει πρός τον δημον, άλλα κραιπαλώντες άνθρωποι ναῦται καὶ άμαθεῖς ἀκούονται καὶ κατέγουσι τὸ βημα(5), παροράται δ' αὐτὸς, «'Aληθη λέγεις, ω Δημόσθενες,»

14. Eŭvouos o Opiagios. Eunomus, du deme de Thria (Athènes), l'un des premiers élèves qui s'attachèrent à Isocrate; il paraît avoir été ami

de l'orateur Lysias.

que d'un acteur, qu'il tombait quand il n'obtenait pas de succès.

 Σάτυρον. Probablement Satyrus d'Olynthe, le célèbre acteur comique.
 Σάτυρον. Probablement Satyrus d'Olynthe, le célèbre acteur comique. Suivant une autre version de l'anecdote que raconte ici Plutarque, ce serait le tragédien Andronicus, acteur, lui aussi, de grande réputation, qui aurait rendu ce service à Démosthène.

4. Συνεισελθείν, sous-entendu εἰς τὴν οἰκίαν.

 3. ἀλλὰ . . . . τὸ βῆμα. Il paraît bien que Démosthène pensait, en disant ces mots, à Démade, à qui ils s'appliquent parfaitement. Démade. du dème de Laciades (Athènes), avait commencé par être matelot; il fut l'un des orateurs les plus éloquents d'Athènes au quatrième siècle: voy-ce que Plutarque dit de lui aux chap. x (avec la n. 1 du chap. x), vin, XXIII, XXVIII et XXXI. Il ne semble pas avoir jamais rien publié.

<sup>15.</sup> Περικλέους. Périclès, fils de Xanthippe (l'un des généraux qui remportèrent la victoire de Mycale sur les Perses), du dême de Cholargus, le plus grand homme de l'histoire d'Athènes; naquit dans les premières années du v° siècle, probablement vers 493, commença à s'occuper des affaires publiques en 465, dirigea sans rival les affaires de la république athénienne depuis 444 av. J. C. jusqu'à sa mort. Il mourut de la peste en l'automne de 429, pendant la troisième année de la guerre du Péloponnèse. Périclès n'a pas écrit. Quelques anciens qui l'avaient entendu jadis haranguer le peuple, rappelaient encore avec admiration, au temps de la jeunesse de Démosthène, la puissance étonnante de sa parole.

16. 'Αγῶνας. Voy. note 4 du chap. vi.
Ch. VII.] 1. Ἐκπεσόνηος. Les Grecs disaient d'un orateur, aussi bien

φάναι(6) τὸν Σάτυρον, «ἀλλ' ἐγώ τὸ αἴτιον ἰάσομαι ταγέως, ἄν μοι των Ευριπίδου (7) τινά φήσεων (8) ή Σοφοκλέους έθελήσης είπειν από στόματος.» Είπόντος δε του Δημοσθένους, μεταλαβόντα τὸν Σάτυρον ούτω πλάσαι καὶ διεξελθεῖν ἐν ήθει πρέποντι καλ διαθέσει (9) την αὐτην φησιν, ώστ' εὐθὺς ὅλως ἐτέραν τῷ Δημοσ θένει σανήναι. Πεισθέντα δ' όσον έχ της υποχρίσεως (10) τῷ λόγω κόσμου και χάριτος πρόσεστι, μικρον ήγήσασθαι και το μη δεν (11) είναι την άσκεσιν αμελούντι της προφοράς και διαθέσεως τῶν λεγομένων (12).

🖭 δὲ τούτου κατάγειον μὲν οἰκοδομῆσαι μελετητήριον, δ δή διεστώζετο και καθ' ήμας (18), ενταῦθα δε πάντως μεν εκάστης ήμ€ ρας κατιόντα πλάττειν τὴν ὑπόκρισιν καὶ διαπονεῖν τὴν φωγήν πολλάκις δε και μηνας έξης δύο και τρείς συνάπτειν (14) ξυρώ ε ενον τῆς κεφαλῆς θάτερον μέρος ὑπὲρ τοῦ μηδὲ βουλομένω πάννυ προελθεῖν ἐνδέχεσθαι δι' αἰσχύνην.

#### CHAPITRE VIII.

Οὖ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐκτὸς (1) ἐντεύξεις καὶ λόγους καὶ ασχολίας υποθέσεις εποιείτο και αφορμάς του φιλοπονείν. Απαλ-

<sup>6.</sup> Φάναι dépend de φασίν (au commencement du chapitre), ainsi que les infinitifs des phrases qui suivent.

<sup>7.</sup> Eventious, Zogontious. Eschyle, Sophocle et Euripide sont les trois grands poètes tragiques de la Grèce. Euripide vécut de 480 à 406: Sophocle de 497 (ou 494) à 405.

8. Photon, tirades.

<sup>9.</sup> Hθει, le caractère; διαθέσει la disposition d'âme (à un moment donné). (Cl. note 6 du chap. L.) Satyrus façonne (πλάσω) et récite (διεξελθείν) le morceau de manière à rendre le caractère qui convient au personnage et la disposition d'âme qui convient à la situation. L'idée de πρέποντι ne tombe pas seulement sur ήθει, mais aussi sur διαθέσαι. (Cf. note 10

<sup>10.</sup> Υποχρίσεως, action, c'est-à-dire débit et gestes.

<sup>11.</sup> Μικρόν και τὸ μηθέν, peu de chose et même rien.
12. Τῶν ἰεγομένων est à la διάθεσις τῶν ὶεγομένων, entendez la manière de faire πρίτο. faire valoir ce qu'on dit. Amyot traduit les mots auelouru . . . leyouérer comme suit: «qui n'estudie à avoir la bonne prononciation et belle action quant et quant.

<sup>13. 0</sup>  $\delta\eta$  . . . .  $\kappa\alpha\delta^{\prime\prime}$   $\eta\mu\tilde{\alpha}_{5}$ . Depuis le temps où Plutarque écrivait ces mots, le cabinet de Démosthène a disparu sans qu'il en reste de traces connues. Une tradition erronée identifie avec ce cabinet souterrain une élégante construction circulaire, semblable à une sorte de petit kiosque, hors terre, mesurant en tout 3 mètres de haut, et communément désignée à Athènes par le nom de Lanterne de Démosthène, tandis que c'est un monument choragique » élevé par Lysicrate en l'an 335 av. J. C.

<sup>14.</sup> Συνάπτειν, passer . . . . de suite. Ch. VIII.] 1. Τοὺς ἐχτός, le monde qu'il voyait.

λαγείς γάρ αὐτῶν τάγιστα κατ διεξήει (2) τάς τε πράξεις έφεξ γισμούς (3). "Ετι δέ τοὺς λόγου « λαυβάνων πρός ξαυτόν (4) είς έπανορθώσεις τε παντοδαπάς κα είρημένων ύφ' ετέρου πρός έαυτό

Έχ δὲ τούτο δόξαν ἔσχεν ώς σ συγκειμένη (6) δεινότητι καὶ δυνάμε σημείον είναι καὶ μέγα τὸ μὴ δρο έπὶ καιροί λέγοντος (Τ), άλλά καθδήμου καλούντος ονομαστί μή πας τιχώς καὶ παρεσκευασμένος. Είς δημαγωγών έγλευαζον αυτόν καί. νίων (10) έφησεν όζειν αὐτοῦ τὰ έ ημείψατο πικοώς ὁ Δημοσθένης «έμοι και σοι ὁ λύχνος, ω Πυθέα, λους ου παντάπασιν τη έξαρνος, απ χομιδή λέγειν ωμολόγει. Καὶ μέντο τὸν λέγειν μελετώντα (12) · θεραπεία ρασχευήν (13), τὸ δ' ὅπως Εξουσιν οἱ τιστείν(14) όλιγαρχικού καὶ βία μάλλ σ

4. Πρὸς ἐαυτόν, à part soi, en son partic
5. Εἰς γνώμας κτλ. Amyot: «et se prenoit (περιόδους), et en belles sentences» (γνώμας)
6. Κεῖμαι sert de parfait passif à τίθημι.

κειμαι sert de pariato passit a το ημε.
 Έπὶ χαιροῦ λέγοντος, ex tempore dicere.
 Παρελθεῖν est l'expression consacrée pou 9. Πυθέας. Pythéas, fils d'un meunier, de E

11. Γάρ. «Aussi y a il grande différence, etc. 12. Απέφαινεν . . . μελετώντα. Il disait (ε s'exerce à parler est un «homme populaire».

13. Θεφαπείας κτλ. Le sens est τοῦτο (c'est-à-di

Διεξήει, raconter d'un bout à l'autre.
 'Απολογισμούς, raison dans le sens d'autre. Απολογισμούς, raison dans le sens de expliquer les motifs). Υπέρ, au sujet de.

lisé citoyen athénien et joua un rôle import nienne au temps de Démosthène. Il était loi mais plaisait au peuple par ses traits d'esprit la politique macédonienne. Lorsqu'éclata la d'Athènes, il se réfugia auprès d'Antipater, le devint un des plus actifs émissaires (voy. au anciens lisaient au moins trois ou quatre disco venus jusqu'à nous.
10. Έλλυχνίων, mèches de lampe.

τορός έστι παρασχευαζομένου όπως θεραπεύσει το

<sup>14.</sup> Τὸ ở ὅπως . . . ἀφρονιστεῖν, «quand orment ni en quelle part le peuple doive prendre 15. Προσέχοντος (sous-entendu τὸν νοῦν), s'att

Της δὲ πρὸς καιρὸν ἀτολμίας (16) αὐτοῦ καὶ τοῦτο ποιοῦνται σημεῖον, ὅτι Δημάδης (17) μεν ἐκείνω θορυβηθέντι (18) πολλάκις ἀναστας εκ προγείρου (19) συνείπεν, εκείνος δ' ουδέποτε Δημάδη.

#### CHAPITRE: IX.

Πόθεν ούν, φαίη τις αν, δ Αισγίνης (1) πρός την έν τοις λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατον αποχαλεί (2) τον ανδρα: πῶς δὲ χαὶ Πύθωνι τῷ Βυζαντίφ θρασυνομένφ καὶ δέοντι πολλῷ κατά τῶν Αθηναίων αναστάς μόνος αντείπεν(8); ἢ Λαμάγου τοῦ Σμυρ-

17. Δημάδης. Sur Démade, voy. note 5 du chap. VII. Θορυβηθέντι, interrompu par les clameurs et le tapage de l'assemblée.
 Έχ προχείρου, même sens que ἐπὶ καιροῦ (voyez note 7 du présent

chap.), ἐχ παρισταμένου et autres expressions du même genre (voy. note 11

<sup>16.</sup> Της πρὸς καιρὸν ἀτολμίας. Entendez comme s'il y avait της πρὸς τὸ êni zacepoù (voy. note 7 du chap. VIII) léveir arolulas.

du chap. IX.)

Ch. IX.] 1. O Aloylvys. Eschine, fils d'Atromète, du dème de Cothocides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. J. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes); naquit en 390 av. D. C., dans une situation voisine de la cides (Athènes) misère; fut, dans sa jeunesse, scribe, puis acteur; commença à s'occuper des affaires publiques d'Athènes vers 348 av. J. C., se rallia bientôt à la politique macédonienne, et fut l'adversaire constant et le rival de Démospolitique macédonienne, et fut l'adversaire constant et le rival de Demosthène jusqu'à ce que, vaincu par lui, en 330, dans le célèbre procès de la Couronne, il quittât Athènes pour aller mourir en exil (voy. le chap. XXIV). Eschine est l'un des dix grands orateurs attiques. Les trois seuls discours qu'il paraisse avoir publiés se sont conservés jusqu'à nous, savoir: l'o Contre Timarque, 2° Réplique au discours de Démosthène sur les Prévarications de l'Ambassade, 3° Contre Ctésiphon (sur la Couronne).

2. Hoòs tipt ... à monalei. Voici les expressions d'Eschine (Couronne, 5 152). O moie ult tie usuéle sul amoudain nature à vanque d'apprentate.

<sup>\$ 152): &#</sup>x27;Ω πρός μέν τὰ μεγάλα καὶ σπουδαΐα πάντων ἀνθρώπων ἀχρησιότατε, πρός δέ τὴν εν τοῖς λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατε!

3. Πῶς δὲ . . . ἀντεῖπεν. Plutarque se souvient ici des paroles mêmes

de Démosthène dans son plaidoyer sur la Couronne (§ 136): "Οτε γὰρ Πύθωνα Φίλιππος έπεμψε τον Βυζάντιον και παρά των αύτοῦ συμμάχων πάντων συνέπεμψε πρέσβεις, ώς εν αλσχύνη ποιήσων την πόλιν και δείξων άδιχουσαν, τότ' έγω μεν τῷ Πύθωνι θρασυνομένω και πολλῷ ἡέοντι καθ' νωστιν, τοτ' έγω μέν τω Πυθωνι θρασυνομένω και πολλω οξοντι κασ υμών ουχ υπεχώρησα, άλλ' ἀναστας ἀντείπον και τὰ τῆς πόλεως δίκαι' οὐχι προύδωκα, άλλ' ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξήλεγξα φανερῶς οὕτως, ὥστε τοὺς ἐκεί-νου συμμάχους αὐτούς ἀνισταμένους ὁμολογεῖν. — Python de Byzance, un élève d'Isocrate, était au service du roi de Macédoine, qui l'employa à plusieurs missions délicates. En 343 av. J. C., notamment, il vint à Athè-nes à la tête d'une ambassade envoyée par Philippe; dans son discours, il insigna que les contenus qui attagnaient son maître pa le faissient que il insinua que les orateurs qui attaquaient son maître ne le faisaient que parce que le roi avait dédaigné d'acheter leur concours; il assurait que Philippe était animé des meilleures intentions envers Athènes, et à l'appui de son dire, il apportait au peuple d'insidieuses propositions. Ce fut, à ce qu'il semble, dans cette circonstance que dut se passer la scène racontée par Démoscre et à laquelle Plutarque fait ici allusion. — Cf. Horace (Satires, I, vii, 28): salso multoque fluenti, (en parlant de Persius qui injurie Rupilius Rex.)

ναίου(4) γεγραφότος έγκωμιον Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου των Ι σιλέων, εν ω πολλά Θηβαίους και Όλυνθίους εισήκει κακώς, τουτ' αναγινώσχοντος Όλυμπίασι παραναστάς και διεξελθών με ιστορίας και ἀποδείξεως (5), όσα Θηβαίοις και Χαλκιδεύσιν ύπο χει καλά πρός την Ελλάδα, και πάλιν δσων αίτιοι γεγόνασι κ χῶν οἱ χολαχεύοντες Μαχεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς παρόντ ώστε δείσαντα τῷ θορύβω (6) τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς παν γύρεως; - 'Αλλ' ἔοικεν ὁ ἀνήρ(7) τοῦ Περικλέους τὰ μέν ἄλλ καλά(8) μή πρός αύτον ήγήσασθαι, το δέ πλάσμα(9) και τον σγ ματισμόν αὐτοῦ καὶ τὸ μὴ ταχέως (10) μηδὲ περὶ παντὸς ἐκ τω παρισταμένου (11) λέγειν, ώσπερ έχ τούτων μεγάλου γεγονότ ζηλών καὶ μιμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσθαι τὴν ἐν τώ καιδόξαν (12), οὐδ' ἐπὶ τῆ τύχη πολλάκις (13) ἐκών είναι (14) ποιε θαι (15) την δύναμιν. - Έπεὶ τόλμαν γε (16) καὶ θάρσος οἱ λεχθτες ύπ' αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον εἶχον, εἴ τι δεῖ π.... τεύειν Έρατοσθένει (17) καὶ Δημητρίω τῷ Φαληρεί (18) καὶ το

5. Igropla signifie ici quelque chose comme informations détaillées,

tail historique; ἀπόδειξις, exposé raisonné des faits.

7. Ο ἀνήο, Démosthène.
 8. Τὰ μὲν ἄλλα καλά, les grandes qualités de Périclès, considéré so d'autres points de vue qu'en tant qu'orateur.

9. Illagua, l'ensemble des diverses inflexions de voix et intonation On peut rendre à peu près το πλάσμα και τον σχηματισμόν par le te

- et le geste de Périclès.

  10. Ταχέως λέγειν, s'empresser de prendre la parole.

  11. Έχ τοῦ παρισταμένου λέγειν (comme ἐπὶ καιροῦ ου ἐκ προχείρα notes 7 et 19 du chap. VIII; ou encore comme έχ του παραχρήμα λέγει improviser.
  - 12. Προσίεσθαι την έν τῷ καιρῷ δόξαν, vouloir de la gloire d'occasio

13. Οὐδέ se joint à πολλάχις.
14. Ἐκὼν εἶναι, du moins de son plein gré: hellénisme connu.

15. Hoisigoai Ent rivi, mettre à la merci de quelqu'un.

16. Enst . . . γε. Voici comment s'enchaînent les premières phrases ce chapitre: Πόθεν οὐν . . . Comment se fait-il qu'Eschine dit de Démo thène qu'il est étonnant d'audace pour parler, etc.? — Sous-entendu Il l'était récliement. — Parenthèse: ἀλλ' ἔοιχεν . . . . Mais, à l'imitatio de Périclès, il se réservait, etc., dans la mesure du moins où cela dépet dait de lui. — Ἐπεὶ τόλμαν γε . . . Car, pour ce qui est de hardis véhéments, ses discours, tels qu'il les prononça, l'étaient bien plus qu'in le sont sous leur forme écrite.

17. Εφατοπθένει. Ératosthène, fils d'Aglaos, né à Cyrène (Afrique) ve

276 av. J. C.; fut bibliothécaire du Musée d'Alexandrie; géographe, astr nome et mathématicien, chronographe, auteur d'ouvrages sur l'histoi littéraire (comme celui qu'il avait consacré à la comédie ancienne), il s'éts

<sup>4.</sup> Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου. Ce personnage, que Plutarque, à la fin la phrase, qualifie de sophiste, est inconnu d'ailleurs.

Δείσαντα construit avec le datif comme s'il y avait, à la place, ≅ πληχθέντα, dont il prend ici le sens: effrayé.

κωμικοίς. 'Ων Έρατοσθένης μέν φησιν αύτον έν τοίς λόγοις πολλαχού γεγονέναι παράβακχον, δ δὲ Φαληρεύς τὸν ἔμμετρον ἐκεῖνον δρχον όμόσαι ποτέ πρός τον δημον ώσπερ ένθουσιώντα

Μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα (19). τῶν δὲ κωμικῶν ὁ μέν τις (20) αὐτὸν ἀποκαλεῖ ὁωποπερπερή- $\vartheta \rho cor(^{21})$ , δ δε $(^{22})$  παρασχώπτων ώς χρώμενον τῷ ἀντιθέτψ φησὶν OUTOC

' Απέλαβεν ώσπεο έλαβεν. — (28) 'Ηγάπησεν αν τὸ ξῆμα τοῦτο παραλαβών Δημοσθένης απος εί (24) μη νη Δία πρός τον ύπερ Αλοννήσου λόγον (25) δ

illustré par de remarquables publications dans toutes les branches de la science étudiées de son temps. Il mourut, dit-on, en l'an 196 ou 194.

On n'a plus de lui que des fragments.

18. Δημητρίφ τῷ Φαληρεῖ. Demetrius, fils de Phanostrate, de Phalère (Attique), né entre 348 et 340 avant J. C.; dirigea la république athénienne, dont la constitution était alors deven eligarchique, de 317 à 307; devint l'idole du peuple, qui lui éleva 360 statues: renversé par Demetrius Poliorcète, il se réfugia en Égypte à la cour de Ptolémée Lagi, et présida à la formation de la Bibliothèque d'Alexandrie. Il fut le derpresida à la formation de la Bioliotheque d'Alexandrie. Il rut le der-nier des orateurs célèbres d'Athènes; brilla dans tous les genres de com-position littéraire, histoire, poésie, histoire littéraire, rhétorique, chrono-logie, science militaire, philosophie, etc. Il ne nous reste que quelques maigres fragments de l'œuvre de ce fécond écrivain. Il mourut postérieu-rement à 283 av. J. C. (Cf. chap. xi.)

19. Μα γῆν . . . .: vers iambique trimètre, de même que les deux autres qui vont être cités d'Antiphane.

qui vont être cites d'Antiphane.
20. 'Ο μέν τις. Timoclès, poète de la comédie moyenne.
21. 'Ρωποπερπερήθραν. Composé de ξώπος, marchandise de colporteur, Pacotille, et de πέρπερος, bavard, babillard, «grand causeur» (comme dit Amyot). Le vers de Timoclès auquel pense Plutarque est le suivant: 'Απῆλδ' ἔχων Λημοσθένους τὴν ξωποπερπερήθραν, qui est dirigé contre le philosophe Eubulide, l'un des maîtres de Démosthène; Démosthène n'y est point traité (ἀποκαλεί), comme dit Plutarque, de dumoπερπερήθραν, mais bien on s'y moque de sa dumoπερπερήθρας, comme de ξωποπερπερήθρα, mais bien on s'y moque de sa ξωποπερπερήθρα, comme qui dirait de son bagou, de sa faconde de charlatan ou de commis voya-

22. O de. Antiphane, l'un des plus célèbres poètes de la comédie moyenne, dans la comédie, aujourd'hui perdue, qui était intitulée Neorris. Les deux vers que cite Plutarque sont précédés de celui-ci: 'O δεσπότης δε πάντα τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς . . . Le sens est: «Mon maître a été mis en possession (légalement) de tous les biens de son père . . . dont il avait dėja pris possession (de fait).

23. On indique ici par un tiret le changement d'interlocuteur.

24. Έπτὸς εί. Antiphane se moque de Démosthène ως χρώμενον τῷ ἀν-11θέτφ, à moins que (ἐχτὸς εἰ) la plaisanterie n'ait trait au discours, etc.
25. Τὸν ὑπερ Αλογνήσου λόγου. Le discours sur l'Halonnèse, qui occupe

le numéro 7 dans les éditions des œuvres de Démosthène, n'est pas de Démosthène, comme le crurent Plutarque et d'autres anciens, mais d'Hégésippe. Hégésippe, surnommé Κρωβύλος, de Sunium (Attique), contemporain de Démosthène, appartenait comme lui au parti des patriotes ou parti hostile au roi de Macédoine. Plutarque, au chap. xvII, rapporte un 'Αντιφάνης καὶ τουτὶ πέπαιχεν, ἢν 'Αθηναίοις Δημοσθένης ο βούλευε μὰ λαμβάνειν, ἀλλ' ἀπολαμβάνειν παρὰ Φιλίππου περὶ συλλαβῶν διαλεγόμενος.

## CHAPITRE X.

Πλην τόν γε Δημάδην πάντες ώμολόγουν τη φύσει χου νον (1) ἀνίκητον είναι καὶ παραφέρειν αὐτοσχεδιάζοντα τὰς Δημοσθένους σκέψεις καὶ παρασκευάς. ᾿Αρίστων δ' ὁ Χῖος (2) Θεοφράστου (3) τινὰ δόξαν ἱστόρηκε περὶ τῶν ὑητόρων. Ἐρω θέντα γὰρ, ὁποῖός τις αὐτῷ φαίνεται ὑητωρ ὁ Δημοσθένης, εἰκ «Ἦξιος τῆς πόλεως » ὁποῖος δέ τις ὁ Δημάδης, «Υπέρ πόλιν.»

Ό δ' αὐτὸς Θεόφραστος (4) Πολύευχτον ἱστορεῖ τὸν Σφήττιος

26. Μη λαμβάνειν . . . . παρά Φιλίππου. Plutarque semble comb ici de mémoire les deux passages suivants, dont il se souvient imparfament. 1° Sur l'Halonnèse (§ 5): Δι' αμφοτέρων των όνοματων, όποτέρω χρησθε, ύμεῖς ἔξετε την νήσου, άν τε λάβητε ἄντ' ἀπολάβητε. 2° Esc! (Couronne § 83): Ό δὲ ἀπηγόρευε μη λαμβάνειν εὶ δίδωσι ἀλλὰ ἀποδίδωσι, περὶ συλλαβών διαφερόμενος.

αποδίδωσι, περὶ συλλαβῶν διαφερόμενος.
Ch. X] 1. Τῆ ψύσει χρωμενον, «usant de son naturel seulement».
Démade, voy. note 5 du chap. vu: Démade n'avait pas reçu d'instruct

2. 'Αρίστων ὁ Χίος. Ariston, de Chio (fils d'un certain Miltiade, nommé le Chauve (Φάλανθος) et la Sirène), philosophe stoïcien indépend florissait vers 260 av. J. C.; fut le maître d'Ératosthène (voy. sur f tosthène la note 17 du chap. ix). Les écrits d'Ariston de hio et ceux son homonyme de Ceos, le philosophe péripatéticien, étaient confondus d

l'antiquité: ils sont tous perdus.

3. Θεοφράστον. Tyrtamos, fils de Melantès, d'Érèse (île de Lesbos), disciple favori d'Aristote; reçut du maître le nom de THÉOPHRAS sous lequel il est passé à la postérité. Il était né en 372 av. J. C.; c tinua à Athènes, dans le Lycée, l'enseignement péripatéticien depuis à date de la mort d'Aristote, jusqu'à la fin de sa propre existence, c'es dire jusqu'à 287. Aristote lui avait légué sa bibliothèque, Les écrits Théophraste portèrent sur toutes les parties que comprenait, à sou époi le savoir humain: philosophie et histoire naturelle, politique, histoire droit public et privé, mathématiques et rhétorique, etc. Beaucoup de seignements historiques puisés aux ouvrages de Théophraste ont été portés par Plutarque dans la Vie de Démosthène et ailleurs. Outre d'raités entiers relatifs à la botanique et des fragments appartenant divers écrits perdus, il nous reste de Théophraste la petite collection 'Ηθικοί χαρακτῆρες, traduite par la Bruyère et qui a inspiré à notre c patriote son admirable livre des Caractères.

4. Θεόφραστος. Les éditions antérieures à celle-ci, au lieu de Θεόφρασ

portent φιλόσοφος, qui se rapportait forcement à Ariston.

5. Πολύευχτον . . . , τὸν Σφήττιον. Polyeucte, du dême de Sphette tique), l'un des orateurs les plus zélés du parti antimacédonien. Il r à peine quelques courts fragments des discours qu'il avait publiés.

ένα των τότε πολιτευομένων Αθήνησιν, αποφαίνεσθαι, μέγιστον μέν είναι δήτορα τὸν Δημοσθένην, δυνατώτατον (6) δὲ είπεῖν τὸν Φωχίωνα (\*)· πλείστον γάρ εν βραχυτάτη λέξει νοῦν εκφέρειν.

Καὶ μέντοι καὶ τὸν Δημοσθένην φασὶν αὐτὸν, όσάκις ἀντερῶν αὐτῶ Φωχίων ἀναβαίνοι, λέγειν πρὸς τοὺς συνήθεις «Ἡ τῶν έμῶν λόγων χοπὶς ἀνίσταται(8).» Τοῦτο μὲν οὖν ἄδηλον εἶτε προς τον λόγον τοῦ ἀνδρὸς ὁ Δημοσθένης εἶτε πρὸς τὸν βίον καὶ την δόξαν επεπόνθει, πολλών πάνυ καὶ μακρών περιόδων εν ότρρος και νευμα πίστιν έχοντος ανθρώπου κυριώτερον ήγούμενος (<sup>9</sup>).

# CHAPITRE XI.

Τοῖς δὲ σωματιχοῖς ἐλαττώμασι τοιαύτην ἐπήγαγεν ἄσχησιν, ώς ο Φαληρεύς Δημήτριος (1) ίστορεῖ, λέγων αὐτοῦ Δημοσθένους ακοῦσαι (2) πρεσβύτου γεγονότος· τὴν μὲν γὰρ ἀσάφειαν καὶ τραυλότητα(8) τῆς γλώττης ἐκβιάζεσθαι καὶ διαρθροῦν(4) εἰς τὸ στόμα

6. Δυνατώτατον. Dans deux autres endroits où Plutarque rapporte le même jugement de Polyeucte sur Démosthène et sur Phocion, on lit δει-

même jugement de Polyeucte sur Démosthène et sur Phocion, on lit δεινότατον, qui semble être plutôt le terme dont s'était servi Polyeucte.

7. Τον Φωχίωνα. Phocion, le meilleur général athénien du temps de Démosthène. Sa loyauté et ses qualités de toute nature l'avaient fait surnommer ο χρησιός. Il fit opposition toute sa vie à la politique antimacédonienne de Démosthène, qui ne pouvait, à son avis, qu'attirer des malheurs sur sa patrie, ce qui ne l'empêchait point de conduire les armées athéniennes contre Philippe. Dans l'une des révolutions qui agitèrent Athènes après la mort d'Alexandre, il fut condamné à mort par le peuple, et but la ciguë, âgé de 80 ans, le 10 mai 318. Plutarque a comparé la vie de Phocion avec celle de Caton le Jeune.

8. Ἡ . . . ἀνίσταται. En transposant un mot, on obtient un vers iambique trimètre: Ἡ τῶν ἐμῶν κοπὶς λόγων ἀνίσταται. D'ailleurs, cette parole de Démosthène est rapportée en plusieurs autres endroits avec des

role de Démosthène est rapportée en plusieurs autres endroits avec des Variantes (comme πάρεστι au lieu de ἀνίσταται, chez Plutarque même, Vie Phocion; ou σφυρά και κοπὶς ἔρχεται, chez Stobée, à la place de κοπὶς લેગાળાતા).

<sup>9.</sup> Πολίων . . . . ήγούμενος. Cf. Virgile, Énéide, I, 151: Tum pietate Pravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent, etc.
Ch. XI.] 1. Ο Φαληοεὺς Λημήτριος. Sur Demetrius de Phalère, voy. note

<sup>18</sup> du chap. IX.

<sup>2.</sup> Λημοσθένους ἀχοῦσαι, qu'il l'avait entendu dire à Démosthène.
3. Τραυλότητα. La τραυλότης était un défaut de prononciation qui consistait, faute de pouvoir articuler le ρ, à lui donner une valeur approchant de celle du λ. Alcibiade aussi était τραυλός: lorsqu'il disait κόραξ (corbeau), on croyait entendre κόλαξ (flatteur). Cf. Ciscon, De oratore, I, 61, 260: «Cumque ita balbus esset (Demosthenes) ut ejus ipsius artis (ξητορικής) cui studeret, primam litteram non posset dicere, etc.

4. Καὶ διαρθροῦν. Chasser la mauvaise prononciation (ἀσάφειαν) et l'ar-

ticuler c.-à-d. et la remplacer par une prononciation bien articulée.

ψήφους λαμβάνοντα καὶ δήσεις (5) άμα λέγοντα την δὲ φωνί γυμνάζειν εν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σίμ' ἀναβάσεσι διι λεγόμενον καὶ λόγους τινάς ἢ στίγους άμα τῶ πνεύματι πυχνο μένω (6) προφερόμενον είναι δ' αὐτῶ μένα κάτοπτρον οίκοι, κι πρός τούτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐναντίας περαίνειν.

Λέγεται δ' ανθρώπου προσελθόντος αυτώ δεομένου συνηγορίο καὶ διεξιόντος ώς ὑπό του λάβοι πληγάς, « Αλλά σύ γε » φάνι τον Δημοσθένην «τούτων ών λέγεις ουδέν πέπονθας,» Έπιτε ναντος δὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοώντος « Έγω, Δημός θενες, ούδεν πέπονθα;» «Νή Δία» φάναι «νῦν ἀκούω φωνή άδιχουμένου και πεπονθότος.» Ούτως ψετο μέγα πρός πίστ είναι τον τόνον (7) καὶ τὴν ὑπόκρισιν (8) τῶν λεγόντων. Τοῖς με ούν πολλοίς υποχρινόμενος ήρεσχε θαυμαστώς, οἱ δὲ γαρίεντες[ ταπεινόν ήγουντο καὶ άγεννες αὐτοῦ τὸ πλάσμα(10) καὶ μαλακό ών καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐστιν.

Αισίωνα(11) δέ φησιν "Ερμιππος (12), επερωτηθέντα περί το πάλαι δητόρων καὶ τῶν καθ' ἐαυτὸν, εἰπεῖν ὡς ἀκούων μέν ο τις έθαύμασεν έχείνους εύχόσμως χαὶ μεγαλοπρεπώς τῷ δήμε διαλεγομένους, αναγινωσχόμενοι δ' οἱ Δημοσθένους λόγοι πολ

τῆ κατασκευῆ καὶ δυνάμει διαφέρουσιν.

Οἱ μέν οὖν γεγραμμένοι τῶν λόγων ὅτι τὸ αὐστηρὸν πολὺ κ πιχρον έχουσι, τί αν λέγοι τις(13); Έν δὲ ταῖς παρά τὸν καιρο άπαντήσεσιν(14) έχρητο καὶ τῷ γελοίῳ. Δημάδου μέν γὰρ εἰπό τος « Εμέ Δημοσθένης (15); ή δς την Αθηναν (16) », « Αυτη » είπε

5. Phosis. Voy. note 8 du chap. VII.

6. Αμα τῷ πνεύματι πυχνουμένω, en resserrant, retenant sa respiration c'est-à-dire d'une seule haleine. Cf. Cicéron, loc. cit.: «summa voce versu

multos uno spiritu pronuntiare.

Την ὑπόχρισιν. Voy. note 10 du chap. vii.
 Οἱ χαρίεντες, la classe élevée, l'aristocratie (par opposition à το πολλοϊς, la masse du peuple).

10. Το πλάσμα. Voy. note 9 du chap. IX.

- 11. Algiova. Esion, orateur contemporain de Démosthène, personnag sur lequel on manque aujourd'hui d'autres renseignements.
- 12. Ερμιππος. Sur Hermippe, voy. note 14 du chap. v.
  13. Τι αν λέγοι τις; A quoi bon le dire, puisque tout le monde le sa

14. Ταϊς παρά τὸν καιρὸν ἀπαντήσεσιν, les ripostes du moment.

 15. Ἐμὲ Δημοσθένης, sous-entendu: βούλεται διορθοῦν.
 16. Ἡ ὑς τὴν Ἀθηνᾶν. Le même proverbe existe mot pour mot en latin sus Minervam.

<sup>7.</sup> Tovov, contentionem vocis. On emploie de même en français le verb accentuer en parlant de quelqu'un qui appuie sur une phrase ou sur u mot pour les faire ressortir, mais le substantif correspondant à ce verl (dans ce sens), et qui rendrait ici exactement roror, n'existe pas.

«ή Δθηνα πρώην εν Κολλυτφ (17) μοιχεύουσα ελήφθη.» Πρός δε τὸν κλέπτην, δς ἐπεκαλεῖτο Χαλκους (18), καὶ αὐτὸν (19) εἰς τὰς αγρυστνίας αυτού και νυκτογραφίας πειρώμενον τι λέγειν «Οίδα» είπεν « ότι σε λυπῶ λύχνον καίων (20). Ύμεῖς δὲ, ω ἀνδρες Αθηναίοι, μή θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπὰς, ὅταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλκοῦς(21), τοὺς δὲ τοίγους πηλίνους ἔχωμεν.» Αλλά περί μέν τούτων και ετέρων γελοίων καίπερ έτι πλείω λέγειν έγοντες ένταῦθα παυσόμεθα τὸν δ' ἄλλον αὐτοῦ (22) τρόπον καὶ τὸ ήθος ἀ**πὸ τῶν** πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.

#### CHAPITRE XII.

🕰 ρμησε μέν οὖν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ τοῦ Φωκικοῦ πολέ-/ μου συνεστώτος, ως αὐτός τέ φησι(1) καὶ λαβεῖν ἔστιν(2) ἀπὸ τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν (8). Δί μέν γὰρ ἢδη διαπεπραγμένων έχείνων(4) γεγόνασιν, αἱ δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων

17. Κολλυτῷ. Le Collyte, quartier d'Athènes.
18. Χαλχοῦς. On manque de détails sur ce voleur, qui paraît avoir été jadis fameux.

19. Αὐτον, lui le voleur; et, trois mots plus loin: αὐτοῦ, lui Démosthène.

20. Δύχνον καίων. On comprend que la lampe de Démosthène qui brû-

lait dérangeat les voleurs nocturnes.

21. Xalxovs. Jeu de mot sur le nom du voleur en question (Xalxovs), qui signifie d'airain. Des murs de maison en torchis (πηλίνους: c'est-à-dire en ce mortier mélangé de paille, qui s'appelait πηλὸς ηχυρωμένος ου τετο χωμένος ou διειργασμένος) seront facilement perces (qu'on songe au mot τοι χωρύχος, «qui perce les murs», pour dire voleur) par des voleurs d'ai-

rain (χαλκοῦς).

22. Αὐτοῦ, de Démosthène.

Ch. XII.] 1. Couronne (§ 18): Τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὐ δε, ἐμε (οὐ γὰρ ἔγωγ' ἐπολιτευόμην πω τότε)... La première en date des harangues de Démosthène, celle sur les Symmories est de 354 av. J.-C., un an après le commencement de la guerre Sacrée (ou guerre de Phocado).

2. Δαβείν ἔστιν, on peut le prendre, c'est-à-dire le tirer, le conclure (cf. note 11 du chap. xiv). La première des harangues de Démosthène contre Philippe est la première Philippique prononcée en 351 avant notre ère: cf. la note précédente.

3. Plutarque et ses contemporains comprenaient sous le nom de Δημο-3 θενους Φιλιππικαι δημηγορίαι les dix discours suivants: 1<sup>re</sup> Philippique (351 av. J. C.), les trois Olynthiennes (été de 349 av. J. C.) (346), 2º Philippique (344), sur l'Halonnèse (en 342: d'ailleurs aprocryphe, cf. note 25 du chap. ix), sur les affaires de Chersonèse, 3º Philippique (en 341), 4º Philippique (prononcée, si elle est authentique, en 341/340 av. J. C.).

4. Διαπεπραγμένων έχείνων, les Phocéens achevés, c'est-à-dire réduits.

απτονται(5). Ιπλος δ' έστὶ καὶ την κατά Μειδίου(6) παρασκευα σάμενος είπειν δίκην δύο μεν έπὶ τοις τριάκοντα γενονώς έτη μηδέπω δ' έχων ἰσχύν εν τη πολιτεία μηδε δόξαν. Ο καὶ μο λιστά μοι δοκεί δείσας επ' άργυρίω (8) καταθέσθαι την πρός τον άνθοωπον έγθοαν.

Ου γάρ τι γλυχύθυμος άνηρ ην ούδ' άγανόφρων (9).

άλλ' έντονος καὶ βίαιος πρὸς τὰς ἀμύνας, 'Ορών δ' οὐ φαῦλονού της αύτοῦ δυνάμεως έργον (10) ἄνδρα καὶ πλούτω καὶ λόγω καὶ σ λοις εὐ πεφραγμένον καθελείν, τὸν Μειδίαν, ἐνέδωκε τοῖς ὑπΕ αὐτοῦ δεομένοις. Δι δὲ τρισγίλιαι (11) καθ' ἐαυτὰς οὐκ ἄν (12) μ δοχούσι την Δημοσθένους αμβλύναι πιχρίαν, ελπίζοντος και δυ ναμένου περιγενέσθαι.

Λαβών δέ τῆς πολιτείας καλὴν ὑπόθεσιν τὴν πρὸς Φίλιππο ύπερ των Ελλήνων δικαιολογίαν και πρός ταύτην αγωνιζόμενο άξίως, ταγύ δόξαν έσχε καὶ περίβλεπτος ὑπὸ τῶν λόγων ἤρθη(13

- La guerre Sacrée se termina en 346: Phalecus, le dernier général phocidien capitula avec toute son armée, aux Thermopyles, et Philippe pro céda alors à la dévastation méthodique du pays sans défense.

5. Comparez entre elles les indications chronologiques des notes 3 & du chap. xII. - "Εγγιστα instanti Phocensium excidio. En somme, τὰ ἔγ

γιστα πράγματα, les derniers événements de la guerre Sacrée.

6. Midias, fils de Cephisophon, du dème d'Anagyre (Athènes), ennemprivé et antagoniste politique de Démosthène, se trouvait être l'un de plus riches et des plus puissants citoyens d'Athènes, lorsque Démosthèn plaida contre ses tuteurs. Frappé un jour au visage en plein théâtre dans l'exercice de ses fonctions de chorège, par Midias (cela semble s'être passé vers le printemps de 348 av. J. C.), Démosthène le poursuivit de vant les tribunaux. Il dut écrire dans l'été de 347 le plaidoyer contre Midias qui s'est conservé jusqu'à nous, et ne fut d'ailleurs pas prononce Démosthène composa au dernier moment avec son adversaire, Plutarque dit par quel motif.

7. Cette donnée est empruntée à Démosthène lui-même, qui dit (Mi-dienne, § 154): Δύο καὶ τριάκοντ' ἔτη γέγονα.

8. Pour 30 mines = 3000 drachmes (sur la valeur de ces monnaies. cf. la note 7 du chap. IV), comme Plutarque va le dire quelques lignes plus bas.

9. Iliade, XX, 467. Ce vers, qui s'applique à Achille, est suivi, dans = l'Iliade, du rejet ἀλλὰ μάλ' ἐμμεμαώς, dont les mots ἀλλ' ἔντονος κτλ., chez =

Plutarque, sont une paraphrase.

10. Της αὐτοῦ δυνάμεως ἔργον, «(entreprise) qui peust estre conduitte à chef par homme de si petite authorité et si petite puissance que luy.

11. Δὶ δὲ τρισχίλιαι, sous-ent. δραχιαί (cf. note 8 du chap. xii).
12. Δν tombe sur l'infinitif ἀμβλῦναι. Supprimez δοχοῦσι, et la phrase reviendra à ceci: Δὶ τρισχίλιαι οὐχ ᾶν ἤμβλυναν..., εἰ (Δημοσθένης) ἤλπιζε και εδύνατο . .

13. Περίβλεπτος . . . ήρθη, construction ordinaire, ayant le même sens que donnerait cette construction théorique et inusitée: 1099 ware elver περίβλεπτος.

καὶ τῆς παρρησίας, ώστε θαυμάζεσθαι μὲν ἐν τῆ Ἑλλάδι, θεραπεύεσθαι δ' ύπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλεϊστον δ' αὐτοῦ λόγον είναι παρά τῷ Φιλίππω τῶν δημαγωγούντων (14), δμολογεῖν (15) δε και τους απεχθανομένους, ότι πρός ένδοξον αυτοίς άνθρωπον ό αγών έστι. Καὶ γὰρ Αἰσχίνης (16) καὶ Ύπερείδης (17) τοιαῦτα περί αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν.

## CHAPITRE XIII.

Όθεν οὐχ οἰδ' ὅπως παρέστη Θεοπόμπφ (1) λέγειν, αὐτὸν ἀβέβαιον τῷ τρόπῳ γεγονέναι καὶ μήτε πράγμασι μέτ' ἀνθρώποις πολύν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γὰρ, εὶς ἣν ἀπ' ἀρχῆς τῶν πραγμάτων μερίδα (2) καὶ τάξιν αὑτὸν έν τη πολιτεία κατέστησε, ταύτην άχρι τοῦ τέλους διαφυλάξας(8) καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίφ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον έπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσθαι προέμενος. Οὐ γὰρ, — ὡς Δημάδης απολογούμενος την εν τη πολιτεία μεταβολην έλεγεν, αύτω μέν αὐτὸς(4) τάναντία πολλάκις εἰρηκέναι, τῆ δὲ πόλει μηδέποτε, —

<sup>14.</sup> Πλείστον δ' αὐτοῦ πτλ. De tous les hommes d'État athéniens, c'est de lui que Philippe tenait le plus de compte.

<sup>15.</sup> Ouologeiv zol. Cf. une prétendue lettre d'Eschine (que Plutarque ne considérait sans doute pas comme apocryphe), la douzième de la collection (§ 4, à propos du procès de la Couronne): Kai ouder Saumaoror, απα των νόμων των ύμετερων και των έμων λόγων ή Δημοσθένους δεινότης κρεισων έγενετο. Ετ Hypéride (Contre Démosthène, IV, 16-18): Καὶ τοὶς μὲν ελάττος ἡήτορσιν ἀπέτινεν ὁ Αρπαλος χρυσίον, τοῖς θορύβου μόνον καὶ κραυγής κυρίοις, οὰ δὰ τὸν τῶν ὅλων πραγμάτων ἐπιστάτων ἐπιστάτω

<sup>1</sup>ην παρείδεν; καὶ τῷ τοῦτο πιστόν;
16. Αἰσχίνης. Sur Eschine, voy. note 1 du chap. Ix.
17. Υπερείδης. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte (Athènes), né en 396, élève d'Isocrate et l'un des dix grands orateurs d'Athènes, appartenait au même parti politique que Démosthène. Cependant dans le Procès d'Harpale, » où Démosthène fut poursuivi pour corruption, Hypéride trouva au nombre de ceux qui portèrent la parole contre Démosthène. Une partie importante du discours qu'il prononça dans cette circonstance, ainsi que trois autres discours, plus ou moins mutilés, du même orateur, ont été retrouvés de 1847 à 1856, en Égypte, dans des rouleaux de papyrus provenant de tombeaux antiques. A ne pas parler de quelques courts fragments cités par les auteurs anciens, c'est tout ce que nous possédons aujourd'hui de l'œuvre, jadis assez considérable, d'Hypéride. — L'hostilité d'Hypéride. d'Hypéride contre Démosthène ne fut que passagère. Sur la mort d'Hypéride (322 av. J. C.), voy. la fin du chap. xxvIII.

Ch. XIII.] 1. Θεοπόμπφ. Sur Théopompe, voy. note 2 du chap. IV.

<sup>2.</sup> Την των πραγμάτων μερίδα, le parti. 3. Takir diaquilakas . . ., à la guerre, garder son poste.

<sup>4.</sup> Airòs (en latin, on aurait se), parce que ce sujet de l'infinitif est le même que le sujet du verbe (šleyev) qui amène l'infinitif.

πολσυτού γρημασι μετατιθέμενος εἰώθει λέγειν προς τον Ο μεν άνηρ έχθρος, το δέ της πόλεως νικάτω συμφέ-Νεκούπιος δ' δ Μεσσήνιος (7) Κασσάνδοω προστιθέμε σοιτευούν, είτ' αὐθις ὑπὲρ Δημητρίου(8) πολιτευόμενος οὐσο ταπανεία λέγειν, αεί γαρ είναι συμφέρον απροασθαι τών προσειμε. — οὐτως(9) καὶ περὶ Δημοσθένους ἔχομεν εἰπεῖν οἱα στουμμένου και πλαγιάζοντος (10) η φωνήν η πράξιν, άλλ' ώσπε ω ενώς και άμεταβόλου διαγράμματος(11) της πολιτείας ένα τ τοις πράγμασιν αξί διετέλεσεν.

Παναίτιος (12) δ' δ φιλόσοφος καὶ τῶν λόγων φησὶν αὐτοῦ οῦς κα γεγομφθαι τούς πλείστους, ώς μόνου τοῦ καλοῦ δι' αὐτὸ αἰρετ 💍 τ όντος τον περί του στεφάνου, τον κατ' Αριστοκράτου ς. τον έπεο των ατελειών, τούς Φιλιππικούς (13). έν οίς πε

9. Οὐτως. Reprenez οὐ γὰρ en tête de la phrase (neuf lignes plus haut).
10. Πλαγιάζοντος. On dit de même en français « biaisant».
11. Κφ΄ ἐνός . . . . διαγράμματος et τόνον. Métaphores empruntées à la langue musicale des Grecs. Il y avait dans la musique grecque trois genres appelés genre diatonique, genre chromatique et genre enharmonique, ayant chacun une échelle musicale à part. La série de sons dont se composait chacune de ces trois échelles musicales s'appelait diáyanum. On conçoit un chanteur passant d'un genre à l'autre, c.-à-d. changeant de diáyanum: o'est ce que Démosthène, métaphoriquement parlant, ne fit point. Sans changer de genre, soit εφ' ένος καὶ ἀμεταβόλου διαγοάμματος, on peut successivement choisir un ton ou un autre, c'est ce qui s'appelle moduler: Plutarque dit que Démosthène ne changea jamais, même de ton, en politique.

12. Haraines. Panetius, fils de Nicagoras, de Rhodes, philosophe stoïcien; enacigna dans sa patrie, puis à Rome; fit le voyage d'Asie Mineure et d'Egypte (143 av. J. C.) avec Scipion l'Africain le Jeune; se fixa ensuite à Athènes où il passa le reste de ses jours. Les nombreux écrits qu'il avait composés sur la philosophie sont perdus. Son traité des Devoirs (Mod 1619 xadexorrar) en 3 livres a servi, jusqu'à un certain point, de modèle à celui de Ciccron. Le témoignage de Panetius sur Démosthène, que rapporte lei Plutarque, paraît bien, par sa nature même, tiré de ces

livres sur les devoirs.

13. High rod anguiros . . . rob; Pelianizous. Pour les discours sur la

b. Melinonos. Mélanope, fils de Lachès, fit partie de diverses ambassades envoyées par les Athéniens à Sparte (371 av. J. C.), en Égypte, en Carie; Calleure d'une probité suspecte.

6. Καλλιστρώτο. Sur Callistrate, voyez note 2 du chap. v.

7. Νικόδημος δ' ὁ Μεσσήριος. Personnage inconnu.

<sup>&</sup>amp; Inunçoire. Cassandre (fils d'Antipater), lieutenant et en réalité le roi de la Macédoine, fut de 317 à 307 maître d'Athènes, qu'il fit gouverner oligarchiquement pendant toute cette période par Demetrius de Phalère (voy note 18, du chap. Ix). En 307, Demetrius Poliorcète (fils d'Antigone, le compagnon d'armes d'Alexandre le Grand, le futur vaincu d'Ipsus, alors roi d'Asie ») rétablit la démocratie à Athènes. C'est Demetrius Poliorcete que ce Nicodème, dont parle Plutarque, servit après avoir abandonne le parti de Cassandre battu.

συ ού πρός τὸ ήδιστον η δαστον η λυσιτελέστατον άγει τούς πολίτας, άλλα πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οἴεται δείν εν δευτέρα (14) τάξει του καλού ποιείσθαι και του πρέποπος, ώς, είγε τη περί τὰς ὑποθέσεις (15) αὐτοῦ φιλοτιμία καὶ . το των λόγων εύγενεία παρην ανδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ **καθαρώς Εκαστα πράττειν** (16), ούκ έν τῷ περὶ Μοιροκλέα (17) καὶ Πολύευπτον (18) καὶ Ύπερείδην (19) ἀριθμιῷ τῶν ὁητόρων, ἀλλ' στω (20) μετά Κίμωνος (21) καὶ Θουκυδίδου (22) καὶ Περικλέους (23) άξιος ήν τίθεσθαι.

Couronne, voy. le chap. xxiv; sur les Immunités, le chap. xv; contre Phi-lippe, la note 3 du chap. xii. Démosthène écrivit le discours contre Aristocrate, en 352, pour Euthyclès, de Thria: Aristocrate, un inconnu mis en Twint par des politiques plus puissants qui tenaient à ne pas se mettre découvert, est accusé d'avoir introduit une clause illégale dans un décret honorifique en faveur de Charidème d'Orée (Eubée), général au service du roi de Thrace.

14. Λευτέρα (comme πρότερος) est, pour la forme et souvent par le sens (voy. le dictionnaire), un comparatif: d'où la construction εν δευτέρα τάξει TOÙ zaloù, après le beau.

15. Υποθέσεις, desseins.
 16. Τὸ καθαρώς ἔκαστα πράττειν, «la netteté de ne prendre point d'ar-

gent. (Am.)

17. Mogozita. Mœroclès, Athénien, natif de l'île Salamine, l'un des Orateurs du parti hostile à la Macédoine, fut au nombre de ceux qu'Ale-Endre demanda aux Athéniens de lui livrer. (Voy. chap. xxIII).

18. Voyez note 5 du chap. x.

19. Voyez la dernière note du chap. XII.
20. Are. «Il auroit merité d'estre mis, non point au rang de Mœroclès, etc., mais plus hault, au nombre de Cimon, etc.» [Amyot.]

21. Kluerros. Cimon, fils du célèbre Miltiade, se trouva, après le ban-sement de Thémistoole (471 av. J. C.) et la mort d'Aristide (468), le Plus brillant général d'Athènes, et dirigea la politique de la république Jaqu'à ce que l'influence, de jour en jour croissante. de Périclès, qui cait placé à la tête du parti démocratique, renversât l'oligarchie et le Etait place à la tete du parti democratique, renversat l'ongarchie et le state place à la tete du parti democratique, renversat l'ongarchie et le state succession de la service de sous le coup de l'ostracisme (460 av. J. C.). Rappelé de sais entre l'ével de sais entre Athènes et Sparte, et prit le commandement d'une expédition dirigée par les Athéniens contre Chypre, qui appartenait au roi de Perse. Il mourut dans cette campagne (449)

22. Oovzvollov. Thucydide, fils d'Olorus, du dème d'Halimonte (Attique), le célèbre historien de la Guerre du Péloponnèse; on ne sait point au juste Pannée de sa naissance, mais il dut mourir vers 400 av. J. C., âgé de cinquante et quelques années. Il fit la guerre pendant quelque temps comme général, sans déployer de grandes qualités militaires: il laissa prendre en 424 par le général lacédémonien Brasidas, Amphipolis en Thrace, position de première importance, pour les Athénieus. de première importance pour les Athéniens. A la suite de ce malheur, il su décrété d'accusation, et vécut en exil de 424 jusqu'à 403 av. J. C. 23. Voyez l'avant-dernière note du chap. vi.

## CHAPITRE XIV.

Τών γοῦν κατ' αὐτὸν ὁ Φωκίων οὐκ ἐπαινουμένης προϊστ μενος πολιτείας, άλλα δοχών μακεδονίζειν, διιώς δι' ανδρείαν κ δικαιοσύνην οὐδεν οὐδαμή χείρων έδοξεν Εφιάλτου (1) καὶ Αρστείδου(2) καὶ Κίμωνος άνηρ γενέσθαι. Δημοσθένης δ' ούκ ών ε τοίς δπλοις άξιοπιστος, ώς φησιν δ Δημήτριος (3), οὐδὲ πρὸς το λαμβάνειν (4) παντάπασιν απωχυρωμένος, άλλα τῷ μὲν παρά Φι λίππου και έκ Μακεδονίας ανάλωτος ών, τω δ' άνωθεν(5) έπ Σούσων καὶ Αγβατάνων ἐπιβατὸς χουσίω(6) γεγονώς καὶ κατακεκλεσμένος(1), επαινέσαι μεν ην ικανώτατος τα των προγόνων χαλά, μιμήσασθαι δὲ ούχ δμοίως(8). Ἐπεὶ τούς γε(9) χαθ' αὐτὸν δήτορας (έξω δέ λόγου τίθεμαι Φωχίωνα) και τω βίω παρήλθε\_ =

Φαίνεται δε καὶ μετά παρρησίας μάλιστα τω δήμω διαλεγόμενο χαὶ πρός τὰς ἐπιθυμίας τῶν πολλῶν ἀντιτείνων χαὶ τοῖς άμαρτήμασιν αύτων επιφυόμενος (10), ώς έκ των λόγων αυτών λαβείν

Ch. XIV.] 1. Equáltov. Éphialte, homme d'État athénien, du parti démocratique, contemporain et ami de Périclès. Ses adversaires politiques le firent assassiner en l'an 457 av. J. C. Il avait la réputation d'un ci-

toyen vertueux et plein de désintéressement.

2. Agarstov. Aristide, fils de Lysimaque, du dème d'Alopèce (Athènes).

celui qui fut surnommé le Juste. Il naquit aux environs de l'an 540 av.

J. C.; fut archonte éponyme en 489. Son rôle glorieux comme général. et comme auministrateur est connu. Banni par l'ostracisme en 483, il fut rappelé au bout de trois ans dans sa patrie, et exerça un commandement à la célèbre journée de Salamine. Il mourut en 469, 468 ou 467 av. J. C. 3. "Ως αροιν ο Δημήτριος. Demetrius de Phalère (voyez note 18 du chap.ix). On peut penser que la phrase tout entière, jusqu'à μιμήσασθαι δὲ οὐχ όμοlως, est, sinon citée textuellement, au moins empruntée pour l'idée à Demetrius de Phalère. et comme administrateur est connu. Banni par l'ostracisme en 483, il fut

4. Λαμβάνειν, accepter de l'argent. - « Ny bien remparé et fortifié contre les corruptions des présens et des dons. (Amyot.)

5. "Avoder, de la haute Asie. Suse était la capitale d'hiver, Echatane la capitale d'été des rois de Perse.

6. Construisez: ἐπιβατὸς τῷ κτλ. χουσίφ (cf. note 1 du chap. 1). — Ἐπιβατὸς se dit d'un mur ou d'une position où il est facile de donner l'assaut. (C'est la continuation de la métaphore ἀπωχυρωμένος . . . ἀνάλωτος: la métaphore change avec zαταχεχλυσμένος.)
7. Voy. la fin du chap. xx, où Plutarque articule avec précision cette

imputation.

8. Οὐχ ὁμοίος, sous-entendu Ικανός. 9. Ἐπεὶ τούς γε κτλ. (cf. note 16 du chap. 1x). Ces mots amènent la conclusion de l'idée exprimée dans la dernière phrase du chap. XIII, idée dont nous avaient détournés les deux premières phrases du présent chapitre. Car, pour ce qui est des orateurs ses contemporains, etc. > 10. Επιφυόμενος, s'acharner contre.

έστιν(11). Ιστορεί δε και Θεόφραστος(12) ότι, των Αθηναίων επί τενα προβαλλομένων αυτον κατηγορίαν, είτ', ώς ουχ υπήκουε, θοουβουμένων (18), αναστάς είπεν « Υμεῖς έμοὶ, ω ανόρες Αθηναίοι,. συμβούλω μέν, κάν μη θέλητε, γρήσεσθε συκοφάντη δέ(14) οὐδέ Gr Sélme.

Σφόδρα δ' άριστοκρατικόν αὐτοῦ πολίτευμα καὶ τὸ περὶ Αντιφώντος (15) · δν ύπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀφεθέντα συλλαβών ἐπὶ τὴν ΕΕ Δρείου πάγου βουλήν ανήγαγε, καὶ παρ' οὐδὲν τὸ προσκροῦσαι τω δήμω θέμενος ήλεγξεν υπεσχημένον Φιλίππω τα νεώρια έμπρήσειν καὶ παραδοθεὶς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέθανε.

Κατηγόρησε δε καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος(16) ώς ἄλλα τε δαδεουργούσης πολλά καὶ τοὺς δούλους έξαπατᾶν διδασκούσης καὶ **Θανάτο**υ τιμησάμενος (17) απέχτεινε (18).

#### CHAPITRE XV.

Δέγεται δε καὶ τὸν κατὰ Τιμοθέο υ(1) τοῦ στρατηγοῦ λόγον,

<sup>11.</sup> Λαβεῖν. Cf. note 2 du chap. xII.

<sup>12.</sup> Cf. note 3 du chap. x.

<sup>13.</sup> Θορυβουμένων, tumultuantium.
14. Συχοφάντη δὲ, sous-entendu οὐ χρήσεσθέ μοι.
15. Αντιφώντος. Personnage d'ailleurs inconnu. Cette affaire est racontée par Démosthène lui-même dans le procès de la Couronne (§§ 132-133), et Dinarque (Contre Démosthène §§ 62-63) en parle également. Démosthène, cui receit aux misons pour sels ne dit pas que ce fut lui-même qui tra-Dinarque (Contre Démosthène §§ 62-63) en parle également. Démosthène, qui avait ses raisons pour cela, ne dit pas que ce fut lui-même qui tradusit Antiphon devant l'Aréopage. Plutarque, d'autre part, rapporte les choses inexactement, lorsqu'il laisse entendre qu'Antiphon aurait été livré par l'Aréopage aux Onze (παραδοθείς) pour être mis à mort. (Les Onse, à Athènes, étaient une magistrature policiaire qui veillait à l'exécution des pénalités prononcées par les tribunaux.) L'Aréopage, au temps de Démosthène, ne jouissait plus d'une puissance si redoutable; il ne pouvait, dans l'espèce, que déférer à un tribunal populaire l'accusé qu'il considérait comme coupable, et c'est aussi ce qu'il fit: Antiphon fut condamné par le jury.

<sup>16.</sup> Τῆς Ιερείας Θεωρίδος. Cette prêtresse Théoris paraît être la même personne qu'une certaine Theoris, de Lemnos, qu'on voit dans d'autres textes avoir été condamnée à mort à la suite d'un procès d'impiété (ασεfilas) et notamment à cause de pratiques magiques et pernicieuses auxquelles elle était adonnée.

<sup>17.</sup> Θανάτου τιμησάμενος, conclure à la peine de mort, requérir la mort.
18. 'Απέκτεινε se dit de l'accusateur qui fait condamner à mort.

Ch. XV.] 1. Karà Trµo9fov. L'affaire Apollodore contre Timothée a été plaidée en 362 av. J. C. Démosthène n'était alors âgé que de 22 ou 23 ans. Le discours prononcé par Apollodore dans cette affaire se trouve dans la collection qui nous a été conservée d'œuvres de Démosthène: on croit

ω γοησάμενος Απολλόδωρος είλε(2) τον άνδρα του οφλήματ Δημοσθένης γράψαι τω Απολλοδώρω (3), καθάπερ καὶ τούς πο Φορμίωνα καὶ Στέφανον(4), ἐφ' οἶς εἰκότως ἡδόξησε (5). Κ γάο ὁ Φορμίων ηγωνίζετο λόγω(6) Δημοσθένους πρός τὸν Απ= λόδωρον, ἀτεγνῶς καθάπερ ἐξ ένὸς μαγαιροπωλίου (7) τὰ κα αλλήλων έγγειρίδια πωλούντος αυτού τοις αντιδίχοις.

Τών δὲ δημοσίων λόγων ὁ μὲν κατ' 'Ανδροτίωνος καὶ Τιμ κράτους καὶ Αριστοκράτους ετέροις εγράφησαν(8), ούπω

qu'il n'a pas a été écrit par Démosthène. Plutarque, qui emploie le mot léyer ne se portait déjà pas garant de l'authenticité. Timothée était fils du célèt général athénien Conon, et fut lui-même pendant une vingtaine d'anne l'un des amiraux les plus habiles et les plus employés d'Athènes. Apol dore était le fils du riche banquier Pasion. Il réclamait à Timothée paiement d'avances, dont le total se montait à 4500 drachmes à pei qui avaient été faites jadis à celui-ci par son père.

2. Εὐε τοῦ ὀφλήματος. «Terme judiciaire: le fit condamner à acquit=

la dette.

3. Hoòs Poquiwra. Le discours contre le banquier Phormion qui trouve inséré dans notre collection démosthénique, a été écrit pour certain Chrysippe, négociant étranger domicilé à Athènes, et pour frère, dans un procès roulant sur des transactions commerciales, et doit avoir été plaidé vers 326 av. J. C. Il paraît peu probable que soit une œuvre authentique de Démosthène.

4. Καὶ Στέφανον. Le procès Apollodore contre Phormion est une carcélèbre. Le banquier et armurier athénien Pasion, en mourant (l'an sav. J. C.), laissait deux fils, Apollodore, et Pasiclès qui était mineur avait passé bail de sa fabrique et de sa banque à un de ses affranches Phormion, au courant des affaires de la maison depuis de longues anné A l'expiration du bail, qui coïncidait avec la majorité de Pasiclès, Pho mion rendit ses comptes et reçut des héritiers de Pasion une déchar pleine et entière. Il s'établit à son compte, et fit fortune. Apollodore reuss moins bien dans ses affaires. Il voulut revenir sur le passé, et inten une action judiciaire contre Phormion, lui réclamant pour sa part moitié d'une somme de 20 talents dont il prétendait que Phormion n'ava pas rendu compte. Démosthène composa alors le beau plaidoyer 'Yni Proputerros, qui fut prononcé devant les juges par un ami du défendeu Phormion eut gain de cause (vers 350 av. J. C.). Débouté de sa demand Apollodore fait une tentative pour revenir sur la chose jugée: il inten une action en faux témoignage contre Stephanus qui avait déposé da le premier procès en faveur de Phormion. Apollodore, devenu à moment un allié utile de Démosthène dans les luttes de la place publiqu obtint du grand orateur qu'il lui écrivit le discours, qui nous a été co servé, Contre Stephanus (1er discours: le second discours contre le men paraît n'être pas de Démosthène).

5. 'Εφ' οίς ελεότως ήδόξησε. En somme, Démosthène avait plaidé su

cessivement le pour et le contre.

6. Λόγω Λημοσθένους, avec un discours, en récitant un discours con posé par Démosthène.

7. Καθάπεο εξ ένος μαχαιοοπωλίου. Il faut, pour comprendre ce tra se rappeler que le père de Démosthène était armurier.

8. Ο μέν κατ' Ανδροτίωνος καὶ Τιμοκράτους καὶ Αριστοκράτους έτερο

πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ (9). δοχεῖ γὰρ δυοῖν ἢ τριῶν χαὶ τριάχοντα γεγονώς έτων έξενεγχείν τούς λόγους έχείνους (10). τον δέ κατ' Αριστογείτονος αὐτὸς ηγωνίσατο(11), καὶ τὸν περὶ τῶν ατε λειων (12) δια τον Χαβοίου παϊδα Κτήσιππον, ως φησιν αυτὸς (18), ώς δ' ένιοι λέγουσι, την μητέρα του νεανίσκου μνώμενος. Ου μιην έγημε ταύτην, άλλα Σαμία τινί συνώκησεν (14), ως ίστορεί Δημείτριος δ Μάγνης έν τοῖς περί συνωνύμων (15).

🕜 δὲ κατ' Αἰσχίνου περὶ τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέ-

Execupear. Le discours contre Androtion, accusé d'illégalité dans la pro-Position d'une loi, a été écrit par Démosthène pour un certain Diodore En 355-354 av. J. C.; celui contre Timocrate est de 353-352, et il a été Prononcé par le même Diodore dans un nouveau procès qui était la suite de l'affaire Androtion. Le discours contre Aristocrate a été composé pour

Ce l'affaire Androtion. Le discours contre Aristocrate a été composé pour Euthyclès dans une poursuite judiciaire du même genre, et doit être peu Postérieur à celui contre Timocrate: 852-851. — Sous-ent. ὁ πατὰ devant les deux autres noms propres, Τιμοχράτους et ᾿Αριστοχράτους.

9. Οὖπω τῆ πολιτεία προσεληλυθότος αὐτοῦ. Démosthène avait déjà pris la parole dans l'assemblée du peuple en 354-353 pour prononcer le discours dit sur les Symmories, et l'année suivante pour parler en faveur de Mégalopolis. Les mots οὖπω πτλ. ne sont donc vrais que par rapport κατ΄ ἀνδροτίωνος.

10. Δουζε κάρου ἐνείνους Démosthène, étant né en 385 ou 384, était

10. Δοχεῖ γὰς . . . . ἐχείνους. Démosthène, étant né en 385 ou 384, était effectivement âgé de 32 ou 33 ans lors des procès Timocrate et Aristo-Carate: il n'avait que 30 ans au moment de celui d'Androtion. Plutarque

ne s'exprime pas avec un parfaite exactitude.
11. Τὸν δὲ και 'Αριστογείτονος αὐτὸς ἡγωνίσατο. Il y a dans la collection de mosthénique deux plaidoyers καιὰ 'Αριστογείτονος. Aristogiton, débiteur l'État et privé par conséquent de ses droits politiques (ἄτιμος), precependant la parole dans l'assemblée du peuple. L'orateur Lycurgue, concert avec Démosthène, — à ce que rapportent plusieurs auteurs anciens, — diriges contre lui une accusation publique sur ce chef. Le second des deux discours conservés contre Aristogiton est un pur exer-Cice d'école. Le premier, considéré comme authentique par Plutarque com-

par la plupart des anciens qui le citent, ne doit cependant pas l'être.

12. Περὶ τῶν ἀτελειῶν. Leptine, en 356 av. J. C., avait fait passer une
portant l'abolition d'immunités dont jouissaient plusieurs contribuables
Athènes. Le jeune Ctésippe, fils de Chabrias, poursuivit devant le peuple
pabrogation de cette loi: Démosthène parla pour lui; ils eurent gain de

Cause.

13. Ως φησιν αὐτὸς. A deux reprises, au début et au § 75 de la Leptinzenne.

14. 'Αλλά Σαμία τινί συνώχησεν. Entendez la fille d'un colon (clérouque) athénien établi à Samos. On ne sait pas l'année du mariage de Démosthène; en 343, il était marié.

15. Δημήτοιος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων. Demetrius de Magnésie, critique et polygraphe renommé, contemporain de Cicéron. Le titre exact de l'ouvrage auquel Plutarque se refère était Περί των ομωνύμων παιτών τε και συγγραφέων.

λεκται(16) καίτοι φησίν Ιδομενεύς(17) παρά τριάκοντα(18) μόνα τον Λισγίνην αποφυγείν. 'Αλλ' ούκ έσικεν ούτως έγειν τάληθεεί δεί τοις περί του στεφάνου γεγραμμένοις έκατέρων (19) λ. γοις τεκμαίρεσθαι. Μέμνηται γάρ ουδέτερος αυτών έναργώς ουθ τρανώς έχείνου τοῦ ἀγώνος ὡς ἄγρι δίχης (20) προελθόντος. Ταυ μέν οὖν Ετεροι διακρινοῦσι μαλλον.

## CHAPITRE XVI.

Η δέ του Δημοσθένους πολιτεία φανερά μέν ήν έτι και τι εἰρήνης ὑπαργούσης, οὐδὲν ἐῶντος(1) ἀνεπιτίμητον τῶν πρατισ μένων ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος, ἀλλ' ἐφ' ἐκάστω(²) ταράττοντος τοῦ Αθηναίους καὶ διακαίοντος ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον. Διὸ καὶ παρα Φιλίππω πλείστος ήν λόγος αὐτοῦ (3) καὶ ἵτε πρεσβεύων δέκα: τος (4) ήκεν είς Μακεδονίαν (5), ήκουσε μέν απάντων ὁ Φίλιππος άντείπε δὲ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας πρὸς τὸν ἐχείνου λόγον(6) Ού μην έν γε ταις άλλαις τιμαίς και φιλοφροσύναις δμοιον αύτοπ τῷ Δημοσθένει παρείγεν, ἀλλά καὶ προσήγετο τοὺς περὶ Δί-

est mort en 270 av. J. C.).

18. Παρά τριάχοντα μόνας, sous-entendu ψήφους, 19. Έχατέρων. Démosthène et Eschine.

20. Alzns, le tribunal. En français: venir à l'audience.

Ch. XVI]. 1. Ouser torros. Sous-entendez, pour faire la construction, πολιτεία ούσα devant οὐδὲν ἐώντος.

2. Έφ' ἐχάστφ, à propos de chaque chose, c'est-à-dire à propos de tout.
3. Ἡν λόγος αὐτοῦ. On dit indifféremment λόγος ἐστί τινος ου ἐστὶ περί τινος, il est question de quelqu'un.

4. Aéxaros, lui dixième: c'est-à-dire qu'il fit partie d'une ambassade

composée de dix députés.

5. Hzev els Mazedovíav. Il s'agit de l'ambassade qui prépara la Paix de Philocrate et qui se rendit en Macédoine tout au commencement de

l'an 346 av. J. C.

6. Ποὸς τὸν ἐκείνου λόγον. Eschine, dans le discours sur l'Ambassade, §§ 37-38, dit justement tout le contraire: Ως δ' ἤλθομεν καὶ ἐκαθεζόμεθα, έξ άρχης πρός έκαστον τών είρημένων ένεχείρει τι λέγειν ο Φίλιππος, πλείστην δε είκοτως εποιήσατο διατριβήν πρός τους ε μους λόγους . . . . . . πρός δε Αημοσθένην τον ούτω καταγελάστως απαλλάξαντα οὐδ' υπέρ ένος, ολμαι, διελέχθη. C'est à croire que Plutarque, ayant ce passage dans l'idée, a, par une faute de mémoire, transporté à Démosthène ce qu'Eschine disait de lui-même.

<sup>16. &#</sup>x27;O δέ κατ' Αλσχίνου . . . λέλεκται. On admet aujourd'hui que le procès de l'Ambassade a été plaidé: et cela, en 344-343. Démosthène accusait Eschine d'avoir trahi ses devoirs d'ambassadeur (παραπρεσβείας), s'étant vendu à Philippe. L'ambassade dont il s'agit est celle qui partit d'Athènes le 3 du mois de munychion (avril) 346 pour recevoir le serment de Philippe qui devait consacrer la Paix dite de Philocrate.

17. 'Ιδομενεύς. Idoménée. de Lampsaque, élève et ami d'Épicure (lequel

Οχίπη (1) καὶ Οιλοκράτην (8) μαλλον. Όθεν έπαινούντων εκείνων τον Φίλιππον. ως και λέγειν δυνατώτατον και κάλλιστον οφθηναι καὶ νη Δία συμπιεῖν ικανώτατον, ηναγκάζετο βασκαίνων ἐπισκώπτειν, ώς τὸ μεν σοφιστοῦ, τὸ δε γυναικός, τὸ δε σπογγιᾶς εἶη(9), βασελέως δ' οὐδεν εγχώμιον (10).

### CHAPITRE XVII.

Έπειδή δ' εἰς τὸ πολεμεῖν ἔρρεπε τὰ πράγματα, τοῦ μέν Οιλίππου μη δυναμένου την ήσυχίαν άγειν, των δ' Αθηναίων έγει**θομένων** ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους, πρώτον μὲν εἰς Εὔβοιαν ἐξώρμησε τους Άθηναίους καταδεδουλωμένην ύπο τῶν τυράννων Φελίππω(1) καὶ διαβάντες, εκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, εξήλασαν τους Μακεδόνας (2). Δεύτερον δε Βυζαντίοις εβοήθησε καὶ

<sup>7.</sup> Τους περί Αλαχίνην. Οἱ περί τινα, pour désigner la personne seule 1. Τους περι Λισχινην. Οι περι τινα, pour designer la personne dont le nom suit περι, est un hellénisme fréquent chez les auteurs de la décadence. La nuance du grec ici peut être conservée à peu près en français: les Eschine et les Philocrate (Eschine, Philocrate et les autres de leur parti).

<sup>8.</sup> Καὶ Φιλοχράτην. Philocrate, du dème d'Hagnonte ('Ayrous, en Attique), Proposition que les Athéniens entamèrent en 346 des négociations avec philippe en vue de la paix. Le traité qui en résulta porte son nom.

<sup>9.</sup> To de onormas en La encore Plutarque semble se souvenir vaguement inexactement de deux passages du plaidoyer d'Eschine dans l'affaire de mbassade. Celui-ci raconte (§§ 51-52), que, Ctésiphon ayant dit de hilippe dans l'assemblée du peuple, au retour de la première ambassade. Il était beau, doué d'une excellente mémoire et habile à parler, enfin De etait deau, doue d'une excenence montre ce témoignage; pur le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; le 112, que Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; le 112, que Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; le 112, que Démosthène s'était inscrit en faux contre ce témoignage; le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène, lors de la seconde ambassade, cherchant le 112, que Démosthène ambassade, le 1 se faire valoir auprès de Philippe, après avoir exposé ses titres à la nnaissance de Philippe, voulut pallier l'impolitesse qu'il avait commise nnaissance de l'imperent de dire, en s'adressant à Philippe dans les 

<sup>10.</sup> Βασιλέως δ' οὐδὲν ἐγκώμιον. Entendez: Οὐδὲν δὲ (τούτων) ἐγκώμιον (ETn) Bavilews.

Ch. XVII.] 1. Els Ευβοιαν εξώρμησε . . . Φιλίππφ. Dans la 3º Philip-Pique, qui fut prononcée en 341, déjà Démosthène attire l'attention des Athéniens sur le danger qui résulte pour Athènes de l'établissement de tyrans dévoués à Philippe en Eubée, notamment à Chalcis et à Orée. § 27: Αξ δ' εν Εὐβοία πόλεις οὐκ ήδη τυραννούνται, καὶ ταῦτ εν νήσω πλησίον Θη-βῶν καὶ Άθηνῶν; Cf. plus loin, §§ 33 et 57 à 66, et Couronne, § 301. 2. Ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. Plutarque se souvient ici de Démosthène, Couronne, § 87: Ἐπειδή τοίνυν ἐκ τῆς Εὐβοίας ὁ Φίλιππος ὑφ' ὑμῶν

Περινθίοις ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τὸν δημοάφέντα την έχθραν και το μεμνήσθαι των περί τον συμμαγικ ημαρτημένων έχατέροις πόλεμον(3), αποστείλαι δύναμιν αὐτοί= έφ' ής ἐσώθησαν (4). "Επειτα πρεσβεύων καὶ διαλεγόμενος τοῖς "Επ λησι καὶ παροξύνων (5), συνέστησε πλην δλίνων άπαντας ἐπὶ τὸν Φι λιππον, ώστε σύνταξιν γενέσθαι πεζών μέν μυρίων καὶ πεντακι σχιλίων, ιππέων δε δισχιλίων, άνευ των πολιτικών δυνάμεων(6] χρήματα δε καὶ μισθούς εἰσφέρεσθαι τοῖς ξένοις προθύμως [\*] Ότε καί(8) φησι Θεόφραστος, άξιούντων τῶν συμμάχων δρισθήνα τας είσφορας, είπειν Κρωβύλον(9) τον δημαγωγόν, ώς ου τεταγ μένα σιτείται πόλεμος (10).

Επηρμένης δε τῆς Ελλάδος πρός τὸ μέλλον καὶ συνισταμένων zατ' έθνη zαὶ πόλεις Ευβοέων, 'Αχαιών, Κορινθίων, Μεγαρέων Λευχαδίων, Κερχυραίων (11), ὁ μέγιστος ὑπελείπετο τῶ Δημο

εξηλάθη τοῖς μὲν ὁπλοῖς, τῆ δὲ πολιτεία καὶ τοῖς ψηφίσμασι (κᾶν διαφοαγῶπ τινες τούτων) ὑπ΄ ἐμοῦ κ. τ. λ. La campagne en Eubée dont il s'agit ic est la deuxième de celles qu'y dirigea Phocion, et doit tomber environ en 340 av. J. C.

3. Περί τον συμμαχικόν . . . πόλεμον. En 367, Chio. Byzance, Rhode et Cos s'étaient détachés de l'alliance athénienne: d'où une guerre, peu dant laquelle les Athéniens éprouvèrent des pertes sensibles, et qui sa termina en 355 par la reconnaissance de l'indépendance absolue des alliés

4. Αποστείλαι δύναμιν αὐτοίς, ὑφ' ης ἐσώθησαν. Démosthène, 3ο Philip pique, § 19-20: Οὐδὲ δοχεί μοι περί Χερρονησον νῦν σχοπεῖν οὐδὲ Βυζαντίον, ἀλλ' ἐπαμῦναι μὲν τούτοις, καὶ διατηρῆσαι μή τι πάθωσι. En 340, les efforts de Démosthène aboutissent à la conclusion d'une alliance entre Athènes, Byzance et plusieurs autres villes de l'Hellespont (Abydos), de îles (l'Eubée et Corcyre) et du continent (voy. note 7 du chap. xvn) Philippe met le siège devant Périnthe, port de la Propontide, puis si multanément devant Byzance. Deux escadres envoyées successivement d'Athènes, sous le commandement de Charès et de Phocon, au secours de Byzance, firent échouer la double attaque de Philippe (339).

5. Παροξύνων, sous-entendu αἰτούς.

Τῶν πολιτιχῶν δυνάμεων, c'est-à dire, pour chaque ville, les troupes composées de citoyens de cette ville même, par opposition aux mercenaire

(ξένοι).
7. Επειτα ποεαβεύων . . . . \*τοῖς ξένοις ποοθύμως. Plutarque suit encore ici Démosthène (Couronne, § 227): 'Αλλ' δμως ἐχ τοιούτων ἐλαιτωμάτως ἐχώ συμμάχους μὲν ὑμῖν ἐποίησα Εὐβοᾶς, 'Αχαίους, Κορινθίους, Θηβαίους ἐχώ συμμάχους μὲν ὑμῖν ἐποίησα Εὐβοᾶς, 'Αχαίους, Κορινθίους, Θηβαίους ἐχώ συμμάχους Κερινοαίους (près. page, note 4), ἀφ΄ ὧν μεφιο Μεγαρέας. Λευκαδίους, Κερχυραίους (prês. page, note 4), αφ' ων μέφιο μέν και πεντακισχίλιοι ξένοι, δισχίλιοι δ' εππείς ανευ των πολιτικών δυνα μέων συνήχθησαν χρημάτων δ' όσων εδυνήθην εγώ πλείστων συντέλεια

εποίησα.
8. "One καὶ, c'est dans cette circonstance que, selon Théophraste, etc. 9. Κοωβύλον, sobriquet d'Hégésippe: cf. l'avant-dernière note du chap. Ix 10. Ότε ... πόλεμος, «Bellum demenso non pasci ... Metaphora duct a victu servorum, quibus singulis in singulos menses dabantur quatuo modii frumenti, idque demensum dicebatur, ut annotat Donatus ad Terent Phormion., I, 1: Quod ille unciatim vix de demenso suo, etc.»

11. Έπηρμένης δέ . . . . Κερχυραίων. Cf. la citation de Démosthène

la note 7 ci-dessus."

σθένει τῶν ἀγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσθαι τῆ συμμαχία, χώραν τε σύνορον τῆς Αττικῆς καὶ δύναμιν ἐναγώνιον ἔχοντας, καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοκιμοῦντας ἐν τοῖς ὅπλοις. Ἡν δ' οὐ ἑάδιον ἐπὶ(12) προσφάτοις εὐεργετήμασι τοῖς περὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον τετιθασευμένους ὑπὸ τοῦ Φιλίππου μεταστῆσαι τοὺς Θηβαίους, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τὴν γειτνίασιν άψιμαχίαις ἀναξαινομένων (18) ἐκάστοτε τῶν πολεμικῶν πρὸς ἀλλήλας διαφορῶν ταῖς πόλεσιν.

#### CHAPITRE XVIII.

Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος(¹) ὑπὸ τῆς περὶ τὴν "Αμφισσαν εὐτυχίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν 'Ελάτειαν ἔξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν Φωκίδα κατέσχεν, ἐκπεπληγμένων τῶν Αθηναίων καὶ μηδενὸς τολ μῶντος ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ βῆμα μηδὲ ἔχοντος ὅ τι χρὴ λέγειν, ἀλλ' ἀπορίας οὖσης ἐν μέσω καὶ σιωπῆς, παρελθών μόνος ὁ Δημοσθένης συνεβούλευε τῶν Θηβαίων ἔχεσθαι καὶ τάλλα παραθαρύνας καὶ μετεωρίσας, ώσπερ εἰώθει, ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον ἀπεστάλη πρεσβευτὴς μεθ' ἐτέρων εἰς Θήβας. "Επεμψε δὲ καὶ Φίλιππος, ὡς Μαρσύας(²) φησὶν, Αμύνταν μὲν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακεδόνας(²), Δαοχον δὲ Θεσσαλὸν(⁴) καὶ Δικαίσρχον(⁵) ἀντεροῦντας.

Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὐ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμοὺς,

13. « 'Aναξαίνω se dit de blessures récemment fermées qu'on rouvre si on les frotte ou gratte (ξαίνω).»

<sup>12.</sup> Έπί, à la suite de.

Ch. XVIII.] 1. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ Φίλιππος.... Le récit de tous ces événements, qui aboutirent pour Athènes à la défaite décisive de Chéronée, est raconté en détail par Démosthène dans le discours sur la Couronne, §§ 143-191.

<sup>2.</sup> Maçouas. Marsyas, de Pella, frère d'Antigone le Diadoque, fut élevé avec Alexandre. Il fut l'auteur d'une histoire de Macédoine depuis les origines jusqu'à l'expédition d'Alexandre le Grand en Syrie, après la fondation d'Alexandrie (331 av. J. C.). A la bataille de Chypre (306). Marsyas commandait le centre sous Demetrius.

<sup>3. &#</sup>x27;Auvray . . . . xai Kléardoov xai Kásardoov Maxedóvac. On ne sautait dire si cet Amyntas et ce Cléandre sont les mêmes qui sont connus comme compagnons d'Alexandre. On ignore quel est ce Cassandre, qu'il ne faut pas confondre avec Cassandre (le fils d'Antipater) qui devint plus tard roi de Macédoine.

<sup>4.</sup> Λάοχον . . . Θεσσαλόν. Cf. Démosthène, sur la Couronne, § 295: Ἐξαπατώντες και διαφθείροντες, εως δούλους εποίησαν, Θετταλούς Δάοχος, Κινέας, θρασύδαος.

<sup>5.</sup> Analagyov. Personnage inconnu d'ailleurs.

άλλ έν βμιμουν έχαστος είγε τὰ τοῦ πολέμου δεινά, τών Φωγινών ξει τραφμάτων (6) νεαρών παραμενόντων ή δε του δήτορος δίναμιε, δε φησι Θεόπομπος (1) έχριπίζουσα τον θυμόν αὐτών μαι διαχαίουσα την φιλοτιμίαν έπεσχότησε τους άλλοις άπασιν, ιθατο και φόβον και λογισμόν και γάριν έκβαλείν(8) αὐτούς ένθουσιώντας δπό του λόγου πρός το καλόν. Οθτω δε μέγα καὶ λαμετρόν λιμάνη το του δήτορος έργον, ώστε τον μέν Φίλιππον κύθος λαμπρουκεύεσθαι δεόμενον είρηνης, δρθην(\*) δε την Ελλάδα νανέσθαι καὶ συνεξαναστήναι (10) πρὸς τὸ μέλλον, ὑπηρετείν δὲ μονον τούς στρατηγούς(11) τῷ Δημοσθένει ποιούντας τὸ προπταττόμενον, άλλά και τούς βοιωτάρχας, διοικείσθαι (12) δέ καί τώς έκκλησίας άπάσας οὐδέν ήττον ὑπ' ἐχείνου τότε τὰς Θηβα ων έ της Αθεναίων, άγαπωμένου παρ' άμφοτέροις καὶ δυναστεύοι τος ων κακολι οι θε απρ' άξιαν, καθάπερ ἀποφαίνεται Θεόπομπος = 13), which and neight reportationers.

## CHAPITRE XIX.

Τίνη θέ τις ένων διαμώνιας ή περιφορά πραγμάτων (1) diesen sampne semenepalemena une steu depiar une Elladoc in arvenin ven venis apervenience, un melle coneia tou néllor sos

De grone Springerene. Weil Harmoness de Démantière, p. xxv): A hibrories Phosposino a parte stem des termes d'une nine ad quisique de menoriese graire et comme malare lui, de ce succès obtenu par

In politique et Mogama de Temalhim,

10. Nessammenten: entender as Inconstrue.
11. This property of the structure, c'est-a-dire les génération d'Athènes.
12. Incorredon. Et esterion les essentières de moueil à Thebes aussi

blim being par My, commo relles d'Ammes a (AmyoL)

18. Appears designation of designer its grands homeon athenians appart cant ou part, du pouple, et specialement Dimenthème.

(b. XIX.) 1 Xvy IV 1 August partirer. Quelque fatale destinée et socialement de affaire (Arayon.)

<sup>6.</sup> This describe . . . representate. Or south in Thebains qui, en 356 out 386 av. J. Co. conjugations contro in Photoide in Intra commun sous le noute to second guerre Shorte of qui dura environ dix ans. Les Phocidie 115 des l'hélpsins, et ce lui lui qui hult par avoir raison de la résistance de de Tue

Store wil weißer . . Peffeiter. Vein une puraphrase de ce passage: Party 100 Bernion, Carlo Schon and and mai men mungemeren logicapion, and the profile rate many you dollars a goodlammation derroit, and the oper-Touche, desire prints, In the remainment suppression.

αναφαίνειν, εν οίς ή τε Πυθία δεινά προύφερε μαντεύματα, καί γρησμός ήδετο παλαιός έκ τῶν Σιβυλλείων (2)

> Της έπι Θερμώδοντι μάχης απάνευθε γενοίμην, αλετός έν νεφέεσσι και ήξρι θηήσασθαι(8). Klales o rixngels, o de rixnoas anóloile.

Τὸν δὲ Θερμώδοντά φασιν είναι παρ' ἡμῖν ἐν Χαιρωνεία ποταμόν μιχρον είς τον Κηφισον εμβάλλοντα. Ήμεῖς δε νῦν μεν ούδεν ουτω των φευμάτων ζαμεν ονομαζόμενον, εἰκάζομεν δε τον καλού μενον Αί μο να Θερμώδοντα τότε λέγεσθαι και γάρ παραρρεί παρά το Ἡράκλειον, ὅπου κατεστρατοπέδευον οἱ Ελληνες: καὶ τεχμαιρόμεθα τῆς μάχης γενομένης αξματος ἐμπλησθέντα καὶ νεκρών τὸν ποταμὸν ταύτην διαλλάξαι τὴν προσηγορίαν. Ο δὲ Δοῦρις(4) οὐ ποταμόν είναι τὸν Θερμώδοντά φησιν, ἀλλ' ἱστάντας τινάς σκηνήν καὶ περιορύττοντας άνδριαντίσκον εύρεῖν λίθινον,  $^{\dot{v}\pi\dot{o}}$  γραμμάτων τινῶν διασημαινόμενον ώς εἶη Θερμώδων, ἐν ταῖς άγκάλτις φέροντ' Αμαζόνα τετρωμένην (5). ἐπὶ τούτφ δὲ χρησμόν ἄλλον ἄδεσθαι(<sup>6</sup>) λέγοντα

> Την δ' έπι Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν δονι: τηνεί(1) τοι κρέα πολλά παρέσσεται άνθρώπεια.

<sup>2.</sup> Tà Σιβυλλεῖα, recueil de prophéties de sibylles. Il faut observer que la Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes, qui ne dévoilait l'avenir que lorsqu'elle était assise sur son trépied, n'était pas une sibylle: l'inspiration des qu'elle était assise sur son trépied, n'était pas une sibylle: l'inspiration des sibylles venait de l'eau de certaines sources dont elles buvaient, et

des sibylles venait de l'eau de certaines sources dont elles buvaient, et cette inspiration était permanente.

3. Αἰετὸς, νεφέεσει (pour νέφεσι), ἡέρι, Ϡηἡσασθαι (pour θεάσασθαι), formes de la langue épique. Quant au sens, entendez: ὥστε θεάσασθαι, pour le voir en aigle, du haut des airs.

4. Ὁ δὲ Λοῦρις. Duris, tyran de Samos. Son frère Lyncée remporta une fois à Athènes, au concours de comédie, la victoire sur Ménandre († 292). La principale œuvre de Duris était une histoire de Grèce et de Macédoine, en vingt et quelques livres, qui partait de la mort d'Épaminondas et allait jusqu'après la mort de Lysimaque († 281).

5. ᾿Ανδριαντίσχον εὐρεῖν λίθινον . . . . φέροντ' ᾿Αμαζόνα τετρωμένην. (C'était,» dit Dübner, «le dieu du fleuve Thermodon qui coule dans la Cappadoce et arrose la plaine de Thémiscyre, habitée par les Amazones; il s'appelle aujourd'hui Tenneh.»

6. Ἦμβασθαι dépend encore de Λοῦρίς ψησι.

7. Τηνεί Les Doriens dissient τονος pour ἐνεῖνος, et τηνεί pour ἐνεῖ Quant.

Aideasau dépend encore de Δοῦρίς φησι.
 Τηνεί. Les Doriens disaient τῆνος pour ἐχεῖνος, et τηνεί pour ἐχεῖ. Quant λ παρέσσεται, c'est une forme poétique pour παρέσται.

### CHAPITRE XX.

Ταῦτα μέν οὐν ὅπως ἔγει, διαιτῆσαι γαλεπόν ὁ δὲ Δης λέγεται τοῖς τῶν Ελλήνων ὅπλοις ἐκτεθαροηκώς, καὶ ύπο δώμης καὶ προθυμίας ανδρών τοσούτων προκα τούς πολεμίους αἰρόμενος (1), οὖτε γρησμοῖς ἐᾶν προσέγει μαντείας απούειν, αλλά και την Πυθίαν υπονοείν ώς φι σαν(3), αναμιμνήσκων Επαμεινώνδου(4) τούς Θηβαίους αλέους τους 'Αθηναίους, ώς έχεινοι τὰ τοιαίτα πάντ ήγούμενοι προφάσεις έγρωντο τοῖς λογισμοῖς (5).

Μέχοι μεν ουν τούτων ανήρ ην αγαθός εν δε τη με ουδέν ουδ' δμολογούμενον έργον οίς είπεν αποδειξάμε λιπών την τάξιν, αποδράς αίσχιστα καὶ τὰ ὅπλα δίτ την έπιγραφην την ασπίδος, ώς έλεγε Πυθέας, αισχυνγραμμένην γουσοίς γράμμασιν ΑΓΑΘΗΙΤΥΧΗΙ(7).

Παραυτίκα μέν ουν έπὶ τη νίκη διὰ την χαράν Φ βρίσας καὶ κωμάσας ἐπὶ τούς νεκρούς μεθύων(8) ή

Ch. XX.] 1. Aaungos . . . algoueros, c'est-à-dire algoueros

2. Προσέχειν (sous-entendu τον νοῦν), faire attention à. 3. Την Πυθίαν υπονοείν ώς φιλιππίζουσαν. Plutarque rés sage d'Eschine, contre Clésiphon, § 130, qui commence προύλεγον, οὐ προσήμαινον ήμιν οἱ θεοὶ φυλάξασθαι κτλ., et par ces mots: Αημοσθένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν τὴν Πος

4. Επαμεινώνδου. Épaminondas, le plus grand général ede l'histoire de Thèbes, mort à Mantinée, au milieu de la vic

portait sur les Lacédémoniens, en 362 av. J. C., âgé d'er 5. Αναμιμνήσεων . . . εχοῶντο τοῖς λογισμοῖς. En le comme ces deux grands personnages là avoient tousjours prophéties n'estoient autre chose que couverture de bel que sans y avoir esgard ilz avoient tousjours fait les choses

que sans y avoir esgard ilz avoient tousjours fait les choses estre a faire par raison.» (Amyot.)
6. Μέχρι μέν οὖν ... . καὶ τὰ ὅπλα ὁἰψας. Cf. Eschine, § 253, en parlant de Démosthène: 'Ανὴρ ὁἡτωρ, ὁ πάντων ἔλιπε την ἀπὸ στρατοπέδου τάξιν. Ambassade, § 148 = Ερκαὶ τὸν γραψάμενον Νικόδημον τὸν 'Αφιδναῖον χρήμες τι π. 7. 'Αγαθή τύχη, formule de bon augure, qu'on autres usages, en tête des décrets du peuple à Athène procher la formule latine: Quod felix faustumque sit.
8. Παραντίκα μέν οὐν ... μεθύων. Deux traditions l'antiquité sur l'attitude de Philippe après la victoire dore et autres auteurs rapportent aussi celle dont.

dore et autres auteurs rapportent aussi celle dont Pla l'écho. L'autre, représentée pour nous par Élien et Théopompe, qui avait retracé l'histoire de ces temps favorable à Philippe: Ita vicit ut victorem nemo sentinter tacitam lactitam et dolorem hostium temperavit. exultasse neque apud victos insultasse videretur. (Justin

τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος (9) πρὸς πόδα διαιρῶν (10) καὶ ξποχρούων(11)·

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς τάδ' είπεν (12).

Εκνήθας δε και το μέγεθος τοῦ περιστάντος αθτον άγωνος εν νῷ λαβών, ἔφριττε τὴν δεινότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ δήτορος, έν μέρει μιχρώ μιᾶς τμέρας τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας καὶ τοῦ σώματος (18) αναρρίψαι (14) κίνδυνον αναγκασθείς  $\hat{v}\pi'$  αὐτο $\tilde{v}$ .

Δετιετο δ' ή δόξα μέγρι τοῦ Περσων βασιλέως κάκεῖνος ἔπεμψε τοίς σατράπαις επί θάλασσαν (15) γράμματα καὶ γρήματα (16) Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνω μάλιστα τῶν Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυναμένω καὶ κατασχεῖν ταῖς 'Ελληνικαῖς ταραχαϊς τὸν Μακεδόνα. Ταῦτα(17) μεν οὖν ΰστερον ἐφώρασεν 'Αλέξανδρος, εν Σάρδεσιν επιστολάς τινας ανευρών τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πληθος των δοθέντων αὐτῷ γρημάτων(18).

#### CHAPITRE XXI.

Τότε δὲ τῆς ἀτυχίας (1) τοῖς Ελλησι γεγενημένης οἱ μὲν ἀντι-

bique tétramètre catalectique.

13. Τοῦ σώματος, le corps, c'est-à-dire la vie.

14. Αναρρίψαι. Pour le sens de ce mot, comparez la traduction que donne Plutarque de la parole de César au passage du Rubicon: Ανερρίφθω zύβος (Plutarque a adopté la variante jacta alea esto).

15. Ent θάλασσαν dépend directement de ἔπεμψε (non de τοὶς σατρά-παις). Entendez: à la côte d'Asie Mineure. Les satrapes de cette région

s'appelaient οι έπι θαλάττη σατοάπαι. 16. Γράμματα και χρήματα sert à la fois de régime à ἔπεμψε et à δι-Sóra.

17. Ταὖτα, ces choses-là, cette affaire.

<sup>9.</sup> Τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος. Il s'agit du décret, voté par le peuple sur la proposition de Démosthène, qui déclarait la guerre à Philippe. Voyez Démosthène, Couronne, § 179.

10. Πρὸς πόδα διαιρῶν, ad pedem dividens, en le scandant.

<sup>11.</sup> Υποκρούων, en battant la mesure. (Les vers grecs ou latins se récitaient en cadence.) Comparez l'expression de Sénèque: pedem supplodere. 12. Δημοσθένης . . . . είπεν. Ces mots se trouvent former un vers iam-

<sup>18.</sup> Δηλούντα το πλήθος των δοθέντων αὐτῷ χρημάτων. On voit par Philostrate (Vies des sophistes, p. 538) que les rhéteurs grecs avaient tiré de cette tradition deux matières de discours: 1° Λημάδης άγει επὶ τον Λημοσθένην ταλάντων πεντήχοντα δωφοδοχίαν, ως Αλεξάνδρου τοῦτο Αθηναίοις £x των Λαφείου λογισμών ἐπεσταλχότος (Démade intente contre Démosthène nne accusation de corruption, Alexandre ayant envoyé la preuve, extraite des registres de Darius, qu'il avait reçu du grand roi 50 talents); 2º Défense de Démosthène (Λημοσθέγης έξομνύει την δωροδοχίαν).

πολιτενόμενοι δήτησες επεμβαίνοντες (2) τω Δημοσθένει κατε σχεύαζον (3) εύθύνας (4) καὶ γραφάς ἐπ' αὐτόν · ὁ δὲ δημος οι μόνον τούτων απέλυσεν (5), αλλά και τιμών διετέλει και προκα λούμενος αύθις, ώς εύνουν, είς την πολιτείαν, ώστε καί, των όστω έχ Χαιοωνείας χομισθέντων χαί θαπτομένων (6) τον έπί τοι. άνδράσιν Επαινον είπειν απέδωπεν (1), ου ταπεινώς ουδ άνεννώς φέρων το συμβεβιχός, ώς γράφει και τραγωδεί(8) Θεόπουπος άλλα τω τιμάν μάλιστα και κοσμείν τον σύμβουλον επιδεικνύμενος το μη μεταμέλεσθαι τοῖς συμβεβουλευμένοις (9). Τον μέν ου λόγον είπεν ὁ Δημοσθέντς, τοῖς δὲ ψηφίσμασιν οὐγ ἐαιτὸν, άλλ έν μέρει (10) των φίλων εναστον επέγραφεν (11), εξοιωνιζόμενο τον ίδιον δαίμονα και την τύχην (12), ξως αθθις ανεθάρρησε Φι λίππου τελευτήσαντος. Ετελεύτησε δέ τη περί Χαιρώνειαν ευ

3. Kareazevaçov, moliebantur.

4. Evgirus, des actions en reddition de compte. Απέλυσεν: sous-entendu τον Αημοσθένην.

7. Tor . . . ἔπαιτον ἐπεῖν ἀπέδωzεν. Plutarque emprunte ces détail aux §§ 248, 249 et 285 du discours de Démosthène sur la Couronne.

8. Τραγωθεί, déclame. Amyot: « Ainsi que Theopompus . . . le presch magnifiquement. »

9. Tois συμβεβουλευμένοις, les choses délibérées dans l'assemblée d peuple, en commun avec Démosthène. Cf. σενεξαναστήναι, note 10 d chap. xvIII.

10. Έν μέρει. « Vicissim, per vices, modo hunc modo alium decreti auc

torem adscribebat.»

11. Έπεγοσφεν. Voyez au chapitre précédent l'intitulé du décret d Démosthène, que Philippe scande comme un vers. Ψηφίσματι ου έπὶ ψη φισμα ἐπιγοάφειν ὄνομα, mettre son nom en tête d'un proposition. D

notre temps, on le met au bout, et cela s'appelle alors signer.

12. Εξοιωνζόμενος . . . . την τύχην. Eschine rapporte le même fait e la même crainte, mais en changeant les rôles; et il parle aussi de l mauvaise fortune qui semblait attachée à Démosthène (Contre Ctésiphon \$\$ 159 et 157): Υμείς δε κατά μεν τούς πρώτους χρόνους (après Chéronée οὐδ' επὶ τὰ ψηφίσματα εἰὰτε τὸ Δημοσθένους επιγράφειν όνομα. Il adjur les Athéniens, τὸν δαίμονα καὶ τῆν τύχην τῆν συμπαρακολουθούσαν τι ανθρώπω φυλάξασθαι.

<sup>2.</sup> Επεμβαίνοντες. Cf. au chap. suivant, p. 356, 1. 4, ἐπισχιρτών τι vezow.

<sup>5.</sup> Απεισεν: sous-entendu τον Αμισσθενην.

6. Ωστε καὶ ὀστών . . . . Θαπτομένων. C'était la coutume à Athènes que les restes des guerriers tombés sur le champ de bataille fussent, quan cela était possible, rapportés dans la patrie: on les enterrait alors, e grande pompe, aux frais du trésor public, dans le champ appellé le Cramique extérieur, sur la voie sacrée d'Athènes à Éleusis, et un orateu prononçait leur oraison funèbre (ἐπιπαφιος). Il faut lire à ce propos le chap. 34 du second livre de Thucydide. — Le discours prononce par Diente le contraction de la contr mosthène lors de la cérémonie des guerriers morts à Chéronée ne s'es pas conservé: ce n'est point l'Enimquos, peu authentique, qu'on tronv dans la collection des œuvres démosthéniques.

τυχές χρόνον οὐ πολὺν ἐπιβιώσας (18)· καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ τελευ-

Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν.

## CHAPITRE XXII.

Έγνω μέν οὖν κρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης προκαταλαμβάνων δὲ τὸ θαρρεῖν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Αθηναίους (¹), προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλὴν, ὡς ὄναρ ἔωρακῶς (²), ἀφ' οὖ τι μέγα προσδοκᾶν (³) Αθηναίοις ἀγαθόν καὶ μετ' οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες (⁴). Εὐθὸς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν (5). Καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἐβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς Αἰσχίνης φησὶ (³) λοιδορῶν ἐπὶ τούτῳ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν ἀγεννὴς καὶ μαλακὸς, εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυριοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δὲ ἀλύπτως φέρειν ταῦτα καὶ πράως ἀπεδοκίμαζεν.

Εγώ δ', ως μεν επί θανάτω βασιλέως ήμερως ούτω καὶ φιλανθώτεως εν οίς ηθτύχησε χρησαμένου πταίσασιν αθτοίς (1) στεφα-

<sup>13.</sup> Χρόνον οὐ πολύν ἐπιβιώσας. Chéronée est en 338; Philippe est assassiné Par Pausanias en 336.

Ch. XXII]. 1. Πυοχαταλαμβάνων, voulant obtenir d'avance, τὸ τοὺς 'Αθηναίους επὶ τὰ μελλοντα θαφείν, que les Athéniens prissent confiance dans l'avenir. Comp. Amyot: «Il voulut prevenir à donner au peuple bonne esperance de l'advenir.»

<sup>2.</sup> Ως όνας έωραχώς dit la même chose que s'il y avait όνας έωραχέναι

<sup>3.</sup> Sous-entendez ην devant προσδοχάν, était à attendre.
4. Οξ τον Φιλιππου θάνατον ἀπαγγελλοντες. Cf. le récit, un peu différent, d'Eschine (Contre Ctésiphon, § 77): Ούτος . . . ό τηλιχοῦτος το μεγεθος χόλας πρώτος διά των χατασχόπων των παρά Χαριδήμου πυθόμενος την Φιλίππου τελευτην, των μεν θεων συμπλάσας έαυτω ενύπνιον κατειμεύσατο, ώς ου παρά Χαριδήμου το πράγμα πεπυσμένος, άλλα παρά του Διός και

της Αθηγάς, ατλ.
5. Εύθυς οὐν . . . . . Παυσανίαν. Voy. la dernière note du chapitre précédent.

<sup>6.</sup> Ως Λίσχίνης φησί. Voici la citation exacte d'une partie du texte (Ctésiph., §§ 77-78) que rappelle Plutarque: Ἑβδόμην δ'ημέραν της θυγατιθός αὐτώ τετελευτηχυίας, ποιν πενθήσαι και τὰ νομιζόμενα ποιήσαι, στεφανωσάμενος και λευκήν ἐσθητα λαβῶν, κτλ. — Ὁ γὰο μισότεκνος και πατήο πονηθός οὐκ ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγός χοηστός, οὐδ' ὁ τὰ φίλτατα και οίκειστα σώματα μη στέργων κτλ.

<sup>7.</sup> Βασιλέως ήμερως ούτω και φιλανθρώπως χρησαμένου πταίσασιν αὐτοίς.

πολιτευόμενοι φήτορες επεμβαίνοντες (2) σχεύαζον (3) εὐθύνας (4) καὶ γραφὰς ἐπ' μόνον τούτων ἀπέλυσεν (5), ἀλλὰ καὶ τιμι λούμενος αὖθις, ὡς εὔνουν, εἰς τὴν πολιτι ἐκ Χαιρωνείας κομισθέντων καὶ θαπι ἀνδράσιν ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωχεν (7), φέρων τὸ συμβεβηχὸς, ὡς γράφει καὶ ἀλλὰ τῷ τιμᾶν μάλιστα καὶ κοσμεῖν τὸ τὸ μὴ μεταμέλεσθαι τοῖς συμβεβοι λόγον εἶπεν ὁ Δημοσθένης, τοῖς δὲ τὰν μέρει (10) τῶν φίλων ἕκαστον ἐπον ἴδιον δαίμονα καὶ τὴν τύχην (12 λίππου τελευτόσαντος. Ἐτελεύτιο

ας οὐτε 7<sup>ε-</sup>
ος ο ἀγών (<sup>17</sup>)

2. Ἐπεμβαίνοντες. Cf. au chap. s: rεχοφ.

3. Kateazevacov, moliebantur.

4. Εὐθύνας, des actions en reddie 5. Απέλυσεν: sous-entendu τὸν

6. Note and outer. Source. Source.
6. Note and outer. Source.
6. Note and outer.
6. Note

7. Tor . . . Encuror sinsi: : aux §§ 248, 249 et 286 du

8. Tonywoti, déclame. Au magnifiquement.

9. Tois συμβεβουλευμέτη peuple, en commun aver chap. xvIII.

chap. xvIII.

10. Ev µ foet. Vicis
torem adscribebat.

11. Βπέγραφεν. Vow Démosthène, que Philiφισμα ἐπιγράφειν ὅνον notre temps, on le m

12. Esocontousro.
la même crainte, ma mauvaise fortune 4 s 159 et 157): Υμουδ' επὶ τὰ ψηφεσι les Athéniens, τουδαρώπο φυλάξας.

n les prisonniers atle

coultre ce qu'il y a de l

attique, recevoir le droit de cité : lement le parte de la nationalité : la exemple, le voyageur Polémon le citoyen de Samos, de Sicyone et les caspen de sa patrie.

man ai en enssent esté eule mesmisse par c'un le fait d'une âme, etc. man au c'un le fait d'une âme, etc.

as a seportent pas à Démosthène, an se seportent pas à Démosthène, ain giultale.

The seasons quasi fulcientem et a les seasontendre un mot comme le unit après laurizorra.

house le texte. Le phrase qui reste le since des mots donnant un bosse, se douleur intérieure sous un bosse à reaix commencer à peu près dans ma semperte ainsi conserve sa di-

Les représentations scéniques, en les chorèges (ou impreent au sur entre les chorèges (ou impreent actuer, et qui avaient lieu à certains le commune de l'acteur et au poète

ιεριοράν ἀπαρηι χρησθαι κουφίλιάνοιαν, ώσπερ οἰ
κτιτύπων (19) ἐπὶ τὰ
κτιτύπων (το) ἐπὶ τὰ
κτιρίδος εὐτυχούσης ἐκ
κτιρίδος εὐτυχούσης ἐκ
κτιτόπων ποριζόμενος
κτιτόπα μὲν οὖν εἰπεῖν
κοὺς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν
κοι(20).

#### RE XXIII.

Ιημοσθένους ἀναρριπίζοντος αὐτὰς,
μεν ἐπέθεντο τῆ φρουρᾶ(1) καὶ πολμιοσθένους αὐτοῖς συμπαρασκευάσαντος,
ποντες μετ' αὐτῶν παρεσκευάζοντο. Καὶ τὸ
θένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ασία στρατηγοὺς
κὰν ἐκεῖθεν πόλεμον ἐπεγείρων Αλεξάνδρφ,
κην (8) ἀποκαλῶν αὐτὸν (4). Ἐπεὶ μέντοι, τὰ
θέμενος (6), παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως
ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Αθηναίων

On dit de même en français, dans la langue de la peindurs.

4 ν οὐν . . . πρὸς οἰχτον. Amyot: «Mais à tant ce qui m'a avant en ce discours hors du fil de l'histoire, c'est que je chines attendrit le cueur à plusieurs, et les amollit de commine sans propos en cest endroit de son oraison.

III.] 1. Τῆ φρουρᾶ, la garnison que Philippe avait mise dans in Thèbes au lendemain de Chéronée. Le soulèvement de Thèbes en l'année 335 av. J. C.

Icida. Comp. Vie d'Alexandre, § 11: ('Αλέξανδρος) εὐθὺς ἢγε διὰ τὴν δύναμιν εἰπών ὅτι Λημοσθένει παῖδα μὲν αὐτὸν, ἔως ἢν ἐν μοῖς καὶ Τριβαλλοῖς, ἀποκαλοῦντι, με ιράκιον δὲ περί Θετταλίαν γενότι. βούλεται πρὸς τοῖς Αθηναίων τείχεσιν ἀνης φανῆναι.

Μαργίτης est le héros d'un poème attribué à Homère; c'est un imme qui se mêle de tout et n'est bon à rien: Πόλλ' ἢπίστατο ἔργα, καικός δ' ἡπίστατο πάντα.

4. 'Αποκαλῶν αὐτὸν. Cf. Eschine (Contre Ctésiphon, § 160): Ἐπωνυμίαν δ' Αλεξάνδρφ Μαργίτην ἐτίθετο.

<sup>5.</sup> Την χώσαν, c'est-à-dire la Macédoine.
6. Θέμενος. Entendez comme s'il y avait θέμενος εὐ. Amyot: «Ayant donné bon ordre aux affaires de dedans son royaume.»

νηφορείν καλώς είχε καὶ θύειν, οὐκ αν νεμεσητῷ(8) καὶ ἀγεννὲς(9) ζῶντα μὲν λίτην(10), πεσόντος(11) δ' ὑφ' ἐτέρου μιὰ ἀλλ' ἐπισκιρτᾶν τῷ νεκρῷ καὶ παιωνί γαθήσαντας(12). "Οτι μέντοι τὰς οἴκοι μοὺς ἀπολιπών ταῖς γυναιξὶν ὁ Δημορείν ῷετο, ταῦτ' ἔπραττεν, ἐπαινὰ ἀνδρωδους ψυχῆς(18), ἀεὶ πρὸς τοὶκεῖα πράγματα καὶ πάθη τοῖς δ τηρεῖν τὸ ἀξίωμα πολύ μᾶλλον καὶ τυραννικῶν προσώπων, οῦ λῶντας ἐν τοῖς θεάτροις ὡς ι ἀπαιτεῖ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν

του Τλέξο Το Τλέξο Το Τλέξο Το Τλέξο Το Τλέξονος Το Τλέξονος Το Τλέξονος Το Τλέξονος Το Τλέξονος Το Τλέξονος Το Τολύξος Το Τολύξος (18),

Après Chéronée, Philippe av niens et conclu la paix avec ville.

8. Πρὸς γὰρ τῷ νεμεσητος crusulté subjette à estre

9. 'Ayerrés, sous-ent. è 10. Hoterson moltinir. dans une ville étrangère à laquelle on appartena... (vers 200 av. J. C.), d'Athènes, sans cesser

11. Medório; (géniti (Amyot.)

12. Ωσπεο αὐτο: mes qui l'eussent

18. Tiseum .
14. Istaueror
partem ubi est
Istaueror, et
mais à tira se.

15. Exerty,
vata negotia e
sustinente m

torryjnam.

16. Il
suspend
sens
risaa
ces
guit

G

ex seuis.
Thenon de Thebes par Alexandre, que ;
te zere ville, eut lieu en octobre 337.

royee i Alexandre avant, et non pas apri-

ie la Béone, peu éloignée des frontières

or roendelar appress. Cf. Eschine (Control of the Control of the note 2 du près, chap.) to romaio of the superiore of the superiore of the control of the co

nu chap. XIX.

1 500 5 in chap. X.

2 maie, un pointque de Démosthène til ne faut pas la mais montrague de Démosthène til ne faut pas la maie, xiv. et peut-être le même personnage qui noble actif dans la défense d'Halicarnasse contre

trance le seul des hommes politiques éminers atrance le seul des hommes politiques éminers sa trance l'une antique et neble famille athénienne, sa terres Boutes, descendant ou fils d'Errebthée, havanceur le mon d'Eroboutudes. Il doit étre le seul de la politique extérieure qu'après emant partie aux à partir de cette même attendant les inances de la republique athènne une le se inances de la republique athènne une le seul de la seul partir de cette même attendant les inances de la republique athènne une le seul partir de cette meme attendant les les inances de la republique athènne une le seul partir de cette meme attendant le seul partir de cette meme attendant le seul partir de la republique athènne une le seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la seul partir de la nouvelle de la destata de la cette de la destata de la destata de la destata de la cette d

Τι. Ότε καὶ τὸν περὶ τῶν κερὶ τῶν κερὶ τῶν κριφ δήμφ ἃ τοῖς λύκοις κεὶ τὸν μεν εἴκασε καὶ τοὺς κικοις, τὸν δ' Αλέξανδρον φεισεν. "Ετι δ' « ώσπερ » ἔφη εριβλίφ δεῖγμα περιφέρωσι, δι ειτράσκοντας, οῦτως ἐν ἡμῖν λανκοιδιόντες.» Ταῦτα μεν οῦν Αριστόμιός, κε. Βουλευομένων δὲ τῶν Αθηκό λαβῶν (4) πέντε τάλαντα κολόγησε πρεσβείσειν καὶ δεήσεσθαι τοῦ κείτε τῆ φιλία πιστείων, εἴτε προσδοκῶν κιερ λέοντα φόνου κεκορεσμένον. "Επεισε δ'

conce, et, après cette coupable désertion, s'était risqué à y es plus tard, lorsque tout était rentré dans le calme. Lycurten 324.

pozlea. Voy. la note 17 du chap. XIII.

cours de Démosthène. On manque de renseignements sur cet homme

Accidquor. Charidème, d'Orée (Eubée), chef de bandes mercenaires t'ut d'abord au service des ennemis d'Athènes, puis à celui d'Athènes est peut-être identique au Charidème dont il est ici question. Sur aclui-Ci, voyez, en tout cas, le passage d'Eschine cité note 4 du chap. xxii. Alexandre consentit à ce que les Athéniens ne le lui livrassent pas, et p'exigea que son bannissement. Charidème se rendit auprès de Darius, qui, après l'avoir d'abord bien accueilli, finit, à la suite de certaines intrigues, par le faire mettre à mort (333 av. J. C.). — Ailleurs (Vie de Phocion, xvii) Plutarque, mentionnant trois ou quatre des orateurs désignés par Alexandre, cite parmi ceux Hypéride, ici omis.

22. Μαχεδόνα μονόλυχον. Démosthène appelait Alexandre le lonp solitaire de Macédoine. — «Alias vocantur μονοπείραι et μόνιοι, genus luporum sævissimum et immansuetum, qui non, ut cæteri, turmatim, sed seorsim prædam venantur. Ανθοωποφαγούσι μᾶλλον οί μονοπείραι τῶν λύχων (Aristot. Histor. animal. lib. VIII, chap. y).»

23. Agistófockos ó Kassardicés. Aristobule écrivit, dans sa vieillesse, à Cassandrie, ville fondée en 315 sur l'emplacement de l'ancienne Potidée, dans la presqu'ile de l'allène (Macédoine), une histoire d'Alexandre à partir de la bataille d'Ipsus, dans laquelle il s'était attaché surtout à exposer la géographie physique et à décrire les mœurs des pays conquis par Alexandre; il avait fait avec lui la campagne de l'Inde. Aristobule est une des deux principales sources d'Arrien dans son Anabase.

24. Ιαβών, c'est-à-dire ayant accepté.

στο τους ανδρας (26) ὁ Φωχίων (27) και διήλlass area the moley.

## CHAPITRE XXIV.

Απελθόντος δε 'Αλεξάνδρου, μεγάλοι μεν ήσαν ούτοι(1), ταπεινή θ επραιτεν(2) ὁ Δημοσθένης. Κινουμένω δ' "Αγιδι τω= Σταφτιάτη βραχέα συνεκινήθη πάλιν, εἰτ' ἔπτηξε, τῶν μὲν 'Αθη-Ισπεδαιμονίων συντριβέντων (3).

Είσηνθη δε τότε καὶ ή περί του στεφάνου γραφή κατο Κεταιφώντος, γραφείσα μέν(4) έπι Χαιρώνδου άρχοντος μιχρό: Στάνω του Χαιρωνικών, πριθείσα δ' υστερον έτεσι δέκα έπ Αριστοφώντος, γενομένη δε ώς ουδεμία των δημοσίων περι

25. Ansede, sous-entendu rov Alegardoor.

M. Ampyroano rois ardous, obtint la grâce des orateurs. — Justin (NI, 4) resume ainsi toute l'affaire: « Bellum deprecantibus ita demum re-The result of the state of the

dans la Vie de Phocion (chap. xvII). Alexandre, y est-il dit, tourna le dos aux premiers ambassadeurs athéniens. Mais, une seconde ambassade con-duite par Phocion lui ayant été envoyée, il la reçut mieux, en considération de l'estime que son père avait toujours professée pour cet homme d'État : Phocion obtint la grâce des orateurs.

(b. XXIV) L. Oéros, c'est-à-dire Phocion et Démade.

2 Phaesea (comme serait ransirois) Engarrer, était humble, abaisse:

ase teint fort bas, a dit Amyot.

S του δ' Αγιδος . . . συντοιβέντων. Agis III, élu roi de Sparte en 338 av. J. C., fit alliance avec la Perse, lorsque Alexandre eut pénétré un Asie, en 333; opéra d'abord sur les côtes d'Asie Mineure et en Crète contra les Macedoniens, puis revint ouvrir la campagne contre eux en trèce, an commencement de 330; remporta d'abord des succès, gagna presque tout le Péloponnèse à sa cause, moins Mégalopolis, devant laquelle la unit le siège. Autipater, lieutenant d'Alexandre, descendit dans le Péloponnèse à la tête de 40 000 hommes, et défit Agis (été 330). Du côté des hacedemonieus, 5300 hommes et Agis lui-même périrent dans cette journée.

& H neol tou arranov yough zata Krosiquivros. Ctesiphon avait propose de récompenser les services rendus par Démosthène à l'État en lui décornant une couronne d'or. Eschine attaqua l'auteur de cette propoacon, la prétendant portée contraîrement à la légalité. Cette accusation fut déposée plus d'un an après la bataille de Chéronée, mais avant la mucé de Philippe, sous l'archonte Phrynichos, en 337-336 av. J. C. (et non, comme din Phatarque sous l'archonte Chærondas, c.-à-d. l'année d'avant). Rachine u'y donna pas suite immédiatement. Il la reprit sous l'archonte l'istradon, en 330-329. On voit que *érem déza* est une façon de parler

approximative et peu exacte.

βόητος (5) διά τε την δόξαν τῶν λεγόντων καὶ την τῶν δικαζόντων ευγένειαν, οἱ τοῖς ἐλαύνουσι τὸν Δημοσθένην τότε πλεῖστον δυναμένοις καὶ μακεδονίζουσιν οὐ προήκαντο την κατ' αὐτοῦ ψησον (6), ἀλλ' οὕτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ώστε τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Λἰσχίνην μη μεταλαβεῖν(7). Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐκ τῆς πόλεως εὐθὺς ῷχετ' ἀπιών καὶ περὶ 'Ρόδον καὶ Ἰωνίαν σοφιστεύτων(8) κατεβίωσε.

#### CHAPITRE XXV.

<sup>5.</sup> Γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περιβόητος. «Beaucoup d'auteurs parlent du retentissement extraordinaire de cette cause. Cicéron avait traduit (librement, non ut interpres, sed ut orator) en latin les deux harangues d'Eschine et de Démosthène, mais il ne nous en reste que la belle préface du traducteur, sous le titre: De optimo genere oratorum.»

<sup>6.</sup> On interprête ainsi ces mots: «Τὴν κατ' αὐτοῦ ψῆφον est dit avec concision pour οὐ προήκαντο (de προίημι) τὴν ψῆφον ώστε γενέσθαι κατ' αὐτοῦν

<sup>7.</sup> Το πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Αἰσχίνην μὴ μεταλαβείν. L'accusateur qui ne réunissait pas au moins la cinquième partie des voix en sa faveur était frappé d'une amende de 1000 drachmes, et déchu du droit d'intenter à l'avenir aucune autre accusation.

<sup>8.</sup> Ξοιμπτεύων, enseignant la rhétorique.

Ch. XXV]. 1. Αρπαλος. Diodore de Sicile, xVII, 108: Αρπαλος δὲ τῶν ἐν Βαβυλῶνι θησαυρῶν καὶ τῶν προσόδων τὴν ψυλακὴν πεπιστευμένος, ἐπειδὴ τάχεστα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἐστράτευσεν, ἀπέγνω τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ, δοὺς δ' αὐτὸν εἰς τρυψήν, ... πολλὰ τῆς γάζης ἀκρατεστάταις ἡδοναῖς κατανήλωσεν ... Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου μετὰ τὴν ἔξ Ἰνδῶν ἐπάνοδον πολλοὺς τῶν σατραπῶν κατηγορηθέντας ἀνελόντος, φοβηθείς τὴν τιμωρίαν, καὶ συσκευπαάμενος ἀργυρίου μὲν τάλαντα πενιακισχίλια, μισθοφούς δ' ἀθοσίσας ἐξακισχιλίους, ἀπῆρεν ἐκ τῆς Ἰσίας καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν Ἰτικήν. Οὐδενὸς δ' αὐτῷ προσέχοντος, τοὺς μὲν μισθοφόρους ἀπέλιπε περὶ Ταίναρον τῆς Ασκωνικῆς, αὐτὸς δὲ μέρος τῶν χρημάτων ἀναλαβών ἰκέτης ἐγένετο τοῦ δήμου.

2. Πρόφασις passe quelquefois du sens de prétexte à celui de motif.

απολογείσθαι και πείθειν (17) ουκ είωντος, αλλά γαλεπαίνοντος και θορυβούντος, αναστάς τις έσκωψεν είπων « Ούκ ακούσεσθε, ω ανόρες Αθηναίοι, του την κύλικα έγοντος (18); ν Τύτε μέν ούν απέπεμψαν έχ της πόλεως τον 'Αρπαλον, δεδιότες δε μη λύγον απαιτώνται των χρημάτων (19) α διηρπάπεισαν οι δήτορες, ζήτησιν έποιούντο νεανικήν (20), καὶ τὰς οἰκίας ἐπιόντες ἡρεύνων, πλήν τῆς Καλλικλέους του Αρρενίδου (21) μόνης την δε τούτου νεωστί γεγαμηχότος ούχ είασαν έλεγγθηναι, νύμφης ούσης ένδον (22), ώς ίστορεί Θεήφραστης.

## CHAPITRE XXVI.

· Ο δε Δημοσθένης δμόσε χωρών(1) είσηνεγκε ψήφισμα την έξ Αρείου πάγου βουλην(2) έξετάσαι το πράγμα και τους έκείνη δόξαντας άδικειν δουναι δίκην. Έν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς έκείνης καταψηφισαμένης, είσηλθε μέν είς το δικαστήριον (8), οφλών δὲ πεντήχοντα ταλάντων δίχην καὶ παραδοθείς (4) είς τὸ δεσμιωτήριον, αλογύνη τῆς αλτίας φησλ (5) καλ δι' ἀσθένειαν τοῦ

<sup>17.</sup> Πείθειν. Il ne faut pas oublier que, par exemple, πείσας τὸν δημον vent dire «ayant parlé au peuple, l'ayant harangué» (sans l'idée qu'on a ou qu'on n'a pas obtenu son suffrage).

<sup>18.</sup> Τοῦ τῆν χύλικα ἔχοντος. Dans les festins, la coupe passait de main en main et le tour de chanter était toujours à celui qui l'avait (c'est ce qui s'a ppelait κυλικηγορείν).

<sup>19.</sup> Απαιώ λόγον, je demande compte; ἀπαιτοῦμαι λόγον, on me demande compte.

<sup>20.</sup> Νεανικήν en parlant d'une perquisition prend le sens de faite avec

<sup>21.</sup> Καλλικλέους τοῦ Λορενίδου. Ce Calliclès faisait la banque: à cela se borne ce qu'on sait sur son compte.

22. Την δὲ τούτου νεωστὶ γεγαμηκότος . . . . οὖσης ἐνδον. «Vide verecundiam Atheniensium. Et Ulpianus libro II Pandect.: «In jus, inquit,

nor debet, qui uxorem ducit.»
Ch. XXVI.] 1. 'Ομόσε χωρών, allant au-devant, se portant en avant (style militaire).

<sup>2</sup> Την ξξ Αρείου πάγου βουλήν. L'Aréopage était, à Athènes, un tribunal correctionnel pour les délits et aussi une chambre d'instruction pour les délits et aussi une chambre d'instruction pour les delits et aussi une chambre delle delits et aussi une chambre delle certains crimes. Il se composait de tous les anciens archontes sortis de charge et qui s'étaient acquittés honorablement de leurs fonctions. Il syait reçu son nom de la colline sur laquelle il siégeait, colline située i l'ouest de l'Acropole.

<sup>3.</sup> To δικαστήφιον, le tribunal ordinaire, le jury.

<sup>4.</sup> Παρασοθείς. N'ayant pu payer l'amende considérable de cinquante ta-lents, il subit la contrainte par corps.

<sup>5.</sup> Αλοχύνη της αλτίας φησί. Dans la deuxième des lettres qui nous sont parvenues sous son nom: Πρώτον μέν τουνειδος της είρχτης χαλεπώς το

- καὶ τούς προσιόντας αὐτῷ καὶ συνδιατρίβοντας νεανίσκους αποτρέπειν (12) της πολιτείας λέγων ώς, εί, δυείν αὐτῷ προκειμένων ἀπ' ἀρχῆς ὁδῶν, τῆς μεν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, τής δ' ἄντικρυς είς τον όλεθρον, ετύγγανε προειδώς τὰ κατά την πολιτείαν κακά καὶ φθόνους καὶ διαβολάς καὶ άγωνίας (18), ἐπὶ ταύτην αν δρμησαι την εύθυ (14) του θανάτου τείνουσαν.

#### CHAPITRE XXVII.

Αλλά γαρ έτι φεύγοντος αύτοῦ την είρημένην φυγήν Αλέξανδρος μέν ετελεύτησε (1), τὰ δ' Ελληνικά συνίστατο πάλιν. Δεωσθένους(2) ανδραγαθούντος καὶ περιτειχίζοντος 'Αντίπατρον(8) εν Ασμία πολιορχούμενον (4). Πυθέας (5) μέν οὖν ὁ δήτωρ καὶ Καλ-

7<sup>ω</sup>ν. Στλ.
18. 'Αγωνίας, transes.
14. Εὐθύ, droit à, «gouverne le génitif, comme la plupart des adverbes de lieu.,

Ch. XXVII.] 1. 'Αλέξανδρος μέν ετελεύτησε. En 328 av. J. C. (entre le 24 a ril et le 24 juin), à l'âge de 32 ans, au bout de 12 ans et quelques mois de règne.

-1εωσθένους. Léosthène, Athénien, bon général et habile orateur, avait été Danni de sa patrie du vivant de Philippe, auprès de qui il trouva bon accue cil; il suivit Alexandre en Asie, enrôlé dans le corps des Eraïgo. Lors que Alexandre voulut établir comme colons, en Asie, les mercenaires grees qui avaient été à la solde de Darius et de ses satrapes, Léosthène quitta le service du roi et emmena en Europe, contrairement à la volonté de Celui-ci, une bande d'environ cinquante mille mercenaires.

pire d'Alexandre.

4. Έν Λαμία πολιοφχούμενον. A la mort d'Alexandre, les Athéniens et les Étoliens engagèrent 8000 des soldats de Léosthène, qui ne s'étaient

<sup>12.</sup> Καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ . . . . ἀποτρέπειν. Cette phrase infinitive déperad encore de λέγεται: λέγεται . . . είπειν . . . , και αποτρέπειν λέ-

Aντίπαιρον. Antipater, fils de Iollas, fut un des meilleurs généraux et des plus fidèles serviteurs de Philippe et d'Alexandre. Né en l'an 400 s. J. C., il prit déjà part aux campagnes du prédécesseur de Philippe, perdiccas III (365-360 av. J. C.), en Illyrie. Philippe l'envoya plusieurs fois en ambassade à Athènes, l'employa dans les guerres de Thrace, au siège de Périnthe (340 av. J. C., etc.); il contribua grandement au succès de la journée de Chéronée. Il aida Alexandre à s'affermir sur le trône. Chargé du gouvernement et de la défense de la Macédoine pendant l'expédition du jeune roi en Asie, il remplit cette mission sans reproche; il comprima la révolte du Péloponnèse sous Agis III (voy. ci-dessus, chap. xv, note 3). Malgré ces bons services, Alexandre avait décidé de lui retirer ses fonctions de gouverneur de Macédoine, quand la mort le surprit lui-même. Antipater, dans la période troublée qui suivit, conserva le gou-vernement incontesté de la Macédoine, et fut nommé, après la mort de Perdiccas, en 321 administrateur de l'empire. Il mourut de sa belle mort deux ans après (319 av. J. C.), avant le démembrement définitif de l'em-

λιμέδων ὁ Κάραβος (6) ἐξ 'Αθηνών φεύγοντες 'Αντιπάτρω προσεγένοντο και μετά των έκείνου φίλων και πρέσβεων περιίόντες ούχ είων (7) αφίστασθαι τους Ελληνας ουδέ προσέγειν τοις Αθτναίοις Απμοσθένης δε τοις έξ άστεος ποεσβεύουσι καταμίξας έαυτὸν ήγωνίζετο καὶ συνέπραττεν, όπως αὶ πόλεις συνεπιθήσονται τοίς Μακεδόσι καὶ συνεκβαλούσιν αὐτούς τῆς Ελλάδος. Εν δ 'Αρχαδία καὶ λοιδορίαν τοῦ Πυθέου καὶ τοῦ Δημοσθένους γενέσθαι πρός άλληλους είρηκεν ὁ Φύλαργος (8) ἐν ἐχχλησία, τοῦ μέν ύπερ των Μακεδόνων, του δ' ύπερ των Ελλήνων λέγοντος. ΔΕ γεται δε τότε Πυθέαν είπειν ότι, καθάπερ οικίαν, είς ην όνεις είσφέρεται γάλα(9), κακόν τι πάντως έγειν νομίζομεν, οίτω κ πόλιν ανάγεη νοσείν, είς ην Αθηναίων πρεσβεία παραγίνεται τ δέ Δημοσθένην τρέψαι το παράδειγμα φήσαντα, και το γάλα όνειον έφ' ύγιεία καὶ τους 'Αθηναίους έπὶ σωτηρία παραγίνεσ? τῶν νοσούντων(10). 'Εφ' οἶς ἡσθεὶς ὁ τῶν 'Αθηναίων δημ ψηφίζεται τῷ Δημοσθένει κάθοδον.

pas encore dispersés. Léosthène les conduisit en Étolie, où 7000 Étolise réunirent à lui. Une armée athénienne forte de 5000 hoplites et cavaliers nationaux, plus 2000 mercenaires vint faire sa jonction avec les Thébains, qui voulaient s'opposer au passage de ces troupes, fur culbutés. Antipater accourt de Macédoine pour comprimer le soulèvement de la Grèce. Léosthène, à la tête de l'armée combinée, le bat à Héracle non loin des Thermopyles et le force à s'enfermer dans la place de Lamina l'entrée de la Thessalie. (Voy. la suite des opérations note 2 du chaptage. xxvm.)

griff payrousay play his to

 Πυθέας. Sur Pythéas, voy. la note 9 du chap. viii.
 Καλλιμέδων ὁ Κάραβος. Callimédon était fameux, outre son tales oratoire, par les bombances qu'il faisait. On l'avait surnommé le Crossiani. oratoire, par les combances qu'il taisait. Un l'avait surnomme le Cra (Κάραβος) à cause de son goût pour les crabes (langoustes, homards, etc. Rentré à Athènes à la suite des troupes d'Antipater, il fut condamné mort lors de la même révolution qui coûta la vie à Phocion (318 a. J. C.); mais il put s'échapper à temps de la ville. Plutarque l'appel ailleurs ἀνὴρ Ͽρασὺς καὶ μισόδημος.

7. Οὐκ ἐὰν, dire qu'il ne faut point. — Amyot; «preschoient les Green de ne se remuer point.)

de ne se remuer point.

8. O Φύλαοχος. Phylarque, natif probablement de Naucratis (Égyptes Athénien (par naturalisation, s'il n'était point né de parents athéniens contemporain d'Aratus († 213 av. J. C.). Il avait publié 28 livres d'histoires depuis l'invasion de Pyrrhus dans le Péloponnèse jusqu'à la mort de Cléomène (272 à 220 av. J. C.). C'est une des sources de Plutarque pour plusieurs de ses Biographies, et aussi de Trogue-Pompée (par suite, de Justin).

9. Els ην ὄνειον ελαφέφειαι γάλα. On ordonne du lait d'ânesse aux phthisiques et à ceux qui périssent de consomption.
10. Τῶν νοσούντων est à la fois le régime de ἐφ' ὑγιείᾳ et de ἔπὶ

σωτηρία.

Τὸ μέν οὖν ψήφισμα Δήμων ὁ Παιανιεὺς, ἀνεψιός(11) ὢν Δημοσθένους, εισήνεγκεν ' έπέμφθη δε τριήρης έπ' αὐτὸν (12) είς √ίνηναν. Έχ δὲ Πειοαιώς ανέβαινεν οὖτε άργοντος οὖτε ίερέως απολειωθέντος, άλλα και των άλλων πολιτων όμου πάντων απαντώντων και δετομένων προθύμως. Ότε καί (18) φησιν αὐτὸν δ Μάγνης Δημήτριος (14) ανατείναντα τὰς γείρας μακαρίσαι τῆς ἡμέlas έχείνης έαυτον, ώς βέλτιον 'Αλκιβιάδου κατιόντα (15) · πεπεισμέντους γάρ, οὐ βεβιασμένους ὑπ' αὐτοῦ δέχεσθαι τοὺς πολίτας. Τῆς δὲ γρηματιχῆς ζημίας αὐτῷ μενούσης (οὐ γὰρ ἐξῆν γάριτι λύσσει καταδίκην) έσοφίσαντο πρός τον νόμον. Εἰωθότες γάρ έν τή Ουσία του Διός του Σωτήρος άργύριον τελείν τοις κατασκευάτου ται ποσμούσι τον βωμόν, εκείνω τότε ταύτα ποιήσαι καί  $\pi \alpha \mathbf{Q}$  ασγεῖν(16)  $\pi$ εντήχοντα ταλάντων ἐξέδωκαν(17), ὅσον  $\tilde{\eta}$ ν τὸ τίμηρεα της καταδίκης.

## CHAPITRE XXVIII.

Οὐ μὴν ἐπὶ πολὺν γρόνον ἀπέλαυσε τῆς πατρίδος κατελθών.

<sup>11.</sup> Ανεψιός. Deux cousins germains sont ἀνεψιοί. Puis le sens de ἀνεσός s'étend à des cousins d'un degré plus éloigné. Le Demon dont il sevend à des cousins d'un degre plus cioigne. Le Démosthène, lei question est un eneveu à la mode de Bretagne, de Démosthène, sa voir le fils de son cousin germain Demomelès. Le plaidoyer contre le contre de la collection démosthénique de la collection démosthénique de la collection de la colle prononcé devant les juges par ce Demon dans une cause qui lui était personnelle (affaire commerciale), et on croit que Demon l'avait rédigé

<sup>2.</sup> Ἐπέμφθη δὲ τριήρης ἐπ' αὐτόν. Comp. Vie d' Alcibiade (§ 21): Καὶ ς ἀπέστειλεν (ὁ δημος) την Σαλαμινίαν ἐπ' αὐτόν (il s'agit d'Alcibiade, est en Sicile), ce qui vent dire que le peuple envoya le vaisseau Sala-

est en Siche), ce qui veut une que le propie de la pour le ramener. De même ici.

13. Ότε και. C'est dans cette circonstance que.

14. Ο Μάγνης Δημήτοιος. Sur Demetrius de Magnésie, cf. la note 15chap. xv.

<sup>5.</sup> Kariévai, en parlant d'un exilé, rentrer dans sa patrie. — Le retour loibiade à Athènes après un exil de sept ans eut lieu au printemps de 101 101 av. J. C. Alcibiade, après avoir été condamné à mort par con-Trace en 415, s'était mis pendant trois ans au service des ennemis de patrie; puis, pendant les trois ou quatre autres années, avait racheté Cette trahison en rendant d'immenses services à Athènes et en rétablis-Sant sa domination dans l'Hellespont par une série de succès remportés sur les Lacédémoniens.

<sup>16. «</sup>Ταῦτα ποιήσαι και παρασχείν, scil. ornare atque instruere aram Jovis Servatoris, et necessaria pompse praebere.

<sup>17.</sup> Exdidóvai dicitur, cum respublica seu civitas alicui susceptori (entrepreneur) elocat opus faciendum certa mercede [le prix, en grec, se met au génitif], quæ merces ei ex ærario refundatur, postquam opus præstiterit.»

άλλα ταχύ των Ελληνικών πραγμάτων συντριβέντων Μεταγει νιώνος (1) μέν μηνός ή περί Κραννώνα μάχη συνέπεσε. Βοιδο μιώνος δέ παρήλθεν είς Μουνυχίαν ή φρουρά(2), Πυανεψιώνι δε Δημοσθένης απέθανε τόνδε τον τρόπον. 'Ως 'Αντίπατρος κ Κρατερός (3) ήγγελλοντο προσιόντες επί τὰς 'Αθήνας, οἱ μέν πε τον Δημοσθένην (4) φθάσαντες ύπεξηλθον έχ της πόλεως, δ δημος αὐτῶν(5) θάνατον κατέγνω Δημάδου γράψαντος.

Αλλων δὲ άλλαχοῦ διασπαρέντων, δ Αντίπατρος περιέπευπ τούς συλλαμβάνοντας, ών ην ήγεμων Αρχίας ὁ κληθείς Φυγαδι θήρας (6). Τούτον δὲ Θούριον (7) όντα τῷ γένει λόγος έχει τραγι δίας ὑποκρίνεσθαί ποτε, καὶ τὸν Αίγινήτην Πώλον(8), τὸν ὑπε βαλόντα τη τέχνη πάντας, εκείνου γεγονέναι μαθητήν ίστορούσε

Ch. XXVIII.] 1. Μεταγειτνιώνος . . . Βοηδρομιώνος . . . . Πυανεψιώνο L'année attique commençait au solstice d'été; les mois commençaient a milieu des nôtres, et allaient du 15 au 15. Metagitnion, août/septembr

Boédromion, septembre/octobre; Pyanepsion, octobre/novembre.
2. Παρῆλθεν εἰς Μουνυχίαν ἡ φουρά. Léosthène tenait Antipater enfern dans Lamia. Il est blessé mortellement en refoulant une sortie des assistants. gés. Antiphile reçoit à sa place le commandement des forces grecque qui diminuaient chaque jour. Il bat Léonnatos qui s'avançait au secour de Lamia. Mais, à la faveur de cette diversion, Antipater est sorti d la ville avec toute la garnison. Il rallie autour de ce noyau les restes d' corps d'armée vaincu, et il tient la campagne jusqu'à ce que, bientô l'arrivée de Cratère avec des renforts lui permette de reprendre l'offensiv Il défait, à son tour, les Grecs à Crannon (près de Larisse, la capitale d la Thessalie). Antipater, alors, marche contre Athènes, qui cède et obtier la paix à de dures conditions: elle renonce à sa constitution démocrat que et reçoit une garnison macédonienne dans son port fortifié de Manychie (322 av. J. C.).

3. Κοατερός. Cratère, l'un des meilleurs généraux d'Alexandre. Il reçu

d'Alexandre, en 324, la mission de reconduire les vétérans en Macédoin et était désigné par le roi pour prendre le gouvernement de ce pays, qu devait lui remettre Antipater. Avant qu'il n'eût atteint le rivage d'Europ Alexandre étant mort, il s'unit à Antipater. Grâce lui, ce dernier sortit vais queur de la guerre Lamiaque. En 321, ils passent ensemble en Asie por combattre Perdiccas. Battu par Eumène en Cappadoce, Cratère périt das

la déroute.

4. Ol μεν περί τον Δημοσθένην. Entendez: Démosthène et les autr

orateurs de son parti.

5. Αὐτῶν est le régime de κατέγνω (non de θάνατον).

6. Αοχίας ὁ κληθεὶς Φυγαδοθήρας. Aux renseignements que Plutarque de la constant de la consta réunit ici sur Archias, ajoutons qu'une tradition rapportée par Arrien faisait mourir dans la misère et le mépris.

7. Goiocov, habitant de Thurium (l'ancienne Subaris), en Lucanie.

8. Τον Αιγινήτην Πώλον. Selon d'autres auteurs, Polus, fils de Charicle était natif de Sunium (Attique). Aulu-Gelle dit de lui (VII, 6): « Histrio terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venusta ceteris antistabat: nomen fuisse aiunt Polum; tragoedias poetarum nobiliu scite atque asseverate actitavit, » etc.

"Ερεμππος δε τον Αργίαν εν τοις Λακρίτου (9) του δήτορος μα-3 το αναγράφει · Δημήτριος (10) δὲ τῆς 'Αναξιμένους (11) διατριβες μετεσχηκέναι φησίν αὐτόν. Οἶτος οὖν δ'Αρχίας Υπερείδην (12) μεν τον δήτορα καὶ Αριστόνικον τον Μαραθώνιον (18) καὶ τον Δημεπτρίου του Φαληρέως αδελφον Ιμεραϊον (14) εν Αίγίνη κατα-Φυγόντας επί το Αιάχειον (16) έπεμψεν αποσπάσας είς Κλεωνάς προς Αντίπατρον κάκει διεφθάρησαν, Υπερείδου δε και την γλά τταν έκτμηθηναι(16) ζώντος λέγουσιν.

9- Auxolrov. Lacrite de Phasélis (Pamphylie) avait été lui-même élève d'Isocrate vers 350 av. J. C. Il vécut à Athènes. Il y a dans la collection demosthénique un discours (qui n'est pas de Démosthène) écrit pour un certain Androclès qui plaidait contre Lacrite : il s'agissait de 3000 drachmes Prêtes à la grosse par Androclès à un frère de Lacrite, et que le créancier réclamait à Lacrite après la mort du frère.

10. Αημήτριος. De Magnésie (celui qui vient d'être déjà cité, pages 345 867)? ou de Phalère?

11. ἀναξιμένους. Anaximène, fils d'Aristoclès, de Lampsaque (en Mysie sur l'Hellespont), élève de Zoïle et de Diogène le Cynique, dut vivre en-Viron de 390 à 320 av. J. C. Après avoir été établi à Athènes, on dit devint l'un des maîtres d'Alexandre le Grand et l'accompagna dans expédition contre la Perse. Ses livres historiques sont perdus, savoir : the histoire de la Grèce depuis la création du monde, en 12 livres, 3 livres de la frèce de l'un monde, et au moins 2 livres sur le règne d'Alexandre. Anaximène de sultanux a republic de la création du monde, et au moins 2 livres sur le règne d'Alexandre. Anaximène Duit dans son temps d'une grande réputation comme rhéteur et sophiste. Crit pseudo-aristotélique connu sous le nom de Rhétorique à Alexandre

est de lui.

12. 'Υπερείδην. Hypéride, fils de Glaucippe, du dème de Collyte, fut à près du même âge que Démosthène. Il écouta Platon et suivit le cours d'Isocrate. L'un des dix grands orateurs d'Athènes, il appartint toute sa vie, en politique, au partie antimacédonien. Outre quelques fragents recueillis dans divers auteurs, on a retrouvé au milieu de ce siècle-ci Pour Lycophron, 3° Pour Euxénippe (dans ces deux affaires, Hypéride Avait Lycurgue pour adversaire), et 4° Oraison funèbre (ἐπιτάψιος) de Léosthène (voy. ci-dessus la note 2 du chap. xxviii).

13. Λοιστόνικον τον Μαραθώνιον. Dübner pense que l'Aristonicus dont il est ici question pourrait être le même qu' « Aristonicus de Phréarrhé (dans la tribu Léontide), lequel avait fait décerner une couronne à Démosthène et est mentionné plusieurs fois dans le discours sur la Couronne (\$\$ 83, 223 et 312).

14. \*\*Jusquiov.\*\* Himérée est cité parmi les accusateurs de Démosthène

dans l'affaire d'Harpale, mais il n'en appartenait pas moins, ainsi qu'Hypé-

ride, au parti ennemi de la Macédoine.

15. To Alexeior. Les Grecs, en reconnaissance de pluies qu'ils avaient obtenues du ciel grâce à l'intercession toute puissante d'Eaque, avaient institué à Egine ce lieu d'asile; Eaque lui-même prononça la malédiction contre qui le violerait. (Voyez Isocrate, Evagoras, § 14-15.) Ce sanctuaire exista it encore du temps du voyageur Pausanias (II siècle ap. J. C.), qui le décent de la contre de la le décrit ainsi: Έν επιφανεστάτω δε της πόλεως το Αλάχειον χαλούμενον, περίβο λος τετράγωνος λευχοῦ λίθου.
16. Υπερείδου . . την γλώτταν έχτμηθήναι. Selon une autre tradition,

#### CHAPITRE XXIX.

Τον δε Δημοσθένην πυθόμενος ικέτην εν Καλαυρία (1) έν τω ίερῷ Ποσειδώνος καθέζεσθαι, διαπλεύσας (2) ὑπηρετικοῖς (3) καί άποβάς μετά Θραχών δορυφόρων έπειθεν άναστάντα βαδίζειν μετ' αὐτοῦ πρὸς Αντίπατρον, ώς δυσγερές πεισόμενον(\*) οὐδέν. Ὁ δέ Δημοσθένης ετύγγανεν όψιν εωρακώς κατά τους υπνους εκείνης τῆς νυπτὸς ἀλλόκοτον. Ἐδόκει γὰρ ἀνταγωνίζεσθαι (5) τῷ ᾿Αργία τραγωδίαν ύποχρινόμενος, εύημερων δέ καὶ κατέχων το θέατρον (6) ένδεία παρασκευής και χορηγίας (7) κρατείσθαι. Διό, του Αρχίου πολλά φιλάνθρωπα διαλεχθέντος, άναβλέψας πρός αὐτὸν, ώσπερ ετύγχανε καθήμενος (8), « Ω 'Αρχία» είπεν « ούτε υποκρινόμενος με πώποτ' έπεισας ούτε νυν πείσεις επαγγελλόμενος.» 'Αρξαμένου δ' απειλείν μετ' όργης του 'Αρχίου, «Νύν» έφη «λέγεις > έχ τοῦ Μακεδονικοῦ τρίποδος (9), ἄρτι δ' ὑπεκρίνου. Μικρον ο= επίσχες, όπως επιστείλω τι τοῖς οίχοι (10).» Καὶ ταῦτ' εἰπών εντ ανεχώρησε τοῦ ναοῦ (11)· καὶ, λαβών βιβλίον (12) ὡς γράφειν μέλλω.

moins vraisemblable, αχθείς πρός 'Αντίπατρον είς Κόρινθον, επειτα βασα ζόμενος, διέφαγε την γλώτταν, ώστε μηθέν έξειπειν των της πόλεως απορίτων δυνηθήναι ' και ούτως ετελεύτησε, κτλ. (Vies des dix orateurs, far

ch δυνήσημα ' και ουτώς ετεκευτήσε, κτι. (Vies des dix ordieurs, la sement attribuées à Plutarque.)

Ch. XXIX.] 1. Έν Καλαυσία. Calauria, petite île située tout à l'ent du golfe Saronique, près de la côte de l'Argolide et fermant le port Trézènes. Cf. Strabon (liv. VIII, p. 373 s. fin.): Τροιζήν δὲ ἱερά ἐστι Εσειδώνος . . . Πρόκειται δὲ τοῦ λιμένος αὐτῆς Πώγωνος τοῦνομα Καλαυνησίδιον οσον τριάχοντα σταδίων ἔχον τον χυχλον' ἐνταῦθα ἡν ἀσυλον Ι σειδώνος ίερον.

Διαπλεύσας. Il s'agit toujours d'Archias.
 Υπηρετικοῖς (sous-ent. πλοίοις), sur des barques manœuvrées à la rame

4. Πεισόμενον (de πασχω) se rapporte à Δημοσθένην. 5. 'Ανταγωνίζεσθαι. Voy. la note 17 du chap. xxII, sur les concours de tragédie.

6. Kareywy to Beargoy. On dit de même en français: captiver la salle. 7. Παρασχενή, mobilier de la scène et décors; χορηγία, costumes des figurants et choristes. Nous réunissons toutes les idées que réveillent l'un et l'autre terme dans le mot: mise en scène.

8. Ωσπερ ξτύγχανε καθήμενος. Au commencement de cette scène, Démosthène est assis sur le seuil du temple ou sous le péristyle (πρόνασς).

9. Τὰ ἐχ τοῦ Μαχεδονιχοῦ τρίποδος. Le trépied, cela veut dire l'oracle de Delphes. Les paroles prononcées par cet oracle étaient l'expression de la résité abelle. Le parte de Départhène prononcées par cet oracle étaient l'expression de la résité abelle. Le parte de Départhène prononcées par cet oracle étaient l'expression de la résité abelle. Le parte de Départhène prononcées par cet oracle étaient l'expression de la résité abelle. Le parte de Départhène prononcées par cet oracle étaient l'expression de la résité abelle de la résité abelle de la résité de la rés de la vérité absolue. Les mots de Démosthène reviennent pour le sens à ceci: Voilà cette fois un vrai et franc langage de Macédonien.

10. Τοῖς οἶκοι, « à ceulx de ma maison. » (Amyot.)

11. Ἐντὸς ἀνεχώρησε τοῦ ναοῦ. Démosthène entre dans la cella (ναός) ou

chambre de la statue du dieu, dans le temple proprement dit.

12. Βιβλίον, comme serait χάρτης, une feuille de papyrus, qui, une fois roulée, deviendra un sestior, un petit rouleau ou un petit livre.

προσήνεγκε τῷ στόματι τὸν κάλαμον(18), καὶ δακών, ώσπερ ἐν το διανοείσθαι και γράφειν ειώθει, γρόνον τινά κατέσγεν, είτα συγκαλυψάμενος (14) απέκλινε την κεφαλήν. Οι μέν ούν παρά τὰς θύρας ἐστῶτες δορυφόροι κατεγέλων(15) ώς ἀποδειλιῶντος αυτού, καὶ μαλακόν απεκάλουν καὶ ανανόρον, ὁ δ' Αρχίας προσελθεον ανίστασθαι παρεκάλει, καὶ, τοὺς αὐτοὺς ἀνακυκλῶν λόγους, αὐθις ἐπηγγέλλετο διαλλαγάς πρὸς τὸν Αντίπατρον. "Ηδη δε συνησθημένος δ Δημοσθένης εμπεφυκότος αυτώ του φαρμάκου καὶ νεκροῦντος (16) ἐξεκαλύψατο καὶ ἀποβλέψας πρὸς τὸν Αρχίαν «Ο Ε κ αν φθάνοις» είπεν «ήδη τον έκ της τραγωδίας υποκρινόμενος Κρέοντα(17) καὶ τὸ σῶμα τουτὶ(18) δίπτων ἄταφον. Έγω δ', ω φίλε Πόσειδον, έτι ζων έξισταμαι τοῦ ίεροῦ · τὸ δ' ἐπ' (19) 'Αντιπάτρω καὶ Μακεδόσιν οὐδ' ὁ σὸς νεώς καθαρὸς ἀπολέλειπταε. » Ταῦτα δ' εἰπών καὶ κελεύσας ὑπολαβεῖν(20) αὐτὸν ἤδη τρέρεοντα καὶ σφαλλόμενον άμα τῷ προελθεῖν(21) καὶ παραλλάξαι τὸν βωμὸν (22) ἔπεσε καὶ στενάξας ἀφῆκε τὴν ψυχήν.

## CHAPITRE XXX.

Τὸ δὲ φάρμακον 'Αρίστων(1) μὲν ἐκ τοῦ καλάμου φησὶ λα-

<sup>13.</sup> Κάλαμον. Pour écrire sur leur papier de papyrus, les anciens se servaient (comme font encore les Orientaux de nos jours) d'un roseau, taillé à peu près comme une plume d'oie.

<sup>14.</sup> Συγκαλυψάμενος. «Puis s'affubla la teste avec sa robbe,» dit Amyot; plus précisément, avec son manteau, qu'il ramena, de derrière le cou, par-dessus la tête en le rabattant sur les yeux et la figure.

<sup>15.</sup> Καταγελᾶν gouverne le génitif.
16. Νεχοοῦν, engourdir, paralyser.

<sup>17.</sup> Τον έχ τῆς τραγφθίας ὑποχρινόμενος Κρέοντα. Souvenirs de l'Antigone de Sophocle, où Créon défend de donner la sépulture au corps de Polynice (v. 21 sq.):

Τόν δ' άθλίως θανόντα Πολυνείχους νέχυν 'Αστοίσι φασιν έχχεχηρῦχθαι τὸ μὴ Τάφω χαλύψαι μηδὲ χωχῦσαί τινα, χτλ.

Τάσω καλύψαι μηθέ κωκύσαι τινα, κτλ.

18. Démosthène, parlant le dialecte attique, disait τουτί pour τοῦτο, νεώς pour νειός.

<sup>19.</sup> Το δ' επι (suivi du datif), pour ce qui est de.
20. Υπολαβείν. «Il dit que lon le sousteinst par dessous les aixelles.»

<sup>(</sup>Amyot.)
21. Αμα τῷ προελθεῖν, au moment où il venait de sortir (du temple).
22. Παραλλάξαι τὸν βωμὸν, «ainsi qu'il passoit au long de l'autel de Neptune.» (Amyot). — Les autels grecs étaient placés en dehors du temple proprement dit, à ciel découvert, et dans l'axe de la cella, de sorte que la statue de la divinité vît, par l'ouverture de la porte, l'offrande du sacrifice.

Ch. XXX.] 1. 'Αρίστων. Sur Ariston, voy. la note 2 du chap. x.

Θεφ νηστεύουσιν αί γυναϊχες(10). Τούτφ μέν οὖν όλίγον ὕστερον ό τῶν Αθηναίων όῆμος άξιαν ἀποδοὺς τιμὴν εἰκόνα τε χαλκῆν(11) ἀνέστησε καὶ τὸν πρεσβύτατον ἐψηφίσατο τῶν ἀπὸ γένους ἐν Πρυτανείφ σίτησιν ἔχειν(12), καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ θρυλούμενον ἔπιγραφῆναι τῆ βάσει τοῦ ἀνδριάντος(18)

## ΕΙΠΕΡΙΣΗΝΓΝΩΜΗ ΙΡΩΜΗΝ ΔΗ ΜΟΣΘΕΝΕΣΕΣ ΧΕΣ ΟΥΠΟΤΑΝΕ ΔΑΗΝΩΝΗΡΞΕΝΑ ΡΗΣΜΑΚΕ ΔΩΝ

Οἱ γὰς αὐτὸν τὸν Δημοσθένην τοῦτο ποιῆσαι λέγοντες ἐν Καλαυρία μέλλοντα τὸ φάςμακον προσφέρεσθαι κομιδῆ φλυαροῦσι.

#### CHAPITRE XXXI.

Μιχοῷ δὲ πρόσθεν ἢ παραβαλεῖν (¹) ἡμᾶς Αθήναζε λέγεται τὸ τοιόνδε συμβῆναι. Στρατιώτης, ἐπὶ χρίσιν τινὰ καλούμενος ὑφ' ἡγεμιόνος, ὅσον εἰχε χρυσίδιον, εἰς τὰς χεῖρας ἐνέθηκε τοῦ ἀνδριάντος. "Εστηκε δὲ τοὺς δακτύλους συνέχων δι' ἀλλήλων, καὶ παραπέφυκεν οὐ μεγάλη πλάτανος. Απὸ ταύτης πολλὰ τῶν φύλλων, εἴτε πνεύματος ἐκ τύχης καταβαλόντος, εἴτ' αὐτὸς οὕτως ὁ θεὶς ἐκάλυψε, περικείμενα καὶ συμπεσόντα λαθεῖν ἐποῖησε τὸ χρυσίον οὐκ όλίγον χρόνον. 'Ως δ' ἄνθρωπος ἐπανελθών ἀνεῦρε καὶ διεδόθη λόγος ὑπὲρ τούτου, πολλοὶ τῶν εὐφυῶν(²) ὑπόθεσιν

<sup>10.</sup> Ἐν ἢ . . . νηστεύουσιν αἱ γυναῖχες. Les Thesmophories à Athènes étaient une fête célébrée chaque année en l'honneur de Demeter, par les femmes mariées, pendant cinq jours de suite, dont l'un était jour de jeûne.

11. Εἰχόνα τε χαλχῆν. Cette statue fut exécutée par Polyeucte; elle fut érigée sur l'agora d'Athènes. La proposition avait été présentée au peuple par Democharès en l'an 280 avant J. C.

Par Democharès en l'an 280 avant J. C.

12. En Hournelo olinoir èxein. Le Prytanéion était le nom donné à l'édifice dans lequel se réunissaient sur l'agora les prytanes, soit les cinquants membres (la dixième partie du Conseil), qui formaient une commission permanente, renouvelée tous les trente et quelques jours, pour l'expédition des affaires courantes de l'administration. Dans cet édifice, prenaient leur repas — dont l'État faisait les frais —: 1° les prytanes, les députés des peuples étrangers, 3° des citoyens qui eux-mêmes ou dont les ancêtres avaient bien mérité de la patrie.

18. Dans les inscriptions athéniennes les mots ne sont pas séparés. Ce

<sup>13.</sup> Dans les inscriptions athéniennes les mots ne sont pas séparés. Ce distinue se lit:

Eineς ἔσην γνώμη δώμην, Δημόσθενες, ἔσχες, Οὔποτ' ἂν 'Ελλήνων ἦςξεν Άρης Μαχεδών.

[XXL] 1. Παραβαλεῖν (sens intransitif), s'approcher de, venir à. 'ans sa jeunesse que Plutarque visita Athènes, d'où il se rendit à 'Voy. PIntroduction.)

[[Voy. Pintroduction.]]

έκε τον ανελείν προσέταξεν εν τοῖς μεγίστοις διδασκόμενον ατυχήμασιν ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, δ πολλάκις Δημιοσθένους προαγορεύσαντος (8) οὐκ ἐπίστευσε.

Τον μεν ουν Δημοσθένους απέχεις (9), ω Σόσσιε, βίον εξ ων ημεῖς ανέγνωμεν η διηκούσαμεν.

<sup>8.</sup> Ο πολλάχις Δημοσθένους προαγορεύσαντος. Comp. Démosthène (sur la Couronne, § 46): Είτ' οἰμαι συμβέβηχε τοῖς μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς ἀκαίρου ὁαθυμίας τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεχέναι, τοῖς δὲ προεστηχόσι καὶ πλὴν ἐαυτοὺς οἰομένοις πωλείν πρώτους ἐαυτοὺς πεπρακόσιν Θεσθαι.

Απέχεις, sed ἀπέχεις. Habes jam reluitum id, quod tibi debebam.

# SOURCES

## DE LA VIE DE DÉMOSTHÈNE

PAR PLUTARQUE.

« Vous avez là, Sossius, la biographie de Démosthène telleque j'ai pu la retracer d'après mes lectures et ce que j'ai en tendu dire.» (Vic de Démosthène, fin.)

De ce que Plutarque rapporte pour l'avoir entendu dire, i n'est guère facile de reconnaître grand' chose, sauf la tradition en vertu de laquelle on montrait encore de son temps (voy chap. vn) le cabinet souterrain de Démosthène, et l'anecdote arrivée peu avant le séjour de Plutarque à Athènes, du soldat qui déposa son pécule entre les mains de la statue du grand orateur.

Quant aux auteurs mis à profit, directement ou indirectement, par le biographe, le nombre de ceux qu'il signale nominalement monte à près d'une vingtaine.

Il y a d'abord les écrits de Démosthène même (cf. par exemple, la note 9 chapitre iv, page 323; n. 3 du ch. ix, p. 331; n. 26 du ch. ix, p. 334; n. 1 du ch. xii, p. 337; n. 7 du ch. xii, p. 338; n. 2 du ch. xvii, p. 347; n. 7 du même ch. p. 348, etc); puis ceux de son rival Eschine (p. ex., n. 26 du ch. ix, p. 334; n. 15 du ch. xii, p. 339; n. 9 du ch. xvii, p. 347; n. 3 du ch. xxi, p. 352; n. 6 du ch. xxii, p. 355, etc.); au ch. xxvii, à la première phrase, c'est l'orateur Dinarque que, sans le nommer, Plutarque paraît suivre; on reconnaît des réminiscences d'Hypéride (p. ex., n. 15 du ch. xii, p. 339, et dans le ch. xxv).

L'historien Théopompe, un contemporain, lui aussi, de Démosthène, et qui avait raconté les événements de son temps sous un jour favorable à la Macédoine, apparaît à quatre endroits de la biographie, d'abord au chap. 1v, où Plutarque lui emprunte le nom du père de Démosthène et des brefs détails sur la position qu'il occupait à Athènes, puis aux chap. xIII, XVIII et XXI, où, chaque fois, Plutarque le prend vivement à partie à propos de la partialité dont il fait preuve contre le noble adversa re de Philippe.

The cophraste le philosophe est cité jusqu'à cinq fois, à propos anecdotes ou de mots relatifs à Démosthène ou autres personnages politiques d'alors. On sait qu'il avait composé un ouvre ge intitulé Πολιτικὰ τὰ πρὸς καιρούς: il ne serait pas impossible que la plupart de ces mots et anecdotes fussent tirés de la

Quelques détails intéressants sur les exercices auxquels se soumit Démosthène pour acquérir une bonne prononciation (chap. xi) et sur l'enthousiasme qui entraînait quelquefois la parole de l'orateur, sont empruntés à Demetrius de Phalère, le dernier représentant de l'éloquence attique, mais qui avait encore entendu Démosthène.

On rencontre çà et là, à propos de renseignements divers, les noms de Demochares, le neveu de Démosthène, auteur d'une histoire de son temps en style oratoire; d'Aristobule (de Cassandrie) et de Marsyas, deux compagnons et historiens d'Alexandre; de Ctesibius, d'Æsion, de Pappus, historiens inconnus ailleurs; du fameux Ératosthène et des philosophes Ariston (de Chio) et Panetius; de Phylarque, historien de l'époque d'Aratus (partisan enthousiaste de Cléomène et des Arcadiens); d'Idoménée (de Lampsaque), disciple d'Épicure, et auteur d'un ouvrage Περί δημαγωγῶν.

Duris (de Samos), contemporain de Ménandre et plus jeune d'une génération, sans doute, que Démosthène, serait, à ce qu'on a prétendu, l'auteur suivi de préférence par Plutarque dans le récit des faits politiques auxquels l'adversaire de Philippe se trouva mêlé; ce n'est pas impossible en soi: il avait raconté avec talent l'histoire de la Grèce et de la Macédoine depuis la mort d'Epaminondas jusque vers l'an 280. D'ailleurs, il nous semble qu'on ne peut voir là qu'une hypothèse, qui attend toujours sa preuve. Duris est nommé aux chapitres xix et xxiii.

Il paraît bien établi qu'Hermippe, l'auteur des Bίοι (me siècle av. J. C.), avait écrit, entre autres, une Vie de Démosthène. Plutarque (chap. v, viii [cf. Suidas, s. v. Δημοσθένης], xi, xxviii,

xxx) rapporte quelques renseignements et des on dit, qui viennent de là.

Enfin, les auteurs les plus récents auxquels se réfère le biographe de Démosthène, sont: 1º Demetrius (de Magnésie), critique qui vivait en même temps que Cicéron, et qui composa un ouvrage célèbre dans l'antiquité, intitulé Περὶ δμωνύμων ποιητών τε καὶ συγγραφέων. Il s'était occupé, dans cet ouvrage, entre autres, de la vie de Démosthène, surtout considéré au point de vue littéraire et au point de vue anecdotique. Plutarque le cite par son nom aux chap. xv et xxvII. Il serait délicat de décider si c'est bien de lui ou si ce n'est pas plutôt de Demetrius de Phalère qu'il s'agit aux chap, xiv et xxviii. Mais, en tout cas, il est compris, comme on le sait d'ailleurs, parmi ceux dont Plutarque dit, à la fin du chap. xxx, qu'ils ont grand tort d'admettre que l'inscription gravée sur le monument de Démosthène ait été composée par lui-même au moment d'avaler le poison (κομιδή φλυαρούσι); - 2° le rhéteur sicilien Cecilius, contemporain d'Horace, auteur, entre autres ouvrages, d'un Parallèle de l'éloquence de Démosthène et de Cicéron.

TEE

er c

FE

91

9

E

Il n'est pas douteux que, dans une grande partie de la Vie de Démosthène, Plutarque ne suive pas à pas quelque auteur antérieur, ou peut-être même un historien et un auteur littéraire à tour de rôle. Il serait, à notre avis, assez difficile de dire à coup sûr lesquels (1). Du reste, Plutarque n'épargne pas les réflexions personnelles, les comparaisons, les anecdotes qu'il a rencontrées dans ses vastes lectures et qui lui reviennent à la mémoire; il mêle ces enjolivements au récit emprunté à son guide ou à ses guides. En somme, il a su fondre ensemble ces matériaux d'origines diverses avec assez d'habileté pour donner à son œuvre de l'unité et un certain intérêt dramatique.

<sup>1.</sup> Dernièrement, M. Frédéric Gebhard (De Plutarchi in Demosthenis vita fontibus ac fide, Munich 1880) a essayé d'établir, sans atteindre d'ailleurs la certitude, que Plutarque avait surtout emprunté au péripatéticien Satyrus, élève d'Aristarque, et auteur d'un ouvrage Sur les hommes illustres (II° siècle av. J. C.), les renseignements qu'il nous donne sur l'éducation, l'éloquence, les sentiments et la vie privée de Démosthène.

## AVIS

## RELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION.

Cette édition diffère, en beaucoup de passages, de toutes celles qui l'ont précédée: elle repose, comme autorité principale, sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Madrid N-55, qui avait été négligé, à tort selon nous, jusqu'à ce jour, et dont nons avons essayé de montrer la valeur dans un travail spécial: De Plutarchi codice manu scripto Matritense injuria neglecto, paru dans la Revue de philologie, d'histoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V, 1er livraison). Lorsque nous nous écartons du texte de la seconde édition de M. C. Sintenis (dans la Bibliothece Teubneriana), ou bien c'est pour suivre le manuscrit de Madrid — alors nous n'en prévenons point le lecteur —, ou bien, c'est pour adopter une leçon différente à la fois de celle du manuscrit de Madrid et de celle de M. Sintenis: on va donner ici la liste des passages qui rentrent dans ce dernier cas.

Les quelques changements que nous avons cru devoir introduire de notre chef sont signés C. G. — Les modifications portant uniquement sur la ponctuation ou sur la division des chapitres en alinéas ne sont pas ici relevés. Des crochets obliques ( ) enveloppent ce qui est ajouté au texte de tous les manuscrits; des crochets droits [], ce qui est retranché du même texte.

Page 318, ligne 13. Φύσεώς γε, avec BRYAN. Page 319, ligne 3 du texte. Χρῆν, avec CAMPE.

ligne 5, à compter d'en bas. Πραγμάτων (ων) άμως γε πως, avec REISKE.

dernière ligne. Εὐμαρής C. G. (Le manuscrit de Madrid Porte: οὐχ ἀμαθής γένοιτ' ἄν).

Page 324, ligne 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταῦτη [κατὰ Πλάτωνα], avec JÉB. WOLF. Page 330, ligne 5 d'en bas. Γράψαι, avec WYTTENBACH.

Page 342, ligne 8. Αγβατάνων C. G. (Le manuscrit de Madrid porte

ligne 5 d'en bas. 'Oµolws, avec REISKE.

Page 350, commencement du ch. xix.  $T\dot{v}\chi\eta$   $\delta\epsilon$   $\tau\iota\varsigma$  [ $\dot{w}\varsigma$ ]  $\tilde{\epsilon}o\iota x\epsilon$ , avec Jér. WOLF.

Page 356, ligne 9. Lacune devant thesiv C. G.

Page 357, ligne 7. Έχ τῶν κοινῶν ἀγαθῶν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ⟨πάθη⟩ σύγκραστη, avec WYTTENBACH.

Page 364, ligne 10. Anolsinwr, avec CORAÏ.

Page 365, ligne 5. Κακά [, φόβους], και φθόνους C. G.

— même ligne. 'Αγωνίας, avec Photius, qui cite ce passage dans sa Bibliothèque.

Page 372, ligne 18. Περὶ τῷ βραχίον C. G., d'après le Pseudo-Plutarque, Vie des dix orateurs, XLVIII, p. 847. (Le manuscrit de Madrid porte: Περὶ τὸν βραχίονα.)

# ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Page 319, ligne 2, lire ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν (bien que τῶν soit omis dans le manuscrit de Madrid).
- Page 320, ligne 2, retrancher le mot πρὸς devant τὰς τοιαύτας ξπιχωρεί φιλουμίας, comme l'a proposé MADVIG.
- Page 321, ligne 3, au lieu de τὸ πρᾶγμα (leçon du manuscrit de Madrid), lire τὸ πρόσιαγμα (en ajoutant l'article à la vulgate).
- Page 323, ligne 5 d'en bas, rétablir la vulgate καὶ τοῦτο γάρ φασι (malgré l'omission de γάρ dans le manuscrit de Madrid).
- Page 325, dans la note 14 qui concerne Hermippe, biffer les mots « c'était un contemporain de Démosthène », qui sont venus là je ne sais d'où ni comment.
- Page 334, ligne 3, corriger διαλεγόμενος en διαφερόμενος (conformément au texte d'Eschine, dont la phrase de Plutarque est une réminiscence).
- Même page, dernière ligne, au lieu de 'Ο δ' αὐτὸς Θεόφραστος, écrire Δὐτὸς δὲ ὁ Θεόφραστος, comme me le propose BLASS dans une lettre.
- Page 343, ligne 2, au lieu de elt', lire el3'.
- Même page, lignes 2 et 3, au lieu de la leçon 3ορυβουμένων du manuscrit de Madrid, rétablir la vulgate 3ορυβούντων. (BLASS corrige, avec vraisemblance, εδορυβήθησαν en εδορύβησαν dans les Moralia, p. 784 D, de sorte que δορυβουμένων ne s'appuie plus sur aucun exemple analogue.)
- Page 344, ligne 2 (avec la note 3): Φορμίωνα ne devrait pas être en caractères espacés, et la note est à modifier. Voy. là-dessus WEIL dans la Revue critique, XV° année (1881), tome I°, p. 164; ou, ciaprès, page 385, extrait de cet article.
- Page 353, ligne 9, mettre une virgule après χρήματα, et rédiger alors la note 16 comme suit: Δημοσθένει διδόναι (sous-entendu τὰ χρήματα). BLASS.

- Page 354, ligne 9, rétablir la vulgate τοῖς βεβουλευμένοις, au lieu d leçon συμβεβουλευμένοις du manuscrit de Madrid.
- Page 359, ligne 2. BLASS: «Τῷ δήμῳ α propter hiatum sanum esse quit.» (Je n'ai pas voulu, dans ces éditions de classe, introduir corrections uniquement en vue d'éviter l'hiatus: cf. Vie de Dév thène, p. 370, l. 1, Καλαυρία ἐν; Vie de Cicéron, fin du ch. xL, / πητον εστησι; dern. alinéa, ch. xLI, προτέρου ἀνδρός.)
- Page 363, ligne 7, au lieu de 'Αρρενίδου, lire, 'Αρρενείδου (conform à l'orthographe de ce nom dans les inscriptions navales athén BLASS.
- Même page, ligne 3 d'en bas, au lieu de ἐκείνης, leçon du manı Madrid), rétablir la vulgate ἐκείνου.
- Page 365, l, 5, lire: κακά, φύβους και φθόνους, και διαβολάς κ. (et, dans l'Avis relatif à la constitution du texte, page 36 ligne 7, qui commence ainsi: Page 365, l. 5. κακά, etc.).

## AUTRES NOTES

ET

#### CORRECTIONS (9)

- I. Page 311, après la ligne 8: Galba et Othon ne font pas partie des Parallèles, et leur meilleure tradition est dans des ms. de Moralia, au milieu de traités divers.
  - II. Page 317, au bout de la note 4: Mais il est mort en 468!
- III. Page 319, dernière ligne et commencement de la 1<sup>re</sup> ligne de la page suivante [εὐμαρὴς] ⟨ἄπασι?⟩, Blass.
- IV. Page 320, notes 15 et 16 du ch. n: les notes sont marquées d'un trait transversal, répété en marge.
  - V. ligne 8: Κάκεῖ γὰρ] κακή γὰρ (Diels).
  - VI. ligne 9: δελφῖνος] (ή) δ. (d'après Reiske).
- VII. Page 321, ligne 3: πρᾶγμα] πρόσταγμα Diels (16 juillet 1881). Blass: neque πρόσταγμα neque τὸ πράγμα, sed τὸ πρόσταγμα.
- VIII. ligne 6 d'en bas du texte: καὶ παυσαμένη] καὶ parum placet Blassio.
- IX. Page 323, ligne 5 d'en bas du texte: καὶ τοῦτό φασι] καὶ τοῦτο γάρ φασι. Blass le réclame avec raison.
- X. Page 325, note 14, après les mots: cf. chap. x1]: .Cf. notre préface à la page xviii [dans la petite édition, et, dans celle-ci, page 377, à la fin] et ci-dessus la note 12 du chap. x1].
- XI. à la fin de la note 15: Cobet, nov. lect. 513. Demosthenes Platonis auditor certe potest fuisse, sed condiscipulus omnino non potest, emenda igitur ἐσχολακέναι. Mais cf. ma Vie de Cicéron, p. 12, n. 1 [dans la petite édition] c. à d. la note 14 du chap. IV.

<sup>1.</sup> Trouvées sur un exemplaire du tirage de 1881, à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

#### ÉDITION SCOLAIRE

XII. Page 327, note 12: πιzοως] Wyttenbach ne doute pas qu'il ne faille lire ψυχοως.

XIII. Page 328, ligne 9: συγκεχυμένου] Le συγκεκαλυμμένον qu'il y avait ici paraissait fautif à Cobet, nov. lect. p. 513.

XIV. Page 334, ligne 3: διαλεγόμενος]: διαφερόμενος «approuvé par Blass.»

XV. Page 343, ligne 3: θοουβουμένων] θοουβούντων. — Même correction, note 13; et, à la fin de cette note: lui faisant du tapage.

XVI. Page 365, l. 5: κακὰ καὶ φθόνους | κακὰ, φόβους καὶ φθόνους; et supprimer la ligne 7 de la page 380.

XVII. Page 370, l. 2: ἐν τῷ ἰερῷ Ποσειδῶνος] [les mêmes mots] puis en marge: Benseler.

XVIII. — à la fin de la note 4: cf. Vie de Cicèron, notes 12 du chap. IV. 8 du chap. xxxI, etc.

XIX. Page 371, note 14: συγκαλυψάμενος] Vitiosum esse suspicatur Cobet, nov. lect. p. 513: Je ne trouve pas.

XX. Page 374, 1. 3: μισουμένης] Improbat Dielsius.

### EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

nº du 28 février 1881, pages 163-164.

un progrès sur les éditions antérieures et donne un texte sensiblement meilleur. Ce n'est pas qu'il n'y ait lieu de reviser quelques détails. M. Graux . . . . a une certaine faiblesse pour le manuscrit qu'il vient de découvrir, cela est très naturel. Citons quelques exemples où nous ne sommes pas de son avis.

An chapitre xxv, je ne voudrais pas remplacer la vulgate δι' ἀσωτίαν par la leçon δι' ἀπιστίαν que M. G. tire de N et que je regarde comme une faute de copiste. C'est par ses débauches qu'Harpale s'était attiré de mauvaises affaires, πράγματα πονηρά: je ne vois rien à reprendre dans ce texte.

Au chapitre xxvi, la vulgate porte: Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου καταψηφισαμένης, ce qui vaut mieux, ce me semble, que τῆς βουλῆς ἐκείνης, leçon de N adoptée par l'éditeur. Voici maintenant une correction de l'éditeur lui-même. A la fin du même chapitre on lisait: Τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακά, φόβους καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγῶνας. Μ. G. a peut-être eu raison d'écrire ἀγωνίας d'après le texte fourni par Photios; mais je ne comprends pas bien pourquoi il élimine le mot φόβους. Si ce mot n'est pas précédé de la conjonction καί, c'est qu'il y a subordination des idées: après avoir désigné, en général, les maux attachés à la vie politique, l'auteur mentionne quelques-uns de ces maux en particulier.

Le commentaire à l'usage des élèves nous semble très clair et très instructif, il porte tant sur les mots que sur les choses; mais l'éditeur s'est étendu avec une certaine prédilection sur ces dernières. Relevons ici encore quelques petites erreurs pofaire notre métier de critique. Au chapitre xv. Plutarque r proche à Démosthène d'avoir, dans le procès d'Apollodore cont Phormion, écrit successivement des plaidovers pour les dem parties; voici le texte . . . καθάπεο καὶ τοὺς πρὸς Φορμίω καὶ Στέφανον (γράψαι τῷ ᾿Απολλοδώρω), ἐφ' οἶς εἰκότως ἦδόξης......... καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ἡγωνίζετο λόγω Δημοσθένους πρὸς τὸν Απε λόδωρον. M. Graux veut (avec d'autres, je crois) que les pre miers mots de ce passage fassent allusion à un discours écripour un certain Chrysippe contre un Phormion autre que celus qu'Apollodore poursuivit en justice. Plutarque n'a pas commis cette bévue: il veut parler des deux discours dirigés ostensiblement contre Stéphanos, principal témoin de Phormion, mais indirectement contre Phormion lui-même; il ajoute le nom de Phormion à celui de Stéphanos pour que la suite de son exposition soit claire, et il n'a certainement pas en vue le discours intitulé Πρὸς Φορμίωνα. Il ne faut pas imprimer ces mots en caractères espacés. - Au chap, xxII, à propos des mots ώς οναρ έωραχώς, ἀφ' οὖ τι μέγα προσδοκάν 'Αθηναίοις ἀγαθόν, l'éditeur fait remarquer qu'il faut sous-entendre ην devant προσδοχάν. Cette ellipse me paraît fort douteuse, l'infinitif s'explique par le style indirect.

En voilà assez sur des détails qui seront aisément rectifiés dans une seconde édition. M. Graux a bien mérité du texte de Plutarque et nous souhaitons qu'il nous donne bientôt les autres Vies contenues dans le manuscrit dont il a si bien reconnu la valeur. Il a montré par de nouveaux exemples que les études philologiques ne sont pas inutiles pour l'histoire littéraire et pour l'histoire proprement dite. Il a aussi fait voir que la critique conjecturale exercée avec sagacité et prudence n'est pas un vain amusement d'érudits. En effet, plusieurs corrections de Reiske, de Wyttenbach, de Coray, de Cobet, se trouvent confirmées par le manuscrit de Madrid.

HENRI WEIL.

# LITERARISCHES CENTRALBLATT

17. DÉCEMBRE 1881.

Plutarque, vie de Démosthène. Texte grec, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et sur les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de sotes en français. Par Ch. Graux. Paris, 1881. Hachette & Co. (IXV, 95 S. kl. 8).

Die handliche, mit allem Nöthigen zum Verständniss und zur Illustration ausgestattete Schulausgabe hat ihre wissenschaftliche Bedeutung besonders in der Gestaltung des Textes, über welche freilich die Rechenschaft nur zum geringsten Theile in diesem Buchlein selbst gegeben ist. Es erschien nämlich bereits im 1 880 von demselben Verfasser die Schrift: de Plutarchi codice manuscripto Matritensi iniuria neglecto (Paris. Ch. Klincksieck), woselbst sowohl im Allgemeinen über die Madrider Plutarchhandschrift, der die neuen Lesarten verdankt werden, als auch im Besonderen über die wichtigsten der letzteren aufs Grundlichste gehandelt wird. Der erste und allein werthvolle Theil des Codex umfasst folgende Biographien: Nikias und Crassus, Alkibiades und Coriolanus, Demosthenes und Cicero. Agesilaos und Pompejus: ein zweiter Theil mit weiteren Biographien ist von anderer Hand und ohne kritischen Werth. Auch die Biographien des Agesilaos und Pompejus können wir Madrider Handschrift eher entbehren, da ihre guten Lesarten im Wesentlichen bereits von Sintenis aus dem Sangermanensis hervorgezogen sind. Was sich nun für die Lebensbeschreibung des Demosthenes aus dem Matritensis ergiebt, ist in hohem Masse schätzbar, und hiernach und nach den sonstigen Proben hat Hr. Graux durch das Hervorziehen und die Vergleichung dieser Handschrift zu seinen vielen bereits erworbenen Verdiensten um die classische Philologie ein grosses neues hinzusestigt. Gleich in Cap. 1 der vorliegenden Vita ist Folgendes aus dem Matritensis neu aufgenommen: οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν αδος ξου für οὐδεν διαφ. ήγουμαι άδ. (Hiatus). του Πειραιώς άφελετ» für αφαιρείν του Πειραιώς. έξενεγχείν für προενεγχείν. τας μεν γαρ άλλας für τας γαρ άλλας. εργασίαν και δόξαν für εργ. το δόξαν. επιλαβομένην für επιλαμβανομένην. και του βιουν für καὶ βιοῦν. τῆ μικρότητι für τῆ σμικρότητι. Die meisten dieser neuen Lesarten gewähren eine entschiedene Verbesserung, und doch sind dies noch lange nicht die wichtigsten der Verbesserungen, die wir dem Matr. verdanken. Wir geben einige weitere Belege. Cap. 9 g. E. fügt Matr. nach Φιλίππου zu: περί συ λλαβιῶν διαλεγόμενος (wo tibrigens διαφερόμενος aus Aeschines berzustellen). Cap. 28 g. E. desgl. ζώντος nach ἐκτημθῆναι. Cap. 10 οσάχις αν αντερών - αναβαίνοι] αν fehlt im Matr. Cap. 25

ώς ίστορει Θεόφραστος und ebenso Cap. 14 ίστορει δέ και Θεόgoagtos ohne Frage richtig Matr., während die Vulg. beide Male Θεόπομπος. Mehr zweifelhaft Cap. 10 δ δ' αὐτὸς Θεόφοαστος Matr., ὁ δ' αὐτὸς φιλόσοφος (d. i. Ariston von Chios) Vulg.: man könnte leicht Θεόφραστος für eine übergeschriebene Erklärung zu φιλόσοφος halten. Auch würde jedenfalls αὐτὸς δ' ο Θεόφο, herzustellen sein. Cap. 18 die Namen der Gesandten Philipps: 'Αμύνταν μέν καὶ Κλέαργον Μακεδόνας Vulg.: 'Α. μέν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακ. Matr. Weiter Vulg.: Δάοχον δέ Θεσσαλον και Θρασυδαίον; aber Matr. Δ. δέ Θ. και Δικαίαονον. was Hr. Graux aufnimmt. Aber Opagvdaiov kann nicht wohl Corruptel oder Interpolation sein, so wenig wie Arzaiapyov; die Stelle ist wohl stark lückenhaft, und auch nach Aix. ein Ethnikon zu demselben ausgefallen. Nach Dionysios von Ammaios I. 11 erschienen damals in Theben auch Gesandte der Annianen. Doloper, Phthioten und Aetolier. Cap. 20. vom Perserkönige: έπεμψε τοις σατράπαις επί θάλασσαν γράμματα καὶ γρήματα. Δημοσθένει διδόναι κελεύων κτέ. Das καί vor χρήματα stammt aus Matr., die Interpunction vor Δημοσθένει, die Hr. Graux nicht setzt, scheint dem Ref. nothwendig, da das königliche Schreiben keineswegs für Demosthenes bestimmt war, sondern nur das Geld. Cap. 23 παρχτήσατο τους άνδρας ὁ Φωχίων Matr., was unzweifelhaft richtig; vgl. Cap. 24 Anfang ovrou; die Vulg, hat ὁ Δημάδης für ὁ Φοχίων (aus dem Vorhergehenden). Im Allgemeinen stimmt Ref. dem Hrsg. in seiner Würdigung des Matr. durchaus bei; hie und da indess möchten wir die Vulgata bevorzugen, oder nach einer anderweitigen Emendation suchen. So scheint uns Cap. 2 Anfang ξένων τε τῶν πολλῶν (Vulg.) besser als ξ. τε πολλών (Matr. Graux); das. g. E. ist wohl weder οὐκ εύχερής (Vulg.) noch ούχ αμαθής γένοιτ' αν (Matr.), noch ούχ ευμαφής γένοιτ' αν (Graux) das Richtige, sondern es fehlt namentlich ein Dativ wie απασι, entsprechend dem Folgenden αλλ' οίστισι κτέ. Ferner Cap. 3 weder πρόσταγμα (Vulg.) noch το πράγμα (sic Matr.) sondern το πρόσταγμα. Das. άμα δέ καί παυσαμένη nicht gut Matr.; Vulg. ohne καί. Cap. 4 ή σύμπασα (Vulg.) besser als σύμπασα ή (Matr.) mit Hiatus. Das. καὶ τοῦτο γάρ φασι γάρ fehlt in Matr., kann aber nicht wohl entbehrt werden. Cap. 26 αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου] Graux aus Matr. έχείνης; es ist aber nicht sowohl zu της βουλης als zu αθτού ein Zusatz erforderlich. Auch Cap. 14 ist nicht mit Recht 30ουβουμένων aus Matr. für das allein sinngemässe Activum auf-

genommen: bei ɛl̄t', welches dieselbe Hdschr. ebenda etwas Vorber vor ως zusügt, bedurfte es der Aenderung in είθ'. Cap. συμβεβουλευμένοις (Matr. Graux für βεβουλευμ.) ist aus dem Vorbergehenden σύμβουλον entstanden. Beiläufig bemerkt Ref., dass für Apperidor Cap. 25 die inschriftlich beglaubigte Form Dersidov ist; der Name hat mit ἄρρην nichts zu thun, sondern κοπω mt von Αρρένεως = Αρσέ-νεως. Steht Cap. 31 της μισουμέτως δόξης (de Plut. cod. Matr. S. 41) oder μισουμένης δόξης (A sg. S. 93)(1) in der Handschrift? Ersteres ist doch das Richtige, and begenüber der Vulg. της φυομένης δ. Der vorliegende Fall bestätigt wieder einmal recht augenscheinlich den Vorzug einer Buten Handschrift vor einem oder auch vielen guten Kritikern, namentlich zur Ausfüllung von Lücken ist der Kritiker um so u higer, als er sie vielfach nicht einmal wahrnehmen kann. La kenhaft aber ist der gewöhnliche Plutarchtext in hohem Masse. nach der Verderbniss von einem Grammatiker oberflächlich ZEchtgemacht, wie das Hr. Graux in der angeführten Schrift S\_ ≥9 ff. treffend darlegt. F. BLIASS.

#### PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT.

#### 7. JANVIER 1882.

lutarque, Vie de Démosthène. Texte grec, revu sur le Macrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque et les sources de la vie de Démosthène, d'un argument et de notes en français par Ch. Graux. Paris, Hachette & Co. 1881.

Im ersten Heft der Revue de philologie V (1881) gab Graux ret Nachricht von dem Madrider Codex. Die erste Verwertung desselben ist in der vorliegenden vita des Demosthenes chehen. Die Mehrzahl der darin gegebenen neuen Lesarten stellen einen korrekteren Text dar; so hat Matr. c. 20, 4 γράμματα (καὶ) χρήματα oder c. 23 fin., wo Graux παρητήσατο τοὺς σως δ Φωκίων aus Matr. aufnimmt, gewiss richtig nach vit.

Phoc. c. 17, während sonst δ Δημάδης gelesen wird. c. 25, 6 fin. hat Graux aus dem Matr. für Θεόπομπος den Namen ΘεόΨεαστος eingesetzt; ebenso schreibt er nach M. c. 10, 2 ο δ' αὐτὸς

k

<sup>1.</sup> Prés. édit., p. 374, l. 3.

Θεόφραστος Πολύευχτον ίστορει etc., die vulg, hat δ δ' αὐτὸς gilogogoc. Dass diese Bezeichnung wohl auf den kurz vorher erwähnten Moiorwy von Chios gehen kann, haben alle bisher angenommen; mir will die Lesart des Matr. durchaus nicht richtig scheinen; denn o avroc kann doch nur gesagt sein von der Person, die eben etwas erzählt hat, nicht aber vom Theophrast. dessen Ansicht angeführt ist. Nicht ganz in Ordnung ist wohl auch c. 18, 2. Während die vulg. ἔπεμψε . . . 'Αμύνταν μέν καί Κλέαργον Μαχεδόνας, Λάργον δε Θεσσαλόν και Θρασυδαίον άντερούντας hat, schreibt Graux nach M. Αμύνταν μέν και Κλέαρχον (καὶ Κάσανδρον) Μακεδόνας, Δάοχον δὲ Θεσσαλόν καὶ Auxaiaoyov art. Ob Dikaearch oder Thrasydaeus genannt ist, mag an sich ziemlich gleichgültig sein, auch wird man nicht allzuviel Anstoss nehmen dürfen an dem neuen Gesandten Kagavdoog, sondern der guten Ueberlieferung, die durch den Matr. repräsentiert wird. Glauben schenken dürfen; sehr bedenklich ist es aber, dass Dikaearch nicht nach seiner Heimath benannt ist; es ist daher zu vermuten, dass hier, wenn nicht noch ein dritter Name, so doch wenigstens das Ethnikon zu dem zweiten Namen fehlt. Im allgemeinen sind aber die Lesarten des M. durchaus brauchbar: für die Lehrer wäre vielleicht das Varianten-Verzeichniss der Vulgata von dieser Recension des Textes nach dem M. erwünscht gewesen; vielleicht hat Graux die Güte, die Angaben auf S. xx bei einer 2. Auflage dahin zu vervollständigen. Jetzt muss sich der Lehrer erst immer nach der Schrift in der Revue umsehen, um zu erfahren, ob die neue Lesart Konjektur oder die Ueberlieferung des M. ist. Vorausgeschickt sind dem Texte Notizen über das Leben und die Eigenthümlichkeit des Plutarch nach Gréard, Pierron und Montaigne mit einigen eigenen Bemerkungen über die vitae und die Quellen für des Demosthenes' Leben. Die Anmerkungen zu dem Text sind sachlich, knapp und richtig, soweit eine vorläufige Durchsicht derselben erkennen lässt. Diese Vorzüge werden unterstützt von sauberem Druck (nur hin und wieder ist ein Accent abgesprungen) und trefflicher Ausstattung. Die Ausgabe empfiehlt sich so ganz ausserordentlich; namentlich könnte sie manchem unserer Anmerkungenschreiber zeigen, was nicht in Noten für die Schüler gehört. Mit Recht ist auf die reale Erklärung des Textes das Hauptgewicht gelegt.

#### PHILOLOGISCHE RUNDSCHAU

BREMEN, 17. FEBRUAR 1883.

C. Graux, De Plutarchi codice Matritensi iniuria neglecto, in der Revue de Philologie etc. 1881. V. 57 S. 8°.

Plutarque, vie de Démosthène, texte grec, revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc., par Ch. Graux. Paris, Hachette et Co. 1881. 120 S. kl. 8°. 1 fr.

Um den Werth des von ihm zuerst verglichenen und mit N bezeichneten Madrider Plutarchcodex zu zeigen, geht Gr. in obiser Abhandlung zunächst sämtliche Abweichungen desselben der vit. Demosth. c. I bis V durch, um sie, soweit irgend moslich, zu acceptieren. p. 17-32 vergleicht er für Crass. c. XXII. die Lesarten von N mit der Vulgata einerseits, andererseits mit der für diese Partie werthvollen und auch schon von Sintenis benutzten Ueberlieferung des Pseudo-Appian; Verhältnis dieser dreifachen Ueberlieferung bestimmt er allgemeinen wohl richtig dahin, dass der Matr. zwar mit der vulg. auf eine gemeinsame Quelle zurtickgehe, dieselbe aber Weit reiner erhalten habe und somit Pseudo-Appian sehr nahe stehe, p. 33-57 endlich sucht er eine Reihe einzelner Lesarten No besonders aus der vit. Demosth., als richtig nachzuweisen. - Nach alledem stellt er den Matr. sehr hoch und hat sich deshalb demselben sowohl in der obigen Ausgabe des Demosth.(1) wie auch in der schon früher hier besprochenen vie de Ciceron so eng wie möglich angeschlossen. Ein abschliessendes Urteil lässt sich auf Grund des vorliegenden Materials nun freilich kaum gewinnen. Denn in etwas grösserer Ausdehnung liegen die Lesarten von N nur für Cic. und Demosth. vor, aber auch hier nur, soweit sie Gr. glaubte in den Text aufnehmen zu können. Dabei ist eine Uebersicht auch über diese noch ziemlich schwierig zu gewinnen, da er sie nirgends besonders hervorhebt, sondern nur im allgemeinen die Bemerkung voraussendet, dass alle in dem avis critique vor dem Text der beiden vitae nicht angeführten Abweichungen vom Text bei

<sup>1.</sup> Auf eine Kritik der vorausgesandten Einleitung wie der Noten unter dem Text verzichte ich hier, da die Ausgabe für Schüler bestimmt, keinen wissenschaftlichen Wert beansprucht und ausserdem nach Anlage und Charakter ganz der früher besprochenen vie de Cicéron gleicht.

Sintenis (Teubnersche Textausgabe) auf den Matr. zurückgehen. Für Alc., Cor., Nic., Crass. (ausser c. 21. 22, cf. oben) sind nur einzelne gute Lesarten in der Revue mitgeteilt, noch weniger für Ages. und Pomp., da nach Gr., Revue p. 32, der cod. Sangermanensis "libri N veras scripturas fere exhibet pravis omissis", so dass die wichtige Frage, wie diese beiden codd. sich zu einander verhalten, noch ganz offen bleiben muss.

Soviel steht indes jedenfalls schon jetzt fest, dass N auf eine von der sonstigen Ueberlieferung getrennte und zwar gute Quelle zurückgeht; das zeigen die zahlreichen, hier allein erhaltenen offenbar richtigen Lesarten. Aber darum glaubt Ref. doch bei der schon früher ausgesprochenen Ansicht stehen bleiben zu müssen, dass sich Gr. durch diese Vorzüge hat verleiten lassen, dem Matr. allzusehr zu vertrauen. Denn er weist nicht nur, wie Gr. will, blosse Schreibfehler auf, von denen übrigens Gr. auch noch einzelne in seinen Text aufgenommen hat, sondern er zeigt auch offenbare Spuren von Interpolation, beides ja Fehler, die sich mit einer ursprünglich guten Quelle sehr wohl vereinigen lassen(1).

In erster Linie zeigt N einen auffallenden Reichtum an grösseren und kleineren Zusätzen. Gr. hat fast alle aufgenommen; dass aber in dieser Hinsicht die grösste Vorsicht angebracht ist, hat Ref. schon bei Besprechung der vie de Cicéron zu zeigen versucht (die dort schon gegebenen Stellen sind im folgenden nicht weiter berücksichtigt). Denn die Zusätze sind durchaus nicht immer blossen Versehen zuzuschreiben, wie Dem-1, 5 τω μέν [τω]. 2, 16 [γαρ] άρμονίας (auf Dittographie wird übrigens auch wohl auch Dem. 18, 23 KAEardgor zai KASarδρον gegenüber dem einen Κλέαρχον der vulg. beruhen; ebenso dürfte 14, 22 έκ τῶν λόγων [αὐτῶν] das kurz vorhergehende αὐτῶν irrtümlich wiederholt sein); sondern in den meisten Fällen scheint die Thätigkeit eines Interpolators zu Grunde zu liegen, der den Text lesbarer zu machen und von scheinbaren oder wirklichen Schwierigkeiten zu befreien suchte. So wird eine fehlende Kopula zugefügt Dem. 2 fin. εὐχερης [γένοιτ' αν]. 3, 26 δεινότερος [τν]. Der Zusammenhang wird durch zuge-

<sup>1.</sup> Wie ich nachträglich gesehen, hat auch Heller in der Philol. Wochenschrift II, 23, wenn auch ohne weitere Begründung im einzelnen, die Vermuthung ausgesprochen, der Matr. sei von einem kundigen Abschreiber interpoliert.

8etzte aber durchaus überflüssige pronomina klarer gemacht 11, 9 προςελθόντος [αὐτῶ]. 15, 15 προςεληλυθότος [αὐτοῦ], obgleich Plut, beim Gen, abs. das Subi, oft in dieser Weise auslässt. 26, 32 [αὐτω] προχειμένων; auf die Häufigkeit solcher Zusätze bei Plut. hat schon Sintenis, epistola ad Herm. Sauppium etc., p. 332 hingewiesen. Wörter werden unnötig wiederholt. die aus einem früheren Satzgliede sich ohne Mühe ergänzen: Dem. 9, 14 [τοῦτ'] ἀναγιγνώσκοντος. Dem. 10, 17 ὁποῖος δέ [τις δ] Δημάδης. 1 fin. τοῦ φρονεῖν ώς δεῖ καὶ [τοῦ] Beove, hier geradezu unpassend, da beide infin. eine Gesamtvorstellung bilden, wie auch das zu beiden gehörige ως δεί zeigt. Ganz verfehlt setzt N Dem. 4, 12 δ hinter παρώνυμον ein : der Interpolator hatte eben infolge der Parenthese den Anfang des Satzes vergessen. Unter diesen Umständen erscheinen auch verdächtig die Zusätze Dem. 4, 3 voowong [did]. 28, 15 Μεταγειτνιῶνος μεν [μηνός]. Cor. 26 fin. ωφελήσει [τὸ έθνος] οσα, denn die Worte sind entbehrlich, an dem Hiat vor dem relat, brauchte Gr. durchaus nicht anzustossen, endlich wurde wohl richtiger τον δημον stehen. Cor. 13, 17 [συ]στοατευομένους, das simplex steht ebenso Cor. 20, 32. Aem. 22, 16. Cleom. 21 fin. Zuweilen sind die ursprünglichen Worte durch einen erklärenden Zusatz verdrängt, so Dem. 24, 29 των χρημάτων ά f. γρ. ών. 10, 18 δ δ' αὐτὸς Θεόφραστος f. φιλόσοφος. denn wie die Worte ὁ δ' αὐτός — ἱστορεῖ zeigen, ist hier nicht von Theophrast, sondern noch von dem Chier Aristo die Rede. 4, 2 άπαλός f. κάτισχνος. Anderer Art, aber auch offenbarer Zusatz ist 5, 11 Ερμιππος δέ φησιν [δ ποιητής], wofter Gr., Revue p. 16. unglücklich ποτέ τισιν vermutet. Sehr hänfig endlich sind in N kleine Wörtchen wie μέν, καί, δέ, γέ, Formen des Artikels etc. zugesetzt, Wörter, die meist ebenso gut stehen Wie fehlen können. Aber zuverlässig sind auch diese Zusätze nicht, denn z. B. καί steht unpassend Cic. 2, 11 γενόμενος [καί], da die folg, partt, nicht auf gleicher Stufe stehen, sondern subordiniert werden müssen; unpassend auch wohl Dem. 9, 10 [καί] Πύθωνι. Dem. 13, 9 ἄχρι [τοῦ] τέλους ist τοῦ unrichtig, da Plut. in den adverbialen Ausdrücken τέλος, είς τέλος, ἄχρι und μέχοι τέλους meines Wissens den Artikel nicht setzt. γέ ist falsch zugesetzt Cic. 6, 22 έξαθυμῆσαι — είγε denn nach den verb. affect. kann wohl  $\epsilon i$ , nicht  $\epsilon i \gamma \epsilon$  oder  $\epsilon i \pi \epsilon \varrho = i \tau \iota$ folgen. Für sicher echt hält Ref. nur verhältnismässig wenige Zusätze des Matr.: so Crass. 11, 6 οἱ γὰς δια [πεσόντες ἐκ τῆς

μάχης πενταχιςχίλοι περι]πεσόντες. 12, 31 ὀνόματι Γάϊος f. Ονάτιος; vielleicht auch Dem. 11 f. τούτων [καὶ ἐτέρων γελοίων]. 28 f. [ζώντος] λέγουσι. Crass. 22, 2 δηλαδή [συνεχή]. 26 in. ἤγγειλεν αὐτῷ [μετὰ μικρόν]. Alc. 5, 21 τελώναι [πάντες]. Von kleineren Zusätzen ist gut Dem. 11, 1 τὴν μὲν [γὰρ] ἀσάφειαν. 14, 14 [ἐκ] Μακεδονίας. 15, 22 [περὶ] τῆς παραπρεσβείας. Alc. 22, 13 [ὁ] ἱεροφάντης. Cor. 12 fin γενομένους [ἄν]. An all diesen Stellen erklärt sich die Auslassung in den übrigen Mss. leicht. —

Richtig lässt N öfter die Interpolationen der anderen codd. aus, so Dem. 3, 32 [καὶ] Κικέρωνα. 5, 32 [τῶν] πολλῶν. 10, 23 δσάκις [αν]. 13, 12 απολογούμενος [διά]. 25, 22 [ὑπ'] αργυράγχης. 29, 3 έξ[αν]ίσταμαι. Crass. 22, 9 θινών [τινων]. Alc. 32 f. ov μόνον [ye]. Aber auf offenbaren Versehen beruhen Auslassungen wie Dem. 15, 13 Τιμοχράτους [καὶ 'Αριστοκράτους]. Crass. 21 in. βουλ[ευ]ομένου. 21, 27 αὐτῷ [δεῆσον]. 21, 29 χρημάτων [καὶ σωμάτων]. Ebenso an folgenden Stellen, an denen freilich Gr. dem Matr. folgt: Dem. 2 in. ξένων τε [τῶν] πολλών. 4, 11 καὶ τοῦτο [γάρ]. 8, 23 [καὶ] καθήμενον. 23, 27 ύπερ [τοῦ] δήμου; ferner 7 in. πάλιν δέ [ποτε], denn wenn auch Gr. das ποτέ eine vocula otiosa si qua alia nennt, jedenfalls liebt Plut. obige Verbindung = "ein andermal wieder", ef. z. B. Them. 5, 13. Mar. 33, 13. Phoc. 9, 25. Endlich an derselben Stelle oixade vor aniovos durfte Gr. gar nicht mit N auslassen, da dann das von ihm richtig aus N aufgenommene συνειζελθείν unverständlich wird. -

Die Wortstellung hat N ziemlich häufig geändert, richtig Dem. 1, 7 ἡγοῦμαι διαφέρειν ἀδόξον mit Vermeidung des Hiats für διαφ. ἡγ. ἀδ. In den meisten Fällen sind diese Aenderungen irrevelant, aber entschieden die unrichtige Stellung bietet N Dem. 13, 26 φησὶν αὐτοῦ οὕτω wegen des Hiats. 23, 28 τὸν δ' Δλέξανδρον Μακεδόνα μονόλυκον f. ᾿Αλ. δὲ τὸν Μ. μ., denn so wenig Dem. sich und seine Genossen als κύνες ᾿Αθηναῖοι bezeichnet, so wenig hat es Sinn, von einem speciell makedonischen μονόλυκος zu reden. Auch Dem. 6, 6 scheint das πικρῶς ἄγαν καὶ κατακόρως der vulg. passender, als das ἄγαν π. κ. κ. in N, da Plut. in dieser Weise ἄγαν zwischen zwei zugehörige Begriffe zu stellen liebt, so Tit. 21 in. περιπτὸς ἄγαν καὶ ομός. Cat. mai. 5, 7. 20, 29.

In den übrigen Abweichungen bietet N ohne Frage eine ganze Reihe von Verbesserungen, so Dem. 1 fin. ἐπιλαβομένην. 3, 31

Δημοσθένει γὰο Κικέρωνα. 7 in. συγκεχυμένου — ἐπακολουθήσαι – συνειζελθείν. 8, 16 πρός (f. είς) έσυτόν. 8, 19 δόξαν έσχε. 11, 4 γυμνάζειν — άναβάσεσι. 13, 13 αὐτός f. αὐτόν. 20, 11 Ἐπαμεινώνδου f. Ἐπαμιν. 21, 11 ὀστῶν f. ὀστέων. 25 απιστίαν f. ασωτίαν. 26, 9 sq. φησί - δυνάμενος - λαθών. in. συνίστατο u. s. w. An manchen Stellen hat jedoch Gr. offenbar wieder fehlerhafte Lesarten aus N aufgenommen, so De m. 14, 25 θορυβουμένων f. θορυβούντων, denn von diesem Plut. so häufigen Verb findet sich in aktiver Bedeutung nu - θορυβείν cf. Pomp. 14, 1. 68 in. Sol. 30, 17 etc., θορυβε 2 3αι ist stets passiv cf. Sol. 9, 5. Pomp. 12, 27. 69, 7 etc.; das abweichende έθορυβήθησαν Mor. 784 D hat van Herwerden ne redings richtig in εθορύβησαν verbessert. Ebenso Dem. 27. τότε Πυθέαν f. τον μεν Πυθέαν, aber τότε ist matt und überflüssig, τον μέν steht in passendem Gegensatz zu τον δέ Δημιοσθένη nachher. An anderen Stellen ist die Lesart der vulg. mindestens gleichberechtigt, so Dem. 4, 7 ἔνιοί τινες vulg., ETE Qui tives N cf. quaest. conv. III, 7, 2, 1; dann Dem. 19 in. ποτάμιον μιχρόν vulg., ποταμόν μ. N, denn Plut. verbindet öfter deminutiva mit  $\mu \nu \rho \rho \rho$ , cf. Aem. 5, 4, 28, 25. Cat. min. 24, 27. 70, 13. Ferner Dem. 27, 15 kann das προςμίξας ξαυτόν der Vulg. (καταμίξας N) nicht nur mit Gr. durch Phoc. 6 in., sondern auch durch Py. 4, 31 belegt werden.

Von den eigenen Konjekturen Gr.'s erscheint richtig die Ansetzung einer Lücke Dem. 22, 18 nach ἐπανέχοντα, plausibel **anc**h 30, 24 περὶ τῷ βραχίονι (περιβραχιόνιον vulg., περὶ τὸν Beαχίονα N). Dagegen 14, 15 war kein Grund wegen des 'Δκβατάνων in Ν'Αγβ. zu schreiben, denn die Form der vulg. E×β. wird bestätigt durch Pelop. 30. Ages. 15. Alex. 72. Artax. 27. Dann Dem. 26 f. streicht Gr. φόβους und schreibt mit Photius άγωνίας; aber dadurch wird die Steigerung in φόβους Ψ Φόνους διαβολάς άγῶνας gestört, άγῶνας ist ausserdem durchaus passend, und das Gr. anstössige Fehlen des καί zwischen κακά und φόβους völlig berechtigt, da die 4 nomina eine erklärende Apposition zu κακά bilden. Endlich Crass. 22 fin. ὑπεργάσεται ist ohne Anstoss; ὑπεργάζεσθαι = "bearbeiten", eigentl. vom Acker, dann in übertragener Bedeutung steht auch Galb. 9, 30. Sol. 12, 32, πολλ` προυπειργάσατο καὶ προιώδοποίησεν; bei Gr.'s ύπουργήσει τι wäre ausserdem die Ergänzung des persönlichen Objekts sehr hart.

Ref. schliesst mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns, dass der

französische Gelehrte inzwischen so früh der Wissenschaft entrissen ist. Denn wenn Ref. den Matr. auch nicht so bedingungslos anzuerkennen vermag wie Gr., so hat dieser sich durch Aufdeckung desselben doch ein unverkennbares Verdienst erworben. Hoffentlich wird die weitere Vergleichung bald wieder von geeigneter Seite aufgenommen und eine vollständige Kollation geliefert, wie sie schon Graux in Aussicht gestellt hatte.

GEESTEMÜNDE.

C. STEGMANN.

## **PLUTARQUE**

VIE

# CICÉRON

### TEXTE GREC

REVU SUR LE MANUSCRIT DE MADRID ACCOMPAGNÉ D'UNE NOTICE SUB PLUTARQUE ET SUR LES SOURCES DE LA VIE DE CICÉRON D'UN ARGUMENT ET DE NOTES EN FRANÇAIS (1).

1. Paris, Hachette et Cie. In-16. Une lettre de Ch. G. à sa famille précise la date: «Florence, le 21 octobre 1881.... Ma Vie de Cicéron a paru....» La Notice, quant à ses premières parties, est la reproduction de ce qui a figuré en tête de la Vie de Démosthène (voy. p. 303 à 318), mais avec un alinéa supplémentaire sur la «Publication des Vies parallèles» et un morceau original remplaçant l'extrait de Pierron sur le «Style de Plutarque». Cette notice comprend des «Indications bibliographiques» qui trouveront leur place dans un autre volume (Plutarchea). Il y a ensuite un travail sur les «Sources» et un «Avis relatif à la constitution du texte»: Nous les mettons à la fin, avec quelques notes et des Comptes rendus.



## NOTICE SUR PLUTARQUE.

| • | • | • | • | •  | •  | •   | •  | •  | •  | •  | •   | •  | •  | •  | •  | •   | •   | • | • | • | • | ٠ |
|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | PU | BL | ICA | TI | ON | DF | ES | VII | ES | PA | RA | LL | ÈLI | ES. |   |   |   |   |   |
| • | • | • | • | •  | •  | •   | •  | •  | •  | •  | •   | •  | •  | •  | •  | •   | •   | • |   | • | • |   |
|   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |     |   |   |   |   |   |

Les quatre biographies conservées d'Artaxerxes, d'Aratus d'une part, de Galba et d'Othon de l'autre, non plus que celle d'Hercule, qui est perdue, n'ont point été rédigées pour se faire pendant entre elles ou pour faire pendant à d'autres biographies: elles ne rentrent point dans le cadre des Vies parallèles. Même, dans la plupart et surtout dans les meilleurs de nos manuscrits de Plutarque, les vies de Galba et d'Othon se trouvent rangées au milieu de ce qu'on appelle les Œuvres morales.

#### STYLE DE PLUTARQUE

Le style de Plutarque (1) est irrégulier et inégal, souvent incohérent grâce à la longueur et à la mauvaise construction de certaines périodes. Cette inégalité provient de deux causes. La première, c'est que Plutarque écrivait dans un temps où la langue grecque était en pleine décadence. Il ne trouve plus aisément l'expression juste, simple et fine; il ignore la sobriété du parler attique. L'autre cause, c'est la manière de composer de notre auteur. Il ne se donne point la peine de repenser ce qu'il a lu, pour le rendre ensuite sous une forme qui lui soit

Cf. la préface, en grec moderne, de Coraï à son édition des Vies parallèles (t. I \*, page οβ').

personnelle; il rédige négligemment et fort vite. En empruntant les faits et les idées, qui font la substance de son discours, aux auteurs les plus divers, poètes, historiens, orateurs, philosophes, écrivains de tout temps et de tout pays, il retient assez fidèle-lement le tour de la pensée et les expressions mêmes dont ils se sont servis: d'où ce style aux tons criards, peu fondu, qui manque surtout d'une teinte dominante originale, style qui fait l'effet d'un manteau d'arlequin. Ces défauts n'excluent pas toute sorte de qualités. Une grande richesse de métaphores, des couleurs vives qui éclatent par places, du feu dans les passages à tendance morale, voilà ce qui peut séduire le plus dans la diction de Plutarque. Au surplus, ce style composite et complexe n'est pas toujours bien clair.

## ANALYSE DES CHAPITRES.

#### VIE DE CICÉRON.

CH PITRE I er. — Parents et ancêtres de Cicéron. Origine de ce nom le Ci como de Circon.

CH PITRE II. — Naissance, enfance de Cicéron, ses succès à l'école. Cicéron poète.

CH PITRE III. — Cicéron jeune homme. Ses premières études à Rome; il plante le sa première cause (*Pro Sext. Roscio Amerino*). Causes de son départe pour la Grèce.

CHAPITRE IV. — Cicéron suit à Athènes les cours d'Antiochus. Il visite les écoles de rhétorique d'Asie Mineure. Cicéron à Rhodes; il y déclarae en grec devant Apollonius Molon.

CHAPITRE V. — Cicéron consulte l'oracle de Delphes. Son retour à Rome. Il reçoit des leçons de débit oratoire du comédien Roscius et du ragédien Æsopus. Causticité de son éloquence.

CHAPITRE VI. — Cicéron questeur en Sicile. Mécompte qu'éprouve, retour de Sicile, la vanité du jeune Cicéron (anecdote du *Pro Plancio*).

CHAPITRE VII. — Cicéron case dans sa mémoire le dossier, pour nsi dire, de tous les personnages importants de Rome. Procès de Verrès. Ins mots de Cicéron à propos de cette affaire.

CHAPITRE VIII. — Fixation à un chiffre dérisoire des dommages-inêts à payer par Verrès. Fortune de Cicéron ; sa manière de vivre. La ison de Cicéron sur le Palatin. Sa clientèle.

CHAPITRE IX. — Cicéron préteur urbain: condamnation de Licinius cer; plaisante repartie lancée contre Vatinius; affaire Manilius.

HAPITRE X. — Origines de la conjuration de Catilina.

HAPITRE XI. - Cicéron élu consul contre Catilina.

HAPITRE XII. — Préludes de la lutte avec Catilina: Discours De criptorum liberis; Cicéron s'assure de l'appui de son collègue dans le ulat, Antoine; il fait rejeter, dans le sénat et devant le peuple, la loi ire de Rullus.

CHAPITRE XIII. — Influence de l'éloquence de Cicéron sur le peuple. Cicéron apaise un tumulte au théâtre, et fait agréer par le peuple les loi d'Othon en vertu de laquelle les chevaliers devaient avoir au specie des sièges réservés.

CHAPITRE XIV. — La conjuration de Catilina. Comices pour l'élection des consuls de l'année 62.

CHAPITRE XV. — Suite de la conjuration. Lettres anonymes. Le sénat remet aux consuls le soin de sauver la république.

CHAPITRE XVI. — Suite de la conjuration. Projet d'assassiner Cicé ron au moment de la salutation du matin. Cicéron prononce dans le séna te la première Catilinaire. Catilina sort de Rome et va rejoindre l'armée de Manlius en Étrurie.

CHAPITRE XVII. - Suite de la conjuration. Cornelius Lentulus Sente

CHAPITRE XVIII. — Suite de la conjuration. Lentulus médite le massacre général des sénateurs et des autres citoyens, en même temps l'incendie de Rome. Épisode des députés des Allobroges.

do

Ci

de

CHAPITRE XIX. — Suite de la conjuration. Révélations; saisie dépôt d'armes dans la maison de Cethegus; arrestation des conjurés. céron prononce devant le peuple la troisième Catilinaire. Les mystères la Bonne Déesse. Perplexité de Cicéron.

CHAPITRE XX. — Suite de la conjuration. Prodige de la flamme s'élance des cendres d'un feu assoupi, en présence de la femme de Cicéro Terentia; celle-ci engage son mari à montrer de l'énergie. Séance sénat: avis de Silanus. Situation de César par rapport aux conjurés, conduite de Cicéron vis-à-vis de César.

CHAPITRE XXI. — Suite de la conjuration. Avis de César. Cicéroprononce la quatrième Catilinaire. Avis de Caton, et condamnation de conjurés. Cicéron, cédant aux instances de César, ne prononce pas la confiscation de leurs biens.

CHAPITRE XXII. — Exécution de Lentulus, de Cethegus et des autre conjurés. Retour triomphal de Cicéron à sa maison; Rome illuminée. De faite et mort de Catilina.

CHAPITRE XXIII. — Troubles à propos de la sortie de charge d' Cicéron. Les tribuns essayent d'exciter la colère du peuple contre la «tyrannie de Cicéron». Caton lui fait décerner, au contraire, le titre de «Père de la Patrie».

CHAPITRE XXIV. — Vanité de Cicéron. Il n'était pourtant point jaloux des autres grands écrivains. Sa conduite toute bienveillante à l'égardu philosophe Cratippe. Deux lettres de Cicéron, en grec, écrites sousl'empire de la colère.

CHAPITRES XXV à XXVII. - Bons mots de Cicéron.

CHAPITRE XXVIII. — Clodius est surpris dans la maison de César pendant la célébration des mystères de la Bonne Déesse.

CHAPITRE XXIX. — Procès de Clodius. Jalousie de Terentia contre la sœur de Clodius. Cicéron témoigne contre Clodius. Mots piquants de Catulus et de Cicéron. La femme de César ne doit pas être soupçonnée.

CHAPITRE XXX. - Lutte de Clodius et de Cicéron.

. ...

-

-

la is

. 13

**E**):

Maj .

CHAPITRE XXXI. - Cicéron suppliant. Son départ pour l'exil.

CHAPITRE XXXII. - Fuite de Cicéron à travers l'Italie. Son exil.

CHAPITRE XXXIII. — Violences de Clodius à Rome, et réaction qu'elles armènent. Décret de rappel de Cicéron. Cicéron revient de l'exil.

CHIAPITRE XXXIV. — Cicéron nie la légalité des actes publics accomplis pendant le tribunat de Clodius. Mécontentement, à ce propos, de Caton contre Cicéron.

CHAPITRE XXXV. - Procès de Milon. Timidité naturelle à Cicéron.

CHAPITRE XXXVI. — Cicéron nommé augure. Cicéron proconsul de Cilicie; justice de son administration. Il s'arrête à Athènes en revenant à Rome.

CHAPITRE XXXVII. — Indécision de Cicéron lorsque éclate la guerre civile de César et Pompée.

CHAPITRE XXXVIII. — Cicéron dans le camp de Pompée. Ses mots à l'adresse des Pompéiens.

CHAPITRE XXXIX. — Cicéron abandonne, après Pharsale, le parti de Pompée. Son entrevue à Brindes avec César. Estime de César pour Cicéron. Le plaidoyer Pro Ligario.

CHAPITRE XL. — Cicéron, retiré des affaires publiques, compose des écrits philosophiques. Son talent de versificateur. Il s'associe avec zèle aux hommages rendus à César.

CHAPITRE XII. — Son projet d'écrire l'histoire romaine. Il divorce d'avec Terentia. Cicéron se remarie avec une jeune patricienne, qu'il ne tarde pas à répudier à cause de la joie qu'elle avait ressentie de la mort de Tullia, la fille de Cicéron.

CHAPITRE XLII. — Cicéron, après l'assassinat de César par Brutus, Propose au sénat de décréter l'amnistie. Le peuple, à la voix d'Antoine, se soulève contre les meurtriers.

CHAPITRE XLIII. — Antoine ennemi de Cicéron. Cicéron, effrayé d'abord, quitte Rome, mais il y rentre bientôt après. Antoine et Cicéron s'observent mutuellement.

CHAPITRE XLIV. — Alliance de Cicéron et d'Octave. Songe prophétique de Cicéron; ses premières relations avec Octave enfant.

CHAPITRE XLV. — Brutus reproche à Cicéron l'appui qu'il prête à Octave. Cicéron le jeune, lieutenant de Brutus. Défaite d'Antoine à Modène. Défiance du sénat vis-à-vis d'Octave.

CHAPITRE XLVI. — Le second triumvirat; les proscriptions. Cicéron est abandonné par Octave à la vengeance d'Antoine.

CHAPITRE XLVII. — Fuite de Cicéron, d'abord en compagnie de son frère Quintus, puis seul. Présage funeste des corbeaux.

CHAPITRE XLVIII. - Récit de la mort de Cicéron

CHAPITRE XLIX. — Débarrassé de Cicéron, Antoine annonce la fin des proscriptions. Variantes relatives aux circonstances du meurtre de Cicéron. Auguste, surprenant un volume de Cicéron entre les mains d'un de ses petits-fils, rend hommage à l'éloquence et au patriotisme de ce grand homme. Il choisit Cicéron le jeune pour son collègue dans le consulat.

## PARALLÈLE

#### DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

CHAPITRE I<sup>et</sup>. — Démosthène seulement orateur, Cicéron polygraphe. Austérité de l'éloquence de Démosthène; celle de Cicéron est enjouée, et il y perce une philosophie peu rigide. Bon mot de Caton. Expression différente des deux têtes de Cicéron et de Démosthène.

CHAPITRE II. - Vanité de Cicéron, modestie de Démosthène.

CHAPITRE III. — Puissance obtenue par l'un et par l'autre à l'aic de la parole. Cicéron, seul des deux, exerça des fonctions élevées, et s'acquitta honnêtement et bien. Le désintéressement de Cicéron fut supérial de Démosthène.

CHAPITRE IV. — L'exil a eu pour Démosthène une cause hont pour Cicéron une cause glorieuse. Mais celui-ci le supporta mollen celui-là, au contraire, s'y rendit utile à sa patrie. Au retour, tandis Cicéron baisse la tête sous le joug, Démosthène reprend avec énerglutte pour la liberté d'Athènes.

CHAPITRE V. - Mort misérable de Cicéron, noble fin de Démost

#### ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

## $KIKEP\Omega N$

#### CHAPITRE PREMIER.

Κικέρωνος δὲ τὴν μητέρα λέγουσιν Ἑλβίαν καὶ γεγονέναι κα-λῶς καὶ βεβιωκέναι (¹), περὶ δὲ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ἦν (²) πυθέσθαι μέτριον. Οἱ μὲν γὰρ ἐν κναφείψ τινὶ καὶ γενέσθαι καὶ τραφῆναι τὸν ἄνδρα λέγουσιν, οἱ δ' εἰς Τοῦλλον "Αττιον (³) ἀνάγουσι τὴν άρχὴν τοῦ γένους, βασιλεύσαντα λαμπρῶς ἐν Οὐολούσκοις καὶ πολεμήσαντα 'Ρωμαίοις οὐκ ἀδυνάτως. 'Ο μέντοι πρῶτος ἐκ τοῦ γένους Κικέρων ἐπονομασθεὶς ἄξιος λόγου δοκεῖ γενέσθαι (¹), διὸ τὴν ἐπίκλησιν οὐκ ἀπέρριψαν οἱ μετ' αὐτόν, ἀλλ' ἦσπάσαντο, καίπερ ὑπὸ πολλῶν χλευαζομένην. Κίκερ γὰρ οἱ Λατῖνοι τὸν ἐρέβινθον καλοῦσι, κάκεῖνος (⁵) ἐν τῷ πέρατι τῆς ὑινὸς, ὡς ἔοικε, διαστολὴν ἀμβλεῖαν εἶχεν, ώσπερ ἐρεβίνθου διαφυήν (⁶), ἀφ' ἡς

Ch. I.] 1. Γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωκέναι. Amyot: «Qu'elle estoit née noblement, et qu'elle a toujours vescu honorablement.» Καλῶς tombe Également sur les deux infinitifs γεγονέναι et βεβιωκέναι.

egalement sur les deux infinitifs γεγονέναι et βεβιωχέναι.

2. Πν, il a été possible (à ceux qui ont fait des recherches sur son père).

3. Tullus Attius, le roi des Volsques, auprès duquel Coriolan, à ce qu'on raconte alle abrabas un seil.

raconte, alla chercher un asile.

4. Ο μέντοι πρώτος. . . . ἄξιας λόγου δοκεῖ γενέσθαι. Amyot: « Bien me semble il que le premier de celle race qui fut surnommé Cicéron, fut quelque personnage notable.»

<sup>5.</sup> Εκείνος, c'est-à-dire ὁ πρώτος ἐκ τοῦ γένους Κικέρων ἐπονομασθείς.
6. Ὠσπεο ἐρεβίνθου διαφνήν. Le bout du nez de ce personnage aurait donc été, selon l'hypothèse ici émise par Plutarque, rayé d'un sillon (διαγνή) le partageant verticalement en deux hémisphères, ce qui rappelle en effet la forme du pois chiche (cicer arietinum). — Une étymologie plus probable que celle que rapporte ici Plutarque tire le surnom de Cicéron de la culture du pois chiche à laquelle le premier qui aurait porté ce surnom se serait adonné avec succès. Cf. Pline l'Ancien (Histoire naturelle, liv.

έκτήσατο την έπωνυμίαν. Αυτός γε μην Κικέρων, ύπες τάδε (7) γέγραπται, των φίλων αυτόν οιομένων δείν, ότε πρεστον άρχην μετήει και πολιτείας ήπτετο, φυγείν τουνομα και με ταθέσθαι, λέγεται νεανιευσάμενος είπειν ώς αγωνιείται τον Κεπέοωνα των Σκαύρων καὶ των Κάτλων ενδοξότερον αποδείξαι» (8). Ταμιεύων δ' εν Σικελία και τοις θεοις ανάθημα ποιούμενος γυρούν, τὰ μέν πρώτα δύο τών δνομάτων ἐπέγραψε, τόν Μάρχον καὶ τὸν Τούλλιον, ἀντὶ δέ τοῦ τρίτου σκώπτων Ερίβινθον έχέλευσε παρά τὰ γράμματα (9) τὸν τεγνίτην έντορες αι. Ταύτα μέν ούν περί τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται.

Est

長

#### CHAPITRE II.

χευθείσης αὐτοῦ τῆς μητρός, ἡμέρα τρίτη τῶν νέων Καλανδε έν ή νύν οἱ ἄρχοντες εὐχονται καὶ θύουσιν ὑπὲρ τοῦ ἡγεμόνος Τη δέ τίτθη φάσμα δοκεί γενέσθαι, καὶ προειπείν ώς όφελ μέγα πασι 'Ρωμαίοις επτρεφούση (2). Ταυτα δε, άλλως (3) όνε ρατα καὶ φλύωρον είναι δοκοῦντα, ταγέως αύτος ἀπέδειξε μα

XVIII, chap. III): «Cognomina etiam prima inde: Pilumni qui pilum pis-trinis invenerat, Pisonis a pisendo, jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus sereret. »

Tadε, la présente biographie.
 Αγωνίζομαι suivi d'un infinitif revient pour le sens à: s'efforcer de.

9. Πορά τα γράμματα, à la suite, dans le rang des lettres. Ch. II.] 1. Ἡμέρα τρίτη . . . ἐπὲρ τοῦ ἡγεμόνος. Amyot: «Le troisième jour de janvier; auquel jour les officiers et magistrats de Rome ont maintenant accoustumé de faire tous les ans solennelles prieres et sacrifices pour la santé et prospérité de l'empereur » — Ἡμέρος τοἰτη τῶν νέουν κελανδῶν est une façon à la grecque de s'exprimer. Il ne faudrait pas comprendre: III. Calend. Jan. Ce jour est, en réalité, à la romaine: III. Non. Januarii, c'est-à-dire le troisième jour avant les nones de janvier. Mais les Grecs, au lieu de décompter les jours comme les Romains, avaient l'habitude de partager leurs mois en trois décades et de compter ainsi: premier, deuxième, troisième jour, etc., de la décade (πρώτη, θεστέρα, etc., μηνὸς ἱσταμένου, μεσοῦντος, λήγοντος). Plutarque ici, tout en se servant de la dénomination romaine de Nouvelles Calendes pour dire 1st janvier. obéit à l'habitude grecque de compter les jours après le terme fixe.

Cicéron est né le 3 janvier 106 av. J.-C.

2. Amyot: «Et dit on plus qu'il apparut un esprit à sa nourrice, lequel luy predit qu'elle nourrissoit un enfant qui seroit un jour cause d'un grand bien à tous les Romains.» — Le participe ἐχιρεφοίση est le résultat d'une sorte d'attraction: Φάσμα προείπε τῆ τίτθη ὡς ἐχιρέφοι ὑφελος

μέγα πάσι 'Ρωμαίοις.

3. «Allos, temere, rattaché à oveloure, peut être traduit par vains.»

τείαν άληθινην εν ήλικία του μανθάνειν γενόμενος, καὶ δι' εύφυταν εκλάμψας και λαβών όνομα και δόξαν εν τοις παισίν, ώστε τούς πατέρας αὐτῶν ἐπιφοιτὰν τοῖς διδασχαλείοις ὄψει τε βουλοιιένους ίδειν τον Κικέρωνα και την υμνουμένην αυτού περί τας μαθήσεις όξύτητα καὶ σύνεσιν ίστηρησαι, τοὺς δ' άγροικοτέρους οργίζεσθαι τοῖς υίέσιν δρώντας έν ταῖς όδοῖς τὸν Κικέρωνα μέσον αύτῶν ἐπὶ τιμῆ λαμβάνοντας (4).

Ι ενόμενος δ', ώσπερ δ Πλάτων άξιοι την φιλομαθή και φιλόσοφον φύσιν, οξος ασπάζεσθαι παν μάθημα καὶ μηδέν λόγου μηδε παιδείας άτιμάζειν είδος (5), έρρύη πως προθυμότερον έπὶ ποιητικήν. Καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αὐτοῦ. ΙΙ όντιος Γλαθκος, έν τετραμέτρω πεποιημένον. Προϊών δέ τῷ χρόνφ, καὶ ποικιλώτερον άπτόμενος τῆς περὶ ταῦτα μούσης, έδοξεν ου μόνον φήτως, άλλα και ποιητής άριστος είναι 'Ρωμαίων(6). Η μεν ουν επί τη όμτορική δόξα μέχρι νον διαμένει (7), κατέ τε ερ οὐ μικρᾶς περί τους λόγους γεγενημένης καινοτομίας(8), τὸν δὲ ποιητικήν αὐτοῦ, πολλῶν εὐφυῶν ἐπιγενομένων, παντάπασεν ακλεή καὶ ἄτιμον ἔρρειν συμβέβηκεν(9).

#### CHAPITRE III.

παλλαγεὶς δὲ τῶν ἐν παισὶ διατριβῶν, Φίλωνος ἤχουσε τοῦ Αχαδημείας (1), δν μάλιστα 'Ρωμαῖοι τῶν Κλειτομάχου (2) συ-

<sup>4.</sup> Τους δ' άγροικοτέρους . . . . λαμβάνοντας. Entendez: Των πατέρων οί τον Κιχέ-

<sup>5.</sup> Platon, République, liv. V, chap. xix (p. 475 B): Τον φιλόσοφον σο-φήσομεν επιθυμητήν είναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ' οὕ, ἀλλὰ πάσης. 6. Amyot: Εt depuis (προϊών δὲ τῷ χρόνφ)..., il tut tenu non seule-

Amyot: ent depuis (repois au que pur le meilleur poète des Ro-

Pains de son temps - Quant à ποικιδοίτερον, d'une manière plus variée, en cultivant plusieurs genres de poésie.

7 - 'Η μὲν ουν ἐπὶ τῆ ὑητορικῆ δόξα μέχρι νῦν διαμένει. Amyot: «Toutels la gloire de l'éloquence et l'honneur de bien dire luy est toujours demouré jusques icy.

<sup>8. «</sup>Sur les changements que l'art et le goût oratoires ont éprouvés Puis Cicéron jusqu'à Plutarque, il faut lire le dialogue De claris ora-

**<sup>9.</sup>** Την δε ποιητικήν «ὐτοῦ . . . . ἔρρειν συμβέβηκεν. Amyot: « Mais sa Desie a perdu tout bruit et toute reputation pource qu'il y en a eu, depuis, autres beaucoup plus excellents que luy. Amyot traduit comme si le texte portait εὐφυεστέρων.

Ch. III.] 1. Φίλωνος ηκουσε του έξ 'Ακαδημείας. Cf. Ciceron, Brutus, § 306: Eodemque tempore (88 av. J.-C.), cum princeps Academiae Philo

νήθων και διά τον λόγον έθαθμασαν και διά τον τρόπον ήγος τησαν. 'Διια δέ τοις πεοί Μούχιον ανδράσι πολιτικοίς καί π τεύουσι της βουλής συνών, είς έμπειρίαν τών νόμων ώφελεϊτο χαί τινα χρόνον χαί στρατείας μετέσχεν έπο Σίλλα περί Μαρσικόν πόλεμον(4). Είθ' δρών είς στάσιν, έκ δέ της στάστ - ος είς απρατον εμπίπτοντα τὰ πράγματα μοναρχίαν(5), επί τὸν 20. λαστήν και θεωρητικόν άνελθών βίον (9), Ελλησί τε συνήν φε λολόγοις και προσείχε τοῖς μαθήμασιν, ἄχρι οὖ Σύλλας ἐκράτ 🗝 σε χαί χατάστασίν τινα λαμβάνειν έδοξεν ή πόλις(5).

Έν δε τω γρόνω τούτω Χουσόγονος, απελεύθερος Σύλλα, πο τοαγγείλας (8) τινός οὐσίαν, ώς έχ προγραφής άναιρεθέντος αύτος εωνήσατο δισχιλίων δραχμών (10). Επεί δε 'Ρώσκιο 6

cum Atheniensium optimatibus Mithridatico bello domo profugisset Rom-imque venisset, totum ei me tradidi admirabili quodam ad philosophiam studio concitatus, etc.

2. Clitomaque, de Carthage, fut le disciple et le successeur de Carnéa qui avait fondé l'école de philosophie dite la troisième Académie. Arcèsi avait inauguré la seconde Académie: ces deux écoles réunies forment qu'on appelle la moyenne Académie. L'ancienne Académie, c'est l'école Platon et de ses disciples restés orthodoxes. La quatrième ou nouve Académie, qui cherche à revenir aux doctrines mêmes de Platon, eut por chef Philon, de Larisse, de qui il est question à la note précédente.

Fle

3. Cicéron, Brutus, § 306: « Ego autem juris civilis studio multum operadabam Q. Scaevolae Q. F., qui quamquam nemini se ad docendum dabatamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat.» Ce Scaevol

est «Q. Mucius Scaevola l'augure», mort très âgé en 84 av. J.-C. 4. Cf. Cicéron, Philipp. VIII, x: «Q. Scaevolam augurem memoria tene bello Marsico . . . facere omnibus conceniendi sui potestatem. > Ibid, XII x1: Cn. Pompeius, Sexti filius, consul, me praesente, quum essem tiro i ejus exercitu, cum P. Vettio Scatone, duce Marsorum, inter bina castra col locutus est.» La «guerre des Marses» ou la «guerre Sociale», c'est le même chose. Cicéron avait alors 18 ans. Le dernier texte qui vient d'être cité montre que ce ne fut pas sous les ordres de Sylla qu'il servit: Plustarque aura commis ici quelque confusion.

5. Είθ' ορών είς στάσιν . . . μονασχίαν. Construisez: ορών τα πράγ

ματα ξυπίπτοντα εξς στάσιν, ξε δὲ τῆς στάσεως εξς ἄπρατον μοναρχίαν.
6. Ἐπὶ τὸν σχολαστὴν . . . ἀνελθών βίον. Amyot: «Il se remeit is l'estude et à la vie contemplative.» — Σχολαστήν employé adjectivement. comme scrait σχολαστικόν.
7. Tous ces détails sont résumés de ce que Cicéron dit de lui-même dans

le Brutus, ch. xc, § 308-312.

8. Hoodayyeller obotar, faire annoncer, faire afficher une vente de

9. Un article de la «loi de proscription» de Sylla portait que les biense des proscrits seraient confisqués et vendus aux enchères publiques. Roscinso ayant été assassiné à Rome, Chrysogonus fit, après sa mort, inscrire son nom sur les listes de proscription, on voit dans quel intérêt.

10. Ciceron (pro Roscio, 11) dit: «duobus millibus nummum emisse», com

υίδς καὶ κληφονόμος τοῦ τεθνηκότος ήγανάκτει καὶ τὴν οὐσίαν ἐπεδείκνυε πεντήκοντα καὶ διακοσίων ταλάντων ἀξίαν οὐσαν(11), ὅ τε Σύλλας ἐλεγχόμενος ἐχαλέπαινε καὶ δίκην πατφοκτονίας ἐπῆγε τῷ 'Ρωσκίῳ, τοῦ Χφυσογόνου κατασκευάσαντος, ἐβοήθει δ' οὐδείς, ἀλλ' ἀπετφέποντο τοῦ Σύλλα τὴν χαλεπότητα δεδοικότες, οῦτω δὴ δι' ἐφημίαν τοῦ μειφακίου τῷ Κικέφωνι πφοσφυγόντος, οἱ φίλοι συμπαφώφμων, ὡς οὖκ ἂν αὐτῷ λαμπφοτέφαν αὖθις ἀφχὴν πρὸς δόξαν ἐτέφαν οὐδὲ καλλίω γενησομένην (12). ἐναδεξάμενος οὖν τὴν συνηγορίαν καὶ κατορθώσας ἐθαυμάσθη(18). δεδιώς δὲ τὸν Σύλλαν, ἀπεδήμησεν εἰς τὴν 'Ελλάδα(14), διασπεί-

qui était pour l'orateur une autre façon de dire 2000 sesterces (un peu moins de 500 francs). Plutarque a ici commis (ou reproduit) une erreur consistant à entendre par nummi des deniers (denarii), lesquels avaient, à quelque chose près, la même valeur que la drachme attique (denier 84 centimes; drachme = 93 centimes): il quadruple donc la somme.

11. 250 talents font 1 500 000 drachmes. Cicéron dit (loc. cit.): « Bona Patris hujusce Sex. Roscii, quae sunt sexagies. » Après sexagies, il faut sous-entendre, selon la coutume, 100 000 sesterces. Or soixante fois 100 000 sesterces font 6 000 000 sesterces ou 1 500 000 deniers. Cette fois le compte de Plutarque est bon (cf. la note précédente).

12. Οὖτω δή... γενησομένην Amyot: «Par quoy le pauvre jeune homme Roscius se voyant destitué de tous autres fut contrainct de recourir à Cicéron, auquel ses amis conseillerent qu'il entreprist hardiment cette defense, pource qu'il ne recouvreroit jamais une si belle occasion ne si honorable commencement de se mettre en réputation, que celuy-là. La constituction ώς οὐχ ἀν αἰνῷ... γενησομένην est une tournure par l'accusatif dit absolu, qui est fréquente en grec. Cet ώς suivi du participe est inme s'il y avait: disant que. Cf. Xénophon (Mémorables, I, II, 20): Τοὺς νίεῖς οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν πονηοῶν ἀνθρώπων εἰργουση, ὡς την τοντων τοὺς νίεῖς οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν πονηοῶν ἀνθρώπων εἰργουση, ὡς την τοντων των κατάλυσιν οὐσαν τῆς ἀρειῆς, οὰ ὡς.... οὐσαν équivaut en français pensant que, trouvant que leur commerce est la destruction de la vertu.

Dans la présente phrase de Plutarque, ἐτέραν tombe sur ἀρχήν (et non σόξαν).

13. Le plaidoyer Pro Sex. Roscio Amerino fait partie des œuvres convées de Cicéron. Cicéron avait 27 ans lorsqu'il plaida cette affaire.

14. Les choses ne se passèrent point comme les présente Plutarque. Céron plaida pendant plus d'une année encore avant de partir pour la rèce, ce qui écarte le motif de la crainte de Sylla. Cf. les chap. xc et du Brutus, dont voici quelques extraits: «Itaque prima causa publica sex. Roscio dicta tantum commendationis habuit ut nonnulla esset quae digna nostro patrocinio videretur. Deinceps inde multae, quas nos disenter elaboratas et tanquam elucubratas adferebamus. . Erat eo temporte in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue colum, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae pericelo, si accedit labor et laterum magna contentio. Eoque magis hoc eos, insibus eram carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, ri summa vocis et totius corporis contentione dicebam . . . Cum censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ca

١

ους λόρου, ώς του σώματος αυτή θεραπείας δεομένου (15). Καί γώρ ἐν ἄντως τὴν ἔξιν ἰσγνὸς καὶ ἄσαρκος, ἀρρωστία τοῦ 🗢 μάχου μιχρά καὶ γλίσχρα μόγις όψε τῆς ώρας προσφερόμενος 16). i de gerri nolli ner zai ayadi, ozliga de zai anlagroc. δε του λόγου σφοδρότητα καὶ πάθος έγοντος αξὶ διὰ τών Ενω τίσων έλαυνομένη, φόβον παρείγεν ὑπέρ τοῦ σώματος (17).

### CHAPITRE IV.

Αφεχόμενος δ' εἰς 'Αθήνας, 'Αντιόγου τοῦ 'Ασχαλωνίτο = (1) δείχουσε, τη μέν εύφοία των λόγων αύτου και γάριτι κηλο - -18νος & δ έν τοις δόγμασιν ένεωτέριζεν ούχ έπαινών. "Ηδη Είστατο της νέας λεγομένης 'Αχαδημείας(2) δ 'Αντίογος καὶ Καρνεάδου στάσιν(3) έγχατέλειπεν, είτε χαμπτόμενος ὑπὸ έναργείας και των αισθήσεων(4), είτε, ώς φασιν ένιοι, φιλοτε τινί και διαφορά πρός τους Κλειτομάγου και Φίλωνος συνήθεις τον Στωϊκόν έκ μεταβολής θεραπεύων λόγον έν τοῖς πλείστοις 🤇 Ο δέ Κικέρων εκείνα() ηγάπα κάκείνοις προσείχε μάλλον, δ νοούμενος, εἰ παντάπασιν ἐκπέσοι τοῦ τὰ κοινὰ πράσσειν (

eausa mihi in Asiam proficiscendi fuit. Itaque quum essem biennium versalu in causis et jam in foro celebratum meum nomen esset. Roma sum profectus. 2

15. Διασπείρας λόγον, ώς ... δεομένου. Amyot: «Faisant courir le bruit que c'estoit pour se faire panser de quelque indisposition qu'il sentoit en sa personne.» Cette construction du génitif absolu avec de est équiva-lente à celle qui vient d'être expliquée à la note 12 du présent chapitre par l'accusatif absolu avec la même conjonction.

 Ποσσφερόμενος, mangeant.
 Voy. les propres paroles de Cicéron citées ci-dessus, à la note 14 de ce chapitre.

Ch. IV. 1. Cf. la note 13 ci-après du présent chap. IV.

2. Sur la Nouvelle Académie, et sur Carnéade, Clitomaque et Philon, voy. les notes 1 et 2 du ch. III. Antiochus fut élève de Philon; il donnait son enseignement à Athènes dans le gymnase de Ptolèmée.

3. Yragiv, comme serait algegiv.

 Εῖτε καμπτόμενος . . . τῶν αἰσθήσεων. Amyot: «Ou pource que l'evidence manifeste des choses et la certaineté des sens le feist flechir et changer d'opinion. . La nouvelle Académie niait l'évidence (Evapyean) et n'accordait aucune certitude aux perceptions par les sens (alos noses).

5. Zuvybus = µadyras.

- 6. Cf. Cicéron (Académiques, II, xLIII): « Antiochus appellabatur Academicus, erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus. > — 0eounsier peut se traduire ici par adherer à, et loyor par système ou
  - 7. Exciva et ensuite excivors c'est-à-dire la philosophie. 8. Ta zorva πράσσειν, s'occuper des affaires publiques.

δευρο (9) μετενεγχάμενος τὸν βίον έχ τῆς άγορᾶς καὶ τῆς πολιτείας, εν ήσυχία μετά φιλοσοφίας καταζίν.

Επεί δ' αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηκώς, καὶ τὸ σῶμα τοίς γυμνασίοις αναρρωννύμενον είς έξιν εβάδιζε νεανικήν, ή τε σωνή λαμβάνουσα πλάσιν ήδεῖα μέν προς ακοήν ετέθραπτο καί  $\piολλή(10)$ , μετρίως δὲ πρὸς τὴν Εξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο (11), πολλά μεν, των από 'Ρώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλά δ' Αντιόγου παρακελευημένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αθθις ώσπερ δργανον έξηρτύετο τον δητορικόν λόγον και ανεχίνει την πολιτικήν δίναμιν (12), αυτόν τε ταίς μελέταις διαστονών και τους επαινουμένους μετιών δήτορας(18). Όθεν είς Ασίαν καὶ 'Ρόδον ἔπλευσε, καὶ των μεν Ασιανών όπτορων Ξενοκλεῖ τῷ Αδραμυττηνῷ καὶ Διονυσίω τῷ Μάγνητι καὶ Μενίππω τῷ Καοὶ συνεσγόλασεν, εν δε Ρόδω όπτορι μεν Απολλωνίω τω Μόλωνος (14),

<sup>9. .</sup>tevoo, comme s'il y avait εἰς ἐκείνα.
10. Ἡδεία ἐτέθραπτο καὶ πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être ετευια agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre III, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πολλή μεν καὶ ἀγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que Plutarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec negligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποικελη, ce qui irait, en effet, assez bien.

<sup>11.</sup> Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, Pour le dire en passant, que Plutarque continue tout le temps à altérer peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que la Crainte de Sylla aurait, pour un temps, détourné Cicéron de l'art oratoire.

<sup>12. &#</sup>x27;Ανεχίνει . . . . δύναμιν «facultatem rerum publicarum tractandarum

eousque sopitam suscitavit. 13. Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia si-2012 sell anément à Athènes l'éloquence et la philosophie: « Cum venissem Athe-328, sex menses cum Antiocho . . . nobilissimo et prudentissimo philosopho feei studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia Ceeltum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. Fodem tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum veterem et non ignobilem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.

<sup>14.</sup> Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans le Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: Post a Me Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem orade Asia (c'est-a-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quiaem oratoribus usus sum, quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps
Menippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo judicio tota Asia illis temporibus discrtissimus; et, si nihil habere molestiarum
nec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest.
Adsidusissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Æschylus
Cnidius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eunden, quem Romae
audingram Molanem applicação. audiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

σιλοσόσω δὲ Ποσειδωνίω (15). Λέγεται δὲ τὸν 'Απολλώνιον (16) συνιέντα την 'Ρωμαϊκήν διάλεκτον, δεηθήναι του Κικέρωνος Ε νιστί μελετήσαι (17) τον δ' ύπακουσαι προθύμως, οιόμενον οξ έσεσθαι βελτίονα την έπανορθωσιν' έπει δ' ούτως εμελέτησε. μέν άλλους έχπεπληγθαι καὶ διαμιλλάσθαι πρός άλλήλους τοῖς έ =oiνοις, τὸν δ' Απολλώνιον ουτ' αχροώμενον αυτού διαγυθήναι παυσαμένου σύννουν καθέζεσθαι πολύν γρόνον, άγθομένου de τοῦ Κιχέρωνος εὐθύς εἰπεῖν «Σὲ μέν, ω Κιχέρων, ἐπαινώ θαυμάζω, της δε Ελλάδος οίχτείοω την τύγην, δρών, α μόνα σών καλών ήμιν υπελείπετο, καὶ ταῦτα 'Ρωμαίοις διὰ σοῦ προσ μενα, παιδείαν καὶ λόγον (18).»

#### CHAPITRE V.

Ο δ' ουν Κικέρων, ελπίδων μεστός επί την πολιτείαν φερό νος, ὑπὸ χρησμοῦ τινος ἀπημβλύνθη τὴν ὁρμήν (1). Ἐρομένος αίτο τον εν Δελφοίς θεόν, αν ενδοξότατος γένοιτο, προσέτα! ή Πυθία την ξαυτού φύσιν, άλλα μη την των πολλών δόξο ήγεμόνα ποιείσθαι του βίου. Καὶ τόν γε πρώτον εν 'Ρώμη το νον εύλαβώς δίηγε και ταϊς άρχαις όκνηρώς προσήει και παρμελείτο (2), ταύτα δή τὰ 'Ρωμαίων τοῖς βαναυσοτάτοις πρόγειος καὶ συνήθη δήματα, Γραικός καὶ σχολαστικός ἀκούων(3).

exercitatior, sed prope mutatus. Nam et contentio nimia vocis resederat e quasi deferverat oratio, lateribusque vires et corpori mediocris habitus ac cesserat. \* Απολλωνίω τῷ Μόλωνος. Du nom du père on a fait un surnom en latin, de sorte que ce personnage est appelé par les écrivains latin

Apollonius Molo, puis même Molo tout court.

15. Posidonius, philosophe stoïcien, d'Apamée en Syrie, disciple de Panetius, et surnommé le Rhodien à cause du long temps qu'il séjourns à Rhodes, vint à Rome en 52 av. J.-C. Ce fut aussi un géographe éminent.

Tous ses écrits sont perdus.

16. Ce Molon, député à Rome par les Rhodiens en l'an 80 pour y dêfendre les intérêts de la cité, y jouit d'une telle faveur, qu'il obtint, distinction qui n'avait été accordée à aucun étranger avant lui, - de parler dans le sénat sans interprète (le grec était su, dans ce temps, de toute personne appartenant à la haute société).

17. Έλληνιστὶ μελετήσω, «qu'il voulust par maniere d'exercice declamer en grec devant luy.» (Amyot.).
18. Πωιδείων καὶ λόγον, «le sçavoir et l'éloquence.» (Amyot.)
Ch. V.] 1. Τὴν ὁρμήν. En français: dans son élan.

 Cicéron, dont le voyage en Grèce et en Asie Mineure avait duré deux ans, revient à Rome en 77; il est alors dans sa trentième année. Il se met tout de suite à plaider plusieurs causes importantes, et prend rang parmi les premiers orateurs de Rome. L'année suivante, il brigue la ques-ture et est élu à l'unanimité. Plutarque, comme on voit, arrange encore ici le récit des événements à sa façon.

3. Ταῦτα δη . . . ἀχούων. Amyot: «Car on l'appeloit communement le

Επεί δέ, και φύσει φιλότιμος ών και παροξυνόμενος ύπο τοῦ πατρός και των φίλων, επέδωκεν είς το συνηγορείν έαυτον, ούκ ποέμα τω πρωτείω προσπλθεν, άλλ' εθθύς εξέλαμψε τη δόξη καὶ διέφερε πολύ τῶν αγωνιζομένων ἐπ' αγηράς. Λέγεται δὲ καὶ αιντός ουθέν ήττον νοσήσας του Δημοσθένους περί την υπόχρισιν (4), τοῦτο μεν (5) 'Ρωσκίω τῷ κωμφδῷ (6), τοῦτο δ' Αἰσώπωτῷ τραγωδώ(1) προσέχειν επιμελώς. Τον δ' Αίσωπον τούτον ίστοοούσιν ύποχρινόμενον εν θεάτρω τὸν περί τῆς τιμωρίας τοῦ θυέστου βουλευόμενον Ατρέα, των υπηρετών τινος άφνω παραδραμόντος, έξω των ξαυτού λογισμών δια το πάθος δίντα(8), τω σχήπτοφ πατάξαι καὶ άνελεῖν. Οὐ μικρὰ δὴ πρὸς τὸ πείθειν ύπηρχεν έκ τοῦ ύποκρίνεσθαι δοπή τῷ Κικέρωνι. Καὶ τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν (9) χρωμένους δήτορας ἐπισκώπτων ἔλεγε δι' ἀσθένειαν ἐπὶ τὴν κραυγὴν ώσπερ χωλούς ἐφ' ἵππον πηδᾶν. Ἡ δέ περί τα σκώμματα καί την παιδιάν ταύτην εύτραπελία δικανικών μεξν έδώχει (10) καὶ γλαφυρών είναι, χρώμενος δ' αὐτῆ κατα-<sup>χό</sup>θως πολλούς έλύπει καὶ κακοηθείας έλάμβανε δόξαν.

#### CHAPITRE VI.

Αστοδειχθείς δε ταμίας εν σιτοδεία και λαχών Σικελίαν, ηνώ-

Grec et l'escholier, qui sont deux paroles que les artisans et telle maniere

de gens mechaniques à Rome, ont assez accoustumé d'avoir en la bouche.»

4. Περί την ὑπόκριστν, «quant au geste et à la pronunciation.» (Amyot.)

5. Τοῦτο μέν..., τοῦτο δὲ, d'une part..., de l'autre.

1, au 62 av. J.-C. Cicéron parle de lui en vingt endroits de ses écrits, notant de l'autre.

1, au 62 av. J.-C. Cicéron parle de lui en vingt endroits de ses écrits, notant de l'autre. tamment dans le Pro Archia (ch. viii): Quis nostrum tam animo agresti
ac auro fuit ut Roscii morte nuper non commoveretur? qui cum est senex mortuus, tamen propter excellentem artem ac venustatem videbatur omnino mori non debuisse.

<sup>7.</sup> Æsopus eut dans la tragédie la même suprématie que Roscius dans la Comédie. Il tenait avec une grande maestria les premiers rôles tragi-Ques, comme ceux d'Agamemnon, d'Ajax, d'Andromaque, etc. Cicéron le cite mainte fois dans ses œuvres, par exemple dans le De divinatione (I, XXXVII): «Vidi in Æsopo tantum ardorem vultuum atque motuum ut

vis quaedam abstraxisse a sensu mentis videretur. S. Εξω . . . ὄνια. Amyot: «Luy, estant hors de soy Έξω . . . ὄντα. Amyot: «Luy, estant hors de soy mesme pour l'affecvehemente (et pour l'ardeur qu'il avoit de bien représenter au vif la furieuse passion de ce roy).

<sup>9.</sup> Μεγάλα βοᾶν; crier fort. Μεγάλα est ici comme un adverbe; c'est une homérique de s'exprimer.

<sup>10.</sup> Ἡ δὲ . . ἐδόκει. Amyot: «Or quant à ceste joyeuseté de se mocquer et rencontrer ainsi plaisamment, c'est bien chose seante à qui se veult mesler de plaiderie.

- απο στον είς Ρώμην αποστέλλε u cie nuncheias xai dixalogires x συστες ώς ουδένα των πώπο an inalor wir and Pounc vew ? με το και μαλ ετισου έπε τον στρατηγόν της Σ **μέρων ἀπεφαν**ῶς καὶ περιεποίησεν( τών, είς Ρώμην βαδίζων, γελοϊόν - χ**ὰς ἀπόςὶ τ**ῶν ἐπιφανῶν φίλω δ σότα (<sup>δ</sup>), τίνα δη τών πεπραγμένων δ **s παὶ τι φρογούσιγ**, ώς δνόματος π α**ώτερο τών πόλιν απασ**αν έμπεπληχώς ( ής ω Κικέρων, τον γρόνον τουτον **Μομήσου παντάπασιν, εί γε καθάπεο ε ν έμπεσώς(") ὁ περὶ αὐτοῦ λύγος οὐδ**ι

us. Jes Siciliens Voy. la note I du chap. 1er. remit έσωσεν. Entendez περιποιώ τινα ains

untes, sinsi que plusieurs traits du commenceme le linns la discours de Cicéron Pro Cn. Planc no millo aliquid, judices, videar adrogare, si l Rom malereule hoc dicam: sic tum existimalar , nisi di quaestura mea loqui. Frumenti in sur n miseram: negociatoribus comis, mercatorib is adstinens, omnibus eram visus in om tuti quidem erant a Siculis honores in me i didom ut mihi populum Romanum ultro omn quum casu diebus iis itineris faciendi cau **parte venissem, quum** plurimi et lautissimi : **i pume, judices, quum** ex me quidam quaesiss num<del>quidnam esset nov</del>i. Cui cum respondisses Brown mehercule, inquit, ut opinor, ex Afric idiose: Immo ex Sicilia, inquam. Tum quidar a wiret: Unid? to nescis, inquit, hunc quaestorem Syracus ie Syracuse - ces deux villes sont les deux points de lougnes l'un de l'autre — que Cicéron était questeur.) Qu Commissions et me unum ex dis feci qui ad aquas renissent. mult punt in mu andituri essent homines cogitare. > Plutarqu

at was it gold ben amuseum reeft. t mus onn, Breit, Barturgan, egekeit, dépendent to

Surrenthems opensuat been avoir remply toute la ville de is an num it in an content t (Amyora)

to the second of च्या के साम कामाराम रहते हर.

εἰς δόξαν ἐπίδηλον πεποίηκεν ΰστερον δέ, λογισμον ἑαυτῷ διδούς, πολὺ τῆς φιλοτιμίας ὑφελεῖν, ώς πρὸς ἀόριστον πρᾶγμα
τὴν δόξαν ἀμιλλώμενος καὶ πέρας ἐφικτὸν οὖκ ἔχουσαν. Οὐ μὴν
ἀλλὰ τό γε χαίρειν ἐπαινούμενον οὖ δεόντως καὶ πρὸς δόξαν ἐμπαθέστερον ἔχειν ἄχρι παντὸς αὐτῷ παρέμεινε καὶ πολλάκις τῶν
οἰο θων ἐξετάραξε λογισμῶν(8).

#### CHAPITRE VII.

Απτόμενος δὲ τῆς πολιτείας προθυμότερον, αἰσχρὸν ἡγεῖτο Τοὺς μὲν βαναύσους, ὀργάνοις καὶ σκεύεσι χρωμένους ἀψύχοις, ενδενὸς ἀγνοεῖν ὄνομα μηδὲ χώραν ἢ δύναμιν αὐτῶν(¹), τὸν δὲ πεολιτικόν, ψ δι' ἀνθρώπων αὶ κοιναὶ πράξεις περαίνονται, ὑρυως καὶ ἀμελῶς ἔχειν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν γνῶσιν. 'Όθεν μόνον τῶν ὀνομάτων μνημονεύειν εἴθιζεν ἐαυτόν, ἀλλὰ καὶ Τὸν τόπον, ἐν ψ τῶν γνωρίμων(²) ἔκαστος ψκεῖ, καὶ χωρίον, Οῦ (³) κέκτηται, καὶ φίλους, οἶστισι χρῆται, καὶ γείτονας γινώσκειν καὶ πᾶσαν ὁδὸν τῆς Ἰταλίας διαπορευομένψ Κικέρωνι Κοχειρον ἢν εἰπεῖν, καὶ ἐπιδεῖξαι τοὺς τῶν φίλων ἀγροὺς καὶ τὰς ἐπαύλεις.

Οὐσίαν δὲ μικρὰν μέν, ἰκανὴν δὲ καὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρκῆ κεκτημένος, ἐθαυμάζετο μήτε μισθούς μήτε δῶρα προσιέμενος ἀπο τῆς συνηγορίας, μάλιστα δ' ὅτε τὴν κατὰ Βέρρου δίκην ἀνέλαβε. Τοῦτον γάρ, στρατηγὸν γεγονότα τῆς Σικελίας καὶ πολλὰ πεπονηρευμένον, τῶν Σικελιωτῶν διωκόντων, εἶλεν, οὐκ εἰπών, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τρόπον τινὰ(⁴) τοῦ μὴ εἰπεῖν. Τῶν γὰρ στρατηγών (δ) τῷ Βέρρη χαριζομένων καὶ τὴν κρίσιν ὑπερθέσεσι καὶ

<sup>8.</sup> Τό γε χαίρειν ... ἐξετάραξε λογισμῶν. Amyot: «Toutefois l'estre extrement (Amyot lisait ici διαφερόντως au lieu de οὐ δεόντως) joyeux de sentir louer et l'estre passionné (ἐμπαθέστερον ἔχειν, expression formée comme οὕτως ἔχειν, être ainsi) du désir d'honneur lui demoura toujours t qu'il vescut jusques à la fin, et le feit plusieurs fois devoyer du droit chemin de la raison.

Ch. VII.] 1. Μηδενός . . . αὐτῶν. Construisez ἀγνοεῖν ὄνομα πτλ. μηδενός

<sup>2.</sup> Τῶν γνωρίμων, «des hommes de quelque qualité.» (Amyot.) 3. Ου, οù.

Tρόπον τινά, en quelque sorte.

5. Cette phrase contient de fortes inexactitudes en ce qui concerne préteurs, comme dit Plutarque, et la prétendue remise de l'affaire la dernière audience de l'année. Il serait trop long ici de rétablir la rité des faits. On trouvera l'exposé de la situation dans Cicéron, In

διαχρούσεσι πολλαίς είς την ύστατην εχβαλλόντων, ώς ήν το ούδηλον ότι τοις λόγοις ὁ της ημέρας ούχ έξαρχέσει γρόνος - - ύδε λήψεται πέρας ή χρίσις, άναστάς ὁ Κικέρων έφη(6) μή δείσ 3α λόγων, άλλ' ἐπαγαγών τούς μάρτυρας καὶ ἀναρίνας (7) ἐκέλει = (8) φέρειν την ψηφον τούς δικαστ 'ς.

Όμως δέ πολλά χαρίεντα(9) διαμνημονεύεται καὶ περί έκει αύτοῦ την δίκην. Βέρρην(10) γάρ οἱ 'Ρωμαῖοι τὸν ἐκτετμημένχοίρον καλούσιν. Ώς οὐν ἀπελευθερικός ἄνθρωπος ένοχος τ λουδαίζειν, ὄνομα Καιχίλιος, εβούλετο παρωσάμενος τους Σικ λιώτας χατηγορείν του Βέρρου (11), « Τί Ἰουδαίψ πρὸς χοῖρον (12); έφη δ Κικέρων.

Τοῦ δὲ ἡτορος 'Ορτηνοίου(13) τὴν μὲν εὐθεῖαν(14) τῷ Βέρρ συνειπείν μή θελήσαντος, εν δε τῷ τιμίματι(15) πεισθέντος πα

Verrem, act. I, ch. x et xi. Ce n'était pas le préteur alors en charge et devant qui la cause avait été portée qui était favorable à Verrès, mais bien les préteurs désignés pour l'année suivante. On était au mois d'août : mais, l'affaire plaidée et conduite suivant le cours régulier des choses, devait revenir à plusieurs audiences: vu le nombre considérable de semaines de vacances du tribunal, à deux reprises différentes, pendant la seconde partie de l'année, elle aurait pu effectivement traîner jusqu'à janvier, moment où les nouveaux magistrats entraient en charge.

6. Cicéron (In Verrem, act. I, ch. x1): « Fructum istum laudis, qui ex perpetua oratione percipi potuit, in alia tempora reservemus: nunc hominem tabulis, testibus, privatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus.

7. 'Avazoívas, « les ayant fait interroguer. » (Amyot.)

8. On sait que les imparfaits Exélevor, Eleyor, s'emploient fort bien là où on aurait plutôt attendu l'aoriste.

# 10 mm

9. Xaoterra abrov, des plaisanteries de lui.

10. Βέρρην = Verrem. D'ailleurs Plutarque - si son texte nous a été transmis sans altération - se trompe sur le sens de verres, qui ne désigne

point un porc qu'on engraisse, mais un verrat.

11. 'Ως οὐν ἀπελευθερικὸς . . . . κατηγορεῖν τοῦ Βέρφου. Amyot: «Or y avoit il un nommé Cecilius filz d'un serf affranchy, qui estoit souspeonne d'adhérer à la loy des Juifz. Cestuy Cecilius vouloit deboutter les Sici-liens de ceste accusation de Verres, et que la charge de l'accuser luy fust hens de ceste accusation de verres, et que la charge de l'accuser iny fust baillée à luy seul. > C'est contre cette prétention de Cecilius qu'est dirigé le discours de Cicéron intitulé Divinatio. Ce Cecilius, Sicilien d'origine, s'appelait de tous ses noms: Q. Caecilius Niger; il avait été questeur de Verrès en Sicile. Il n'est pas à confondre avec le rhéteur Cecilius, aussi Sicilien, dont Plutarque parle au chapitre III de la Vie de Démosthène.

12. Τί 'Ιουδαίφ προς χοίρον; Quid Judaco cum verre? L'horreur des Juifs

pour la viande de porc est connue.

13. Sur le grand orateur Hortensius, consultez l'Histoire de la littérature romaine de Teuffel.

14. « Την εὐθείαν (ὁδόν) [accusatif adverbial, comme plus haut τρόπον nvá (note 4 du prés. chap.)], recta via, directement, ouvertement.

15. Trunuan, fixation des dommages-intérêts. Dans les procès criminels. au cas où, à la suite de la condamnation de l'accusé, le tribunal avait à accorder des dommages-intérêts, les mêmes juges siègeaient de nouveau

ραγενέσθαι καὶ λαβόντος έλεφαντίνην Σφίγγα(16) μισθόν(17), εἶπέ τε πλαγίως (18) ὁ Κικέρων πρὸς αὐτόν τοῦ δὲ φήσαντος αἰνιγμε άτων λύσεως απείρως έχειν, «Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἔφη, τορν Σφίγγα έχεις.»

#### CHAPITRE VIII.

Ούτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντος, ἑβδομήκοντα πέντε μυριάσων τιμησάμενος την δίκην δ Κικέρων διαβολήν έσχεν, ώς έπ' σενοίω (1) τὸ τίμημα καθυφειμένος (2). Οὐ μὴν ἀλλ' οἱ Σικελιῶτα χάριν είδότες, άγορανομοῦντος αὐτοῦ, πολλά μεν ἄγοντες ἀπὸ τ 🥱ς νήσου, πολλά δε φέροντες ήκον, ών οιδεν εποιήσατο κέρδος. **Ελλ'** ήσον έπευωνίσαι την αγοράν απεχρήσατο τη φιλοτιμία των € > Φοώπων(8).

que le chiffre en fût débattu devant eux par les parties intéressées

16. Έλεφαντίνην Σφίγγα. Ce sphinx d'ivoire (de bronze, selon Quintilien; Pline l'Ancien dit même de «bronze de Corinthe») était sans doute de ces objets d'art, comme de «bronze de navait tant volé en Sicile.

17. Μισθόν. La loi Cincia défendait bien «ne quis causas muncribus do-

ptassent tout de même des cadeaux. On vient de voir un peu plus hat. dans ce même chapitre, que Cicéron avait fait l'admiration de ses conporains, parce qu'il s'abstenait ordinairement de rien accepter en pareil

18. Maylos. Amyot: «Cicéron lui jetta quelque mot picquant à la tra-

Ch. VIII.] 1. 75 myriades (de drachmes) = 750000 drachmes (sur la leur de la drachme, voy. la n. 10 du ch. III). Or Cicéron estime à 40 millions sesterces le montant du numéraire et de la valeur des objets extorqués Verrès aux Siciliens (actio Ia, à la fin): «Quadringenties sestertium ex Clia contra leges abstulisse»; et ailleurs, dans une prosopopée (in Q. Cecilium divinatio, v): «Quo nomine,» s'écrie la Sicile en s'adressant à crrès, «abs te sestertium millies ex lege repeto»: ce qui ferait 25 millions de deniers (100 millions de sesterces). On est loin des 750 000 drachmes deniers dont parle Plutarque. Le témoignage de notre auteur paraît plus sujet à caution qu'en aucun autre endroit de cette biographie.

2. Okixéowr diagolyr éaxer, . . . xabupenénéss. Amyot: « Ciceron fut

sousponné de s'estre laissé gagner et corrompre par argent pour conclure

S. Πολλά μεν άγοντες ἀπὸ τῆς νήσου, . . . τῶν ἀνθρώπων. Amyot: Luy apporterent et envoyerent plusieurs presents de leur isle, dont il ne tourna chose quelconque à son particulier profit, et usa de leur libéralité seulement à (σσον) faire ravaller les prix (ἐπευωνίσω) des vivres (την αγοράν) en la ville (ces trois derniers mots sont ajoutés par le traducteur). — La surveillance des marchés faisait partie des attributions de

la ville. »

λιν (5) ην άγρος, και περί Πουπηίους έτερος, ού μεγάλοι ' σε τε Τερεντίας της γυναιχός προσεγένετο μυριάδων δώδεκα, χληρονομία τις είς εννέα συναγθείσα δηναρίων μυριάδας. τούτων έλευθερίως άμα καὶ σωφρόνως δώγε μετά τών συτούντων Ελλήνων και 'Ρωμαίων φιλολόγων, σπάνιον, εί ποτε, δυσμών ήλίου χαταχλινόμενος (6), ούχ ούτω (7) δι' ἀσχολίαν, διὰ τὸ σῶμα τῷ στομάχω (8) μοχθηρῶς διαχείμενον, Ἡν δὲ vai την άλλην περί το σώμα θεραπείαν αχριβής και περιττός, ώσο στε χαὶ τρίψεσι χαὶ περιπάτοις άριθμώ τεταγμένοις γρήσθαι. - Καὶ τούτον τον τρόπον διαπαιδαγωγών την έξιν άνοσον και διακ σχή πρός πολλούς καὶ μεγάλους άγώνας καὶ πόνους συνείγεν.

Οίκιαν δε την μεν πατρώαν τῷ άδελφῷ(9) παρεχώρησεν αὐ τός δ' ώπει περί τὸ Παλάτιον(10) ύπερ τοῦ μή μακράν βαδίζον τας ένογλεϊσθαι τούς θεραπεύοντας αυτόν(11). Έθεράπευον δέ κ. αθ'

l'édile. On conçoit que la baisse du prix des subsistances pendant l'édile lité de Cicéron contribuât à rendre celui-ci populaire: les Siciliens ne vaient donc mieux manifester à Ciceron leur reconnaissance. 4. Ev Aonois, non point à Arpi en Apulie, mais à Arpinum en Lati dans le pays des Volsques.

5. Νέαν πόλιν. Le nominatif Νέα πόλις s'écrit aussi en un seul Νεάπολις (avec l'accent sur l'a), d'où Naples. 6. Κατακλινόμενος, se couchant pour manger, c'est-à-dire se mettant table. 7. Θύχ ούτω . . . ώς, non pas tant . . . que. 8. Τῷ στομάχω μοχθηρῶς διαχείμενον, faible de l'estomac, maladif côté de l'estomac. Si la phrase n'a pas subi d'altération, elle doit stendre ainsi: Διὰ τὸ σῶμα δ διέχειτο μοχθηρῶς κατὰ τὸν στομαχον. 9. Τῷ ἀδελφῷ, Q. Tullius Cicero.
10. Δικει περὶ τὸ Παλάτιον. Boissier Promenades archéologiques, ch.
Le Palatin est une colline de près de 1800 mètres de circonférence de TI de 35 mètres de haut, qui est placée comme une sorte d'île au centre de celles dont la réunion a formé la ville éternelle. Quoiqu'elle soit la petite de toutes, «les autres, dit un écrivain, semblent l'entourer de le des hommages comme leur souveraine. . . . C'est là que quelques-uns plus illustres citoyens avaient établi leur demeure; ils tenaient à se k ger le plus près possible du Forum et des affaires publiques. Nous connaiss Cila situation exacte de la plus illustre de toutes ces maisons, celle de MITTE céron, s'il est vrai, comme le pensent MM. Visconti et Lanciani, qui ap. grande construction dont on aperçoit les restes au coin du Vélabre was. partenait au portique de Catulus; la maison de Cicéron, nous le saven devait être tout à fait voisine. Il était fier d'habiter sur le plus Evel -TEN

11. Υπέρ τοῦ μὴ μαzρὰν . . . αὐτόν. Amyot: «A celle fin que qui le viendroient visiter par honneur et qui luy feroient la cour, travaillassent pas tant d'aller si loing. »

emplacement de Rome, in pulcherrimo urbis loco; il nous dit qu'il de nait de là le Forum, et que sa vue s'étendait sur tous les quarties δεύρο (\*) μετενεγχάμενος τον βίον έχ τῆς άγορᾶς καὶ τῆς πολιτείας, εν ήσυγία μετά φιλοσοφίας καταζίν.

Έπεὶ δ' αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλθη τεθνηχώς, καὶ τὸ σῶμα τοῖς γυμνασίοις αναρρωννύμενον εἰς Εξιν εβάδιζε νεανικήν, ή τε φωνή λαμβάνουσα πλάσιν ήδεῖα μέν πρός άκοὴν ἐτέθραπτο καὶ πολλή( $^{10}$ ), μετρίως δὲ πρὸς τὴν ξξιν τοῦ σώματος ήρμοστο( $^{11}$ ). πολλά μεν, των από 'Ρώμης φίλων γραφόντων καὶ δεομένων, πολλά δ' Αντιόγου παρακελευομένου τοῖς κοινοῖς ἐπιβαλεῖν πράγμασιν, αθθις ώσπερ δργανον έξηρτύετο τον δητορικόν λόγον καὶ ἀνεχίνει τὴν πολιτικὴν δύναμιν (12), αὐτόν τε ταῖς μελέταις διαπονών και τους επαινουμένους μετιών δήτορας (18). Όθεν είς Ασίαν καὶ 'Ρόδον ἔπλευσε, καὶ τῶν μεν Ασιανῶν ὁητόρων Ξενοκλεῖ τῷ Αδραμυττηνῷ καὶ Διονυσίφ τῷ Μάγνητι καὶ Μενίππφ τῷ Καρὶ συνεσχόλασεν, εν δε 'Ρόδω φήτορι μεν Απολλωνίω τω Μόλωνος (14).

<sup>9.</sup> Λεῦρο, comme s'il y avait εἰς ἐχεῖνα.
10. Ἡδεία ἐτέθραπτο καὶ πολλή, sa voix s'était nourrie au point d'être devenue agréable et pleine. Mais Plutarque a dit, à la fin du chapitre III, que, déjà avant de partir pour la Grèce la voix de Cicéron était πυλλή μεν καὶ ἀγαθή. Ce n'est donc pas en Grèce quelle est devenue πολλή: et ce mot, dans le passage qui fait l'objet de cette note, doit être considéré comme le produit d'une altération du texte, à moins que l'on n'aime mieux admettre que Plutarque ait écrit cette page, comme il lui arrive, avec négligence. Le philologue Hanov a proposé, au lieu de πολλή, de lire ποι-

<sup>11.</sup> Cf. la fin de la citation de la note 14 du prés. chap., où l'on voit, pour le dire en passant, que Plutarque continue tout le temps à altérer peu le récit des faits, pour le mettre d'accord avec cette opinion que la crainte de Sylla aurait, pour un temps, détourné Cicéron de l'art oratoire.

<sup>12.</sup> Aventvei . . . . dévapir · facultatem rerum publicarum tractandarum e Que sopitam suscitavit.

<sup>13.</sup> Cicéron lui-même raconte dans le Brutus (chap. xc) qu'il étudia si-Ciceron inti-meme raconte dans la philosophie: «Cum venissem Atheres l'éloquence et la philosophie: «Cum venissem Atheres l'éloquence et la philosophie: sex menses cum Antiocho . . nobilissimo et prudentissimo philosopho Studiumque philosophiae nunquam intermissum a primaque adulescentia Etem et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. et semper auctum noc rursus sammo auctore et accept et non ignoilem dicendi magistrum studiose exerceri solebam.

<sup>14.</sup> Συσχολάζειν τινί, versari in alicujus schola. Sur ces voyages, cf., dans Brutus, ce qui vient à la suite du texte cité à la note précédente: «Post a Asia (c'est-à-dire l'Asie Mineure) tota peragrata est et summis quidem ora-Pribus usus sum, quiduscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps enippus Stratonicensis (la ville de Stratonicée était en Carie) meo judecio tota Asia illis temporibus discrtissimus; et, si nihil habere molestiarum nec ineptiarum Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest. Adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Æschylus Cniclius, Adramyttenus Xenocles. Hi tum in Asia rhetorum principes nume-Fabantur. Quibus non contentus Rhodum veni meque ad eundem, quem Romae audiveram, Molonem applicavi . . . Ita recepi me biennio post non modo

κατακλινείς ἀποθανείν. Τὸ δὲ πρᾶγμα τῷ Κικέρωνι δόξαν ή κεν ώς επιμελώς βραβεύσαντι το δικαστήριον (8).

Έπει δε Ούατίνιος, άνηρ έχων τι τραχύ και πρός τους άρχ ον τας όλίγωρον εν ταις συνηγορίαις, χοιράδων δε τον τράχη Ιον περίπλεως, ήτειτό τι καταστάς παρά του Κικέρωνος, και μή δεδόντος, άλλα βουλευομένου πολύν χρόνον, είπεν, ώς ούχ αν α τός γε διστάσειε περί τούτου στρατηγών, έπιστραφείς ὁ Κικέρο τον «'Αλλ' έγωγ' » είπεν «ούκ έχω τηλικούτον τράχηλον(10).»

"Ετι δ' ημέρας δύο η τρείς έχοντι της άρχης αυτώ προσήχο τις Μανίλιον ευθύνων κλοπης. Ο δε Μανίλιος ούτος εύνοιείγε καὶ σπουδήν ύπὸ τοῦ δήμου, δοκών έλαύνεσθαι διὰ Πο πήτον έχείνου γάρ ήν φίλος. Αιτουμένου δ' ήμέρας αυτού, μί δ Κικέρων μόνην την επιούσαν έδωκε(11) και δ δημος ήγαν τησεν είθισμένων των στρατηγών δέχα τουλάχιστον ημέρας δι

8. Ciceron à Atticus (I, IV, 2): « Nos hic incredibili et singulari popvoluntate de C. Macro transegimus: cui quum acqui fuissemus, tamen mu majorem fructum ex populi existimatione illo damnato cepimus, quam ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus.

9. P. Vatinius, P. F., contre qui Cicéron prononça plus tard le disco-que nous avons encore, In P. Vatinium.

10. Il y avait îci en latin, à ce qu'il semble, un double jeu de mo d'abord sur nutare, puis sur crassa cervix. Ataraçeir, être incertain, hésit ne rend que l'un des deux sens du verbe « nutare », qui veut dire au hocher la tête. Vatinius a dû dire: « Ego si praetor essem, non ita nutar (je ne balancerais pas tant que cela). » - «Mais moi, repartit Ciceron, n'ai pas le cou si enflé » (sous-entendu: que Vatinius, pour m'empêcher hocher la tête). Il faut d'ailleurs se rappeler, en même temps, que arun gros cou était une locution latine à peu près équivalente à notre pression avoir du front, être impudent. Exemple (Plutarque; Vie de la rius, ch. xxxx): Ούχ οὅτω πλατύν ἔφη φορεῖν τὸν τράχηλον ώς προαποφ νεσθια zαθάπαξ εἰς πρᾶγμα τηλιχοῦτον. «Je n'ai pas le cou si enflé, répa dait donc aussi Cicéron (s.-entendu: que Vatinius, pour prendre ainsi u décision sans rien considérer): Ego vero non habeo tam crassas cervice-Cf. Cicér., In Vatin., 11, 4; et Sénèq. le rhéteur (Excerpt. controvers., III, 1 « Non continui bilem et exclamavi: Si cloaca esses, maxima esses. Rim omnium ingens; scholastici intueri me, quis essem qui tam crassas cervi

ale.

mir.

ex-

THE TI-E THE

63:

-Mil

zel-

Ni

E 115 12-

20.

SID-

Is

11. Αθτουμένου δ' ήμέρας αὐτοῦ . . . ἔδωzε. Amyot: «Il demanda ques jours pour respondre aux charges qu'on luy mettoit sus, et Uicer ne luy bailla pour tout delay que le jour ensuivant seulement. • Tous : tails manquent d'ailleurs sur ce procès de péculat intenté à Manilius. ce que Plutarque en rapporte ici, ni ce qu'on lit chez Dion Cass (XXXVI, 42-44), - et l'on en est réduit au témoignage de ces deux = teurs, - ne permet de se faire une idée claire de ce qu'a été l'affair Quant aux mots zei zereeτès πάλιν ξξ ύπαρχῆς, à la fin du chapitre, ils se blent indiquer que, dans une seconde cause, Cicéron prit de nouveau défense de Manilius. Les interprètes entendent qu'il s'agit alors du l

lege Manilia, sur lequel voy. la n. 12 du chap. VIII.

ναι τοις χινδυνεύουσι. Των δε δημάργων αγαγόντων αυτον έπί τὸ βημα καὶ κατηγορούντων, ακουσθήναι δεηθείς είπεν ότι, τοῖς κενδυνεύουσιν αξί, καθ' όσον οι νόμοι παρείκουσι, κεγρημένος Επτιεικώς και φιλανθρώπως, δεινόν ήγειτο τῷ Μανιλίω ταὐτά(12) μεν τιαρασχείν ής οθν έτι μόνης κύριος ήν ήμέρας στρατηγών, ταύτην επίτηδες δρίσαι το γάρ είς άλλον άρχοντα την κρίσιν έκβαλείν ούκ είναι βουλομένου βοηθείν. Ταύτα λεγθέντα θαυμεσστήν εποίησε του δήμου μεταβολήν και πολλά κατευφημούντες εδέρντη (18) την ύπερ τοῦ Μανιλίου συνηγορίαν αναλαβείν. Ο δ' υπέστη προθύμως, ουν ηκιστα διά Πομπηϊον απόντα καί καταστάς πάλιν έξ υπαργής (14) έδημηγόρησε, νεανικώς των όλιγαργικών καὶ τῶ Πομπηίω αθονούντων καθαπτόμενος (15).

#### CHAPITRE X.

Επὶ δὲ τὴν ὑπατείαν(1) οὐν ἦττον ὑπὸ τῶν ἀριστοκρατικῶν 🔁 🗷 τοῦν πολλών πορήγθη διά την πόλιν(2) έξ αίτίας αὐτῷ τοιᾶσδε σεναγωνισαμένων. Της ύπο Σύλλα γενομένης μεταβολής περί την πολετείαν εν άρχη μεν ατόπου φανείσης, τότε δε τοῖς πολλοῖς υστο γρόνου καὶ συνηθείας ήδη τινὰ κατάστασιν έχειν οὐ φαύλην δοχούσης, ήσαν(8) οί τὰ παρόντα διασείσαι καὶ μεταθείναι ζητο τες ίδίων ένεκα πλεονεξιών, οὐ πρὸς τὸ βέλτιον, Πομπηΐου Μεν έτι τοῖς βασιλεῦσιν(4) έν Πόντφ καὶ Αρμενία διαπολεμοῦντος, εν δε τη 'Ρώμη μηδεμιας ύφεστώσης πρός τούς νεωτερίζον-🕶 🕿 άξιομάχου δυνάμεως. Οὐτοι κορυφαϊον είχον άνδρα τολμη-👣 ταὶ μεγαλοπράγμονα καὶ ποικίλον τὸ ήθος, Λεύκιον Κα-Ε λίναν, δς αιτίαν ποτέ προς άλλοις άδιχήμασι μεγάλοις έλαβε **Σεεναι** άδελφὸν αύτοῦ καὶ δίκην έπὶ τούτψ φοβούμενος

 Ταὐτά, c.-à-d. ἐπιείχειαν καὶ φιλανθρωπίαν.
 Ἐβέοντο, sous-entendu Κικέρωνος.
 Καταστάς, « se présentant comme orateur. » (Amyot.) — Πάλιν ἐξ αρχής, locution pléonastique.

15. Εδημηγόνησε, νεανικώς . . . καθαπτόμενος. Amyot: «Feit une belle arangue, en laquelle il parla bien aigrement et franchement à l'encontre gros de la ville et de ceulx qui portoient envie à Pompeius.»

Ch. X] 1. Cicéron brigua le consulat en l'an 64 av. J.-C., alors âgé de

43 ans, ce qui était la limite inférieure d'âge pour se porter candidat à cette charge: il entra en fonctions aux calendes de janvier 63.

Δια την πόλιν, ob rei publicae salutem.
 Ησαν οί . . . ζητοῦντες, il y avait des gens qui cherchaient.
 Βασιλεῦσιν, Mithridate et Tigrane.

έπεισε Σύλλαν, ώς έτι ζώντα τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀποσ νουμένοις προγράψαι (5). Τούτον οἰν προστάτην οἱ πονηροοί λαβόντες, άλλας τε πίστεις έδοσαν άλλήλοις και καταθίσα τες άνθρωπον έγεύσαντο των σαρχών (6). Διέφθαρτο δ' ύπ' α του πολύ μέρος της εν τη πόλει νεότητος, ήδονάς και πότου - υς καὶ γυναικών ἔρωτας ἀεὶ προξενούντος ἐκάστιφ καὶ τὴν εἰς ταὐτ δαπάνην άφειδώς παρασχευάζοντος. Έπηριο δ' ή τε Τυρρηνίο - ισ πρός απόστασιν όλη και τα πολλά της έντος "Αλπεων Γαλατίας Επισφαλέστατα δ' ή 'Ρώμη πρός μεταβολήν είχε(7) διά την έκ ταϊς οὐσίαις ἀνωμαλίαν, τῶν(8) μέν ἐν δόξη μάλιστα καὶ φρονήματι χατεπτωγευμένων είς θέατρα καὶ δείπνα καὶ φιλαργίας και οίχοδομίας, τῶν δὲ πλούτων εἰς άγεννεῖς καὶ ταπεινούς συνερουηκότων άνθρώπους, ώστε μικράς φοπής δείσθαι τὰ πράγματα καί 🕥 παν είναι του τολμήσαντος έκστησαι (9) την πολιτείαν, αὐτην (10) ύφ' αύτης νοσούσαν.

## CHAPITRE XI.

Οὐ μὴν ἀλλὰ βουλόμενος ὁ Κατιλίνας ἰσγυρον προκαταλαβείν δο μητήριον, υπατείαν μετήει · καὶ λαμπρός ήν τοις έλπίσιν ώς Γαΐω Αντωνίω(1) συνυπατεύσων, ανδρί καθ' αύτον μέν ούτε

5. Επεισε Σύλλαν, ώς έτι ζώντα . . προγράψαι. Amyot: «Il pria Sylla de le faire mettre au nombre des condemnez et proscripts comme s'il eust

encore été vivant. » Anosarovuérois est au futur.

6. Salluste (Conjuration de Catilina, 22), dit: «Fuere ea tempestate qui dicerent Catilinam, oratione habita, cum ad jusjurandum populares sceleris sui adigeret, humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse: inde cum post execrationem omnes degustavissent, sicuti in solemnibus sacris fieri consuevit, aperuisse consilium suum.»

7. Ἐπισφαλέστατα . . . είχε. Amyot: «Et si estoit la ville de Rome d'elle mesme en grand danger de mutation.» Ἐπισφαλέστατα, accusatif neutre jouant le rôle d'adverbe ; la construction est analogne à οὖτως ἔχω,

je suis ainsi.

8. Amyot paraphrase fort exactement cette phrase: «A cause que ceulx des plus nobles maisons et qui avoient le cueur plus grand avoient despendu (= dépensé) tous leurs patrimoines en jeux et festins, ou en edifices qu'ils faisoient bastir à leurs despends pour gaigner la grace du peuple à fin d'obtenir les magistrats (= magistratures), de sorte qu'ils en estoient devenus pauvres (κατεπτοχευμένων); et les richesses estoient devolües entre mains de petits personnages qui avoient les cueurs bas. »

9. Έχστησαι, evertere. 10. Αὐτην, vu qu'elle, «la chose publique, ὑφ' αὐτῆς νοσοῦσαν, estoit cor-

rompue et gastée au dedans de soymesme. « (Amyot.)

Ch. XI.] 1.  $\Gamma al \psi$  'Arrowio. C. Antonius Hybrida, frère de M. Antonius Creticus, et second fils du grand orateur M. Antonius C. F.

προς το βέλτιον ούτε προς το χείρον ήγεμονικώ (2), προσθήκη δ' άγηντης ετέρου δυνάμεως εσημένω(8). Ταῦτα δή τῶν καλῶν και άναθων (4) οἱ πλεϊστοι προαισθόμενοι, τὸν Κικέρωνα προηγων ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καὶ, τοῦ δήμου δεξαμένου πιροθύμως, δ κατιλίνας έξέπεσε, Κικέρων δε και Γάϊος Αντώνιος ήρέθησαν. Καίτοι των μετιόντων ὁ Κικέρων μόνος ην εξ ίππικοῦ πατρός, οὐ βουλευτοῦ, γεγονώς.

# CHAPITRE XII.

Καὶ τὰ μὲν περὶ Κατιλίναν ἔμελλεν ἔτι, τοὺς πολλοὺς λαν-**Θάνοντα**, προάγωνες (1) δὲ μεγάλοι τὴν Κικέρωνος πολιτείαν (2) εδέξαντο. Τοῦτο μέν (8) γάρ οἱ κεκωλυμένοι κατά τοὺς Σύλλα ν τε μετινς ἄργειν(4), οὐτ' ἀσθενεῖς ὄντες οὐτ' ολίγοι, μετιόντες ἀρκῶς ἐδημαγώγουν, πολλά τῆς Σύλλα τυραννίδος άληθῆ μέν καὶ δέκαια κατηγορούντες (b), ου μήν εν δέοντι την πολιτείαν ουδε σεν καιρώ κινούντες τούτο δε νόμους είσηγον οί δήμαρχοι πρός τ > αυτήν υπόθεσιν (6), δεκαδαργίαν καθιστάντες ανδρών αυτο-

<sup>2- &#</sup>x27;Ηγεμονικώ, capable de mener, doué d'initiative. Προσθήκη, αγονιος έτέρου, δυνάμεως έσομένω, qui doit, étant conduit un autre, être (pour cet autre) une addition de force. Comp. ci-après note 17 du chap. xx.

Two καλών και αγαθών signifie ici les bons citoyens. Amyot traduit traduit toute la phrase: «Ce que prevoyans plusieurs gens de bien et honneur solliciterent Ciceron de demander le consulat, et, le peuple γ και τοῦ δήμου δεξαμένου προθύμως, sous-entendu αὐτόν, cattà-dire Cicéron), Catilina vint par ce moyen à decheoir de son espe-

Ch. XII.] 1. Προάγωνες. «Plutarque appelle προάγωνες ce qui se fit ant que la conspiration n'éclatât: de ce moment commençait ὁ ἀγών.»

Την Κικέρωνος πολιτείαν, l'administration de Cicéron.
 Τοῦτο μέν . . . , τοῦτο δέ, d'une part . . . , de l'autre.
 «Sylla avait exclu pour jamais des hautes magistratures les enfants des proscrits, par la loi Cornelia de proscriptis. En effet, ils pouvaient abuser de ce pouvoir pour venger leur famille, au lieu d'en user seule-ment pour le bien de la république. C'est ce que craignit Cicéron, et il le déclara ouvertement dans son discours (perdu) de Proscriptorum liberis, où il disait: « Ita legibus Sullae continetur status civitatis ut, his solutis, stere ipsa non possit.» Il prononça ce discours pendant son consulat, et percles produisirent un effet qui fit dire à Pline l'Ancien, dans sa magnifique apostrophe à Cicéron: « Te orante, proscriptorum liberos honores petere puduit.

Πολλά . . . κατηγορούντες. Amyot: «Alleguant plusieurs choses justes et véritables contre la violente domination et tyrannie de Sylla. 6. Πρὸς την αἰπην ὑπόθεσιν, tendant au même but.

κρατόρων, οἶς ἐφεῖτο(¹) πάσης μὲν Ἰταλίας, πάσης δὲ Συρί καὶ όση διὰ Πομπηίου νεωστὶ προσώριστο, κυρίους όντας, πο λείν τὰ δημόσια, πρίνειν οθς δοποίη, φυγάδας ἐπβάλλειν(\*), σ νοιχίζειν πόλεις, χρήματα λαμβάνειν έχ του ταμιείου, στρατιώτε ας τρέφειν και καταλέγειν δπόσων δέοιντο. Διο και τω νόμω προ σείχον άλλοι τε των έπιφανών καὶ πρώτος Αντώνιος ὁ τοῦ Κι χέρωνος συνάργων, ώς των δέχα γενησόμενος (9). Εδόχει δέ κα τον Κατιλίνα νεωτερισμον είδως ού δυσγεραίνειν ύπο πλήθου δανείων · δ μάλιστα τοῖς ἀρίστοις φόβον παρείγε. Καὶ τοῦτοι= πρώτον θεραπεύων ο Κικέρων, έκείνω μέν (10) έψηφίσατο τών έπαρχιών Μακεδονίαν, αὐτῷ δὲ τὴν Γαλατίαν διδομένην παρητήσατο, καὶ κατειργάσατο τη γάριτι ταύτη τον Αντώνιον, ώσπες ύποχριτήν έμμισθον, αυτώ τὰ δεύτερα λέγειν ύπερ της πατρίδος (11).

'Ως δ' ούτος εαλώχει και χειροήθης εγεγόνει (12), μαλλον ήδη θαρρών ὁ Κικέρων ἐνίστατο πρὸς τοὺς καινοτομούντας. Έν μέν ούν τη βουλή κατηγορίαν τινά του νόμου διαθέμενος ούτως έξέ-

fait des exilés (quyadas).

9. Aiò . . . . γενησόμενος. Amyot: «Pour ceste grande puissance, il y avoit plusieurs hommes de qualité qui adheroient et favorisoient à ces loix, mesmement Antonius, compagnon de Ciceron, pource qu'il avoit esperance d'estre l'un de ces dix commissaires. On a proposé de lire yengoμενοι, qu'on attend, en effet, naturellement après ce qui précède: «en tant qu'ils avaient espérance de faire partie de ces dix commissaires.

10. «La Macédoine, province riche, échue par le sort à Cicéron; mais il la céda à son collègue. Salluste (Catilina, 26) dit à ce sujet: «Collegam suum Antonium pactione provincia perpulerat ne contra rem publicam sen-\*tiret. \* Cicéron refusa le gouvernement de la Gaule qu'on lui donna à la place de la Macédoine, parce qu'il jugeait sa présence nécessaire à Rome; il le fit obtenir à Q. Metellus.

11. Τὰ δεύτερα λέγειν, «terme de théâtre: jouer le second rôle, être δευτεραγωνίστης. Celui-ci était tenu de faire valoir, par son jeu, le rôle du προταγωνίστης » ou acteur principal. — «Luy faisant promettre, pour le bien de la chose publique (ἐπὲρ τῆς πόλεως), qu'il le seconderoit, » traduit Amyot.

12. 'Ως ουτος χειροήθης έγεγόνει, « quand Ciceron l'eut rendu maniable à

sa voulunté. » (Amyot.)

<sup>7.</sup> Οις έφειτο . . . τὰ δημόσια. Construisez: Οις έφειτο πωλείν, πυρίους όντας, τὰ δημόσια πάσης μέν Ιταλίας πιλ. Les mots πάσης μέν Ιταλίας. πασης δε... προσώριστο sont, grammaticalement, un génitif partitif appartenant en propre à τὰ δημόσια; mais, pour le sens, l'idée « par toute l'Italie, par toute la Syrie, et encore par tous les pays et provinces que Pompeius avait nouvellement acquises à l'empire romain», domine toute la phrase et tombe, ainsi que zvolovo orras, sur chacun des infinitifs zolerer, ξεβάλλειν, aussi bien que sur πωλείν. — Όση, avec ellipse de χώρα on γη. C'est comme s'il y avait Καὶ τοσαύτης χώρας ὅση προσώμιστο.
8. Φυγάδας ξεβάλλειν, chasser en exil. En les chassant (ξεβάλλειν), on en

πελη ξεν αύτους τους είσφεροντας, ώστε μηδέν αντιλέγειν (18). Έπεὶ δ' αθης επεγείρουν καὶ παρασκευασάμενοι (14) προεκαλούντο τούς Επέτους επί τον δημον, οὐδεν ὑποδείσας ὁ Κικέρων, ἀλλά την Βουλην Επεσθαι κελεύσας και προσελθών, ου μόνον έκεινον έξέ-Βαλε τον νόμον, άλλα και των άλλων απογνώναι τους δημάργους ετερέησε, παρά τοσοῦτον τῷ λόγω κρατηθέντας ὑπ' αὐτοῦ(15).

#### CHAPITRE XIII.

Τλιάλιστα γάρ οθτος ο ανήρ επέδειξε Ρωμαίοις δσον εδονής λόr 
ightharpoonup s τ $\tilde{\varphi}$  καλ $\tilde{\varphi}(1)$  προστίθησι, καὶ ότι τὸ δίκαιον ἀήττητόν ἐστιν. 🗫 🖒 οθως λέγηται, καὶ δεῖ τὸν ἐμμελῶς πολιτευόμενον ἀεὶ τῷ μεν έργω τὸ καλὸν ἀντὶ τοῦ κολακεύοντος αἰρεῖσθαι, τῷ δὲ λόγω τ > λυπούν ἀφαιρείν τοῦ συμφέροντος. Δείγμα δὲ αὐτοῦ(²) τῆς τερί τον λόγον γάριτος καὶ τὸ παρά τὰς θέας(8) ἐν τῆ ὑπατεία γενόμενον. Των γαρ ιππικών πρότερον εν τοις θεάτροις άναμε-! ← ← → μιένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου θεωμένων ώς ἔτυγε(4). τος διέχρινεν επί τιμη (b) τους ιππέας από των άλλων πολιτων Μάρχος "Οθων στρατηγών(6), καὶ κατένειμεν έκείνοις ίδίαν 🏞 🕳 ν. ην έτι και νῦν εξαίρετον() έχουσι. Τοῦτο πρὸς ἀτιμίας(8)

14. Παρασχευασάμενοι, après avoir pris leurs mesures.

2. Le génitif airou dépend de xápiros.

5. Έπι τιμη, honoris causa.

. . · · ·

θέαν εξαίρετον, place privilégiée au spectacle.
 Πρὸς ἀτιμίας (génitif singul.), in partem contumeliae, pro contumelia

<sup>13.</sup> Ωστε μηθένα ἀντιλέγειν, «qu'il n'y eût personne d'eulx qui luy ozast contredire. (Amyot.)

<sup>15.</sup> Παρά τοπούτον . . . αὐτοῦ ctant il les abaissa et supplanta par son quence. La loi dont il s'agit et dont Plutarque a donné le résumé

Pronoça pour la faire repousser, le premier dans le sénat, et les deux tres dans l'assemblée du peuple, font partie de ses œuvres conservées.

Ch. XIII.] 1. Τῷ καλῷ, ici et plus bas, le beau. Puis τὸ δίκαιον, le juste; κολακεῦον, le flatteur, c'est-à-dire ce qui flatte (Amyot: «ce qui chatouille et flatte la multitude»); τὸ λυποῦν, le chagrinant, ce qui est desagréable; τὸ συμφέρον, l'utile. Amyot rend ainsi le dernier membre de phrase (τῷ δὲ λόγῷ): «Mais de paroles qu'il doit aussi chercher de faire qui est utile ne soit desplaisant.»

Παρά τὰς θέας, aux jeux, pendant les jeux. Cf. n. 10 du ch. xx.
 Ως ἔτυχε, comme cela se trouvait.

<sup>6.</sup> Ce personnage s'appelait Lucius Roscius Othon, et non Marcus; il n'était pas préteur, mais tribun du peuple. La loi dont il s'agit, proposée il y avait déjà quatre ans, venait enfin d'être adoptée; elle réservait les quatorze premiers gradins du théâtre pour les chevaliers.

ό δημος έλαβε, καὶ, φανέντος ἐν τῷ θεάτοψ τοῦ Όθωνος, ἐφυβοίζων ἐσύριττεν, οἱ δ' ἱππεῖς ὑπέλαβον κρότφ τὸν ἄνδρα λαμπρῶς. Αὐθις δὲ ὁ δημος ἐπέτεινε τὸν συριγμόν, εἰτα ἐκεῖνο τὸν κρότον. Ἐκ δὲ τούτου τραπόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐχρῶν λοιδορίαις, καὶ τὸ θέατρον ἀκοσμία κατεῖχεν. Ἐπεὶ δ' ὁ Κικέρι ἡκε πυθόμενος καὶ τὸν δημον ἐκκαλέσας πρὸς τὸ τῆς Ἐνωπίερὸν() ἐπετίμησε καὶ παρήνεσεν(10), οῖδ' ἀπελθόντες εἰς θέατρον αὐθις ἐκρότουν τὸν Όθωνα λαμπρῶς καὶ πρὸς τοὺς πέας ἄμιλλαν ἐποιοῦντο περὶ τιμῶν καὶ δόξης τοῦ ἀνδρὸς.

### CHAPITRE XIV.

"Η δὲ περὶ τὸν Κατιλίναν συνωμοσία πτήξασα τὴν ἀρχηαν θης ἀνεθάρρει, καὶ συνῆγον(²) ἀλλήλους καὶ παρεκάλουν εὐτ μότερον ἄπτεσθαι τῶν πραγμάτων, πρὶν ἐπανελθεῖν Πομ ϊον(³), ἤδη λεγόμενον ὑποστρέφειν μετὰ τῆς δυνάμεως. Μάλι δὲ τὸν Κατιλίναν ἐξηρέθιζον οἱ Σύλλα πάλαι στρατιῶται, δια φυκότες(⁴) μὲν ὅλης τῆς Ἰταλίας, πλεῖστοι δὲ καὶ μαχιμώτα ταῖς Τυρρηνικαῖς ἐγκατεσπαρμένοι πόλεσιν, ἀρπαγὰς πάλιν διαφορήσεις πλούτων ἐτοίμων(⁵) ὀνειροπολοῦντες. Οὖτοι ἡγεμόνα Μάλλιον(⁶) ἔχοντες, ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶς ὑπὸ Σύστρατευσαμένων, συνίσταντο τῷ Κατιλίνα καὶ παρῆσαν εἰς Ῥώσυναρχαιρεσιάσοντες. Ύπατείαν γὰρ αὖθις μετήει, βεβουλευμέ ἀνελεῖν τὸν Κικέρωνα περὶ αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιῶν θόρυς Ἐδίκει δὲ καὶ τὸ δαιμόνιον προσημαίνειν τὰ πρασσόμενα συμοῖς τε καὶ κεραυνοῖς καὶ φάσμασιν(¹). Αἱ δ' ἀπ' ἀνθρών μηνύσεις(δ) ἀληθεῖς μὲν ἦσαν, οὔπω δ' εἰς ἕλεγχον ἀποχρών

5. Erolpon, toutes prêtes à être pillées.

C. Manlius, selon Salluste (Catilina, 24 et suiv.).
 Δί ἀπ' ἀνθφώπων μηνύσεις, les révélations venant des hommes

note 15 du ch. xix).

8. « On trouvera beaucoup de détails sur ces sinistres présages dans III Catilinaire (viii) et dans un long fragment du poème De consul suo, cité au ler livre De Divinatione (chap. xi, § 17 sq.)».

<sup>9.</sup> Le temple de Bellone était situé dans le Champ de Mars, ainsi le théâtre de Pompée, où se passa la scène que raconte ici Plutarque 10. Le discours prononcé par Cicéron dans cette circonstance est pe

Ch. XIV.] 1. Την ἀρχήν. expression adverbiale: au commencement. 2. Συνήγον. Le sujet est « les conjurés » dont l'idée est comprise ε ή περί τον Κατιλίναν συνωμοσία.

<sup>3.</sup> Voy. le chapitre x.
4. Διαπεφυχότες peut être paraphrasé ainsi: Διαπεφυτευμένοι καὶ ξοριζωμένοι δι' όλης τῆς 'Ιταλίας.

κατί ανδορς ενδήξου και δυναμένου μένα του Κατιλίνα. Διο την παίραν των αργαιρεσιών υπερθέμενος (9) ο Κικέρων εκάλει τον Κατιλίναν είς την σύγκλητον καὶ περί τῶν λεγομένων (10) ἀνέκοινεν. 'Ο δε πολλούς οιόμενος είναι τούς πραγμάτων καινών (11) Εσριεμένους εν τη βουλή, και άμα τοῖς συνωμόταις ενδεικνύμενος(12), απεκρίνατο τῷ Κικέρωνι μανικὴν απόκρισιν · « Τί » γάρ έτοη «πράττω δεινόν, εί, δυείν σωμάτων όντων, του μεν ίσχνου κοι κατεφθινικότος, έχοντος δε κεφαλήν, τοῦ δ' ακεφάλου μέν, το χυροῦ δὲ καὶ μεγάλου, τούτω κεφαλήν αὐτὸς ἐπιτίθημι(18); » Τούτων είς τε την βουλήν και τον δημον ήνιγμένων ύπ' αὐτοῦ, μαλλον ὁ Κιχέρων έδεισε, καὶ τοθωρακισμένον αὐτὸν οί τε δυνατωὶ πάντες ἀπὸ τῆς οἰχίας χαὶ τῶν νέων πολλοὶ χατήγαγον εἰς το πεδίον (14). Τοῦ δὲ θώραχος ἐπίτηδες ὑπέφαινέ τι παραλύσας εν των ωμων του χιτωνος (15), ενδειχνύμενος τοις δρώσι τον κίν-Οἱ δ' ηγανάκτουν καὶ συνεστρέφοντο περὶ αὐτόν καὶ τέ-20°S έν ταις ψήφοις τον μεν Κατιλίναν αυθις εξέβαλον (16), είλοντο Σιλανόν υπατον καὶ Μουρήναν(17).

<sup>9.</sup> Les comices pour l'élection des consuls de l'année 62 furent, à la te d'un discours prononcé par Cicéron dans le sénat le 21 octobre 63, su lieu du lendemain 22, au 28 du même mois.

<sup>0.</sup> Cicéron, Pro Murena (chap. xxv): «Itaque postridie frequenti senatu cilinam excitavi atque eum de his rebus jussi, si quid vellet, quae ad me ctae essent, dicere.»

1. Πραγμάτων χαινών, res novae, la révolution.

Δυθειχνήμενος. Amyot: «Et aus

<sup>12.</sup> Kal . . . . Erdeixrumeros. Amyot: «Et aussi se voulant monstrer

est à ceulx qui estoient de sa conjuration.

13. Cicéron (l. cit.): « Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, 23. Cloeron (i. cit.): « Ium enim aucit auto corpora coce ic. pourant, am debile, infirmo capite: alterum firmum, sine capite: huic, quum ita se meritum esset, caput se vivo non defuturum. » Eµauròv (et non avios) ariônµi donnerait un équivalent exact de ces derniers mots.

<sup>14.</sup> Απὸ τῆς οἰκίας . . . εἰς τὸ πεδίον. Amyot: «A l'aller de son logis sques au champ de Mars, où se faisoient les élections.»

<sup>15.</sup> Cicéron (Muren., xxv1): « Descendi in campum cum firmissimo prae-Tio fortissimorum virorum et cum illa lata insignique lorica, non quae me Eegeret — etenim sciebam Catilinam non latus aut ventrem, sed caput et Collum solere petere, — verum ut omnes boni animadverterent, et quum in retu et periculo consulem viderent, id quod est factum, ad opem praesidium-Two concurrerent. Les mots τοῦ δὲ θώρακος — τοῦ χιτώνος, dont l'équiva-Valent se retrouve d'ailleurs chez Dion Cassius (XXXVII, 29), paraissent a voir pour origine les mots non quae me tegeret du texte de Cicéron, mal

<sup>16.</sup> Τέλος, accusatif employé adverbialement, enfin (voy. la note 1 du Prés. ch.). — Έν ταὶς ψήφοις, par ses votes, — ἐξέβαλον, le peuple re-POU888.

<sup>17.</sup> D. Junius Silanus, et L. Licinius Murena. Silanus était beau-frère de Caton d'Utique. «Murena s'était distingué, sous Lucullus, dans la guerre contre Mithridate; or, le triomphe de ce général ayant eu lieu à l'époque

### CHAPITRE XV.

Οὐ πολλώ δ' υστερον τούτων, ηδη τῷ Κατιλίνα τῶν ἐν Τυροτνία στρατιωτών συνερχομένων(1) και καταλογιζομένων(2), και τις ώρισμένης πρός την έπιθεσιν ήμέρας έγγις ούσης, ήχον έπι την Κικέρωνος οίκιαν περί μέσας νύκτας ανόρες οι πρώτοι καί δυνατώτατοι Ρωμαίων, Μάρχος τε Κράσσος και Μάρχος Μάρκελλος και Σκηπίων Μέτελλος · κόψαντες δε τάς θύρας και καλέσαντες τον θυρωρον εκέλευον επεγείραι και φράσαι Κικ οωνι(3) την παρουσίαν αύτων. Ήν δε τοιόνδε(4) την Κράσσ μετά δείπνον επιστολάς αποδίδωσιν (5) ὁ θυρωρός, ὑπὸ - δί τινος άνθρώπου χομισθείσας άγνώτος, άλλας άλλοις έπιγεγρομένας, αὐτῷ δὲ Κράσσω μίαν ἀδέσποτον (6). Ην μόνην ἀναγνο κο ό Κράσσος, ώς έφραζε τὰ γράμματα φόνον γενησόμενον πολ - iv διά Κατιλίνα() και παρήνει της πόλειος ὑπεξελθείν, τὰς ἄλ ούχ ελυσεν(8), άλλ' ήχεν εύθύς πρός τον Κικέρωνα, πλης είς ύπο του δεινού και τι και της αιτίας απολυόμενος, ην ές δια φιλίαν του Κατιλίνα, Βουλευσάμενος ουν ὁ Κικέρων ύμερα βουλίν συνύγαγε, και τὰς ἐπιστολάς κομίσας ἀπέδω= οίς ήσαν επεσταλμέναι, κελεύσας φανερώς άναγνώναι(9). Πάς δ' όμοίως την επιβουλήν έφραζον. Έπει δε Κοίντος "Αρρι-

des comices, presque toute l'armée de Lucullus soutint la candidature Murena. Accusé de brigue par Caton, il fut défendu par les trois pl grands orateurs de Rome, Crassus, Hortensius et Cicéron. Plusieus passages du Pro Murena de Cicéron viennent d'être cités dans les notde

Ch. XV.] 1. C'est à Fésules, un peu au nord de Florence, qu'était fix-le Beu principal de rendez-vous. Cf. Salluste (Catil., 30): « Litteras Fa-sulis allatas . . . , in quibus scriptum erat C. Manlium arma cepisse cur-magna multitudine ante diem VI kalendas novembres. » Cf. la fin du present chapitre.

2. Kernloys outrur, s'organisant en compagnies (loyor). Plutarque ap-

pelle laguyos le centurio romain.

3. On ne saurait s'exprimer ainsi en français: « de réveiller et de dire à Ciceron , pour : « de réveiller Ciceron et de lui dire. »

5. Analideso, présent de narration. En français: « lui avait remis. »

6. Adéanoror, anonyme. - «On sait, par un passage de la Vie de Crassas (ch. xm), que Plutarque a trouvé ces détails dans l'« Histoire de son consulat », que Cicéron avait composée en grec. »

7. Porer . . Karrière, « que bien tost il se devoit faire un fort grand meurtre en la ville par Catilina. » (Amyot.)

S. "Eleser. Les lettres chez les anciens étaient de petits rouleaux fermés par une ficelle ou un ruban, qu'on denouait ou coupait pour ouvrir le

9. Purepay army rurar, . de les lire tout hault. . (Amyot.)

 $\dot{lpha}$ ρη στρατηγικός, εἰσήγγελλε τοὺς έγ Tυροηγία καταλογισμούς ( $^{10}$ ), ταὶ Μάλλιος ἀπηγγέλλετο, σύν γειρὶ μεγάλη περὶ τὰς πόλεις έκείνας αλωρούμενος (11), αξί τι προσδοκάν καινόν από της 'Ρώμης, γίνεται δύγμα της βουλής παρακαταθέσθαι (12) τοῖς ὑπάτοις τὰ πράγματα, δεξαμένους δ' έχείνους ώς ἐπίστανται διοικείν καὶ σώζειν την πόλιν. Τοῦτο δ' ου πολλάκις, άλλ' όταν τι μέγα δείση, ποιείν είωθεν ή σύγκλητος.

### CHAPITRE XVI.

Έπεὶ δὲ ταύτην λαβών τὴν ἐξουσίαν ὁ Κικέρων τὰ μέν ἔξω σε φάγματα Κοίντω Μετέλλω διεπίστευσε (1), την δε πόλιν είνε **Θε α γειρός (2) και καθ' ήμέραν** προήει δορυφορούμενος ύπ' ανδρών **σου των τ**ο πλήθος, ώστε της άγορας πολύ μέρος κατέχειν, έμβάλλοντος αὐτοῦ(\*), τοὺς παραπέμποντας, οὐκέτι καρτερῶν τὴν Μάλ-λησιν ὁ Κατιλίνας αὐτὸς μὲν ἐκπηδᾶν ἔγνω πρὸς τὸν Μάλ-**200** επὶ τὸ στράτευμα, Μάρκιον δὲ καὶ Κέθηγον(\*) ἐκέλευσε ξίφη

IO. Καταλοχισμούς. Voy. la note 2 du prés, chap.

1 1. Almonimeros, métaphore tirée du vautour qui plane dans les airs en

Perium atque judicium summum habere: alter sine popus jussu numus sum rerum consuli jus est. >
Ch. XVI.] 1. Voy. Cicéron, II Catilinaire, XII, 26: «Q. Metellus, quem hoc prospiciens in agrum Gallicum Picenumque praemisi, aut opprimet suinem aut omnes ejus motus conatusque prohibebit. > Comparez Salluste, Catil., 30: «Igitur senati decreto Q. Marcius Rex Faesulas, Q. Metellus Celius in Apuliam circumque ea loca missi..., sed praetores Q. Pompeius Capuam, Q. Metellus Celer in Agrum Picenum, eisque permissum pro tempore atque periculo exercitum compararent. > L'expression de Plutarque manque d'exactitude.

2. Kire dià resoóc équivant à dierelacte.

2. Εχε διά χειρός êquivaut à διεχείμζε.
3. Le verbe ἐμβάλλειν marque que Cicéron et son cortège entraient dans la place publique en refoulant la multitude qui en encombrait l'accès.

4. Magnor zal Kegnyor. Plutarque fait erreur sur les noms. Les deux personnages dont il s'agit ici et qui s'étaient chargés d'assassiner Cicéron,

Lendant de fondre sur sa proie.

12. Παρακαναθέσθαι. Pour se rendre compte de cet infinitif et des suita, διοιχείν, σώζειν, il faut se rappeler la formule des décrets grecs:

εν τῷ βουλῷ (= γίνεται δύγμα τῆς βουλῆς) παρακαταθέσθα, il a paru au sénat de mettre, ou qu'on remette les affaires aux mains des conan senat de mestre, ou qu'on remove de coux-ci, en prenant la charge.) ninistrent du mieux qu'ils sauront (ως ἐπίστανται) et sauvent la ville.

est, en latin, la fameuse formule: «Dent operan consules ne quid detri
est, en latin, la fameuse formule: «Dent operan consules ne quid detri
est res publica capiat.» Le sénat ne pouvait confier à des magistrats

pouvoir plus étendu. «Ea potestas, dit Salluste (Catilina, 29), per sena
more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare,

la gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque perium atque judicium summum habere: aliter sine populi jussu nullius

λαβόντας έλθειν έπι τὰς θύρας Εωθεν ώς ἀσπασομένους τ Κικέρωνα καὶ διαγρήσασθαι προσπεσόντας (5). Τοῦτο Φουλβία ( γυνή των ἐπιφανών, ἐξήγγειλε τω Κικέρωνι, νυκτός ἐλθούσα > διαχελευσαμένη φυλάττεσθαι τούς περί τον Κέθηγον. Οἱ δ' τω άμ' ημέρα, και κωλυθέντες είσελθεῖν ηγανάκτουν και κατεβό έπὶ ταῖς θύραις, ώστε ὑποπτότεροι γενέσθαι. Προελθών δ Κικέρων εκάλει την σύγκλητον είς το του Στησίου Διος ίερ δν Στάτορα 'Ρωμαΐοι καλούσιν, ίδουμένον εν άρχη της Ίερ όδου, πρός τὸ Παλάτιον ἀνιόντων(7). Ένταυθα καὶ του Κα λίνα μετά των άλλων έλθόντος ώς απολογησομένου, συγ θίσαι μέν οὐδεὶς ὑπέμεινε τῶν συγκλητικῶν, ἀλλά πάντες ἀ τοῦ βάθρου μετηλθον (8). 'Αρξάμενος δὲ λέγειν ἐθορυβεῖι καὶ τέλος ἀναστάς ὁ Κικέρων (9) προσέταξεν (10) αὐτῷ τῆς πόλει απαλλάττεσθαι · δείν γαρ αὐτοῦ μέν ἐν λόγοις, ἐκείνου δ' ἐν πλοις πολιτευομένου μέσον είναι τὸ τεῖχος (11). Ὁ μέν οὐν Κα

6. Cf. Salluste, ib., 23 et 26.

8. Συγκαθίσας . . . μετήλθον. Cicéron, Iro Catilinaire, VII, 16: « Adver tuo ista subsellia vacuefacta sunt, . . omnes consulares, qui tibi persa ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subsell

rum nudam atque inanem reliquerunt. »

9. C'est dans cette occasion qu'il prononça la Ire Catilinaire.

10. Προσέταξεν est une expression inexacte. Cicéron ne donna point Catilina l'ordre de quitter la ville, ce qui eût pu être considéré com un abus de pouvoir: il le lui conseilla. On peut encore lire son d cours, qui est conservé. Cicéron dévoila, en présence de Catilina, toute conjuration; et celui-ci, épouvanté de voir le complot percé à jour, et se sentant plus en sûreté à Rome, s'empressa de sortir de la ville.

11. Cicéron, I<sup>re</sup> Catil., v. 10. Magno me metu liberabis, dummodo im

me atque te murus intersit. .

étaient C. Cornelius, chevalier romain (voy, Cicéron, Pro Sulla VI, 18 xvIII, 52; Salluste, Cat., 28), et L. Vargunteius, sénateur (Salluste, ibis 5. Salluste, ibid.: « Sicuti salutatum introire ad Ciceronem ac de imp viso domui suae imparatum confodere. »

<sup>7. &#</sup>x27;Iδουμένον . . . . ἀνιόντων. Amyot traduit exactement: « Lequel situé à l'entrée de la rue Sacrée, ainsi que l'on monte au mont Palatin La via Sacra, d'ailleurs, ne montait pas au Palatin: Plutarque ne s' pas exprimé avec une suffisante clarté. « Vers l'arc de Titus, dit M. Be sier (*Promenades archéologiques*, chap. 11), une rue se détache de la v. Sacrée et monte droit vers la colline (du Palatin) . . . : c'était la rue montée Palatine, clivus Palatinus. A peine s'y est-on engagé qu'on r contre les assises encore visibles d'une grande porte . . . » C'était la Ve porta ou porta Mugonia, percée dans l'enceinte de Romulus. En fouille à droite de cette porte, on a retrouvé, il y a une vingtaine d'années, fondations d'un très ancien temple. « Ce temple, on n'en peut guère de ter, est celui de Jupiter Stator, un des plus célèbres de Rome, et c jusqu'ici les archéologues mettaient à leur fantaisie un peu partout, fai d'en savoir l'emplacement véritable.» - Avióviov, génitif abso lorsqu'on monte au Palatin.

λένας εύθυς εξελθών μετά τριακοσίων δπλοφόρων, και περιστησάνερος αύτω δαβδουγίας ώς ἄργοντι καὶ πελέκεις, καὶ σημαίας Επετερόμενος, πρός τον Μάλλιον εγώρει καὶ, δισμυρίων δμοῦ τε συνηθροισμένων, επήει τας πόλεις αφιστάς και αναπείθων. ώστε, τοῦ πολέμου φανεροῦ γεγονότος, τὸν Αντώνιον ἀποσταλέτνου διαμαγούμενον.

### CHAPITRE XVII.

Τούς δ' ύπολειφθέντας έν τη πόλει των διεφθαρμένων ύπὸ **ΕΟῦ Κατιλίνα συνήγε καὶ παρεθάρουνε Κορνήλιος Λέντλος, Σούρας** Επείκλησιν, ανήρ γένους μεν ενδόξου, βεβιωκώς δε φαύλως και δι' ₹ Αγειαν έξεληλαμένος της βουλης πρότερον, τότε δὲ στρατηγών το δεύτερον, ώς έθης έστι τοις έξ υπαρχής ανακτωμένοις το Βουλευτικόν άξιωμα(1). Λέγεται δέ και την επίκλησιν αυτώ γε-➤ €σ θαι τὸν Σούραν ἐκ τοιαύτης αἰτίας. Ἐν τοῖς κατὰ Σύλλαν **Χ**Εδνοις ταμιεύων, συχνά των δημοσίων χρημάτων απώλεσε καί 🗗 ε εφθειρεν. Αγανακτούντος δε του Σύλλα και λόγον απαιτούντος 🗫 τη συγκλήτω, προσελθών όλιγώρως πάνυ και καταφρονητικώς, λόγον μέν οὐχ ἔφη διδόναι, παρείχε δὲ τὴν χνήμην, ώσπερ εἰώ-🗢 ασιν οι παϊδες, ήταν εν τῷ σφαιρίζειν διαμάρτωσιν(²). Έχ Το ετου(\*) Σούρας παρωνομάσθη σούραν γάρ οί 'Ρωμαΐοι την 🔫 την λέγουσι. Πάλιν δε δίκην έχων και διαφθείρας ενίους των 🗪 🗷 αστών, έπεὶ δυσὶ μόναις ἀπέφυγε ψήφοις, ἔφη παρανάλωμα **γεγονέναι το θατέρφ πριτή δοθέν άρπειν γάρ εί παί μιά ψήφφ** Ε το νον απελύθη (4). Τοῦτον, ὄντα τῆ φύσει τοιοῦτον καὶ κεκινη-

Ch. XVII.] 1. « Quand un sénateur s'était par sa conduite, rendu indigne de faire partie du sénat, les censeurs avaient le droit de l'exclure, lors de leur révision de la liste sénatoriale; le sénateur ainsi déchu était dit senatu otus. Il n'y avait point de déshonneur permanent attaché à cette peine disciplinaire; il restait possible à l'intéressé de reconquérir son rang de Chateur, soit en se faisant de nouveau élire à une charge qui conférait de droit l'admission au sénat, soit en obtenant des censeurs qui succédaient à ceux qui avaient fait la radiation, la réintégration pure et Simple.

<sup>2.</sup> In ludo puerili pilae, qui peccaverat, suram dabat, nimirum crus Prolatum pila feriendum dabat. (Turnèbe.)
3. On a pourtant remarqué (Wolf's Literar. Analetten, I, 509) que ce Lentulus n'est pas le premier personnage de la famille qui ait porté le cognomen de Sura.

<sup>4.</sup> Επεί . . . ἀπελύδη. Amyot: «Et ayant esté absouls par deux voix de Plus tant seulement qu'il eut en sa faveur, il dit qu'il avoit perdu l'argent qu'il avoit baillé à l'un de ces deux juges-là, pour ce que luy estoit assez d'estre absouls par une seule voix de plus.

μένον έπο του Κακιλίνα, προσφεία θειραν έλπίσε κεναίς ψευδομάντεις και γώντες πεπλασμένα και τρησμούς άδοντες, ώς έχ τών Librileian (5), moodelnever einconevor eina in Pour Koonλίους τρείς μονώργους ων δύο μέν ήδη πεπληρωχέναι(6) τὸ γρεών, Κίνναν τε και Σέλλαν, τρίτω δε λοιπώ Κορνηλίω έκωμ φέροντα την μοναργίαν ήχειν τον δαίμονα, και δείν πάντως δέγεσθαι και μή διαφθείσειν μέλλοντα τούς καιρούς (7), ώσπερ Καtilivac.

# CHAPITRE XVIII.

Οὐδέν ούν ἐπενόει κακὸν ὁ Λέντλος ἰάσιμον, ἀλλ' ἐδέδοκ κοί! την βουλήν απασαν αναιρείν και των άλλων πολιτών όσου= ναιντο, τήν τε πόλιν αὐτήν κατεμπιμπράναι(2), φείδεοθαεί 18 μηδενός ή των Πομπηΐου τέχνων ταῦτα(3) δ' εξαρπασαμένους έχειν υφ' αυτοίς και φυλάττειν όμηρα των πρός Πομπήϊον 💐 λύσεων ήδη γάρ έφοίτα πολύς λόγος καὶ βέβαιος ύπέρ α κατιόντος από της μεγάλης στρατείας(4). Καὶ νύξ μέν ως = πο προς την επίθεσιν μία των Κρονιάδων (5), ξίφη δε και στυππ 100 καί θείον εἰς τὴν Κεθήγου (6) φέροντες οἰκίαν ἀπέκρυψαν.

5. Ως έχ τῶν Σιβυλλείων, «qu'ilz disoient estre extraittes des livres

la Sibylle. (Amyot.)
6. Πεπληρωχέναι. Cet infinitif et les suivants, ηχειν et δείν, dépendes mots έλεγον οἱ ψευδομάντεις sous-entendus, et dont l'idée, content dans προσδιέφθειραν έλπίσι ετλ., domine toute la phrase.

7. Διαφθείρειν μελλοντα τους χαιρούς, claisser perdre les occasions em

trop dilayant.» (Amyot.) Ch. XVIII.] 1. Ἑδέδοχτο, « visum erat eis, » les conjurés avaient décidé. 2. Cicéron, IIIº Catil., 1v, 8: « Quum urbem ex omnibus partibus, quenadmodum descriptum distributumque erat, incendissent caedemque infinitan civium fecissent, . etc.

3. Ταῦτα (τὰ τέκνα).

4. Ἡδη . . . στρατείας. Amyot: «Car il estoit jà grand bruit, et le tenoit on pour tout asseuré, qu'il retournoit des grandes guerres et conquestes qu'il avoit faictes ès païs d'Orient.» Comp. Vie de Démostà., ch. 1, p. 317:

ώς ὁ πολύς κρατεί λόγος.

5. Originairement, et encore au moment de la conjuration de Catilina, les Saturnales ne duraient qu'un jour: cette fête tembait alors le 19 decembre. A la suite de la réforme du calendrier par Jules César, elle fut reportée au 17 décembre. Puis, sous Auguste, pour remire au 19 ses anciennes prérogatives, on fit durer les Saturnales trois jours, du 17 au 19. Tibère les prolonges encore d'un jour, et enfin Caligula permit un cinquième jour. — En disant min reir Kaomadur, Plutarque commet un anachronisme.

6. C. Cethegus (de la gens Cornelia), ne semble avoir rempli d'antre charge que la questure, à la suite de quoi il était entre au sénat.

 $^{
m d}$ θας δὲ τάξαντες έχατὸν καὶ μέρη τοσαῦτα τῆς  $^{
m c}$ Ρώμης $^{
m (7)}$ , ξχαστον έφ' εκάστω διεκλήρωσαν, ώς δι' όλίγου πολλών αναψάντων φλέγοιτο πανταχόθεν ή πόλις. "Αλλοι δε τους όχετους εμελλον εμφράξαντες αποσφάττειν τοὺς ὑδρευομένους(8).

Πραττομένων δὲ τούτων, ἔτυχον ἐπιδημοῦντες 'Αλλοβρίγων (9) δύο πρέσβεις, έθνους μάλιστα δή τότε πονηρά πράττοντος(10) καὶ βαρυνομένου (11) την ήγεμονίαν, Τούτους οι περί Λέντλον ωφελίμους ηγούμενοι πρός το κινήσαι καὶ μεταβαλείν την Γαλατίαν ἐποιήσαντο συνωμότας. Καὶ γράμματα μὲν αὐτοῖς πρὸς τὴν έκει βουλήν (12), γράμματα δὲ πρὸς Κατιλίναν ἔδοσαν, τῆ μὲν (18) πισγνούμενοι την έλευθερίαν, τον δε Κατιλίναν παρακαλούντες λευθερώσαντα τους δούλους έπι την 'Ρώμην έλαύνειν. Συναπέτελλον δέ πρός Κατιλίναν μετ' αὐτῶν Τίτον τινὰ Κροτωνιάην (14) κομίζοντα τὰς ἐπιστολάς. Οἶα δ' ἀνθρώπων ἀσταθμήτων αὶ μετ' οίνου τὰ πολλὰ καὶ γυναικῶν ἀλλήλοις ἐντυγχανόντων ουλεύματα πόνω καὶ λογισμῶ νήφοντι καὶ συνέσει περιττῆ διώων ὁ Κικέρων(16), καὶ πολλούς μεν έχων έξωθεν επισκοπούντας α πραττήμενα καὶ συνεξιχνεύοντας αὐτῷ, πολλοῖς δὲ τῶν μετέεεν τῆς συνωμοσίας δοχούντων διαλεγόμενος χρύφα καὶ πιστοὺς

<sup>7.</sup> Salluste, Catil., 43: «Statilius et Gabinius uti cum magna manu DUO-Simul opportuna loca urbis incenderent. Appien, Guerres civiles, 3: Έτερους εν δυώδεχα τόποις εμπιμπράναι την πόλιν και διαρπάζειν, και κατακτείνειν τους άριστους. — Le mot έκατόν, dans le texte de Plutarsemble être une faute de copie pour δωδέχατον.

<sup>8.</sup> Άλλοι . . . ὑδρευομένους. Amyot: «Il y avoit d'autres hommes compour estoupper les canaulx et conduits par où l'eau venoit en la le, et occire aussi ceulx qui vouldroient prendre de l'eau pour esteindre

<sup>9.</sup> Les Allobroges, peuple de la Gaule Narbonaise, habitaient une partie Dauphiné et presque toute la Savoie. — Pour les détails de cet épi-Ode de la conjuration, voyez les chapitres 40 - 45 de Salluste.

<sup>10.</sup> Πονηρά πράττοντος, se trouvant dans une situation misérable (à cause des dettes dont ils étaient accablés).

<sup>11.</sup> Βαρυνομένου est construit et doit s'entendre comme βαρέως φέροντος.

Την έκει βουλην, «le conseil de leur pays.» (Amyot.)
 Τη μὲν βουλη, c'est-à-dire τῆ ἐκεῖ.
 Τίτον τινὰ Κροτωνιάτην. Il arrive quelquefois à Plutarque de désigner ainsi des personnes, simplement par leur prénom suivi du nom de leur ville natale (p. ex. au chapitre xxix, διὰ Τύλλου τινὸς Ταφαντίνου). Le nom de ce « Titus de Crotone » était Vulturcius, à ce que nous apprennent Salluste (44), Cicéron (III.º Catil. 11, 4) et Appien (Guerres ci-

viles, II, 4). 15. Οἰα δ' ἀνθρώπων . . . . διώχων ὁ Κικέρων. Construisez: 'Ο δὲ Κιτέρου, διώχων πόνω κτλ. . . . (τούτων τὰ) βουλεύματα (τοιαῦτα ὅντα) οἰα ἐνθοούπων κτλ. . . . . Amyot: «Mais tous leurs conseilz et toutes leurs lélibérations, comme d'hommes étourdis, qui ne se trouvoient jamais en-

εύρων (18), έγνω την πρός τους ξένους (17) χοινολογίαν και νυχτὸς ἐνεδρεύσας ἔλαβε τὸν Κροτωνιάτην καὶ τὰ γράμματα, συνεργούντων άδήλως των 'Αλλοβρίνων.

### CHAPITRE XIX.

"Αμα δ' ἡμέρα βουλήν άθροίσας εἰς τὸ τῆς 'Ομονοίας ἱερόν (1) έξανέγνω τὰ γράμματα, καὶ τῶν μηνυτῶν διήκουσεν. "Εφη δέ κα Σιλανός Ιούνιος (2) άκηκοέναι τινάς Κεθήγου λέγοντος ώς έπα τοί τε τρεῖς (3) καὶ στρατηγοί τέτταρες άναιρεῖσθαι μέλλουσι Τοιαύτα δ' έτερα καὶ Πείσων, άνηρ ὑπατικός (4), εἰσήγγειλε. Γάϊο δέ Σουλπίκιος, είς των στρατηγών, ἐπὶ τὴν οἰκίαν πεμφθείς τοι Κεθήγου, πολλά μεν εν αυτή βέλη και οπλα, πλείστα δε ξίφ καὶ μαγαίρας εὖρε (5) νεοθήκτους ἀπάσας. Τέλος δέ, τῷ Κροτω νιάτη ψηφισαμένης άδειαν έπὶ μηνύσει της βουλής, έξελεγγθεί ό Δέντλος απωμόσατο την αρχήν (στρατηγών γαρ ετύγχανε), και την περιπόρφυρον εν τη βουλή καταθέμενος, διήλλαξεν έσθητ τη συμφορά πρέπουσαν. Ούτος μέν ούν και οι σύν αὐτῷ παρε δόθησαν είς άδεσμον φυλακήν τοῖς στρατηγοῖς (6).

semble si non en yvrongnant avec folles femmes, estoient facilement des converts par Ciceron, qui les alloit espiant et recherchant avec grand

converts par Ciceron, qui les anoit espiant et recherchant avec grand sollicitude (πόνω), sobre jugement (λογισμῷ νήφοντι), » etc.

16. Καὶ πιστούς εὐφών, et ayant tronvé en eux des émissaires sûrs. — Au lieu de ces mots, qu'on peut conjecturer être ce qu'avait écrit Plu tarque, les manuscrits portent καὶ πιστεύων, «et se fiant à eux ». Cela n va nullement avec le contexte, puisque la confiance que Cicéron pouvai avoir dans les révélations qui lui étaient faites, n'était pour rien dans l sûreté de ses informations. S'il était bien informé, c'est qu'on lui rappor tait tout fidèlement.

17. Eévovs, les ambassadeurs Allobroges.

Ch. XIX.] 1. Le temple de la Concorde, aujourd'hui entièrement détruit sait sur la droite en montant le clivus Capitolinus. (Voy. les deux plans d Forum au temps de la république et de l'empire dans les Promenade archéologiques de M. Boissier.) — Cette séance se tint le 3 décembre. 2. « Julius Silanus, consul désigné, voy. chap. xiv, à la fin. »

3. Savoir Cicéron, consul de l'année, et les deux consuls désignés pou l'année suivante, Silanus et Murena.

4. Consularis. C. Calpurnius Pison avait été consul quatre ans aups

ravant, 67 avant J.-C.

5. Cicéron. IIIº Catilin., III, 8: « Atque interea statim admonitu Allo brogum C. Sulpicium praetorem, fortem virum, misi, qui ex aedibus Cethegi si quid telorum esset, efferret: ex quibus ille maximum sicarum numerum e gladiorum extulit. »

6. Salluste, Catil., 47: «Senatus decernit uti, abdicato magistratu (anw

- Ηδη δ' εσπέρας ούσης καὶ τοῦ δήμου παραμένοντος άθρόως, σε ροελθών δ Κικέρων, καὶ φράσας τὸ πράγμα τοῖς πολίταις (¹), χαὶ προπεμφθείς(8), παρηλθεν είς οικίαν φίλου γειτνιώντος. ετειδή (9) την εκείνου γυναϊκές κατείχον ίεροις απορρήτοις δργιάζουσαι θεόν, ην 'Ρωμαϊοι μεν 'Αγαθτ'ν (10), "Ελληνες δε Ιυναικείαν ονομάζουσιν. Έθυετο δ' αυτή κατ' ένιαυτον έν τη οίκία τοῦ ὑπάτου (11) διὰ γυναικὸς ἢ μητρὸς αὐτοῦ, τῶν Ἑστιάδων σε αρθένων παρουσών, Είσελθών (12) ούν δ Κικέρων, καὶ γενόεεενος καθ' αυτόν(18), ολίγων παντάπασιν αυτῷ παρόντων, ἐφρόν-**Ξεζεν** (14) ὅπως χρήσαιτο τοῖς ἀνδράσι. Τήν τε γὰρ ἄκραν καὶ **στ θοσήχουσαν** άδιχήμασι τηλιχούτοις τιμωρίαν έξηυλαβείτο χαί κατώχνει, δι' επιείχειαν ήθους άμα, και ώς μη δοκοίη της έξουσίας άγαν έμφορεϊσθαι καὶ πικρώς έπεμβαίνειν ανδράσι γένει τε πεώτοις καὶ φίλους δυνατούς ἐν τῆ πόλει κεκτημένοις μαλακώτε **Θ**ον δὲ χρησάμενος, ωρρώδει τὸν ἀπ' αὐτῶν κίνδυνον (15). γὰ ρ ἀγαπήσειν (16) μετριώτερον τι θανάτου παθόντας, άλλ' εἰς άσταν άναρραγήσεσθαι τόλμης, ώς μετά τῆς παλαιᾶς κακίας νέαν

<sup>&</sup>quot;Θσατο την ἀρχήν), Lentulus itemque ceteri (οὐτος και οι σὺν αὐτῷ) in liberis Clastodiis (εἰς ἄδεσμον φυλακην) habeantur. Itaque Lentulus P. Lentulo Spentheri, qui tum ædilis erat, Cethegus Q. Cornificio, Statilius C. Caesari, ferinius M. Crasso, Caeparius Cn. Terentio senatori traduntur. L'expension τοῖς στρατηγοῖς qu'emploie Plutarque est incaete. — Après την πεθεπόρφυρον, sous-entendez ἐσθῆτα: la toge prétexte (c.-à-d. purpura prae-te am, bordée de pourpre), insigne des hautes magistratures. — Διήλ-

Popua βείν, prit en échange.

7- Ce fut la troisième Catilinaire qu'il prononça dans cette occasion.

8. Προπεμφθείς, «reconvoyé par tout ce peuple.» (Amyot.)

9. Επειδή, dans le sens de έπει, να que (emploi assez rare).

10. Οργιάζουσαι θεόν, fêtant la déesse. — Il sera de nouveau question

10. Το βείνουσαι θεόν, fêtant la déesse. — Il sera de nouveau question mystères de la Bonne Déesse au chap. xxvIII.

de cette fête, où la présence des hommes était interdite, la maison de des consuls ou des préteurs.

<sup>2.</sup> Εἰσελθών (dans la maison de l'ami).

<sup>12.</sup> Εἰσελθών (dans la maison de l'ami).
13. Γενόμενος καθ' αὐτόν, s'étant renfermé en soi-même.
14. Ἐφοντιζεν κτλ. Salluste, 46: «Απχίμε erat dubitans, in maxumo scetantis civibus deprehensis, quid facto opus esset (ὅπως χρησαιτο τοῖς ἐκοις): pænam (την γὰρ ἄκραν τιμωρίαν) sibi oneri (ἐξηυλαβεῖτο . . . κετένοις), impunitatem (μαλακώτερον δὲ χρησάμενος, = εἰ μαλακώτερον εκ χρήσαιτο) perdundae rei publicae (ὡρρώδει τὸν ἀπ' ἐκείνων κίνδυνον) credebat.
15. Cf. la note 7 du ch. ΧΙΥ.
16. ᾿Αγαπήσειν, et plus loin, δόξειν. Ces infinitifs dépendent de ὑπελάμ17. ὑτο, ou de quelque verbe de ce sens, qui est sous-entendu, mais dont de, qu'a fait naître ἐφρόντιζεν un peu plus haut, persiste jusqu'à la fin

εν, ψετο, ou de quelque verbe de ce sens, qui corona control de la fin es, qu'a fait naître εφρόντιζεν un peu plus haut, persiste jusqu'à la fin es, qu'a fait naître εφρόντιζεν un peu plus haut, persiste jusqu'à la fin es, qu'a fait naître εφρόντιζεν αναπάσειν αντούς ώττο, εί μ. τ. 3. τος, qu'a tait naitre εφροντιζεν αιι μου μιας παιών, μετολούς ψετο, εξ μ. τ. 3.

Επtendez: Ου γαρ άγαπησειν αυτούς ψετο, εξ μ. τ. 3.

δογήν προσλαβόντας · αὐτός τε δόξειν ἄνανδρος καὶ μαλακός, οὐδ άλλως δοχών (17) εὐτολμότατος είναι τοῖς πολλοῖς.

### CHAPITRE XX.

Ταύτα του Κικέρωνος διαπορούντος (1), γίνεται τι ταϊς γυναιξ θυούσαις σημείον. Ο γάρ βωμός, ήδη του πυρός κατακεκοιμήσ θαι(2) δοκούντος, έκ της τέφρας καὶ τών κατακεκαυμένων φλοιώ φλόγα πολλήν ανήκε καὶ λαμπραν. 'Υφ' ής αι μεν άλλαι(3) διε πτοήθησαν, αι δ' ιεραί παρθένοι (4) την του Κικέρωνος γυναίκ Τερεντίαν εκέλευσαν ή τάχος(5) χωρείν πρός τον άνδρα καί κε λεύειν(6) οίς έγνωκεν έγχειρείν ύπερ της πατρίδος, ώς μέγ πρός τε σωτηρίαν καὶ δόξαν αὐτῷ τῆς θεοῦ φῶς διδούση Ή δὲ Τερεντία (καὶ γὰρ οὐδ' ἄλλως ἦν πραεῖά τις οὐδ' ἄτολμο την φύσιν, άλλα φιλότιμος γυνή και μαλλον, ώς αὐτός φησιν Κικέρων(7), των πολιτικών μεταλαμβάνουσα παρ' έκείνου φροι τίδων η μεταδιδούσα των οιχιαχών έχείνω) ταὐτά τε πρός αὐτό έφρασε καὶ παρώξυνεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας · ὁμοίως δὲ καὶ Κοίντο δ άδελφὸς(8) καὶ τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας εταίρων Πόπλιος Νιγι διος(9), ο τὰ πλείστα καὶ μέγιστα παρά τὰς πολιτικάς έγρητ πράξεις (10).

Τη δ' ύστεραία, γινομένων έν συγκλήτω λόγων περί τιμωρία

Ch. XX.] 1. Ταῦτα τοῦ Κικέρωνος διαπορούντος. Amyot: «Ainsi que C ceron estoit en ces doubtes. »

 At μὲν ἄλλαι, les autres femmes (qui étaient présentes).
 At δ' ἱεραὶ παρθένοι, c.-à.-d. al Ἑστιάδες.
 Hι τάχος, comme οἰς ομ ἔσον τάχος. 5. Hι τάχος, comme ως ου όσον τάχος, ως τάχιστα, ή τάχιστα, etc., toute locutions pour dire: bien vite, le plus vite possible.

6. Εχέλευσαν χελεύειν έγχειρεῖν, lui dirent de dire (à son mari) de s mettre à exécuter — οἰς ἔγνωχεν ὑπὲρ χτλ., «ce qu'il avoit en pensée pou l'utilité de . . . .» (Amyot.)

7. Le passage où Cicéron a dit cela ne se retrouve pas dans ses œuvre aujourd'hui conservées.

8. Κόϊντος ὁ ἀδελφός, son frère Quintus.

9. P. Nigidius Figulus, «le plus savant des Romains après Varron,» trè lié avec Cicéron de par leurs communes discussions philosophiques (car

10. Τὰ πλείστα και μέγιστα jouent le rôle d'adverbes auprès de έχρητο Παρά τὰς πολιτικάς πράξεις, dans le gouvernement des affaires publiques

<sup>17.</sup> Oὐδ' ἄλλως δοχών, lui qui đéjà ne passait pas pour, ou, comme A myot, « avec ce que d'ailleurs il n'estoit pas tenu fort hardy. »

<sup>2. «</sup> Nous disons de même: « un feu assoupi. » Virgile: sopitos suscite

των ανδρών, ο πρώτος γνώμην έρωτηθείς(11) Σιλανός είπε την Εσχάτην δίκην δουναι προσήκειν άχθέντας είς το δεσμωτήριον Καὶ τούτω προσετίθεντο (12) πάντες έφεξης μέχρι Γαΐου Καίσα-**Φ**Ως (18), τοῦ μετὰ ταῦτα δικτάτορος γενομένου. Τότε δὲ νέος ων (14) έτι, καὶ τὰς πρώτας έγων τῆς αὐξήσεως ἀργάς, ἤδη δὲ καὶ τη πολιτεία και ταις έλπίσιν εις εκείνην την όδον εμβεβηκώς, ή τὰ 'Ρωμαίων εἰς μοναρχίαν μετέστησε πράγματα, τοὺς μὲν ἄλλους ελάν θανε, τῷ δὲ Κικέρωνι πολλάς μὲν ὑποψίας, λαβὴν δ' εἰς έλεγχον ούδεμίαν παρέδωκεν · άλλά καὶ λεγόντων ήν ενίων ακούειν ώς, εγγύς έλθων άλωναι, διεκφύγοι τον ανδρα 16). Τινές δέ φασι πε ριεδείν (16) έχοντα καὶ παραλιπείν την κατ' έκείνου μήνυσιν φόβω των φίλων αὐτοῦ καὶ τῆς δυνάμεως παντὶ νὰο είναι ποόδηλον ότι μαλλον αν εκείνοι (17) γένοιντο προσθήκη Καίσαρι σωτη είας ἢ Καϊσαρ ἐχείνοις χολάσεως.

### CHAPITRE XXI.

 $\mathbf{E}$ ττεὶ  $\mathbf{\delta}'$  οὖν ή γνώμη περιῆλθεν εἰς αὐτόν $(\mathbf{1})$ , ἀναστὰς $(\mathbf{2})$  ἀπεφ το (8) μή θανατοῦν τοὺς ἄνδρας, ἀλλὰ τὰς οὐσίας είναι δημοσέσες, αὐτοὺς δ' ἀπαχθέντας εἰς πόλεις τῆς Ἰταλίας, ας αν δοκῆ Κεχερωνι, τηρεϊσθαι δεδεμένους, άχρι αν οδ καταπολεμηθη Κατι λένας(4).

<sup>1.</sup> On dit ἐρωτῶ τινα γνώμην, je demande à quelqu'un son avis; d'où, Passif, ξοωτάται τις γνώμην, on demande à quelqu'un son avis.

2. Τούτω προσετίθεντο, se rangèrent à son avis.

3. Γαΐου Καίσαρος, Jules César.

4. Il avait alors 87 ans.

<sup>15.</sup> Τον ἄνδοα, Cicéron.

<sup>6.</sup> Περιιδείν, sous-entendu Κιχέρωνα (sujet de cet infinitif).

7. Ἐκεῖνοι, les conjurés. Voici une paraphrase des paroles de Plutarque, les certimé ici ni avec simplicité ni avec une parfaite clarté: λον αν οι συνωμόται συστωθείεν Καίσαρι σωθέντι διὰ τους φίλους η κο-έντι συγκολασθείεν. Amyot: «Il estoit tout apparent que si l'on met-Caesar au nombre des accusez, il seroit plus tost cause de leur faire

Caesar au nombre des accusez, il seroit plus tost cause de leur la vie à etla, que eula de la faire perdre à luy. Le XXI.] l. Ἐπεὶ ἡ γνώμη περιῆλθεν εἰς αὐτόν, mot à mot: «Lorsque en faisant le tour vint à lui;» quand son tour vint de dire son avis.» «Les sénateurs parlaient de leur place, en se tenant debout. Il n'y au de le capat.» pas de tribune dans le sénat.

<sup>3 -</sup> Comparez le discours que Salluste (51) met dans la bouche de César.
4 - Salluste: « Placet igitur eos dimitti et augeri exercitum Catilinae? Mi-Salluste: «Placet igitur eos aimitti et auget, exercision carrindo. In Sed ita censeo: publicandas eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos municipia, quae maxime opibus valent.» Mais César ajoutait: «Neu de eis postea ad senatum referat, neve cum populo agat,» ce qui était

Ούσης δε της γνώμης επιειχούς (5) και του λέγοντος είπει δυνατωτάτου, δοπήν δ Κικέρων προσέθηκεν οὐ μικράν. Αυτογὰρ ἀναστὰς ἐνεγείρησεν εἰς ἑκάτερον (6), τὰ μὲν τὴ προτέρα, το δέ τη γνώμη Καίσαρος συνειπών, οί τε φίλοι πάντες οιόμενοι τῷ Κικέρωνι λυσιτελείν τὴν Καίσαρος γνώμην (ήττον γάρ ἐπ αίτίαις έσεσθαι μή θανατώσαντα τοὺς άνδρας) ήροῦντο την δευτέραν μάλλον, ώστε καὶ τὸν Σιλανὸν αὐθις μεταβαλλόμενον παραιτεισθαι (7) και λέγειν ώς οὐδ' αὐτὸς είποι θανατικήν γνώμην έσχάτην γὰρ ἀνδρὶ βουλευτή 'Ρωμαίων δίκην είναι τὸ δεσμωτήριον (8).

Είρημένης δὲ τῆς γνώμης, πρώτος ἀντέχρουσεν αὐτη Κάτλος Λουτάτιος (9) · είτα διαδεξάμενος (10) Κάτων (11), καὶ τῷ λόγω σφοδρώς συνεπερείσας επί τον Καίσαρα την υπόνοιαν, ενέπλησι θυμοῦ καὶ φρονήματος την σύγκλητον, ώστε θάνατον καταψηφίσασθαι των ανδρων (12).

Περί δὲ δημεύσεως χρημάτων ἐνίστατο (13) Καϊσαρ, οὐκ ἀξιῶι τὰ φιλάνθρωπα τῆς ξαυτοῦ γνώμης ἐκβαλόντας ἐνὶ γρήσασθαι το σχυθρωποτάτω, Βιαζομένων δὲ πολλών(14), ἐπεκαλείτο τοὺς δη

demander la détention à perpétuité. (Cf. Cicéron, IVe Catilin., v, 10 AETERNIS tenebris vinculisque mandare.) Plutarque a mal compris.

5. Cicéron qualifie César, dans la IVe Catilinaire (v, 10), à propos de l'avis qu'il ouvrit dans cette circonstance, de «homo mitissimus atque le nissimus. >

6. «Ένεχείφησεν a ici le sens de ἐπεχείφησε, terme de rhétorique, plu usité sous la forme de substantif, ἐπιχείφημα et ἐπιχείφησες. La traduction littérale serait: «il manœuvra vers l'un et l'autre des deux côtés,» il ar rangea son discours de manière à tenir la balance entre les deux avi opposés... Plutarque ne fait pas assez entendre que Cicéron, tout en ba lançant l'opinion de César et de Silanus, laisse voir clairement qu'il pré fère la seconde.» Le discours de Cicéron dont il s'agit ici, c'est notre IV

 Παραπεῖσθαι, s'excuser (de revenir sur son avis).
 Voici ce que dit Salluste (50) de Silanus: «D. Junius Silanus, prima sententiam rogatus quod eo tempore consul designatus erat, de eis suppli cium sumendum decreverat: isque postea, permotus oratione C. Caesaris pedibus in sententiam Tiberi Neronis iturum se dixerat, qui de ca re prac sidiis additis referundum censuerat.»

9. Q. Lutatius Catulus Capitolinus, dont le surnom vient de ce qu'i reconstruisit le Capitole (brûlé l'an 83 av. J.-C.).

10. Διαδεξάμενος, comme en latin excipiens sermonem.

11. Caton d'Utique. Voy. le discours que lui fait prononcer Salluste (52) 12. Των ανδρών, et de nouveau, au commencement du chapitre suivant τους ανδρας, les conjurés.

13. «Evioraoda signifie, non pas insister, mais résister.»

14. Βιαζομένων πολλών, «mais pource que le plus grand nombre le gagnoit et l'emportoit contre luy. » (Amyot.)

**ειάρχο**υς. Οἱ δ' οὐχ ὑπήχουον, άλλὰ Κικέρων αὐτὸς ἐνδοὺς ἀνῆκε πρη πεοί δημεύσεως γνώμην.

#### CHAPITRE XXII.

Εχώρει δὲ μετὰ τῆς βουλῆς ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οὐκ ἐν ταὐτῷ δε στάντες ήσαν, άλλος δ' αλλον εφύλαττε τῶν στρατηγῶν (1). Καὶ πρεύτον έκ. Παλατίου παραλαβών τον Λέντλον(2) ήγε διά τῆς  $^{ullet}I ullet arrho ar{lpha}$ ς δδο $arrho (^8)$  καὶ τῆς άγο $arrho ar{lpha}$ ς μέσης, τῶν μὲν ἡγεμονικωτάτων ανδρων κύκλω περιεσπειραμένων και δηρυφηρούντων, τηῦ δὲ δήμου φρίττοντος τὰ δρώμενα καὶ παριέντος (4) σιωπῆ, μάλιστα δὲ τών νέων, ώσπες ίεροῖς τισι παιρίοις άριστοκρατικής τινος έξουσέας τελεισθαι μετά φόβου και θάμβους δοκούντων (5). Διελθών δε την άγοραν και γενόμενος πρός τῷ δεσμωτηρίφ(6), παρέδωκε τὸ Μέντλον τῷ δημίω καὶ προσέταξεν ανελεῖν εἰθ' έξῆς τὸν Κέ Τηγον, καὶ οῦτω τῶν ἄλλων ξκαστην καταγαγών ἀπέκτεινεν(1). Θεών δὲ πολλούς ἔτι τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας(8) ἐν ἀγορᾶ

Ch. XXII.] 1. Voy. la note 6 du chap. xix. Il paraît par ce passage que Lentulus Spinther, chez qui était gardé ulus, habitait le Palatin. (Sur ce quartier de Rome, voy. la note 10

du ch. vIII.

- Tṛṣ 'Iṣṇāṣ oʻđoũ «Le nom de la voie Sacrée rappelle les plus grands sonirs de Rome. On l'avait donné, dit-on, à cette rue, à cause des céronies religieuses dont, à certains jours, elle était le théâtre . . . C'est l'avait donnés allaient au Capitole. On la voit encore aujourd'hui 

Των νεών . . . τελείσθαι . . . δοχούντων. Il semblait aux jeunes gens η était à les initier à de certains mystères nationaux. — Μετά φόβου κάμβους tombent, non sur δοχούντων, mais sur τελείσσαι. Dans les 3άμβους, tombent, non sur δοχουντων, mais sur τελεισσαι. Dans les tères d'Éleusis, par exemple, on éprouvait les initiés par des spectacles yants. — Le génitif ἀριστοχοπικῆς τινος ἐξουσίας, qui dépend de ἰεροῖς πατρίοις, veut sans doute dire «mystères célébrés par une sorte de pance aristocratique.» Amyot rend cela par «mystère joué de puissance aristocratique.» Amyot rend cela par «mystère joué de puisse absolue par les plus gros personnages de la ville.» Plutarque ne s'est par les plus gros personnages de la ville.»

e absolue par les plus glos personnes exprimé ici dans un style clair.

exprimé ici dans un style clair.

τῷ δεσμωτηρίφ, le carcer Tullianus (consultez un plan de Rome antique). Cette prison était située presque en face de l'endroit où débouchait le porte du Capitole, un peu au-dessous du c). Cette prison etait située presque en lace de l'autre de dessous du te de la Concorde (cf. la note 1 du chap. xix).

j - Απέχτεινεν, c'est-à-dire: les fit mettre à mort. Nous disons de même: bâti, pour: j'ai fait bâtir une maison.

Τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας, de ceux qui faisaient partie de la con-

juration.

συνεστώτας άθρόους καὶ την μέν πράξιν άγνοοῦντας, την δὲ νύπτ προσμένοντας, ώς έτι ζώντων των ανδρών και δυναμένων έξαρ παγήναι, φθεγξάμενος μέγα πρός αὐτούς, «"Εζησαν(9)» εἶπεν. Ούτω δὲ 'Ρωμαίων οἱ δυσφημεῖν μή βουλόμενοι τὸ τεθνάναι σημαίνουσιν.

"Ηδη δ' ην έσπέρα, καὶ δι' άγορᾶς ἀνέβαινεν εἰς την οικίαν(10)..... οὐκέτι σιωπη (11) τῶν πολιτῶν οὐδὲ τάξει προπεμπόντων αὐτόν, άλλα φωναίς και κρότοις δεγομένων, καθ' ους γένοιτο (12), σωτέρα καὶ κτίστην ἀνακαλούντων τῆς πατρίδος. Τὰ δὲ φῶτα πολλά κατέλαμπε τοὺς στενωπούς (18), λαμπάδια καὶ δᾶδας ἱστάντων (14) έπὶ ταῖς θύραις. Δὶ δὲ γυναίκες ἐκ τῶν τεγῶν προύφαινον (15) έπὶ τιμή καὶ θέα τοῦ ἀνδρὸς, ὑπὸ πομπή των ἀρίστων μάλα σεμνώς ανιόντος · ών οι πλείστοι, πολέμους τε χατεργασάμενοι μεγάλους καὶ διὰ θριάμβων εἰσεληλακότες καὶ προσεκτημένοι (16) γην και θάλατταν ούκ ολίγην, εβάδιζον άνομολογούμενοι πρός άλλήλους, πολλοίς μέν των τότε ήγεμόνων και στρατηγών πλούτου και λαφύρων και δυνάμεως χάριν δφείλειν τον 'Ρωμαίων δήμον, ἀσφαλείας δὲ καὶ σωτηρίας ένὶ μόνω Κικέρωνι, τηλικοῦτον άφελόντι και τοσούτον αὐτού(17) κίνδυνον. Οὐ γάρ τὸ κωλύσαι τὰ πραττόμενα (18) καὶ κολάσαι τοὺς πράττοντας ἐδόκει θαυμαστόν, άλλ' ότι μέγιστον των πώποτε νεωτερισμών ούτος έλαγίστοις κακοίς, άνευ στάσεως καὶ ταραχής, κατέσβεσε. Καὶ γὰρ τὸν Κατιλίναν οι πλείστοι των συνερουπχότων πρός αυτόν, αμα τω

9. "Eζησαν, vixerunt.

10. Reportez-vous à la note 10 du chap. vn.

 Cf. παριέντος σιωπη vers le commencement de ce chapitre.
 Καθ' ους γένοιτο, à l'optatif, à cause des imparfaits qui sont contenus dans les participes προπεμπόντων, δεχομένων, άνακαλούντων. C'est comme s'il y avait, p. ex.: Κρότοις αὐτὸν ἐδέχοντο οἱ πολίται καθ' οῦς γένοιτο, ceux de ses concitoyens auprès de qui, ou dans le quartier de qui il passait. (On aurait au présent: Κρότοις αὐτὸν δέχονται οἱ πολίται καθ' ους αν γένηται.)

13. Τοὺς στενωπούς, les rues.

14. 'Ιστάντων (πολιτών, si l'on veut, sous-entendu), génitif absolu, les ha-

bitants mettant, dressant.

15. Έχ τῶν τεγῶν προύφαινον, « esclairoient du plus hault des maisons » Les illuminations, comme expression de la joie publique, sont, comme on voit, un antique usage.

16. Ποοσεκτημένοι, ayant conquis. Mot à mot : ayant ajouté par conquête

(sous-entendu: à l'empire romain).

17. Aŭroŭ zivovov, danger du peuple romain, c'est-à-dire: danger que

le peuple courait. 18. Τὸ κωλῦσω τὰ πραττόμενα, «d'avoir empesché que l'entreprise des conjurez ne sortist à effect. > (Amyot.)

Τε θέσθαι τὰ πεοί Λέντλον καὶ Κέθηνον, έγκαταλιπόντες ώγοντο: **τω λ** μετά τῶν συμμεμενηκότων αιτῷ διαγωνισάμενος πρὸς 'Αντονιον, αὐτός τε διεφθάρη καὶ τὸ στρατόπεδον(19).

### CHAPITRE XXIII.

Ού μην άλλα και ήσαν οί τον Κικέρωνα παρεσκευασμένοι καί Α εγειν επί τούτοις καί ποιείν κακῶς (1), ἔχοντες ἡγεμόνας, τῶν 🗪 🕏 ς τὸ μέλλον ἀρχόντων(²), Καίσαρα μὲν στρατηγοῦντα, Μέτελλον 🗪 🛋 καὶ Βηστίαν δημαργοῦντας. Οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, ἔτι ▼ Οῦ Κικέρωνος ἡμέρας ολίγας έχοντος (8), οὐκ είων δημηγορείν ἐτόν, ἀλλ' ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων(4) βάθρα θέντες οὐ παρίεσαν οὐδ' ₹ πέτρεπον λέγειν, άλλ' έκέλευον(δ), εὶ βούλοιτο, μόνον περὶ τῆς **χ**ης ἀπομόσαντα, καταβαίνειν. Κάκεῖνος ἐπὶ τούτοις(6) ὡς ὁμόσων (7) προηλθε · καὶ, γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ἀπώμνυεν οὐ τὸν σεάτριον, άλλι ίδιόν τινα καὶ καινὸν δρκον, η μην(8) σεσωκέναι

19. Τὸ στρατόπεδον, traduisez: son armée. — Voy. le récit de ces évèrements dans les six derniers chapitres de l'ouvrage de Salluste. Catilina

Tut défait et tué à la bataille de Pistoria, le 5 janvier 62.

Ch. XXIII.] 1. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡσαν οἱ. «Ce néantmoins encore y en νοit-il qui» (Amyot) — παρεσκευασμένοι καὶ λέγειν (s.-ent. κακῶς) καὶ νοιεῖν κακῶς τὸν Κικέρωνα, étaient prêts à dire du mal de Cicéron et à lui en faire — ἐπὶ τούτοις, «pour ce faict», pour ce qui venait d'avoir

2. Έχοντες ηγεμόνας, «ayant pour leurs chefs,» - των είς τὸ μέλλον σρούντων, parmi ceux qui étaient désignés comme magistrats pour l'anmée suivante.

3. Ετι ήμέρας όλίγας έχοντος, alors que Cicéron avait encore quelques juste en même temps que Cicéron quitait les siennes. L'exercice de la magistrature des tribuns commençait, au contraire, dans les premiers jours clu mois de décembre. Lorsque Cicéron, le 29 décembre, se démit de sa charge, L. Calpurnius Bestia n'était plus tribun: ce fut Q. Metellus Nepos seul, alors nouvellement investi des fonctions de tribun, qui s'opposa à ce qu'il fit un discours au peuple.

4. Τῶν ἐμβόλων, «la tribune des harengues [sic] que l'on appeloit à Rome Rostra. . (Amyot.)

5. 'All' έχέλευον, mais lui dirent de monter à la tribune, — ελ βούλοιτο απαβαίνειν, s'il consentait à descendre, — μόνον . . . ἀπομόσαντα, après avoir simplement prêté son serment de consul sortant de charge (il s'agissait de jurer, selon l'usage, se nihil contra leges fecisse).

6. Έπλ τούτοις, « soubz ceste condition».
7. 'Ομόσω forme de mauvaise grécité, pour ὀμοῦμω.
8. 'Η μήν. « Ces deux conjonctions suivies de l'infinitif annoncent une affirmation par serment.

την πατρίδα και διατετηρηκέναι την ήγεμονίαν. Επώμνυε δὲ το

δοχον αύτω σύμπας ὁ δημος (9).

Εφ' οίς έτι μάλλον δ τε Καϊσαρ οί τε δήμαρχοι χαλεπαίνου τες, άλλας τε τῷ Κικέρωνι ταραχάς ἐμηχανώντο, καὶ νόμος ὑπ αίτων εἰσήγετο καλείν Πομπήϊον μετά της στρατιάς, ώς δι χαταλύσοντα την Κιχέρωνος δυναστείαν. 'Αλλ' ην όφελο μέγα τῷ Κικέρωνι καὶ πάση τῆ πόλει δημαρχῶν τότε Κάτων κο τοίς εχείνων πολιτεύμασιν άπ' ίσης μεν εξουσίας, μείζονος δ δόξης ἀντιτασσόμενος (10). Τά τε γὰρ ἄλλα δαδίως ἔλυσε, πο την Κικέρωνος δυναστείαν(11) ούτως ήρε τω λόγω δημηγορήσας ώστε τιμάς αύτω των πώποτε μεγίστας ψηφίσασθαι (12) καὶ προς αγορεύσαι Πατέρα πατρίδος. Πρώτω γαρ έκείνω δοκεί του: θπάρξαι, Κάτωνος αὐτὸν οὕτως ἐν τῷ δήμω προσαγορείσαντος (13

# CHAPITRE XXIV.

Καὶ μέγιστον μέν ισχυσεν έν τη πόλει τότε, πολλοίς δ' έπ φθονον εαυτόν εποίησεν απ' ούδενος έργου πονηρού, τῷ δ' ἐπα νείν ἀεὶ καὶ μεγαλύνειν αὐτὸς ἐαυτὸν ὑπὸ πολλῶν δυσχεραινι μενος. Ούτε γάρ βουλήν ούτε δήμον ούτε δικαστήριον ήν συνε. θείν, εν ώ μη Κατιλίναν έδει θουλούμενον άχουσαι και Λέντλο Αλλά και τὰ βιβλία τελευτών κατέπλησε και τὰ συγγράμματ τών έγκωμίων (1) · καὶ τὸν λόγον, ήδιστον ὅντα καὶ χάριν ἔχονι

parcille puissance que la leur, setc. (Amyot.)

13. Ψηφίσασθα, προσαγορεύσα, fit voter, fit nommer par le peupl Ordinairement, ψηφίζεσθα, voter, se dit du peuple; mais Plutarque en done souvent cotte expression en parlant d'un magistrat qui fait vot-me loi par le peuple. Cf. la note 3 du ch. xxix. 13. Cela se passa donc dans le peuple. D'autre part, Cicéron dit (cont

19son, III, | 6): • Me Q. Catulus . . . frequentissimo senatu Parentem per maninavit. • — Bien connu est le vers de Juvénal: Roma parente léona patrem patriae Ciceronem libera dixit.

(h. XXIV. 1. Τὰ βιβλία, ses livres; τῶν ἐγκωμίων, de son propre élogo

<sup>9.</sup> Ciceron (contre Pison, III, § 6-7) raconte la même scène dans les term bis prohiberer quae constitueram, quumque is mihi tantum modo ut jurare persitteret, sine ulla dubitatione juravi rem publicam atque hanc urbem musica apera esse salvam. Mihi populus Romanus universus illa in contion unius dici gratulationem, sed aeternitatem immortalitatemque donav quam meum jusjurandum tale atque tantum juratus ipse una voce et consum approbavit. Quo quidem tempore is meus domum fuit e foro reditu al meno, nisi qui mecum esset, civium esse in numero videretur.»

[10. 14] long lévoras évittaosóusvos, a s'opposant à lears menées, avanta puisantes que la long etc. Amyet.]

πλείστην, έπαγθη και φορτικόν εποίησε τοις ακροωμένοις, ώσπερ τινός ἀεὶ χηρός (1) αὐτῶ τῆς ἀηδίας ταύτης προσούσης.

Όμως δέ, χαίπερ οθτως άχρατω φιλοτιμία συνών, άπηλλαχτο τοῦ φθονείν ετέροις, ἀφθονώτατος (8) ὢν εν τῷ τοὺς προ αύτοῦ και τούς καθ' αύτον ανδρας έγκωμιάζειν, ώς έκ των συγγραμμάτων λαβείν(4) έστι. Πολλά δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν · οίον,  $\pi$ eoì Aoigtotélove,  $\tilde{n}$ ti yougiou  $\pi$ otamine  $\tilde{n}$  béortog( $\tilde{n}$ ) · xai, περί τῶν Πλάτωνος διαλόγων, ώς τοῦ Διός, εὶ λόγφ χρῆσθαι πεφυκεν, ούτω διαλεγομένου (6). Τον δε Θεόφραστον εἰώθει του-Φτζ ν ιδίαν (1) αποχαλείν. Περί δε των Δημοσθένους λόγων έρωτη Θείς, τίνα δοχοίη χάλλιστον είναι, τὸν μέγιστον (8) είπε. Καίτοι τε νές των προσποιουμένων δημοσθενίζειν επιφύονται(9) φωνή τοο Κικέρωνος, ην πρός τινα των εταίρων έθηκεν εν επιστολή γεάψας, ενιαχοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν τὸν Δημοσθένη(10).

de maême ensuite ror lóyor, son style. L'article grec prend souvent ainsi force du possessif.

Aφθονώτατος, tres aconacans. Amyor.

Aαβεῖν, tirer de. « Comme l'on peult veoir par ses escripts. » (Amyot.)

Lie de Démosthène, n. 2 du ch. xII et n. 11 du ch. xIV.

Académiques (II, chap. xxxvIII, § 119): « Flumen orationis aureum funAristoteles. » Τοτ, qu'il disait (sous-entendu) que.

Ως . . . διαλεγομένου. Ce génitif absolu commandé par ος est une lion très voisine de l'accusatif absolu avec ος, qui est expliqué cidente de l'accusatif absolu avec ος, qui est expliqué cidente la note 12 du ch. III. « On rapporte (ἀπομνημονεύουσι) beaucoup d la note 12 du ch. III. «On rapporte (ἀπομνημονενουσι) beaucoup Daroles de Cicéron (πολλά κύτοῦ), par exemple (οἰον), à propos des diales de Platon (περὶ τῶν κτλ.), comme Jupiter, s'il parle, parlant ainsi, s'el dire: «qu'il disait que Jupiter, s'il parle ainsi.» (Comparez l'exemple interprété à la note 15 du chap. III — «S'il parle grec, on chez Cicéron. Voy. Brutus, xxxi, 121: «Quis enim uberior in dicendo tone? Jovem sic. aiunt philosophi, si graece loquatur, loqui; quis Aristere nervosior, Theophrasto dulcior?»

Τουφὴν ἰδιαν, ses délices à lui.

Τον δὲ Θεόφραστον κτλ. περὶ δὲ τῶν Δημοσθένους λόγων κτλ. On ne sait dire aujourd'hui où Plutarque aura puisé ces deux mots de Cinn. Pour ce qui est du dernier, un contemporain de Plutarque, Pline le

n. Pour ce qui est du dernier, un contemporain de Plutarque, Pline le l'appliqua à Cicéron lui-même: Gracchis et Catoni Pollionem, ne, l'appliqua a diceron iui-memo. Conscenie de contra de contra la contra de contra d

esse quae maxima.»

- Ἐπιφύονται, s'attachent à . . . . (Cf. Vie de Démosthène, note 10 du cp-XIV.

10. Nous n'avons plus la lettre où Cicéron a dit cela. Comparez d'ailleurs Quintilien (XII, 1, 22): « . . . . quanquam neque ipsi Ciceroni De-Bthenes videatur satis esse perfectus, quem dormitare interim dicit. Et le nême (X, 1, 24): . . . . cum Ciceroni dormitare interim Demosthenes,

γέσεν αὐτοῦ προσηχόντως ἐπιχόπτοντος, είπερ ἡν φαῦλος καὶ ἀχόλοκοτιος, ώς εδόχει, πρός δε τον Πέλοπα μικρολογουμένου (17) καί με κιψιμοιρούντος ωσπερ αμελήσαντα τιμάς αὐτῷ καὶ ψηφίσματα ποκοά Βυζαντίων γενέσθαι (18).

#### CHAPITRE XXV

Ταῦτά τε δε φιλότιμα, καὶ τὸ πολλάκις ἐπαιρόμενον τοῦ λόγου δεινότητι τὸ πρέπον προΐεσθαι (1). Μουνατίω (2) μεν γάρ ποτε σεν τηνορήσας, ώς αποφυγών την δίκην έκεϊνος εδίωκεν έταϊρον αΣ Ξοῦ(8) Σαβίνον, οὕτω λέγεται προπεσείν(4) ὑπ' ὀργῆς ὁ Κικέε ν, ωστ' εἰπεῖν · « Σὺ γὰρ ἐκείνην, ω Μουνάτιε, τὴν δίκην ἀπέ-Φ > γες διά σεαυτόν, ούχ έμοι πολί σχότος έν σωτί τῷ διχαστηρίω  $\pi = \rho_i \gamma \dot{\epsilon} \alpha \nu \tau \sigma \varsigma(5); n$ 

Μάρχον δὲ Κράσσον (6) ἐγχωμιάζων ἀπὸ τοῦ βήματος (7) εὖημ 🗲 🗨 ησε, καὶ μεθ' ήμέρας αὐθις λλίγας λοιδορῶν αὐτόν, ώς ἐκεῖν 🗲 είπεν «Οὐ γὰρ ἐνταῦθα πρώην αὐτὸς ἡμᾶς ἐπήνεις;» « Ναί,» φ το αμελέτης ενεκεν γυμνάζων τον λόγον είς φαύλην ύπό-9 = Our (8). 10

Ειπόντος δέ ποτε του Κράσσου μηδένα Κράσσον εν 'Ρώμη βεβιωχέναι μαχρότερον έξηχονταετίας, είθ' ύστερον άρνουμένου

grecques que celle là seule qui soit escritte en cholere, et une autre qu'il escrit à Pelops Byzantin. Ce Pélops est un personnage d'ailleurs inconnu.

<sup>17.</sup> Πρός τινα μιπρολογείσθαι, chicaner quelqu'un sur des misères. 18. Καὶ μεμψιμοιρούντος . . . γενέσθαι. Amyot: «Se plaignant de luy de ce qu'il n'avoit tenu compte de proclamer envers les Byzantins qu'ils feissent quelques ordonnances publiques à son honneur et à sa gloire. >
(Amyot lisait τιμάς τινας αὐτῷ.)

Ch. XXV.] 1. «Cela (ταῦτα, cette lettre à Pélops de Byzance) procedoit

de sa trop grande ambition » (φιλότιμα, s.-ent. ην), ainsi que ceci . . . (ταῦτα τε . . . καὶ τὸ —). A partir d'ici construisez: τὸ πρόξεσθαι πολλάκες τὸ πρέπον, ἐπαιρόμενον (étant enlevé, orgueilleux, lui Cicéron) τῆ

 <sup>3</sup>εινότητι τοῦ λόγου.
 2. «Peut être T. Munatius Plancus Bursa, qui, tribun du peuple en 52,
 12. «Peut être T. Munatius Plancus Bursa, qui, tribun du peuple en 52, se montra l'ami de Clodius et l'ennemi de Cicéron, et fut condamné plus

ser montra l'ami de Clodius et l'ennemi de Cicéron, et fut condamne plus tard, sur l'accusation de Cicéron, pour faits de violence.

3. Εκείνος, Munatius. — Λύτοῦ, de Cicéron.

4. Προπεσεῖν, longius justo processum esse, s'être laissé emporter.

5. «Cicéron employa la même figure dans une autre occasion. «Cicero Quintilien, II, 17) se tenebras offudisse in causa Cluentii gloriatus est.»

6. Μ. Licinius Crassus, qui fut plus tard triumvir.

7. Εμματος, la tribune aux harangues dans le Forum.

8. Μελέτης ἔνεκεν . . . εἰς φαύλην ὑπόθεσιν Amyot: «Pour plus exerciter mon éloquence, j'avois pris un mauvais subject à louer.»

των δέ μεγάλων και θαυμαστών ἐπαίνων, οίς πολλαχού χρηται περί του άνδρός, και ότι περί ους μάλιστα των ίδιων έσπούδασε λόγων, τούς κατ' Αντωνίου, Φιλιππικούς ἐπέγραψεν, άμνημονοῦσι (11).

Τῶν δὲ κατ' αὐτὸν ἐνδόξων ἀπὸ λόγου καὶ φιλοσοφίας οὐκ εποίησεν ενδοξότερον ή τι λέγων ή γράφων εύμενως περί εκάστου. Κρατίππω δὲ τῶ περιπατητικῶ διεπράξατο μὲν Ρωμαίω γενέσθαι(12) παρά Καίσαρος άρχοντος ήδη, διεπράξατο δε και την έξ Αρείου πάγου βουλήν ψηφίσασθαι δεηθήναι μένειν αὐτον (13) έν 'Αθήναις καὶ διαλέγεσθαι τοῖς νέοις ώς κοσμούντα την πόλιν. έπιστολαί δέ περί τούτων Κικέρωνος είσι πρός 'Ηρώδην (14), έτεραι δὲ πρὸς τὸν υἱόν, ἐγκελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίππω. Γοργίαν δε τον φητορικόν αιτιώμενος πρός ήδονάς προάγειν καί πότους τὸ μειράχιον, ἀπελαύνει τῆς συνουσίας αὐτοῦ (15).

Καὶ σχεδον αθτη γε των Ελληνικών μία, καὶ δευτέρα προς Πέλοπα τον Βυξάντιον, εν δργή τινι νέγραπται(16), τον μέν Γορ-

Horatio vero etiam Homerus ipse videatur. > (Allusion, en dernier lieu

au Quandoque bonus dormitat Homerus d'Horace.)

11. Των δε μεγάλων και θαυμαστών επαίνων οίς, . . . άμνημονούσε Amyot: «Et cependant ilz oublient à dire les grandes et merveilleuse . . . . άμνημονούσι Amyot: «Et cependant ilz oublient a dire les grandes et merveilleuschouanges qu'il luy donne ailleurs, et qu'il appella les oraisons qu'il escrivit contre Antonius, es quelles il employa plus de peine et plus d'estud qu'en nulles autres, Philippiques, à l'imitation de celles que Demosthenes excrivit contre Philippus, roy de Macedoine.» Amyot a conservé la construction du grec où le verbe ἀμνημονοῦσι gouverne: 1° un régime substantif (τῶν ἐπανῶν), 2° une phrase subordonnée (καὶ ὅτι κπλ): on ne ferait plus en français d'aujourd'hui.

12. 'Pωμαίω γενέσθαι, être fait citoyen romain.

13. Λιεπράξατο δὲ καὶ . . . αὐτὸν, il fit que le Sénat de l'Aréops vota qu'on le prierait de rester.

14. Ces lettres, écrites par Cicéron à l'Athénien Hérode, précepteur son fils à Athènes, au sujet du décret à faire rendre par l'aréopage faveur de Cratippe, sont perdues, ainsi que celles dont îl est ensuite que tion, de Cicéron à son fils, pour l'engager à suivre les leçons du mê Cratippe. Dans une lettre de Trebonius, envoyée d'Athènes à Cicéron mois de mai 44 av. J.-C., on lit (Ad famil., XII, xvi, 2): «Illud que erit nobis curae ut Cratippus una cum filio tuo sit.»

15. Voici ce qu'on lit dans une lettre de Ciceron le jeune à Tiron secrétaire de son père (Ad famil, XVI, xxi, 3 et 6), d'abord au suje Cratippe: «Cratippo me scito non ut discipulum, sed ut filium esse junctissimum . . . Sum totos dies cum eo noctisque saepenumero par exoro enim ut mecum quam sacpissime cenet, etc.; » puis, de Gorgias : Gorgia autem quod mihi scribis, erat quidem ille in quotidiana declame utilis, sed omnia postposui dummodo praeceptis patris parerem, duce enim scripscrat ut eum dimitterem statim, etc.» Il faut bien prendre de confondre ce «rhétoricien» Gorgias (comme l'appelle Amyot) a célèbre rhéteur sicilien du même nom, qui vint à Athènes au ten Socrate.

16. Καὶ σχεδόν αὐτη . . . γέγραπται. Amyot: « Il n'y a entre ses «

γίαν αὐτοῦ προσικόντως ἐπικό ετοντο... εί τες ἐν ημέλος ναι ἀνόσ λαστος, ὡς ἐδόκει. πρός δε τον Πενσια μερώνηση μένα (<sup>11</sup>) ναι μεμψιμοιροῦντος ὡσπερ ἀμελέσσεντα τονα, αὐτό ναι θημέσματα παρὰ Βυζαντίων γενέσθα ».

## CHARITE III

Tauta te di quantiume mi e mondie, e migrano in liqui ti demotriti to tapet in tyles e a alle mondie demotriti to tapet in tyles e a alle mondie demotriti della propositione della prop

Margani de Landon de la como dela como de la como de la como de la como de la como dela como dela como de la como dela como de la como dela co

Entered to the to large the large of the total of the tot

es Mil

καὶ λέγοντος «Τί δ' αν έγω παθών τοῦτ' εἶπον;» «"Ηιδεις» ἐφ « Ρωμαίους ήδέως ακουσομένους και διά τοῦτ' (9) εδημαγώγεις.»

Αρέσχεσθαι δὲ τοῦ Κράσσου τοῖς Στωϊχοῖς φήσαντος, ὅτ πλούσιον είναι τὸν ἀγαθὸν ἀποφαίνουσιν, «Όρα, μὴ μαλλον είπεν « ότι πάντα του σοφού λέγουσιν είναι (10). » Διεβάλλετο ό είς φιλαργυρίαν ὁ Κράσσος.

Έπει δὲ τοῦ Κράσσου τῶν παίδων ὁ ἔτερος, 'Αξίω τινὶ δοκῶ δμοιος είναι και διά τούτο τη μητοί προστριβόμενος αίσγραν έπ τῷ 'Αξίω διαβολήν, εὐδοχίμησε λόγον ἐν βουλή διελθών, ἐρωτη θείς ὁ Κικέρων, τί φαίνεται αὐτῷ, «"Αξιος» είπε «Κράσσου».

## CHAPITRE XXVI.

Μέλλων δ' δ Κράσσος είς Συρίαν ἀπαίρειν(1) εβούλετο τὸ Κικέρωνα φίλον αὐτῷ μᾶλλον ἢ έχθρὸν είναι καὶ φιλοφρονού μενος έφη βούλεσθαι δειπνήσαι παρ' αὐτῷ · κάκεῖνος ὑπεδέξατ προθύμως(2). Όλίγαις δ' ύστερον ημέραις περί Βατινίου (3) φί λων τινών έντυγγανόντων ώς μνωμένου διαλύσεις καί φιλίαν (ή γάρ έχθρός), «Οὐ δήπου καὶ Βατίνιος» είπε «δειπνήσαι παρ έμοι βούλεται; »

Πρός μέν ουν Κράσσον τοιούτος αυτόν δέ τον Βατίνιον, έχοντι χοιράδας εν τῷ τραχήλω καὶ λέγοντα δίκην, «οἰδῶντα δήτορα προσείπεν. 'Αχούσας δ' ότι τέθνηχεν, είτα μετά μιχρόν πυθό μενος σαφώς ότι ζη «Κακός τοίνυν απόλοιτο κακώς ό ψευσά

μενος (4). »

Επεί δε Καίσαρι, ψηφισαμένω την εν Καμπανία χώραν κατα νεμηθήναι τοῖς στρατιώταις, πολλοί μέν έδυσχέραινον έν τῆ βουλί Λεύχιος δὲ Γέλλιος, όμοῦ τι (5) πρεσβύτατος ών, είπεν ώς οι

pour collègue.

3. Barrelov. C'est le même Vatinius dont le nom se trouve transcrit Oire

timos au chapitre Ix.

<sup>9.</sup> Aià rovro, par le moyen de cela, de cette parole; en disant cela. 10. "Ooα . . . . λέγουσιν είναι. Amyot: «Regarde que ce ne soit plus tos pour ce qu'ilz disent que tout est au sage.»

Ch. XXVI.] 1. Après son consulat de l'année 55, où il avait eu Pompès

<sup>2.</sup> Cicéron (Ad familiares, I, Ix, 20): « Crassus, ut quasi testata popule Romano esset nostra gratia, paene a meis Laribus in provinciam est pro-fectus: nam, quum mihi condixisset, cenavit apud me in mei generi Crassi pedis hortis."

<sup>4.</sup> Καχός τοίνυν . . . . ο ψευσάμενος. Amyot: « Male mort, dit-il, viene à celuy qui a si mal menty. » 5. Όμοῦ τι, à peu près.

γεήσεται τούτη ζώντης αὐτού, «Περιμείνωμεν.» ἡ Κιχέρων ἔφη ιμαιράν γὰρ οὐχ αὐτείται Γέλλιος ὑπέρθεσιν.»

Ήν δέ τις Όπταουϊος αἰτίαν ἔχων ἐκ Διβύης γεγονέναι · πρὸς τοῦτον ἔν τινι δίκη λέγοντα τοῦ Κικέρωνος μὴ ἐξακούειν « Καὶ μὴν οὐκ ἔχεις» εἰπε «τὸ οὖς ἀτρύπητον». (6)

Μετέλλου δε Νέπωτος εἰπόντος ὅτι πλείονας καταμαρτυρῶν ἐήρηκεν(Τ) ἢ συνηγορῶν σέσωκεν, « Ομολογῶ γάρ » ἔφη « πίστεως ἐι ἐμοὶ πλέον ἢ δεινότητος εἶναι.»

Νεωίσχου δέ τινος, αἰτίαν ἔχοντος ἐν πλαχοῦντι φάρμαχον τῷ πατρὶ δεδωχέναι, Θρασυνομένου χαὶ λέγοντος ὅτι λοιδορήσει τὸν Κικέρωνα, «Τοῦτο» ἔφη «παρὰ σοῦ βούλομαι μᾶλλον ἢ πλαχοῦνα»

Ποπλίου δε Σηστίου συνήγηρον μεν αὐτον (8) εν τινι δίκη μεθ' ετέρων παραλαβόντος, αὐτοῦ δε πάντα βουλομένου λέγειν (9) ταὶ μηδενὶ παριέντος εἰπεῖν, ως δηλος ην ἀφιέμενος ὑπὸ τῶν δικαστῶν, ηδη τῆς ψήφου φερομένης «Χρῶ σήμερον» ἔφη «τῷ ταρῷ, Σήστιε · μέλλεις γὰρ αἴριον ἰδιώτης εἰναι(10).»

Πόπλιον δὲ Κώνσταν (11) νομικόν είναι βουλόμενον (12), ὅντα ὁ ἀφτή καὶ ἀμαθή, πρός τινα δίκην ἐκάλεσε μάρτυρα. Τοῦ δὲ μηδὲν εἰδέναι φάσκοντος, «Ἰσως» ἔφη « δοκεῖς περὶ τῶν νομικῶν ἐρωτῶθαι (18).»

Μετέλλου δὲ Νέπωτος ἐν διαφορῷ τινι πολλάκις λέγοντος «Τίς σοὶ πατήρ ἐστιν, ιδ Κικέρων;» «Σοὶ ταύτην» ἔφη «τὴν ἀπόκρισι» ἡ μήτηρ χαλεπωτέραν ἐποίησεν.» Ἐδόκει δ' ἀκόλαστος τ΄

<sup>6.</sup> Ce mot est cité chez Macrobe (Saturnales, VII, III, 7) comme exemple de scomma ou plaisanterie: «Octavius, qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait: Non audio quae dicis. Ille respondit: Certe solebas bene fora-las auras habere. Hoc eo dictum quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibs mos est aurem forare.»

<sup>7.</sup> Le sujet est Cicéron.

<sup>8.</sup> Nous avons encore un plaidoyer de Cicéron pour P. Sextius ou Sestius, tribun du peuple, accusé de vi (pour violences exercées dans son tribunat, en faveur de Cicéron). C'était, à ce qu'il paraît, un parleur de peu de goût; Cicéron dit, au sujet d'une rédaction faite par lui: Nihil un-flum legi scriptum σηστιωθέστερον.

<sup>9.</sup> Airoù de . . . . . Leyer. Amyot: « Mais neantmoins il vouloit luy mesme (airoù) toujours parler. »

 <sup>10.</sup> Le sens de cette plaisanterie ne paraît pas bien facile à saisir.
 11. (D'autres textes portent Κότταν, d'autres encore Κάστον, Κάσσιον, Κόποιον, de sorte qu'on ne sait de qui il est question ici.)

<sup>12.</sup> Nouixòv elva foulómevov. Qui « vouloit estre tenu pour sçavant homme en droit. » (Amyot.)

<sup>13.</sup> Ίσως δοχεῖς περλ τῶν νομιχῶν ερωτᾶσθαι. Amyot: «Tu penses, à l'adventure, que lon te demande du droit.»

μήτης είναι του Νέπωτος. Αυτός δέ τις εθμετάβολος (14). χαί ποτε την δημαργίαν απολιπών άφνω, προς Πομπήϊον εξέπλευσεν είς Συρίαν, είτ' έχειθεν έπανηλθεν άλογώτερον θάψας δε Φίλαγρον τον καθηγητήν επιμελέστερον, επέστησεν αὐτοῦ τῷ τάφω χόραχα λίθινον (15) · καὶ ὁ Κικέρων « Τοῦτ'» ἔφη «σοφώτατον έποίησας · πέτεσθαι γάρ σε μάλλον ή λέγειν έδίδαξεν.»

Επεί δε Μάρχος "Αππιος έν τινι δίχη προοιμιαζόμενος είπε φίλον αὐτοῦ δεδεήσθαι παρασχεῖν ἐπιμέλειαν (16) καὶ λογιότητα καὶ πίστιν, «Είθ' οίτως» έφη «σιδηρούς γέγονας άνθρωπος,

ώστε μηδέν έχ τοσούτων ών ήτήσατο φίλω παρασχείν;»

# CHAPITRE XXVII.

Τὸ μὲν οὖν πρὸς ἐχθρούς ἢ πρὸς ἀντιδίκους σκώμμασι χρῆσθαι πικροτέροις δοκεί όπτορικον είναι(1) το δ' οίς έτυγε προσπρούειν ένεκα τοῦ γελοίου (2) πολύ συνήγε μῖσος αὐτῷ. Γράψω δέ καὶ τούτων όλίγα.

Μάρχον 'Αχύλλιον (3), έχοντα δύο γαμβρούς φυχάδας, "Αδρασ-

τον(4) εκάλει.

Λευχίου δὲ Κόττα τὴν τιμητικὴν ἔχοντος ἀρχήν (5), φιλοινοτά-

14. Sous-entendu Łδόκει είναι.

15. C'était sans doute une façon de dire que Philagre avait été un Corax: le célèbre Syracusain Corax passait pour avoir inventé la rhétorique. — Dans les *Apophthegmes*, où cette anecdote est aussi relatée, le maître est appelé, au lieu de Philagre, Diodote.

maire est appeie, au neu de l'aniagre, Diodote.

16. Φέλον . . . . ἐπιμέλειαν. « Que son amy l'avoit bien instamment requis et prié d'employer en son procès toute diligence, etc.» (Amyot).

Ch. XXVII.] 1. Δοκεὶ ὑητορικὸν είναι. Amyot: « C'est une partie de bon orateur.» Il y a dans le second livre du De Oratore de Cicéron un long développement sur l'esprit et son emploi dans l'art oratoire. Cela commence au chap. Liv (§ 216), par les mots: « Suavis autem est et vehementer autem est et vehementer de l'accepte de l'accep saepe utilis jocus et facetiae. Lisez surtout à partir du ch. LVIII (§ 286): Est plane oratoris movere risum, vel quod ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei per quem excitata est, vel quod admirantur omnes acumen, uno saepe in verbo positum, » etc.

2. Ce membre de phrase entier το . . . γελοίου est le sujet de συνήγε. « Mais d'en picquer indifferemment tout le monde pour faire rire les assistans, \* traduit Amyot. — Ois ἔτυχε, ceux que cela se trouve. — Cicéron dit lui-même dans une lettre à Pætus (Ad famil., IX, xvi, 3): « Effugere

autem si velim nonnullorum acute aut facete dictorum famam, fama ingenii mihi esset abjicienda: quod si possem, non recusarem.»

8. En latin M. Aquilium.

Αδρασιον. «Adraste, roi d'Argos, avait marié ses deux filles à Tydée et à Polynice, tous deux bannis de leur patrie.»

δ. Την τιμητικήν αρχήν, la censure.

του δ' ὄντος, ὑπατείαν μετιών ὁ Κικέρων ἐδίψησε, καὶ τῶν φίλων κύκλω περιστάντων, ώς ἔπινεν, «Όρθῶς φοβεῖσθε» εἶπε «μή μοι γένηται χαλεπὸς ὁ τιμητὸς ὅτι ΰδωρ πίνω.»

Βωκωνίψ(6) δ' απαντήσας άγηντι μεθ' ξαυτοῦ τρεῖς άμηρφο-

τάτας θυγατέρας άνεφθέγξατο

«Φοίβου ποτ' οὐα ἐῶντος ἔσπειρεν τέανα(¹),»

Μάρχου δὲ Γελλίου δοκοῦντος οὖκ ἐξ ἐλευθέρων γεγονέναι, λαμπρῷ δὲ τῆ φωνῆ καὶ μεγάλη γράμματα πρὸς τὴν σύγκλητον ἔξαναγνόντος, «Μὴ θαυμάζετε :» εἶπε «καὶ αὐτὸς εἶς ἐστι τῶν ἄναπεφωνηκότων(8).»

Έπεὶ δὲ Φαῦστος ὁ Σύλλα, τοῦ μοναρχήσαντος ἐν Ῥώμη καὶ Σολλοὺς ἐπὶ θανάτψ προγράψαντος, ἐν δανείοις γενόμενος καὶ Σολλὰ τῆς οὐσίας διασπαθήσας ἀπάρτιον προέγραψε, ταύτην ἔφη Δάλλον αὐτῷ τὴν προγραφὴν (θ) ἀρέσκειν ἢ τὴν πατρῷαν.

#### CHAPITRE XXVIII.

Έκ δὲ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχθής καὶ οἱ μετὰ Κλωδίου Τυνέστησαν ἐπ' αὐτὸν ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες. Ἡν Κλώδιος ἀνὴρ εὐγενής (¹), τῆ μὲν ἡλικία νέος, τῷ δὲ φρονήματι θρασὺς καὶ αὐθάδης. Οὖτος, ἐρῶν Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικός, ἐς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ παρεισῆλθε κρύφα, λαβων ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἔθυον (²) γὰρ ἐν τῆ Καίσαρος οἰκία τὴν ἀπόρρητον κείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αὶ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ πὐδείς ἀλλὰ μειράκιον ῶν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὁ Κλώδιος ἔλπιζε λήσεσθαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηΐαν μετὰ τῶν γυναικῶν.

7. Ce vers, tiré on ne sait de quel auteur, semble bien faire allusion au roi de Thèbes Laïus. Φοίβου οὐκ ἐῶντος, «contre l'oracle rendu par Apollon.»

<sup>6.</sup> En latin, Voconius.

<sup>8.</sup> Le sens premier et ordinaire du verbe ἀναφωνεῖν est «dire ou lire à haute et intelligible voix». Le même mot s'employait dans l'expression courante ελευθερίαν ἀναφωνεῖ (en parlant d'un esclave), il réclame sa liberté. Le mot de Cicéron était, comme on voit, à double entente.

<sup>9.</sup> Ποογοαφή et, en latin, proscriptio veulent dire proprement «publication par affiche». La proscriptio de Faustus, c'était simplement l'affichage de la vente de ses biens: on sait ce que fut la proscriptio de son père.

Ch. XXVIII.] 1. Voy. note 4 du ch. xxxiv.

<sup>2.</sup> Sur cette cérémonie annuelle en l'honneur de la Bonne Déesse, voy le chapitre xix.

'Ως δ' είσηλθε νεκτός είς οίκιαν μεγάλην, έπόρει των διόδων(") και πλανώμενον αυτόν ίδουσα θεραπαινίς Αυρηλίας, της Καίσα ρος μητρός, ήτησεν όνομα. Φθέγξασθαι δ' άναγκασθέντος αὐτοί καὶ φήσαντος ἀκόλουθον Πομπτίας ζητείν "Αβραν τουνομα, συ νείσα την φωνήν ού γυναικός ούσαν, ανέχραγε και συνεκάλει τος γυναϊκάς. Λί δ' ἀποκλείσασαι τὸς θύρας καὶ πάντα διερετού μεναι λαμβάνουσι τον Κλώδιον είς οίχημα παιδίσχης, ή σε τεισήλθε, καταπεφευγότα. Τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου γε νου, Καϊσαρ τότε την Πομπηΐαν άφηκε, και δίκην τις τώσ μάρχων ἀσεβείας έγράψατο τῷ Κλωδίω(4).

# CHAPITRE XXIX.

TOU

ovi-

CETTO

Où

Κικέρων δ' ην μέν αὐτοῦ φίλος(1), καὶ τών περί Κατιλ πραττομένων έχέγρητο προθυμοτάτω συνεργώ και φύλακι σώματος ' ἰσχυριζομένου (2) δὲ πρὸς τὸ ἔγκλημα τῷ μηδὲ γεγ ναι και' έκειτον τον γρόνον εν 'Ρώμη, άλλ' εν τοις πορρωτ= γωρίοις διατρίβειν, κατεμαρτύρησεν ώς(3) άφιγμένου τε πρός τον οίκαθε και διειλεγμένου περί τινων " όπερ ην άληθές. μήν έδόκει μαρτυρείν ὁ Κικέρων διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλά π τεν αίνου γυναϊκα Τερεντίαν απολογούμενος (4). 'Ην γάρ α πρός τον Κλώδιον απέχθεια διά την άδελφην την έχείνου Κ .diar, ως τη Κικέρων βουλομένην (5) γαμηθήναι και τούτο δ

8. Haden ror diodor, comme s'il y avait er anople ur ror diodor, il ne savait pas où aller.

4. Sur ce passage, voyez ci-après l'Avis relatif à la constitution du texte. Plutarque ne semble pas être sei bien au courant de ce qui se passa. Ciodius fut deferé par un sénatus-consulte à un tribunal - qui, d'ailleura, l'acquitta -: son principal accusateur fut, non pas l'un des tribuns, mais L. Lontulus Crus (of. Coeron, De haruspicum responso, xvII, § 37).

(b. XXIX.] I. #vincest peut-être beaucoup dire, bien que rien n'empêche

qu'il ait pu exister entre Cicéron et Clodius une linison passagère. Quant A co qui vient ensuite (sei ree zoni Armiiter zu.), ce n'est guère d'accourd avec le témoignage de Ceeron lui-même, qui, - mais dans la suite modement, il est vrai - traita à plusseurs reprises Clodius de partisan et d'intime de Catilha (Pre Milene, 14 et 21; De herusp. resp., 3).

Survey busten from Admidital - Karemannanter (o Kintone). - Agry-

police (red Aimbiech

& Sur cotto construction, voc. la note 12 du chap. III et la note 6 du

4. Angest: 4 Mark toutobisk il somble que Ciorron ne le faisoit pas tant your in regard sit is verific you your so justifier survers as femme Te-

A Dr. Amigusten, ve per mile-zi realish.

Τύλλου τινὸς Ταραντίνου (6) πράττουσαν, δς έταῖρος μὲν ἢν καὶ συνήθης ἐν τοῖς μάλιστα Κικέρωνος, ἀεὶ δὲ πρὸς τὴν Κλωδίαν σροιτῶν καὶ θεραπεύων ἐγγὺς οἰκοῦσαν ὑποψίαν τῆ Τερεντία ταρέσχε. Χαλεπὴ δὲ τὸν τρόπον οὐσα καὶ τοῦ Κικέρωνος ἄρχουσα, παρώξυνε τῷ Κλωδίψ συνεπιθέσθαι καὶ καταμαρτυρῆσαι.

Κατεμαρτύρουν δὲ τοῦ Κλωδίου πολλοὶ τῶν χαλῶν κάγαθῶν ἐπιορχίας, ὁράιουργίας, ὅχλων δεχασμούς, φθορὰς γυναιχών. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοῦ δήμου πρὸς τοὺς χαταμαρτυροῦντας αὐτοῦ καὶ συνεστῶτας ἀντιπραττομένου, φοβηθέντες οἱ δικασταὶ φυλαχὴν περιεστήσαντο (<sup>7</sup>), καὶ τὰς δέλτους (<sup>8</sup>) οἱ πλεῖστοι συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγχαν ὅμως δὲ πλείονες ἔδοξαν οἱ ἀπολύοντες γενέσθαι (<sup>9</sup>). Καὶ τις ἐλέχθη καὶ δεχασμὸς διελθεῖν ὅθεν ὁ μὲτ Κάτλος ἀπαντήσας τοῖς διχασταῖς «Ύμεῖς» εἶπεν «ὡς ἀληθῶς ὑπὲρ ἀσφαλείας ἤτήσασθε τὴν φυλαχήν, φοβούμενοι μή τις ὑμῶν ἀφέληται τὸ ἀργύριον (<sup>10</sup>).»

<sup>6.</sup> Τύλλου Ταραντίνου. C'est peut-être de ce Tullus que parle Cicéron clans les Lettres ix et xv du livre VIII à Atticus. — Sur l'absence du momen gentilicium, voy, la note 14 du ch. xvIII.

<sup>8.</sup> A Rome, les juges, au criminel, votaient en écrivant sur une petite **Lablette** enduite de cire ( $\delta \epsilon \lambda \tau o s$ ), soit la lettre A = absolvo, soit la lettre C = condemno, soit les deux lettres N.  $L = non \ liquet$ , et jetant cette **Lablette** dans l'urne.

<sup>9.</sup> Plutarque rapporte le même fait, au chap. x de la Vie de César, dans les termes suivants: Αποφεύγει δ' οὐν τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστῶν συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅποις μήτε παρακινδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς καταψηφισάμενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρίστοις. Étant donnée la façon de voter des juges romains, expliquée dans la note précédente, et dont Plutarque ne semble pas s'être rendu compte, les mots δέλτους (ου γνώμας) συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασι (= «es tablettes οù ilz escrivirent leurs sentences, les lettres en la plus part estoient toutes confuses,» comme traduit Amyot) ne correspondent à rien de réel. Plutarque aura sans doute mal compris le texte latin auquel il emprunte le récit de l'affaire. Les juges auxquels la raison qu'il donne dans le passage cité de la Vie de César (ὅπως μήτε κτλ.) a dicté leur sentence, ont dû voter N. L.; on ne voit pas pourquoi un juge qui, s'il ne veut ni condamner ni absoudre, n'a qu'à voter N. L., tracerait des lettres confuses, susceptibles d'être interprétées soit dans le sens de la condamnation, soit dans celui de l'absolution. Cicéron, dans le passage qui va être cité à la note suivante, ne parle que de ceux qui votèrent A ou C.

<sup>10.</sup> Cicéron (Ad Attic., I, xvi, 5), après avoir dit un mot de la corruption des juges par Clodius, continue: «Ita summo discessu bonorum, pleno foro servorum, XXV judices ita fortes tamen fuerunt ut summo propositio periculo vel perire maluerint quam perdere omnia: XXXI fuerunt quos fames magis quam fama commoveret: quorum Catulus quum vidisset quendam [τοις δικάσταις n'est pas heureusement dit chez Plutarque, au lieu de τιν)

**Σ**ον έχ των περί Κατιλίναν, ήξίωσε (5) πρεσβευτής αὐτῷ συστρα-**Σεύειν.** Λεξαμένου δὲ τοῦ Καίσαρος, δ Κλώδιος, δρῶν ἐχφεύγονια την δημαργίαν αυτού, την Κικέρωνα προσεποιείτο συμβα-Zικούς έγειν, καὶ τῆ Τερεντία τὴν πλείστην αιτίαν ανατιθείς. Εκείνου δε μεμνημένος επιεικώς αξί και λύγους εθγνώμονας ενδι-Τούς, ώς ἄν τις(6) οὐ μισῶν οὐδὲ χαλεπαίνων, ἀλλ' ἐγκαλῶν πιέτρια καὶ φιλικά, παντάπασιν αὐτοῦ τὸν φόβον ἀνῆκεν, ώστ' Φιλειπείν τω Καίσαοι την πρεσβείαν και πάλιν ένεσθαι της πο-Αιτείας. Έφ' ῷ παροξυνθεὶς ὁ Καϊσαρ τόν τε Κλώδιον ἐπέρρωσε →αὶ Πομπήϊον ἀπέστρεψε κομιδη τοῦ Κικέρωνος, αὐτός τε κατε-🗷 ιαρτύρησεν (9) έν τῷ δήμφ μὴ δοχεῖν αὐτῷ χαλῶς μηδὲ νομίμως ενδρας ακρίτους ανηρησθαι τούς περί Λέντλον και Κέθηγον(8). Δύτη γαο ην ή κατηγορία καὶ ἐπὶ τούτω Κικέρων ἐνεκαλεῖτο(9). Κινδυνεύων οθν και διωκόμενος έσθητά τε μετήλλαξε και κόμης ἐνάπλεως (10) περιϊών ἱκέτευε τὸν δῆμον. Πανταγοῦ δ' ὁ Κλώ-Τιος ἀπήντα κατὰ τοὺς στενωπούς, ἀνθρώπους ἔχων ὑβριστὰς →αὶ θρασεῖς περὶ αὐτόν, οἱ πολλὰ μὲν γλευάζοντες ἀχολάστως είς την μεταβολήν και το σγημα του Κικέρωνος, πολλαγού δέ στηλιῦ καὶ λίθοις βάλλοντες ενίσταντο ταῖς iκεσίαις(11).

6.  $\Omega \varsigma \ \tilde{\alpha} r \ r \iota \varsigma = \dot{\omega} \varsigma \ \pi \circ \iota \circ i \tau \circ \ \tilde{\alpha} r \ r \iota \varsigma$ .

7. Κατεμαρτύρησεν, témoigna contre Cicéron en disant (sous-entendez

ces dernier mots, ceux qui sont en italique).

9. Velleius Paterculus (II, 45): «Clodius legem in tribunatu tulit, qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur; cujus verbis etsi non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur.» — Amyot: «Car c'estoit (αὕτη γὰο ἡν) l'accusation de Cicéron» (ἡ κατηγορία). Notez l'accord de αὕτη, qui donne ici le même sens que τοῦτο, avec κατη-

γορία.

10. Voy. la note 6 du ch. IX.

<sup>5. &#</sup>x27;Hṣtwơs. Cicéron lui-même écrit à Atticus (II, xvIII, 3): «A Caesare valde liberaliter invitor in legationem illam, sibi ut sim legatus.» César voulu entraîner Cicéron dans sa politique personnelle.

<sup>8.</sup> Clodius convoqua l'assemblée, non pas au Forum, mais au Champ de Mars, hors des murs, afin que César qui, déjà revêtu de l'imperium proconsulaire, ne pouvait plus remettre le pied dans Rome sans perdre sa charge, assistât à la réunion. Après qu'on eût demandé aux consuls leur avis sur la proposition de loi de Clodius (voy. la note suivante), César, interrogé à son tour, blâma les actes illégaux qui avaient été commis à l'égard de Lentulus et autres, mais ajouta qu'il ne convenait pas de faire maintenant une loi qui eût un effet rétroactif pour atteindre ces illégalités passées (Dion Cassius, xxxviii, 17).

9. Velleius Paterculus (II, 45): «Clodius legem in tribunatu tulit, qui

<sup>11.</sup> Cicéron (Pro Sestio, XII, § 27): «Hac mutatione vestis facta, tanto in luctu civitatis, omitto quid ille tribunus, omnium rerum divinarum humanarumque praedo, fecerit, qui adesse nobilissimos adolescentes, honestissimos equites Romanos, deprecatores salutis meae jusserit eosque operarum suarum gludiis et lapidibus objecerit.»

### CHAPITRE XXXI.

Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ Κικέρωνι πρώτον μὲν ολίγου δεῖν συμπαν τ τῶν ἱππικῶν πληθος συμμετέβαλε την ἐσθητα, καὶ δισμυρίω ούχ έλάττους νέων παρηχολούθουν χομώντες χαὶ συνιχετεύον τες(1) · έπειτα της βουλης συνελθούσης, δπως ψηφίσαιτο τον δη μον ώς έπὶ πένθεσι μεταβαλείν τὰ ἰμάτια, καὶ τῶν ὑπάτων έναντιωθέντων, Κλωδίου δὲ σιδηροφορουμένου περὶ τὸ βουλευτήριον\_ έξέδραμον ούχ δλίγοι των συγκλητικών καταρρηγνύμενοι τούς γιτώνας καὶ βοώντες. 'Ως δ' ήν οὐτ' οἰκτος οὔτε τις αἰδώς πρὸς την όψιν, άλλ' έδει τον Κικέρωνα φεύγειν ή βία και σιδήρων διαχριθήναι (2) πρός τον Κλώδιον, έδειτο Πομπήτου βοηθείν επίτηδες εκποδών γεγονότος και διατρίβοντος επ' άγροις (8) παρά τὸ 'Αλβανόν (4). Καὶ πρώτον μέν ἔπεμψε Πείσωνα τὸν γαμβρον (5) δεησόμενον · έπειτα καὶ αὐτὸς ἀνέβη(6). Πυθόμενος δ' ό Πομπίιος οὐχ ὑπέμεινεν εἰς ὄψιν ἐλθεῖν, - δεινή γὰο αὐτὸν αίδως είχε πρός τον άνδρα, μεγάλους ήγωνισμένον άγωνας ύπερ αὐτοῦ καὶ πολλά πρὸς χάριν ἐκείνω() πεπολιτευμένον, - ἀλλά Καίσαρι γαμβρός ών δεομένω προύδωκε τὰς παλαιάς γάριτας. χαὶ χατὰ θύρας άλλας ὑπεξελθών ἀπεδίδρασκε τὴν ἔντευξιν.

Ούτω δη προδοθείς ὁ Κικέρων ὑπ' αὐτοῦ, καὶ γεγονῶς ἔρημος, ἐπὶ τοὺς ὑπάτους κατέφυγε. Καὶ Γαβίνιος μὲν ἡν χαλεπὸς
ἀεί, Πείσων δὲ διελέχθη πραότερον αὐτῷ παραινῶν ἐκστῆναι καὶ
ὑποχωρῆσαι τῆ τοῦ Κλωδίου ῥύμη καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν καιρῶν ἐνεγκεῖν καὶ γενέσθαι πάλιν σωτῆρα τῆς πατρίδος ἔν τε
στάσεσι καὶ κακοῖς δι' ἐκεῖνον οὕσης. Τοιαύτης δὲ τυχῶν ἀποκρίσεως ὁ Κικέρων ἐβουλεύετο σ'ν τοῖς φίλοις καὶ Λεύκολλος
μὲν ἐκέλευε μένειν ὡς περιεσόμενον (8), ἄλλοι δὲ φεύγειν, ὡς

3. Διατρίβοντος ἐπ' ἀγροῖς, «et se tenoit en une de ses maisons aux champs.» Amyot.

5. Ce n'est pas le même personnage que le Pison consul, nommé dans le chapitre précédent et plus bas dans celui-ci. Le gendre de Cicéron était

C. Calpurnius Piso Frugi.
6. L'Albanum est une colline.

Ch. XXXI.] 1. Voy. le passage de Cicéron cité à la note précédente. 2. "Εδει διακριθήναι, il fallait qu'il fût combattu, qu'on combattit.

<sup>4.</sup> Το λλβανόν, en latin Albanum, nom donné, du temps de Cicéron, à cette belle contrée, couverte alors de beaux vignobles et de maisons de plaisance, où s'était élevée jadis Albe-la-Longue. C'est à peu près l'emplacement occupé par la ville moderne d'Albano.

Έzείνω, comme αἰτοῦ quelques mots auparavant, c'est toujours Pompée.
 'Ως περιεσόμενον équivant à: disant qu'il serait le plus fort. Voy. la note 12 du ch. III.

≥αχὺ τοῦ δήμου ποθήσοντος αὐτόν, ὅταν ἐμπλησθῆ τῆς Κλωδίου ∠ιανίας καὶ ἀπονοίας. Ταῦτ' ἔδοξε Κικέρωνι καὶ τὸ μὲν ἄγαλμα ℤῆς Ἀθηνᾶς, ὁ πολὺν χρόνον ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας ἰδρυμένον ἐτίμια διαφερόντως, εἰς Καπιτώλιον κομίσας ἀνέθηκεν ἐπιγράψας «Ἀθηνᾶ Ῥώμης φύλακι(\*) · » πομποὺς δὲ παρὰ τῶν φίλων λα-Θών, περὶ μέσας νύκτας ὑπεξῆλθε τῆς πόλεως, καὶ πεζῆ διὰ Λευπανίας ἐπορεύετο, λαβέσθαι Σικελίας βουλόμενος.

# CHAPITRE XXXII.

Ως δ' ήν φανερὸς ἤδη πεφευγώς, ἐπήγαγεν αὐτῷ φυγῆς ψῆφον Κλώδιος, καὶ διάγραμμα(1) προῦθηκεν εἴργειν πυρὸς καὶ ὕδασος τὸν ἄνδρα(2) καὶ μὴ παρέχειν στέγην ἐντὸς μιλίων πεντακοτίων (3) Ἰταλίας. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐλάχιστος ἦν τοῦ διατάγειατος τούτου λόγος (4) αἰδουμένοις τὸν Κικέρωνα, καὶ πᾶσαν ἐν-Θεικνύμενοι φιλοφροσύνην παρέπεμπον αὐτόν ἐν δ' Ἱππωνίφ, πόλει τῆς Λευκανίας (5), ἢν Οὐιβῶνα νῦν καλοῦσιν (6), Οὐῖβιος, ἀνὴρ ἄλλα τε πολλὰ τῆς Κικέρωνος φιλίας ἀπολελαυκώς καὶ γεγονώς, ὑπατεύοντος αὐτοῦ, τεκτόνων ἔπαρχος (7), οἰκία μὲν οὐκ

لئلا

::

<sup>9.</sup> Άθηνς 'Ρώμης φύλακι. Cicéron à Cornificius (Ad fam., XII, 25): «Mimeroa nostra, custos urbis . . .» Cf., dans ses Lois (II, xvII, 42): «Nos,
qui illam custodem urbis, omnibus ereptis nostris rebus ac perditis, violari
ab impiis passi non sumus, eamque ex nostra domo in ipsius patris domum
cleulimus.»

Ch. XXXII.] 1. Plutarque, Vie de Marcellus (chap. xxiv): Τὰ διαγράμματα τῶν ἀρχόνιων Ελληνες μὲν διατάγματα, 'Ρωμαῖοι δὲ ἔδιχτα (edicta)
προσαγορεύουσι.

<sup>2.</sup> Eloyuv xtl. = ei aqua et igni interdici.

<sup>3.</sup> Πεντακοσίων. Cicéron (Ad Attic. III, 4): Allata est enim nobis (a Vibone) rogatio de pernicie mea, in qua quod correctum esse audieramus erat ejusmodi, ut mihi ultra QUADBINGENTA millia liceret esse.

<sup>4.</sup> Ελάχιστος . . . λόγος, «ne feirent compte aucun de ceste deffense.»

<sup>5.</sup> Non pas en Lucanie, mais plus au sud, dans le Brutium.

<sup>6.</sup> Aujourd'hui encore Bivona, mais selon d'autres, Monte Leone.

<sup>7.</sup> Ce que Plutarque rapporte ici de Vibius convient fort bien à Sicca, cet ami de Cicéron, dont le nom revient à plusieurs reprises dans ses lettres, notamment dans la 11° et la 1V° lettre du III° livre à Atticus: «Itiners nostri causa fuit quod non habebam locum ubi pro meo jure diutius esse possem quam in fundo Sicae;» cf. la lettre 111 (du même jour): «Sed te oro ut ad me Vibonem statim venias.» Cicéron espérait encore alors pouvoir rester à Vibone. La 1V° lettre du même livre, datée «in itinere inter Vibonem et Brundisium mense Aprili», et postérieure de peu aux précédentes, commence ainsi: «Miseriae nostrae potius velim quam incon-

έδέξατο, τὸ χωρίον δὲ καταγράψειν(8) ἐπηγγέλλετο καὶ Γάϊ-Οὐεργίλιος ὁ τῆς Σιχελίας στρατηγός, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα Κικ= ρωνι κεχρημένος, έγραψεν απέχεσπαι Σικελίας(9). 'Εφ' οίς άθμήσας ωρμησεν έπὶ Βρεντέσιον (10), κάκειθεν είς Δυρράχιον άνμω φορώ περαιούμενος, άντιπνεύσαντος πελαγίου μεθ' ήμέρα επαλινδρόμησεν, είτ' αυθις ανήχθη. Λέγεται δε καί, καταπλει σαντος είς Δυρράχιον αύτοῦ καὶ μέλλοντος ἀποβαίνειν, σεισμά τε της γης καὶ σπασμόν άμα γενέσθαι της θαλάσσης (11). Ασ ών συνέβαλον οἱ μαντικοὶ μὴ μόνιμον αὐτῷ τὴν φυγὴν ἔσεσθαι= μεταβολής γάρ είναι ταύτα σημεία.

Πολλών δε φοιτώντων ανδρών ύπ' εὐνοίας, καὶ τῶν Ελληνίδωπόλεων διαμιλλωμένων αεί ταις πρεσβείαις πρός αὐτόν, όμωάθυμων καὶ περίλυπος (12) διηγε (13) τὰ πολλά, πρὸς τὴν Ιταλίαν ώσπερ οἱ δυσέρωτες, ἀφορών καὶ τῷ φρονήματι μικρὸς ἄγαν κα ταπεινός ύπό της συμφοράς γεγονώς καὶ συνεσταλμένος, ώς ού= άν τις άνδρα παιδεία συμβεβιωκότα τοσαύτη προσεδόκησε (14) Καίτοι πολλάκις αὐτὸς ήξίου τοὺς φίλους μη φήτορα καλείν αὖ τόν, άλλα φιλόσοφον φιλοσοφίαν γαρ ώς έργον (15) ήρησθαι, όητορική δ' δργάνω χρήσθαι πολιτευόμενος επί τὰς χρείας (16). Αλλ ή δόξα δεινή τὸν λόγον, ώσπερ βαφήν, ἀποκλύσαι τῆς ψυχῆς και

stantiae tribuas, quod a Vibone, quo te arcessebamus, subito discessimus; allata est enim, etc. (cf. la n. 3 du prés. ch.) Illo quum pervenire non liceret. statim iter Brundisium versus contuli ante diem rogationis ne et Sica, apud quem eram, periret. Il y a lieu de penser que Vibius et Sicca sont deux noms du même personnage. On lit ordinairement ici dans les éditions de Plutarque: Θύτβιος Σιχελος ἀνής. Le mot Σιχελός n'existe pas dans le manuscrit de Madrid, et il est effectivement parasite. Il est possible qu'il provienne du nom Sicca écrit à la marge de quelque exemplaire antique, pour indiquer que le Vibius de Plutarque était le même qui était d'ailleurs connu sous cet autre nom. — Τεχτόνων ἐπαρχος, en latin praefectus fabrum. 8. Καταγράψειν, de lui assigner.

9. Cicéron (Pro Plancio XL, § 95-96): «Siciliam petivi animo, quae et ipsa erat mihi sicut domus conjuncta et obtinebatur a C. Vergilio, quocum me uno vel maxime . . . quum fratris mei collegia tum rei publicae causa sociarat. Vide nunc caliginem temporum illorum! . . . Praetor ille

me in Siciliam venire noluit.

10. Cicéron (Pro Planc., xl., § 96): « Tum consilio repente mutato iter a Vibone Brundisium terra petere contendi: nam maritimos cursus praecludebat hiemis magnitudo. »

11. «Cicéron ne parle nulle part de ce prodige.»
12. Les lettres viii à xxi du IIIº livre à Atticus témoignent de l'état d'esprit de Cicéron pendant ce temps-là.

13. Δόηγε. D'abord à Thessalonique, plus tard à Dyrrachium.

Sous-entendu αν γενέσθαι.
 "Εργον, «sa principale profession.» (Amyot.)

"Εργον, «sa principale profession.» (Amyou)
 "Ρητορική.... χοείας, «que de l'eloquence il n'en usoit sinon comme

**τῶν** πολλῶν ἐνομόρξασθαι(17) πάθη δι' ὁμιλίαν καὶ συνήθειαν **τοῖ**ς πολιτευομένοις, αν μή τις εὖ μάλα φυλαττόμενος οὕτω συμσρέρηται τοῖς ἐκτός (18), ώς τῶν πραγιιάτων αὐτῶν, οὐ τῶν ἐπὶ ποῖς πράγμασι παθών συμμεθέξων.

#### CHAPITRE XXXIII.

Ο δὲ Κλώδιος ἐξελάσας αὐτὸν κατέπρησε μὲν αὐτοῦ τὰς ἐπαύ**λεις.** κατέπρησε δὲ τὴν οἰκίαν(1) καὶ τῷ τόπω ναὸν Ἐλευθερίας Εστωκοδόμησε την δ' άλλην ούσίαν επώλει και διεκήρυττε καθ' Σειέραν(2), μηδέν ωνουμένου μηδενός. Έχ δὲ τούτου φοβερος ων **ΣΟΣ**ς αριστοχρατιχοίς, καὶ τὸν δημον ανειμένον(8) εἰς εβριν πολ-Ατίν και θρασίτητα συνεφελκήμενος, έπεχείρει Πομπηζώ, τῶν δεδεωχημένων αὐτῷ κατὰ τὴν στρατείαν ἔνια σπαράττων (\*). Ἐφ' ο Ες ὁ Πομπήϊος ἀδοξων(δ), ἐκάκιζεν(δ) αὐτὸς ἑαυτὸν προέμενος τον Κικέρωνα καὶ πάλιν έκ μεταβολης παντοίος έγένετο πράτ**των** κάθοδον αὐτῷ μετὰ τῶν φίλων(7). Ἐνισταμένου δὲ τοῦ Κλωδίου, συνέδοξε τη βουλή μηδέν δια μέσου πράγμα χυρούν μηδε πράττειν δημόσιον (8), εί μη Κικέρωνι κάθοδος γένοιτο (9).

util [outil] necessaire à qui s'entremet du gouvernement des affaires. (Am yot.) Comp. au ch. IV: ωσπερ δργανον έξηρτύετο τον ψητορικον λόγον. 17. 'Η δόξα δεινή (ἐστι) . . . . ἀποχλύσαι . . . . καὶ ἐνομόςξασθαι. «L'o-Pinion a grande force à effacer le discours de la raison, ne plus ne moins Qu'une teinture, des ames de ceulx qui s'empeschent du gouvernement des affaires publiques (τοις πολιτευομένοις), et à leur imprimer (ἐνομόςξασθαι),

etc. (Amyot.)
18. Οὕτω. . . ἐχτός, se comporte de telle sorte avec le monde. Τοὶς ἐχτός est ici le datif, non de τὰ ἐχτός mais de of ἐχτός. Cf. Vie de Démosthène,

P. 329, n. 1 du chap. vIII.
Ch. XXXIII.] 1. Την ολείαν, sa maison à Rome, sur le Palatin.

2. Καθ' ἡμέραν, tous les jours. La criée était à recommencer tous les Jours, puisque rien ne trouvait jamais acheteur.

3. 'Ανειμένον (d'aνίημι), qui s'était abandonné, laissé aller à.

4. Τῶν δεδιφχημένων . . . σπαράττων. Amyot: «En parlant mal de quel ques choses qu'il avoit ordonnées du temps qu'il faisoit la guerre (en Asie). — Δεδιφχημένων (avec redoublement irrégulier δε-, outre l'augment

porel ψ), forme de la décadence.

Eψ' οἰς . . . ἀοςῶν est rendu, sans doute justement, par Amyot:

nt tout le monde disoit que c'estoit très bien employé (que c'était

bien fait).

6. Έχαχιζεν . . . προέμενος κτλ. Et luy se blasmoit grandement soymesme de ce qu'il avoit abandonné Cicéron. . (Amyot.)

🕶 - Παντοΐος . . . μετὰ τῶν φίλων, « taschant par tous moyens avec ses amis de le faire rappeler. • (Amyot).

8- Joignez μηθέν πράγμα δημόσιον. Entendez διὰ μέσου: qui se présenter dans l'intervalle.

9- Cicéron (Pro Sestio, xxxi, § 68): « Omnia senatus rejiciebat, nisi de primum consules rettulissent.

# CHAPITRE XXXIV.

Χρόνον δ'ού πολύν διαλιπών και παραφυλάξας αποδημούντα τον Κλώδιον επήλθε μετά πολλών τω Καπιτωλίω, καὶ τὰς δημαρχικας δέλτους, εν οίς αναγραφαί των δεδιωκημένων ήσαν, απέσπασε καὶ διέφθειρεν (1). Ἐγκαλοῦντος δὲ περὶ τούτων τοῦ Κλωδίου, τοῦ δὲ Κικέρωνος λέγοντος, ώς παρανόμως ἐκ πατρικίων εἰς δημαρχίαν παρέλθοι(2), καὶ κύριον οὐδὲν εἴη τῶν πεπραγμένων Επ' αύτοῦ, Κάτων ηγανάκτησε καὶ άντεῖπε, τὸν μὲν Κλώδιον οὐκ Επαινών, άλλα και δυσχεραίνων τοῖς πεπολιτευμένοις (8), δεινον δε 🗝 αὶ βίαιον ἀποφαίνων ἀναίρεσιν ψηφίσασθαι δογμάτων καὶ πράξεων ποσούτων την σύγκλητον, έν αίς είναι (4) καὶ την ξαυτοῦ τῶν περί **Μ**ύπρον καὶ Βυζάντιον διοίκησιν(5), 'Εκ τούτου προσέκρουσεν δ Μικέρων αὐτῷ πρόσκρουσιν(6) εἰς οὐδεν εμφανές προελθοῦσαν, **2)** δίστε τη φιλοφροσύνη γρησθαι προς άλληλους αμαυρύτερον.

#### CHAPITRE XXXV.

Μετά ταύτα Κλώδιον μέν άποκτίννυσι Μίλων(1) καὶ διωκό-

Ch. XXXIV.] 1. Les archives de l'État, du temps de Cicéron, étaient conservées dans un édifice appelé Tabularium, qui était bâti derrière le reple de la Concorde et de Saturne, sur le clivus Capitolinus. — Dion Cassius (XXXIX, § 21) dit seulement que Cicéron emporta chez lui les blettes qui avaient trait à son bannissement, et non point qu'il détruisit toutes les tablettes relatives aux actes de Clodius pendant son tribunat.

Clodius, originaire de la famille patricienne des Claudii, s'était fait opter par le plébéien P. Fonteius, en vertu d'une lex curiata votée sur le proposition de César: de la sorte, devenu plébéien, il put se faire sur proposition de César: de la sorte, devenu plébéien put se faire sur le proposition de César: de la sorte, devenu plébéienne proposition de cesar: de la sorte, devenu piecelen, il par se la sorte, devenu piecelen, il par se la sorte, de la sorte, devenu piecelen, il par se la sorte, de l'alla dispersaria la légalité de cette adoption que contestait Cicéron: «In illa adoptione legitime factum est nihil» (au chap. xxix, § 77, du Pro domo sua;

XIII, § 34).
 Τοὶς πεπολιτευμένοις, l'administration de Clodius.
 Είναι à l'infinitif, parce que ce n'est pas Plutarque qui fait remarquer Que ces actes administratifs de Caton eussent été ainsi compris dans l'an-Dulation, mais parce que Caton lui-même l'avait dit dans son discours au Senat: ἐν κίς (ἔφη) εἰναι κτλ.

<sup>5.</sup> En vertu d'une loi proposée par Clodius, Caton, alors questeur, était parti cum jure praetorio pour arranger plusieurs affaires en Orient. Effectivement, il avait fait vendre aux enchères les biens du roi de Chypre Ptolémée, et rapporté à Rome, dit-on, près de 33 millions de notre monnaie, produit de cette opération; et, à Byzance, il avait rétabli dans leur patrie les citoyens bannis à la suite de discordes civiles.

6. Έχι τούτου ... πρόσχρουσιν, il en résulta un froissement entre Cicéron

et Caton.

Ch. XXXV.] 1. En janvier 52.

τοῦ σφόδρα φροντίσαι καὶ διαγρυπνῆσαι κακωθείς, ἐνδεέστερος

αύτοῦ σανηναι (18).

Τότε δ' οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ Μίλωνος δίκην ἐκ τοῦ φορείου προελθών και θεασάμενος τον Πομπήϊον άνω καθεζόμενον ώσπερ εν στρατοπέδω, καὶ κύκλω τὰ ὅπλα περιλάμποντα τὴν ἀγοράν, συνεχύθη καὶ μόλις ενήρξατο τοῦ λίγου, κραδαινόμενος τὸ σῶμα καὶ τὴν φωνὴν ἐπεγόμενος (14), αὐτοῦ τοῦ Μίλωνος εὐθαρσῶς καὶ άδεῶς παρισταμένου τῷ άγῶνι καὶ κόμην θρέψαι καὶ μεταβαλείν εσθήτα φαιάν απαξιώσαντος (16) . όπερ ούν ήπιστα δοκεί συναίτιον αὐτῷ γενέσθαι τῆς καταδίκης(16). 'Αλλ' δ γε Κικέρων διά ταῦτα φιλέταιρος μαλλον ἢ δειλὸς ἔδοξεν εἶναι(17).

#### CHAPITRE XXXVI.

Τένεται δε και των ιερέων, οθς αθγουρας(1) Ρωμαίοι καλούσιν, αντε Κράσσου τοῦ νέου, μετὰ τὴν ἐν Πάρθοις αὐτοῦ τελευτήν. Είτα κλήρφ λαχών των επαρχιών Κιλικίαν καὶ στρατόν οπλιτών με Θέων καὶ διοχιλίων, ίππέων δὲ χιλίων έξακοσίων, ἔπλευσε, προςταχ θέν αὐτῷ(2) καὶ τὰ περὶ Καππαδοκίαν Αριοβαρζάνη τῷ βα-, σελεῖ φίλα καὶ πειθήνια παρασχεῖν. Ταῦτα δή παρεστήσατο καὶ συνήρμοσεν αμέμπτως ανευ πολέμου, τούς τε Κίλικας δρών περς(8) τὸ Παρθικόν πταϊσμα 'Ρωμαίων καὶ τὸν ἐν Συρία νεωτε Ο εσμόν επηρμένους, κατεπράθνεν ήμερως ἄρχων. Καὶ δῶρα μεν Ουδε των βασιλέων διδόντων έλαβε, δείπνων δε τους επαρχιχους αντικεν (4) · αὐτὸς δὲ τοὺς χαρίεντας (5) ἀνελάμβανε καθ' ἡμέραν

ταβολην ελάμβανε, και την φωνην επεσχητο παντάπασιν (η Πορκία).

15. Voy. la note 6 du chap. ιχ. — Μεταβαλείν reçoit ici le même sens que διήλλαξεν (voy. la note 6 du chap. χχ.).

16. On sait que le plaidoyer Pro Milone que publia Cicéron, et qui nous a été conservé, est une œuvre composée à loisir après le procès.

17. Δλλ δ γε Κικέρων διά ταϋτα φιλέταιμος κιλ. Cette réflexion est assez

mal reliée au récit qui précède. Ch. XXXVI.] 1. En latin: augures.

2. Προσταχθέν αὐτῷ, nominatif absolu, revenant pour le sens à : ayant

pour instructions de . . .
3. Πρὸς, à la suite de, en raison de. — Τὸ Παρθικὸν πταῖσμα, c'est le désastre de Crassus dans le pays des Parthes.

4. Amyot: «Et il ne receut jamais present quelconque que lon luy envoyast, non pas des princes ny des roys mesmes, et si deschargea (ἀνῆκεν = ἀφῆκεν) ceulx de sa province des banquets et festins qu'ilz avoient accoustumé de faire aux autres gouverneurs avant luy.»

<sup>18.</sup> Se trouvant las d'avoir trop pensé et mal dormi, il parut ce jourlà rester au-dessous de lui-même.

<sup>14.</sup> Même expression dans la Vie de Brutus (chap. xv): "Η τε χρόα με-

έστιάσεσιν οὐ πολυτελώς, άλλ' έλευθερίως. Ἡ δ' οἰχία (6) θυρωρον ούχ είχεν, ούδ' αυτός ώφθη κατακείμενος ύπ' ούδενός, άλλ' ξωθεν έστως η περιπατών πρό του δωματίου, τους ασπαζομένους έδεξιούτο. Λέγεται δε μήτε δάβδοις αλχίσασθαί τινα μήτ' εσθήτα περισχίσαι μήτε βλασφημίαν ύπ' δργης ή ζημίαν προσβαλείν μεθ' ύβρεως. 'Ανευρών δε πάμπολλα των δημοσίων κεκλεμμένα, τάς τε πόλεις . . . εὐπόρους ἐποίησε, καὶ τοὺς ἀποτίνοντας οὐδὲν πλέον τούτου παθόντας ἐπιτίμους διεφύλαξεν (7).

"Ηψατο δέ καὶ πολέμου, ληστάς τῶν περὶ τὸν 'Αμανὸν οἰκούντων τρεψάμενος · ἐφ' ψ καὶ αὐτοκράτωρ (8) ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν άνηγορεύθη. Καιλίου δέ τοῦ δήτορος(9) δεομένου παρδάλεις αὐτῷ πρός τινα θέαν εἰς Ῥώμην ἐκ Κιλικίας ἀποστείλαι, καλλωπιζόμενος έπὶ τοῖς πεπραγμένοις γράφει πρὸς αὐτὸν οὐκ είναι παρδάλεις εν Κιλικία πεφευγέναι γαρ είς Καρίαν αγανακτούσας, ότι

μόναι πολεμούνται, πάντων εἰρήνην έχόντων (10).

Πλέων δ' από της επαρχίας, τοῦτο μεν 'Ρόδω προσέσγε, τοῦτο δ' Αθήναις ενδιέτριψεν άσμενος πόθω των πάλαι διατριβών. Ανδράσι δε τοις πρώτοις από παιδείας συγγενόμενος, και τους τε φίλους καὶ συνήθεις ἀσπασάμενος, καὶ τὰ πρέποντα(11) θαυμασθείς ύπὸ τῆς Ελλάδος, εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν(12), ἤδη τῶν

5. Xaquérras. Les personnes de «la société», celles qui ne sont pas du commun. Cf. Vie de Démosthène, note 9, p. 336.

6. Cicéron écrit à Atticus (VI, II, 5): «Cetera jurisdictio nec imperita et clemens cum admirabili facilitate; aditus autem ad me minime provinciales:

 Αὐτοχράτωρ, en latin «imperator».
 M. Caelius Rufus, jeune ami de Cicéron, et lui aussi grand orateur. M. Boissier lui a consacré un chapitre entier (Caelius: la jeunesse romaine

il le méritait. »

nihil per cubicularium; ante lucem inambulabam domi, ut olim candidatus.
7. Cicéron à Atticus (VI, 11, 5): « Mira erant in civitatibus ipsorum furta Graecorum, quae magistratus sui fecerant. Quaesivi ipse de iis qui annis decem proximis magistratum gesserant; aperte fatebantur: itaque sine ulla ignominia suis humeris pecunias populis rettulerunt. > — Dans la phrase de Plutarque, il semble bien que plusieurs mots sont tombés: «Quum invenisset multos peculatus per provinciam factos, quum (iis quae surrepta erant) urbes ditavit, tum iis qui ablata redderent, nullo praeterea supplicio affectis, integram famam conservavit. » (Traduction Hutten.)

au temps de César) dans le livre de Cicéron et ses amis.

10. Voyez la onzieme lettre du deuxième livre de Cicéron ad familiares. datée et adressée ainsi: « Scr. in provincia pridie Nonas Apriles a. U. C. 704, M. CICERO IMP, S. D. M. CAELIO AEDILI CUR. >, dont voici le passage traduit par Plutarque: «De pantheris, per cos qui venari solent agitur mandatu meo diligenter; sed mira paucitas est, et cas quae sunt valde aiunt pueri, quod nihil cuiquam insidiarum in mea provincia, nisi sibi, fiat: itaque constituisse dicuntur in Cariam ex nostra provincia decedere.»

11. Τὰ πρέποντα. « Expression adverbiale: comme il convenait, comme

τε  $\mathbf{e}$ αγμάτων ώσπες ύπὸ φλεγμονῆς ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύ- λεον πόλεμον( $\mathbf{n}$ ).

#### CHAPITRE XXXVII.

Εν μὲν οὖν τῆ βουλῆ ψηφιζομένων(¹) αὐτῷ θρίαμβον, ἡδιον ἐν ἔφη παρακολουθῆσαι Καίσαρι θριαμβεύοντι συμβάσεων γενομεένων(²) · ἰδία δὲ συνεβούλευσε πολλὰ μὲν Καίσαρι γράφων, πολλὰ δ' αὐτοῦ(³) Πομπητου δεόμενος, πραΰνων ἐκάτερον καὶ παραμυθεύος. Ως δ' ἡν ἀνήκεστα(⁴), καὶ, Καίσαρος ἐπερχομένου, Πομπρίος οὐκ ἔμεινεν, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τὴν καὶ ἐξέλιπε, ταύτης μὲν ἀπελείφθη τῆς φυγῆς ὁ Κικέρων, ἔδοξε Καίσαρι προστίθεσθαι(δ). Καὶ δῆλός ἐστι τῆ γνώμη πολλὰ ἐν πασθεὶς ἐπ' ἀμφότερα καὶ διστάσας(δ). Γράφει γὰρ ἐν ταῖς Επεστολαῖς διαπορεῖν, ποτέρωσε χρὴ τραπέσθαι, · Πομπητου μὲν ἔν δον καὶ καλὴν ὑπόθεσιν πρὸς τὸ πολεμεῖν ἔχοντος, Καίσαρος δ' ἄμεινον τοῖς πράγμασι χρωμένου καὶ μᾶλλον ἑαυτὸν καὶ φίλους σώζοντος, ώστ' ἔχειν μὲν ὃν φύγή, μὴ ἔχειν δὲ πρὸς

<sup>2.</sup> Elς 'Ρώμην ἐπατῆλθεν, le 4 janvier 49.
3. Cicéron (Ad familiar., XVI, xI, 2): «Sed incidi in ipsam flammam coincidi in ipsam flammam coincidi in ipsam flammam le si discordiae vel potius belli, cui cum cuperem mederi,» etc. Plutarque le avoir compris flammam comme s'il y avait inflammationem, une eur. Coraï, qui fut à la fois helléniste et médecin, explique en ces la métaphore ici employée: 'Η δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς ἰατμαῆς τέχτασθ ἡν τὰ φλεγμήναντα μέρη ἀφίσταται, τουτέστιν ἀνεγείρεται τῆς ανείας τοῦ σωματος, καὶ ὄγκους ποιεῖ τοὺς καλουμένους διὰ τοὖτο ὰπο-

ματα.

h. XXXVII.] 1. Ψηφιζομένων, sous-entendu τῶν βουλευτῶν, dont l'idée éveillée par ἐν τῆ βουλῆ.

eveillée par ἐν τῆ βουλη.

Συμβάσεων γενομένων. Amyot: «Que plus vouluntiers il suivroit le riot triumphant de Cæsar, y ayant un bon accord fait entre culx,» c'estaire entre César et Pompée.

Acrov. c'est-à-dire en lui parlant à lui-même (puisque Pompée, lui, a t à Rome).

Amyot paraphrase ainsi ως δ' ην ἀνήκεστα: Mais le mal estant si rable qu'il n'y avoit plus ordre ne moyen de les pouvoir accorder. Le vrai est que Cicéron ne se trouvait pas alors à Rome, mais en panie, région qui lui était échue lorsqu'on avait fait, à l'approche de ar, le partage des diverses parties de l'Italie pour les défendre contains.

lui.

- Διστάσας. Cicéron (Ad famil., VII, III, 1): Quo tempore vidisti pro, me quoque ita conturbatum ut non explicarem quid esset optumum

ον φύγη(7). Τρεβατίου δέ, τινός των Καίσαρος έταίρων, γράτ τος έπιστολήν, ότι(8) Καϊσαρ οίεται δείν μάλιστα μέν αὐτὸν τάζεσθαι(9) μεθ' αύτου και των έλπίδων μετέγειν, εί δ' άνα δίεται διά γήρας, είς την Ελλάδα βαδίζειν κάκει καθήμενον ήσι γίαν άγειν έκποδών αμφοτέροις γενόμενον, θαυμάσας ὁ Κικέρων Καϊσαρ αὐτὸς οὐκ ἔγραψεν, ἀπεκρίνατο πρὸς ὀργίν ὡς ο τοῦς ανάξιον πράξει των πεπολιτευμένων. Τα μέν ούν έν ταις Ε στολαίς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι (10).

# CHAPITRE XXXVIII

Τοῦ δὲ Καίσαρος εἰς Ἰβηρίαν ἀπάραντος(1), εὐθὺς πρὸς Πουπήϊον έπλευσε · καὶ τοῖς μὲν άλλοις ἀσμένοις ώφθη, Κάτων δ' αὐτὸν ἰδία πολλά κατεμέμψατο Πομπηίω προσθέμενον : α τω(2) μέν γάρ οὐ καλώς έχειν έγκαταλιπείν ην ἀπ' άρχης είλετο της πολιτείας τάξιν, έπεινον δέ χρησιμώτερον όντα (8) τη πατρίδι καί τοῖς φίλοις, εἰ μένων ἴσος ἐχεῖ (4) πρὸς τὸ ἀποβαϊνον ἡρμόζετο, κατ' οὐδένα λογισμον οὐδ' ἐξ ἀνάγκης πολέμιον γεγονέναι Καίσαρι καὶ τοσούτου μεθέξοντα κινδύνου δεύρ' ήκειν. Ούτοι δέ

<sup>7. &</sup>quot;Exerv ztl. « Ego vero quem fugiam habeo, quem sequar non habeo.» (Cicér., Ad Attic., VIII, vII, 2.)

<sup>8. &</sup>lt;sup>\*</sup>On, lui disant que.
9. Εξετάζεσθαι μεθ' αὐτοῦ, se ranger avec lui.
10. La correspondance de Cicéron avec C. Trebatius Testa, le célèbre jurisconsulte, remplit le VII<sup>e</sup> livre des Lettres familières; mais, telle qu'elle nous a été conservée, on n'y trouve point ce que dit ici Plutarque. On trouve seulement quelque chose d'approchant, savoir ce qui suit dans la xvii elettre du VII livre de Cicéron à Atticus: «Trebatius quidem scribit se ab illo IX Kal. Febr. rogatum esse ut scriberet ad me, ut essem ad ur-bem; nihil ei me gratius facere posse . . . Rescripsi ad Trebatium (nam ad ipsum Caesarem, qui mihi nihil scripsisset, nolui), quam illud hoc tempore esset difficile, me tamen in praediis meis esse neque delectum ullum neque negotium suscepisse. » — D'autre part nous avons encore (ad Attic., X. VIIIB) le texte d'une lettre écrite par César lui-même à Cicéron, à la date du 15 des calendes de mai, ex itinere, lettre dans laquelle il l'engage à rester neutre, abesse a civilibus controversiis, comme il convient viro bono et quieto et bono civi. Ch. XXXVIII.] 1. 'Απάραντος, vers le milieu d'avril 49. Cicéron partit

vers le 10 juin pour la Grèce, où se trouvait alors Pompée.

2. Αὐτῷ, à lui-même, lui, Caton. Ἐχεῖνον, Cicéron.

3. Οντα, et plus haut ἔχεῖν, répondent à l'imparfait du discours direct; d'où le sens de «Il n'eût pas été honnête de la part de Caton» et «Cicéron eût été plus utile. » 4. 'Exsî, à Rome.

- οῦ Κικέρωνος ἀνέστρεφον οἱ λόγοι τὴν γνώμην(5), καὶ τὸ μέγα απηθέν αὐτῷ γρησθαι Πομπήϊον (6). Αἴτιος δ' ην αὐτὸς οὐκ ἀρσύμενος μεταμέλεσθαι (7), φλαυρίζων δε του Πομπηΐου την πασσκευήν και πρός τα βουλεύματα δυσγεραίνων υπούλως, και τοῦ σε αρασχώπτειν τι καὶ λέγειν άεὶ χαρίεν εἰς τοὺς συμμάχους οὐκ Επεγόμενος (8), άλλ' αὐτὸς μεν αγελαστος αεί περιϊών εν τῷ στρα-**∡**Ωπέδφ καὶ σκυθρωπός (9), ετέροις δε παρέχων γέλωτα μηδεν **Βε**ομένοις. Βέλτιον δὲ καὶ τούτων δλίγα παραθέσθαι.

Δομιτίου (10) τοίνυν ἄνθοωπον εἰς τάξιν ήνεμονικήν ἄνοντος οὐ σε ολεμικόν και λέγοντος ώς έπιεικής τον τρόπον έστι και σώφρων. « Τί ούν» είπεν «ούκ επίτροπον αυτόν τοις τέκνοις φυλάσσεις;»

Έπαινούντων δέ τινων Θεοφάνην τον Δέσβιον(11), δς ην έν τῶ σ το ο τεκτόνων έπαρχος (12), ώς εὐ παραμυθήσαιτο Ροδίους τ ον στόλον αποβαλόντας (18), « Ηλίκον» είπεν « αγαθόν έστι Γραικον έγειν έπαργον.»

Καίσαρος δέ κατορθούντος τὰ πλείστα καὶ τρόπον (18) τινὰ πολεορχούντος αὐτούς, Λέντλφ(14) μεν εἰπόντι πυνθάνεσθαι στυγρούς είναι τους Καίσαρος φίλους, απεκρίνατο « Δέγεις αυτούς δυσνοείν Καίσαρι (15);»

Ιν Ιαρχίου δέ τινος ήχοντος έξ Ιταλίας νεωστί και λέγοντος έν

6. Καὶ τὸ μέγα .... Πομπήϊον. Amyot: «Avec ce que Pompeius ne se

8. Καὶ τοῦ παρασχώπτειν . . . οὐκ ἀπεγόμενος. Amyot: «Et si ne se pou-Voit pas tenir de laisser eschapper tousjours quelque mot de risée et de

mocquerie encontre ceulx de son party.

9. Ciceron (He Philippique, xvi, § 39-40): «Ne jocis quidem respondebo, quibus me in castris usum esse dixisti... Quod autem idem maestitiam meam reprehendit, idem jocum, magno argumento est me in utroque fuisse moderatum.

10. L. Domitius Ænobarbus, que César avait assiégé dans la ville de Corfinium et qu'il avait laissé libre après la prise de cette place.

11. Théophane de Mytilène, historien ami de Pompée (voy., sur lui,

Cicéron, Pro Archia, x, § 24).

12. Σεπόνων ἔπαρχος. Voy. la fin de la note 7 du ch. xxxII.

13. « Une tempête avait détruit les navires des Rhodiens, envoyés par

Construisez την γνώμην τοῦ Κικέρωνος.

T. Met το μέγα.... Πομπηιον. Amyot: «Avec ce que rompeius ne se servoit de luy en nulle chose de consequence.»

7. Μεταμέλεσθαι. Cicéron (Ad familiar., VII, III, 2): «Cujus me mei facti poenituit, non tam propter periculum meum quam propter vitia multa quae ibi offendi, quo veneram... Nihil boni praeter causam.» Le mot suivent de lui a été conservé chez Macrobe (Saturnales, II, III, 7): «Cum ad Pompeium venisset, dicentibus sero eum venisse respondit: Minime sero versi, nam nihil hic paratum video.

de Pompée contre César, pour protéger Dyrrachium.

14.
15.
Où est le piquant de ce mot? Wyttenbach croit qu'il faut lire ourous et ourroeir.

Ρώμη φήμην έπικρατείν ώς πολιορχοίτο Πομπήϊος. «Είτ' πλευσας» είπεν «Ίνα τοῦτο πιστεύσης αὐτὸς θεασάμενος:»

Μετά δέ την ήτταν (16). Νοννίου μέν εἰπόντος ὅτι δεῖ γουσ έλπίδας έγειν, έπτα γαρ άετους έν τω στρατοπέδω του Πομπτέ λελείφθαι, « Καλώς αν » έφη «παρήνεις, εὶ κολοιοίς έπολ μούμεν. ο

Λαβιηνού δὲ μαντείαις τισὶν ίσχυριζομένου καὶ λέγοντος δεί περιγενέσθαι Πουπήίον, «Οὐχοῦν» έφη «στρατηγήματι τοι τω γρώμενοι, νῦν ἀποβεβλήχαμεν τὸ στοατόπεδον (17), »

# CHAPITRE XXXIX.

'Αλλά γάρ γενομένης της κατά Φάρσαλον μάγης (1), ης οδ μετέσγε δι' ἀρρωστίαν, καὶ Πουπηΐου φυγόντος, ὁ μὲν Κάτων, καὶ στράτευμα συγνόν εν Δυρραγίω καὶ στόλον έγων μέγαν, έκεῖνον (2) ήξίου στρατηγείν κατά νόμον ώς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι προῦχοντα. Διωθούμενος δε την άρχην δ Κικέρων και όλως φεύγων τὸ συστρατεύεσθαι, παρ' οὐδεν ήλθεν άναιρεθήναι (3), Πομπητίου του νέου (4) και των φίλων προδότην αποκαλούντων και τα Είση σπασαμένων, εὶ μὴ Κάτων ἐνστὰς(5) μόλις ἀφείλετο καὶ διηκεν αύτον έχ τοῦ στρατοπέδου.

Καταχθείς δ' είς Βρεντέσιον ένταθθα διέτριβε, Καίσαρα προσμένων βραδύνοντα διὰ τὰς ἐν ᾿Ασία καὶ περὶ Αίγυπτον ἀσχολίας. Επεί δ' είς Τάραντα καθωρμισμένος άπηγγέλλετο καί πεζή πεοϊιών έχειθεν είς Βρεντέσιον, ώρμησε πρός αὐτόν, οὐ πάνυ μέν ών δύσελπις, αἰδούμενος δὲ πολλών παρόντων ἀνδρὸς έχθρου καὶ χρατούντης λαμβάνειν πείραν. Ού μην εδέησεν αὐτῷ πρᾶξαί τι παρ' άξίαν ἢ εἰπεῖν(6). Ὁ γὰρ Καῖσαρ, ὡς εἰδεν αὐτὸν πολύ πρὸ

16. Hrrav, la défaite de Pharsale.

y périt.
Ch. XXXIX.] 1. Le 9 août 48.
2. Ezeivov, Cicéron.
3. On dirait à peu près de même en français: Il ne tint à rien qu'il

<sup>17.</sup> Il s'agit sans doute de quelque défaite antérieure, -- ou bien ce récit manquerait d'authenticité. Car, d'une part, Cicéron n'assista pas à bataille de Pharsale, comme Plutarque va le dire, et, d'autre part, Labienus

<sup>4.</sup> Cn. Pompée, le fils aîné du grand Pompée.
5. Ένσιάς. Voy. la note 13 du ch. xxt.
6. Amyot: «Toutefois il ne fut point contrainct (οὐχ ἐδέησεν κύτῷ) de faire ne de dire chose aucune derogante à sa dignité (nag' astar).

# PLUTARQUE. VIE DE CICÉRON

**Ξῶν ἄλλων ἀπαντ**ῶντα, κατέβη(1) καὶ ἢσπάσατο καὶ διαλεγόι **ελόνω συγνῶν σταδ**ίων ὁδὸν προῆλθεν.

Έχ δε τούτου διετέλει τιμών καὶ φιλοφρονούμενος, ώστε γράψαντι λόγον έγκώμιον (\*) Κάτωνος άντιγράφων τόν τε λ εντοῦ (\*) καὶ τὸν βίον ώς μάλιστα τῷ Περικλέεους ἐοικόι καὶ Θηραμένους ἐπαινεῖν. Ὁ μέν οὖν Κικέρωνος λόγος Κάι δὲ Καίσαρος Αντικάτων ἐπιγέγραπται.

Λέγεται δὲ καί, Κοΐντου Λίγαρίου δίκην φείγοντος, ὅτι Καίσαρος πολεμίων εἶς ἐγεγόνει, καὶ Κικέρωνος αὐτῷ βοι, ὑ Εος (11), εἰπεῖν τὸν Καίσαρα πρὸς τοὺς φίλους · «Τί κωλύε κόνου (12) Κικέρωνος ἀκοῦσαι λέγοντος, ἐπεὶ πάλαι γε κέκ το ηρὸς ἄνθρωπος (18) καὶ πολέμιος; » Ἐπεὶ δ' ἀρξάμενος λ Κικέρων ὑπερφυῶς ἐκίνει (14), καὶ προὖβαινεν αὐτῷ πάθ κίκος καὶ χάριτι θαυμαστὸς ὁ λόγος, πολλὰς μὲν ἱέναι (15) γ το κίλος καὶ χάριτι θαυμαστὸς ὁ λόγος, πολλὰς μὲν ἱέναι (16) γ το προσώπου τὸν Καίσαρα, πάσας δὲ τῆς ψυχῆς τρεπ τοῦ προσώπου τὸν Καίσαρα, πάσας δὲ, τῶν κατὰ Φάρο τροπὸς κατάδηλον εἶναι · τέλος δέ, τῶν κατὰ Φάρο κιναν τοῦ ἡπερορς ἀγώνων(16), ἐκπαθῆ γενόμενον ιιναχί σώματι καὶ τῆς χειρὸς ἐκβαλεῖν(17) ἐνια τῶν γραμματος οὐν ἄνθρωπον ἀπέλυσε τῆς αἰτίας βεβιασμένος.

# CHAPITRE XL.

**Æπ τούτου Κικέρων, είς μοναρχίαν τῆς πολιτείας με**θεστι

Κατέρη, descendit de cheval.
Λόγος ἐγκώμιος, éloge. Λόγος ici, et de même deux lignes plu dire κονες, ouvrage.
Τὸν λόγον αὐποῦ, l'éloquence de Cicéron.
Θ. Εοιχότα se rapporte, grammaticalement, à τὸν βίον sculement; aut l'entendre comme s'il y avait ἐοιχότας, se rapportant et à το et à τὸν βίον. — César comparait sans doute la vie de Cicéron i Théramène, son éloquence à celle de Périclès.
1. «Théramène, du temps des trente tyrans à Athènes, était un d'Etat de grand mérite, mais taxé de versatilité politique et surner cela, par les Athéniens, κόθορνος, cothurne, chaussure qu'on indifféremment au pied droit ou au pied gauche. Comme on le ment, la comparaison n'était pas sans malice.
2. Διὰ χρόνου, «(Cicéron) qu'il y a longtemps que nous n'ouys nyot.)
3. Λνθρωπος (= ὁ ἄνθρωπος), Ligarius.
4. Ύπερφυῶς ἐκίνει, entendez τὸν Καίσαρα.
5. 'Ιέναι (non ἰέναι), de ἔημι (non de εἰμι).

5. Γεναι (non τεναι), de τημι (non de είμι).

6. Voy., en effet, dans les œuvres de Cicéron, le discours Pro Li

§ 28, non loin de la fin du plaidoyer.

§ 28, non 10111 de la .... 7. Εκβάλλειν, laisser tomber. αφέμενος του τὰ κοινά πράττειν, ἐσγόλαζε τοῖς βουλομένοις φίλοσοφείν των νέων, και σχεδον έκ της πρός τούτους συνηθείας. εύγενεστάτους καὶ πρώτους όντας, αὐθις ίσχυσεν εν τη πόλει μέ-

γιστον.

Αὐτῶ δ' ἔργον μέν ἢν τότε φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους(1) καὶ μεταφράζειν τοὺς Πλάτωνος (2), καὶ τῶν διαλεκτικῶν ἢ φυσιχων ονομάτων έκαστον είς την Ρωμαϊκήν μεταβάλλειν διάλεκτον έχείνος γάρ έστιν, ώς φασιν, ο καί την φαντασίαν καί την έπογην και την συγκατάθεσιν και την κατάληψιν, έτι δε την άτομον. τὸ κενόν(8), καὶ άλλα πολλά τῶν τοιούτων ἐξονομάσας πρώτος η μάλιστα Ρωμαίοις, τὰ μέν μεταφοραίς, τὰ δ' οἰχειότησιν άλλαις (4) γνώριμα καὶ προσήγορα μηγανησάμενος (5).

Τη δὲ πρός την ποίησιν εὐχολία παίζων έγρητο. Λέγεται γάρ όπηχίχα φυείη πρός τὸ τοιούτου, τῆς νυχτὸς ἔπη ποιείν πεντα-

χόσια.

Τὸν μέν οὖν πλεῖστον(6) τοῦ χρόνου τούτου περὶ Τοῦσκλον έν χωρίοις αὐτοῦ(1) διάγων, ἔγραφε πρὸς τοὺς φίλους Λαέρτου βίον ζην(8), είτε παίζων, ώς έθος είχεν, είθ' υπό φιλοτιμίας σπαργών πρός την πολιτείαν και άδημονών τοις καθεστώσι.

Ch. XL.] 1. Les Académiques et le De finibus bonorum et malorum, par exemple, sont de cette période de la vie de Cicéron. - Συντελείν ne peut se traduire ici que par composer, ce qui n'est pas le sens ordinaire de ce mot.

2. Notamment le Timée. Voy., dans les Fragments de Cicéron, les pages qui nous restent de cette traduction, qui a été faite postérieurement à la composition des Académiques. Cicéron avait aussi traduit le Protagoras; il reste huit ou dix lignes de ce travail, citées par des grammairiens.

3. Il a rendu garragia par visum, knoyn par assensionis retentio, ovyχατάθεσις par assensio atque approbatio, χατάληψις par comprehensio, τας 「 」 一 丁本の 松松い 一分 二十四一次 田本で一日の

ατόμους et τὰ ἀμερή par corpora individua, τὸ κενόν par inane.
4. Η οἰκειότησιν άλλαις. Hellénisme qui revient à ceci: ou, autrement, par des termes propres. Les mots suivants se traduisent mot à mot: arrangeant les mots (μηχανησάμενος) reconnaissables (γνοομία) et bien reçus (προσήγορα). C'est-à dire: soit en se servant de métaphores, soit en prenant des termes au propre, trouvant pour ces mots grecs des équivalents

qui se laissassent entendre et se fissent accepter.

5. Ch. Thurot (Revue de philologie, 1877, p. 86): «On sait que les ouvrages de Cicéron sur la rhétorique et la philosophie sont souvent difficiles à entendre, parce que Cicéron a rendu des termes techniques, qui avaient un sens rigoureusement défini chez les rhéteurs et les philosophes grecs, par des équivalents qu'il a tirés du langage ordinaire des Latins, et qui paraissent fort vagues, si l'on ne se reporte pas aux mots grees qu'il a voulu traduire.

Τον πλειστον τοῦ χρόνου, la plupart du temps.
 Dans sa propriété de Tusculum (à 5 lieues de Rome).

8. Δαέρτου βίον ζῆν. Laērte, père d'Ulysse, vivait dans les champs, loin du palais, qui était livré aux prétendants de Pénélope. Lisez le chant XXIV de l'Odyssée, vers 205 et suivants.

Σπάνιον δ' εἰς ἄστυ, θεραπείας ἕνεκα τοῦ Καίσαρος, κατήει (\*), 

αὶ πρῶτος ἢν τῶν συναγορευόντων ταῖς τιμαῖς (10) καὶ λέγειν 

εἰ τι καινὸν εἰς τὸν ἄνδρα καὶ τὰ πραττόμενα φιλοτιμουμένων. 
Οἰόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τῶν Πωμπηΐου λεχθὲν εἰκόνων, ἃς ἀνηρη
εένας καὶ καταβεβλημένας ὁ Καῖσαρ ἐκέλευσεν ἀνασταθῆναι. 

Εφη γὰρ ὁ Κικέρων ὅτι ταὐτη τῆ φιλανθρωπία Καῖσαρ τοὺς 

εὲν Πομπηΐου ἵστησι, τοὺς δ' αὐτοῦ πήγνυσιν ἀνδριάντας.

# CHAPITRE XLI.

Αιανοούμενος δ', ὡς λέγεται, τὴν πάτριον ἱστορίαν γραφῆ πεελείν καὶ πολλὰ συμμίξαι τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ὅλως τοὺς συνεκόνους λόγους αὐτῷ καὶ μύθους ἐνταῦθα τρέψαι (¹), πολλοῖς μὲν
ες, πολλοῖς δὲ δημοσίοις κατελήφθη πράγμασιν ἀβουλήτοις
πάθεσιν, ὧν αὐθαίρετα δοκεῖ τὰ πλεῖστα συμβῆναι. Πρῶτον
γὰρ ἀπεπέμψατο τὴν γυναῖκα Τερεντίαν, ἀμεληθεὶς ὑπ' αὐπαρὰ τὸν πόλεμον, ὥστε καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐφοδίων ἐνδεῆς
σταλῆναι καὶ μηδ', ὅτε κατῆρεν αὐθις εἰς Ἰταλίαν, τυχεῖν εὐμονος. Αὐτὴ μὲν γὰρ οὐκ ἡλθεν, ἐν Βρεντεσίψ διατρίβοντος
οῦ πολὺν χρόνον(²), ἐρχομένη δὲ τῆ θυγατρί, παιδίσκη νέα (ε),
αὐτην ὁδὸν οὐ πομπὴν πρέπουσαν(⁴), οὐ χορηγίαν παρέσχεν,
ὰ καὶ τὴν οἰκίαν τῷ Κικέρωνι πάντων ἔρημον καὶ κενὴν ἀπέ-

Tusculum était bâti sur une colline: la villa de Cicéron était située i-côte.

O. Ταῖς τιμαῖς, les honneurs (qui étaient décernés à César).

h. XLI.] 1. Cicéron fait allusion, au début de son traité De Legibus, projet d'écrire l'histoire romaine; mais ce qu'on lit en cet endroit s'accorde guère avec l'intention que lui attribue ici Plutarque d'entre-er, alias in historia leges observandas putare, alias in poëmate (dit ntus). — Quippe quum in illa ad veritatem cuncta referantur, in hoc delectationem pleraque (répond Cicéron). Quanquam et apud Herodopatrem historiae, et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae. Alaποβοντος ... χοόνον. Ces mots prouvent qu'il s'agit du troisième arquement de Cicéron à Brindes, c'est-à-dire après Pharsale.

— Παιδίσκη νές. Tullia n'était plus alors (voy. la note précédente) une eune enfant que Plutarque veut bien dire, puisqu'elle était déjà veuve premier mari, divorcée d'un second, et remariée en troisièmes noces P. Cornelius Lentulus Dolabella. — Tullia était aussi venue au-det de son père à Brindes, lorsque celui-ci arrivait d'exil. Cette fois-là, avait point séjourné à Brindes. Tullia alors venait de perdre son le mari; elle avait dix-neuf ans.

— Πρέπουσαν tombe sur χορηνίαν aussi bien que sur πομπήν.

δειξεν επί πολλοῖς όφλημασι καὶ μεγάλοις (5). Αύται γάρ είσιν αι

λεγόμεναι της διαστάσεως εθπρεπέσταται προφάσεις.

Τη δέ Τερεντία καὶ ταύτας άρνουμένη λαμπράν έποίησε 🗷 ήν απολογίαν αυτός έχεινος μετ' ου πολύν χρόνον γήμας παρθένον (6). ώς μέν ή Τερεντία κατεφήμιζεν, έρωτι της ώρας, ώς δε Τίρω ό του Κικέρωνος απελεύθερος γέγραφεν, ευπορίας ένεκεν το είς διάλυσιν δανείων. Ήν γάρ ή παϊς πλουσία σφόδρα, και την σίαν αύτης ὁ Κικέρων ἐν πίστει κληρονόμος ἀπολειφθείς(1) φύλλαττεν. 'Οφείλων δε πολλάς μυριάδας(8) ύπα των φίλων οίχείων επείσθη την παίδα γημαι παρ' ήλιχίαν (9) και τούς δε τειστάς άπαλλάξαι(10) τοῖς ἐχείνης γρησάμενος. 'Αντώνιος δέ, W00 γάμου μνησθείς έν ταις πρός τους Φιλιππιχούς άντιγραφαίς. βαλείν φησιν αὐτὸν γυναίχα παρ' ην ἐγήρασε, χαριέντως άμα ZIN οίχουρίαν ώς ἀπράκτου καὶ ἀστρατεύτου παρασκώπτων τοῦ Κεκέ οωνος(11).

Γήμαντι δ' αὐτῷ μετ' οὐ πολύν χρόνον ή θυγάτης ἀπέθανε τίχτουσα παρά Λέντλω τούτω γάρ έγαμήθη μετά την Πείσε = του προτέρου (13) ανδρός τελευτήν. Και συνήλθον μέν έπι παραμυθίαν τῷ Κικέρωνι πανταγόθεν οἱ φίλοι(14). βαρέως γ

8. Πολλάς μυριάδας, sous-entendu δραχμών.

 Πολας μυριασίας, sous-entendu σραχμού.
 Παρ' ἡλικίαν, « encore qu'il fust hors d'aage pour elle.» (Amyot.)
 Τοὺς δανειστὰς ἀπαλλάξαι, se débarrasser de ses créanciers.
 Amyot, en s'écartant de la construction du grec, traduit très fidèlement: «Se mocquant aussi plaisamment en passant (ἄμα) de ce qu'il avoit esté homme oiseux (ἀπράπτου), qui ne s'estoit jamais party de sa maison (olzovolar) ny n'avoit esté en guerre (norparsurou) pour faire service à la chose publique » (ces derniers mots ajoutés à l'original).

12. En février 45.

14. La lettre que son vieil ami Sulpicius, le grand jurisconsulte, lui

<sup>5.</sup> Ent nollois ogliquam, tout en ayant contracté, au nom de Cicéros de nombreuses dettes.

<sup>6. «</sup>Une jeune et belle patricienne, Publilia.»
7. D'après la loi Voconia, de l'an 169 avant J.-C., le possesseur d'une fortune estimée, lors du dernier cens, à 100 000 as au moins, ne pouvait instituer héritière universelle une femme ou une fille: ainsi un père riche ne pouvait léguer que la moitié seulement de sa fortune à sa propre fille. Pour éluder cette loi, le père de Publilia avait désigné nominativement Cicéron, en lui donnant sa fille en mariage, pour son héritier, mais sous la promesse de celui-ci de restituer cet héritage à Publilia. Un legs de cette nature s'appelle un fidéicommis. Heres fiduciarius est le nom que les Romains donnaient à un tel héritier apparent; c'est cette ex-pression que Plutarque rend par ἐν πίστει κληφονόμος.

<sup>13.</sup> Son précèdent mari (noorégou) était Crassipes, d'avec qui elle divorça. Pison fut son premier mari. Tout cet endroit de Plutarque est plein d'erreurs: ainsi ce n'est point chez Lentulus Dolabella, de qui elle avait dù aussi se séparer, mais dans la maison de campagne de son propre père. à Tusculum, qu'elle mourut de suites de couches.

Είγαν ήνεγκε τὸ συμβεβηκός, ώστε καὶ τὴν γαμηθείσαν ἀποπέμσεοθαι δόξασαν ησθήναι (15) τη τελευτή της Τουλλίας (16).

#### CHAPITRE XLII.

Τὰ μέν ουν κατ' οίκον ούτως είγε τῷ Κικέρωνι. Τῆς δ' ἐπὶ Καίσαρι συνισταμένης πράξεως(1) ού μετέσγε, καίπερ ων έταιρος εν ποῖς μάλιστα Βοούτου(2) καὶ βαρύνεσθαι τὰ παρόντα καὶ τὰ πάλαι ποθείν πράγματα δοχών, ώς έτερος ούδείς. 'Αλλ' έδεισαν οξ Ενδρες αυτου τήν τε φύσιν, ώς ενδεά τόλμης, τον τε χρόνον(3), 🗘 καὶ ταῖς ἐρρωμενεστάταις φύσεσιν ἐπιλείπει τὸ θαρρεῖν. 🕰 🕳 οὐν ἐπέπρακτο τοῖς περί Βροῦτον καὶ Κάσσιον τὸ ἔργον(4) καίς των Καίσαρος φίλων συνισταμένων έπὶ τοὺς ἄνδρας (5), αὐθις δέος εμφυλίοις πολέμοις περιπετή γενέσθαι την πόλιν, Αντω Σιης μεν ὑπατεύων την βηυλην συνήγαγε καὶ βραχέα διελέχθη τε ε ι ομονοίας. Κικέρων δέ, πολλά προς τον καιρον οἰκείως διελ-🔾 🖘, ἔπεισε τὴν σύγκλητον, 'Αθηναίους μιμησαμένην (6), άμνη-

vit dans cette circonstance, de Grèce, dont il était alors gouverneur, conservée dans le recueil de la correspondance de Cicéron (Ad famil., v). C'est un morceau classique qu'il faut connaître.

5. Ἡσθηναι, ressentir de la joie. Le présent ηθεσθαι veut dire être joyeux, rimant un état qui dure; ησθηναι est ici un aoriste dit inchoatif, marnt une action qui se produit à un moment donné.

6. Sur Terentia, Tullia, la fortune de Cicéron et ses esclaves, surtout on, lisez le chapitre intitulé La vie privée de Cicéron dans le livre de G. Boissier, Cicéron et ses amis. h. XLII.] 1. Τῆς . . . πράξεως, «la conjuration à l'encontre de Cæ-Bρούτου. La liaison de Cicéron et de Brutus dura dix ans. Le recueil lettres qu'ils s'écrivirent dans cet intervalle devait être volumineux, squ'un grammairien en cite le neuvième livre. Elles sont toutes persqu'un grammairien en cite le neuvième livre. Liles sont toutes pers, à l'exception de vingt-cinq, qui ont été écrites après la mort de ar... Brutus tient une grande place dans les ouvrages qui nous rest de Cicéron. (Boissier.) M. Boissier, dans Cicéron et ses amis, a con-ré aux relations de Brutus avec Cicéron tout un chapitre, qui est

<sup>3.</sup> Tor χρόνον. «Son âge. Cicéron avait 68 ans.»

To ξογον, c'est-à-dire l'assassinat de César.

Τοὺς ἄνδρας, ce sont les meurtriers.
 Qui, après que Thrasybule eut chassé les Trente tyrans, en 403-402 ant J.-C., avaient décrété une amnistie générale, la première dont l'his-re fasse mention. Dans les premières lignes de la Iro Philippique, Ci-con, faisant allusion à ce précédent discours (qui est perdu) dit: «Quanteen in me fuit, jeci fundamenta pacis Atheniensiumque renovavi vetus exemplum: Graecum etiam verbum (αμνηστίαν) usurpavi, quo tum in sedan-Lis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum Oblivione sempiterna delendam censui.

στίαν των έπὶ Καίσαρι (7) ψηφίσασθαι, νείμαι δὲ τοῖς περὶ Κάσσιον καὶ Βρούτον ἐπαρχίας. "Εσχε δὲ τούτων τέλος οὐδέν, 'Ο γαο δήμος αὐτὸς μέν ἀφ' ἐαυτοῦ πρὸς οἶχτον ἐξαγθείς, ὡς εἶδε τον νεχρον έχχομιζόμενον δι' άγορας, Αντωνίου δέ και την έσθητα δείξαντος αὐτοῖς(8) αίματος κατάπλεων καὶ κεκομμένην πάντη τοις Είφεσιν, έμμανέντες ύμ' δργής έν άγορα ζήτησιν έποιούντο των ανδρών (9), και πύρ έχοντες επί τας οικίας έθεον ώς ύφάψοντες. Οἱ δὲ τοῦτον τῷ προπεφυλάγθαι διέφυγον τὸν χίνδυνον, έτέρους δὲ πολλούς καὶ μέγάλους (10) προσδοκώντες ἐξέλιπον τήν πόλιν.

20

CO

# CHAPITRE XLIII.

Εύθύς ούν ὁ Αντώνιος επήρτο, καὶ πᾶσι μέν ην φανερός ώς μοναρχήσων(1), τῷ δὲ Κικέρωνι φοβερώτατος. Αναρρωννυμένην τε γάρ αὐτῷ πάλιν ὁρῶν τὴν δύναμιν ἐν τῆ πολιτεία, καὶ τοῖς περί Βρούτον επιτήδειον είδως (2), ήχθετο παρόντι (3). Καί πού τι καὶ προϋπήργεν ὑποψίας αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους κατά (4) τὴν τῶν βίων ανομοιότητα καὶ διαφοράν. Ταῦτα δὴ δείσας ὁ Κικέρων πρώτον μέν ώρμησε πρεσβευτής Δολοβέλλα συνεκπλεύσαι είς Συρίαν έπει δ' οι μέλλοντες ύπατεύειν μετ Αντώνιον, Ίρτιος καὶ Πάνσας, ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ ζηλωταὶ τοῦ Κικέρωνος, ἐδέοντο μή σφας έγκαταλιπείν, αναδεχόμενοι καταλύσειν τον Αντώνιον έχείνου παρόντος, ὁ δ', οὕτ' ἀπιστών παντάπασιν οὕτε πιστεύων. Δολοβέλλαν μέν είασε χαίρειν(5), ομολογήσας δε τοῖς περί τον Ίρτιον το θέρος εν Αθήναις διάξειν, όταν δ' εκείνοι παραλάβωσι την άργην, αφίξεσθαι πάλιν, αύτος καθ' έαυτον (6) έξέπλευσε.

Γενομένης δε περί τον πλούν διατριβής (7), και λόγων από

9. Ζήτησιν . . . των ἀνδρών «Cherchaus par la place s'ilz trouveroient aucuns de ceulx qui l'avoient tué.» (Amyot.)

3. Παρόντι donne le même sens que διότι παρήν.

4. Kara, en raison de.

5. "Eo gaiger, comme en latin valere jubeo, dire adieu, abandonner. .

6. Airos xa3' śaurór, à part lui, tout seul.

Γενομένης . . . διατριβής. Par suite de vents contraires.

Τῶν ἐπὶ Καίσαρι. Cf. la note 1 du présent chapitre.
 Αὐτοῖς, à eux, au peuple. La phrase suit des lors avec les verbes au pluriel, ἐμμανέντες ἐποιοῦντο, etc.

<sup>10.</sup> Ετέρους . . . . s.-entendu πινδύνους. Ch. XLIII.] 1. Ην φανερὸς ώς μοναρχήσων. Hellénisme connu, égal à Φανερον ήν δει μοναρχήσει. 2. Είδως: sous-entendu αὐτόν, Ciceron.

'Ρώμης, οξα φιλεϊ (8), καινών προσπεσόντων, μεταβεβλησθαι (9) μέν Αντώνιον θαυμαστήν μεταβολήν και πάντα πράττειν καί πολιτεύεσθαι πρὸς τὴν σύγκλητον (10), ἐνδεῖν δὲ τῆς ἐκείνου παeovoiaς τὰ πράγματα μὴ τὴν ἀρίστην ἔγειν διάθεσιν (11), χαταμεμψάμενος αὐτὸς αὐτοῦ τὴν πολλὴν εὐλάβειαν, ἀνέστρεψεν αὐθις είς 'Ρώμην, Καὶ τῶν πρώτων οὐ διημάρτανεν ελπίδων τοσοῦτο στλήθος ανθρώπων ύπο γαράς και πόθου πρός την απάντησιν Εξεγύθη, καὶ σχεδον ήμερήσιον ανάλωσαν χρόνον αὶ περὶ τὰς πύ-**2** καὶ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ δεξιώσεις καὶ φιλοφροσύναι.

Τη δ' ύστεραία βουλην συναγαγόντος Αντωνίου καὶ καλούντος σε τον ούκ ηλθεν, άλλα κατέκειτο, μαλακώς έγειν έκ του κόπου στόμενος. Εδόκει δὲ τάληθες (12) ἐπιβουλῆς είναι φόβος ἔκ **Σε** ως υποψίας καὶ μηνύσεως καθ' όδον αὐτῷ προσπεσούσης. 'Αν-**Σωος δὲ χαλεπῶς μὲν εἶχεν ἐπὶ τῆ διαβολῆ, καὶ στρατιώτας** εν- εμψεν, αὐτὸν ἄγειν ἢ καταπρῆσαι(18) τὴν οἰκίαν κελεύσας · ἐν-🕶 🕳 τουν δε πολλών και δεηθέντων, ενέχυρα λαβών μόνον επαύ**σω**. Καὶ τὸ λοιπὸν ούτως ἀντιπαρεξιόντες ἀτρέμα καὶ φυλατειενοι διετέλουν(14), αχρι οῦ Καϊσαρ ὁ νέος, ἐξ Απολλωνίας σαγενόμενος (15), τόν τε κληρον ανεδέξατο (16) τοῦ Καίσαρος ενου(17) καὶ περὶ τῶν δισχιλίων πεντακοσίων μυριάδων (18), ας

 Oἰα φιλεὶ, ut (fieri) assolet. Meraβεβλησθαι. Devant ce mot sous-entendez: (nouvelles, λόγων καιportant, disant que.

10. Πρὸς τὴν σύγκλητον, selon les vues du sénat.

1. Ἐνδεῖν . . . διάθεσιν. Amyot: «Et qu'il ne tenoit plus qu'à sa preque que toutes les choses n'allassent bien.» Remarquez l'emploi de la cele choses n'allassent bien.

ation en grec comme en français dans cette tournure, laquelle revient r le sens à ceci: Il manquait, pour que tout allât bien, que Cicéron

présent.
2. Τάληθές, crase pour το άληθές.

. . . .

3. Καταπρήσαι, mettre le feu à (sens inchoatif de l'aoriste). — Plutaraltère un peu les termes. Cicéron lui-même, dans sa Ire Philippique, (v, § 11-12): Quid tandem erat causae cur in senatum hesterno die acerbe cogerer? . . . Ita sine cura consules sunt, ut paene liberum sit atori non adesse. Qui quum mihi mos notus esset quumque e via lanterem et mihimet displicerem, misi pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille is audientibus cum fabris se domum meam venturum esse dixit . . Se colicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam dom! Quis autem unquam tanto damno senatorem coëgit? aut quid est ulpignus (cf. ci-après ἐνέχυρα λαβών) aut mulctam?»

14. Αντιπαρεξιόντες ἀτρέμα διετέλουν est fort bien rendu par Amyot: «Ils

continuerent à s'entreharceler tout doulcement.

15. « Octavianus (ou, comme on dit ordinairement, Octave), fils adoptif César, plus tard Auguste. Il étudiait à Apollonic, ville de l'Illyrie. 16. Τον κληφον ἀνεδέξατο, se porta pour héritier.

17. Tou Kaloaços exelvou, c'est-à-dire de feu Jules César.

18. 25 millions de drachmes, faisant 4167 talents athéniens. (Dans la

'Αντώνιος έχ της οὐσίας κατείχεν (19), εἰς διαφοράν κατέστ miróv.

## CHAPITRE XLIV.

Έχ δέ τούτου Φίλιππος, δ την μητέρα τοῦ νέου Κι έγων(1), και Μάρχελλος, ὁ τὴν ἀδελφήν(2), ἀφικόμενοι με νεανίσχου πρός Κικέρωνα συνέθεντο, Κικέρωνα μέν έκει άπὸ τοῦ λόγου καὶ τῆς πολιτείας δύναμιν ἔν τε τῆ βουλή δήμω παρέγειν, έχεινον δε Κικέρωνι την από των γοημαι των ὅπλων ἀσφάλειαν. "Ηδη γὰρ οὐκ ὁλίγους των ὑπὸ 1 στρατευσαμένων περί αύτον είχε το μειράκιον.

Εδόχει δέ καὶ μείζων τις αιτία γεγονέναι του τον Κικέρι Εασθαι προθύμως την Καίσαρος φιλίαν, "Ετι γάρ, ώς έρι Πουπτίου ζώντος καὶ Καίσαρος(3), ἔδοξε κατά τους υπ Κικέρων καλείν τινα τούς των συγκλητικών παίδας είς πιστώλιον, ώς (4) μέλλοντος έξ αὐτῶν ένα τοῦ Διὸς αποδε τῆς Ῥώμης ήγεμόνα τοὺς δὲ πολίτας ὑπὸ σπουδῆς θέοντο σθαι περί τον νεών και τούς παίδας έν ταις περιπορφί χαθέζεσθαι σιωπήν έχοντας. Έξαίφνης δε των θυρών αν σών, καθ' ένα τών παίδων άνισταμένων, κύκλω παρά τὸ παραπορεύεσθαι, τὸν δὲ πάντας ἐπισχοπείν καὶ ἀποπ άχθομένους. 'Ως δ' ούτος(6) ήν προσιών κατ' αυτόν(7), έ την δεξιάν αὐτῷ καὶ εἰπεῖν «'Ω' Ρωμαῖοι (8), πέρας ὑμῖν ἐμ πολέμων ούτος ήγεμών γενόμενος(9).» Τοιουτό φασιν έι

Vie d'Antoine, Plutarque dit, en chiffres ronds, 4000 talents.) Su leur de la drachme, voy. la note 10 du ch. III.

19. «A la mort de César, sa femme avait remis sa fortune à s

Ch. XLIV.] 1. Attia, mère d'Octave et nièce de Jules Césa

épousé en secondes noces L. Marcius Philippus.

2. M. Claudius Marcellus Æserninus, mari d'Octavie, sœur d'Oc père du jeune Marcellus, désigné par Auguste pour être son sue et dont la mort prématurée fut pleurée par Virgile dans l'épisode du VIe livre de l'Énéide: Tu Marcellus eris (à partir du vers 86 3. Du vivant de César et de Pompée, bien que çorros ne se r

grammaticalement qu'à Πομπηΐου seulement.
4. 'Ως. Cf. la n. 15 du ch. III.
5. Περιπορφύροις. Voyez la note 6 du ch. xix.

6. Ouros. Octave.

 7. Hν κατ' αὐτόν, fut devant lui.
 8. Ω 'Ρωμαΐοι, . . . οὐτος ἡγεμών γενόμενος. Amyot: « Seigna mains, cest [= cct] enfant icy est celui qui mettra fin à vos gue viles quand il sera votre chef. »

9. « Suctone et Dion Cassius attribuent ce songe, ou plutôt m

**ιδόντα τὸν Κ**ιχέρωνα τὴν μὲν ιδέαν τοῦ παιδὸς ἐχμεμάχθαι καὶ κατέγειν έναργως, αὐτὸν δ' οὐκ ἐπίστασθαι(10). Μεθ' ἡμέραν δε καταβαίνοντος είς τὸ πεδίον τὸ "Αρειον (11) αὐτοῦ, τοὺς παῖδας ήδη γεγυμνασμένους απέρχεσθαι, κακείνον δφθήναι τῷ Κιπέρωνι πρώτον οίος ώφθη καθ' υπνον εκπλαγέντα δε πυνθάνεσθαι (12), τίνων είη γονέων. Ην δε πατρός μεν Όκταουΐου τῶν ούχ άγαν επιφανών, Αττίας δε μητρός, άδελφιδης Καίσαρος (18). \*Οθεν Καϊσαρ αιτώ, παϊδας ούχ έχων ίδίους, και την ούσίαν και πον οίχον εν ταϊς διαθήκαις έδωκεν. Έκ τούτου φασί τον Κι**κέρων**α τῷ παιδὶ κατὰ τὰς ἀπαντήσεις ἐντυγγάνειν ἐπιμελώς, κάκε Σνον οίκείως δέχεσθαι τὰς φιλοφοροσύνας καὶ γὰρ έκ τύχης αὐ-**Σ΄ >** γεγονέναι(14) συμβεβήχει Κιχέρωνος υπατεύνοντος.

#### CHAPITRE XLV

Αύται μέν ουν ισως προφάσεις ήσαν λεγόμεναι το δέ προς 🖚 τώνιον μίσος Κικέρωνα πρώτον, είτα ή φύσις, ήτιων μέν  $m{\phi}$   $m{\phi}$   $m{\phi}$  τιμ $\hat{\eta}_S(^1)$ , προσεποίησε Καίσαρι νομίζοντα προσλαμβάνειν πολιτεία τὴν ἐκείνου δύναμιν. Οὕτω γὰρ ὑπήει(2) τὸ μειρά-🕶 🗫ν αὐτύν, ώστε καὶ πατέρα προσαγορεύειν. Ἐφ' ψω (8) σφόδρα Βο ούτος άγανακτών εν ταϊς πρός 'Αττικόν επιστολαϊς(4) καθή-

logue, à Quintus Catulus. Le premier de ces auteurs rapporte ainsi ui de Cicéron: · Puerum facie liberali, demissum caelo catena aurea, al ■ S Capitolii constitisse, eique Jovem flagellum tradidisse. Deinde repente gusto viso . . . affirmavit (Cicero) ipsum esse cujus imago secundum quie-sibi observata sit. >

■0. Amyot: • Qu'il imprima (ἐκμεμάχϑαι) bien fermement en sa mémoi-(καὶ κατέχειν ἐναργώς) la forme du visage (τὴν ἰδέαν) de l'enfant, mais il ne le cognoissoit point » (αὐτὸν δὲ οὐκ ἐπίστασθαι).

1. Τὸ πεδίον τὸ Ἅρειον, campus Martius.

2. Πυνθάνεσθαι (τὸν Κικέρωνα).
3. 'Αττίας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαρος. «Attia était fille de M. AtBalbus et de Julie, sœur de César.» (Cf. la note 1 du prés. chap.)

14. Le 28 septembre 68.

Ch. XLV.] 1. ε Ηττων τῆς τιμῆς, et ailleurs ἥττων τῆς γασιρός, τῶν ἡδυ
γ, se dit de celui qui ne peut résister à l'ascendant qu'ont sur lui les nneurs, les plaisirs, la bonne chère.

2. Ούτως αὐτὸν ὑπήει est rendu librement, mais exactement d'ailleurs,

P Amyot: ele sçavoit si bien flatter.

≅. Εφ' ψ, entendez: au sujet de cette intimité de Cicéron avec Octave.

4. Voici, dans le premier livre de la correspondance de Cicéron avec Tutus, deux lettres de ce dernier, l'une à Atticus, l'autre à Cicéron lui-eme, où se trouvent les passages que Plutarque a du avoir en vue, lors-du'il a écrit ces lignes. 1º xvii. 5: Licet ergo patrem appellet Octavius Cecronem, referat omnia, laudet, gratias agut, tamen illud apparebit, verba

ψατο του Κικέρωνος, ότι, διὰ φόβον Αντωνίου θεραπεύων Καίσαρα, δηλός έστιν ούχ έλευθερίαν τη πατρίδι πράττων, άλλά δεσπότην φιλάνθρωπον αύτῷ μνώμενος. Οὐ μὴν άλλά τὸν γε παϊδα τοῦ Κικέρωνος ὁ Βοοῦτος, ἐν Αθήναις διατρίβοντα παρά τοῖς φιλοσόφοις, ἀναλαβών ἔσχεν ἐφ' ἡγεμονίαις(5), καὶ πολλά γοώμενος αὐτῶ κατώρθου. Τοῦ δὲ Κικέρωνος ακμήν ἔσγεν ή δύναμις(6) εν τη πόλει τότε μέγίστην και κρατών δσον εβούλετο, τον μέν Αντώνιον έξέχρουσε καὶ κατεστασίασε (7) καὶ πολεμήσοντας αὐτῷ τοὺς δύο ὑπάτους, Ἱρτιον καὶ Πάνσαν, ἐξέπεινψε, Καίσαρι δε δαβδούγους και στρατηγικόν κόσμον, ώς δη προπολεμούντι της πατρίδος, έπεισε ψηφίσασθαι την σύγκλητον.

Έπει δ' Αντώνιος μέν ήττητο(8) των δ' υπάτων αμφοτέρων έκ της μάχης ἀποθανόντων (9) πρός Καίσαρα συνέστησαν αί δυνάμεις, δείσασα δ' ή βουλή νέον άνδρα καὶ τύχη λαμπρά κεχρημένον έπειρατο τιμαίς και δωρεαίς αποκαλείν αυτού τα στρατεύματα(10) καὶ περισπάν την δύναμιν, ώς μη δεομένη τών προπολεμούντων, Αντωνίου πεφευγότος ούτως (11) ὁ Καϊσαρ φοβηθείς ύπέπεμπε τῷ Κικέρωνι τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας (12) ὑπατείαν μέν αμφοτέροις(18) όμου πράττειν, χρήσθαι(14) δέ τοις πραγしいのかのでする かんしんしんしん ちゅうしゅ あるからし かっしん

rebus esse contraria: quid enim tam alienum ab humanis sensibus est quam eum patris habere loco, qui ne liberi quidem hominis numero sit? Atqui en tendit, id agit, ad eum exitum properat vir optimus, ut sit illi Octavius propitius.» — 2° xv1, 7: «Nam, si Octavius tibi placet, a quo de nostra salute petendum sit, non dominum fugisse, sed amiciorem dominum quaesisse videberis. > 5. "Egyev &w

5. Έσχεν έφ' ἡγεμονίαις, il l'employa dans des commandements.
6. Construisez: Ἡ δύναμις τοῦ Κικέρωνος. A la phrase suivante, καὶ

χοατών χτλ., le sujet est Κιχέρων s.-entendu.

7. « Cela, par la cinquième Philippique, prononcée le 1er janvier 43, et à la suite de laquelle Antoine, qui voulait se mettre de force en possesssion de la Gaule cisalpine, province attribuée à D. Brutus, fut déclaré ennemi public, tandis qu'Octave, à qui l'on conféra la dignité de pro-préteur, reçut, conjointement avec les consuls Hirtius et Pansa, la mission de protéger les droits de Brutus.

 β'Ητητο, à la bataille de Modène, le 16 avril 43.
 Έz τῆς μάχης, du combat, c'est-à-dire des suites du combat. Hirtius périt dans l'action; Pansa mourut de ses blessures, peu de jours après, à Bologne.

10. Dion Cassius raconte comment le sénat chercha à jeter la dissension dans l'armée qui s'était rassemblée autour d'Octave, en distribuant aux uns de magnifiques récompenses et rien aux autres.

11. Οὐτως, corrélatif de ἐπεί qui commande toute la phrase jusqu'ici:

ούτως, dans ces conditions, alors.
12. Τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας (hellénisme connu), egens pour luy suader et le prier. » (Amyot.)

Αμφοτέροις, pour eux deux (Cicéron et Octave).
 Χρήσθαι κτλ. Amyot: (Et pour lui dire que,) «une fois arrivé au

μασιν όπως αὐτὸς ἔγνωχε, παραλαβόντα τὴν ἀρχήν, καὶ τὸ μειφάχιον διοιχείν ονόματος χαὶ δόξης γλιχόμενον. Όμολογεί δ' δ Καΐσαρ αὐτὸς(15) ώς, δεδιώς κατάλυσιν καὶ κινδυνεύων ἔρημος γε-≫έσθαι, χρήσαίτο (16) τη Κικέρωνος εν δέοντι φιλαρχία, προτρε-Ψάμενος αυτόν (17) υπατείαν μετιέναι συμπράττοντος αυτου καί **Φυναργαιρεσιάζοντος.** 

# CHAPITRE XLVI.

**Ενταύθα** μέντοι μάλιστα Κικέρων έπαρθείς(1) από νέου γέρων **χαὶ** φενακισθείς καὶ συναργαιρεσιάσας καὶ παρασχών αὐτῷ τὴν σε Σκλητον(2), εύθις μεν ύπο των φίλων αιτίαν είγεν, ολίγω δ' Εσερον αύτον απολωλεκώς ήσθετο και του δήμου προέμενος την **Ελε** υθερίαν. Αὐξηθεὶς γὰρ ὁ νεανίας καὶ τὴν ὑπατείαν λαβών Κα Μέρωνα μεν είασε χαίρειν(8), 'Αντωνίω δε και Λεπίδω φίλος γε > όμενος καὶ τὴν δύμαμιν εἰς ταιτὸ συνενεγκών, ώσπες άλλο τι 🕶 🗃 μα, την ήγεμονίαν ενείματο πρός αὐτούς (4). Καὶ κατεγράφησαν 🕿 🗝 Θες ους έδει θνήσκειν, ύπερ διακοσίους. Πλείστην δε των Ε σρισβητημάτων αὐταῖς ἔριν ἡ Κικέρωνος προγραφή παρέσχεν, τωνίου μεν άσυμβάτως έχοντος, εἰ μὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἀπο-Τοχοι(δ), Λεπίδου δ' Αντωνίω προστιθεμένου, Καίσαρος δε πρός σροτέρους αντέχοντος. Έγιγνοντο δ' αι σύνοδοι (6) μόνοις απόρ-**Ενγ**ωοι περὶ πόλιν Βολωνίαν (<sup>7</sup>) ἐφ' ἡμέρας τρεῖς, καὶ συνήεσαν

Sulat (παραλαβόντα την ἀρχήν), il ordonneroit de toutes choses ainsi

De lui sembleroit, et manieroit ce jeune homme à son plaisir, lel n'en desiroit avoir que le titre et l'honneur seulement.»

5. Sur les Mémoires d'Auguste, cf. ci-après la note 4 du ch. 111 du l'en allèle, et Sources, 16; et consultez Egger, Examen critique des histomes anciens de la vie et du règne d'Auguste.

6. Χρήσαιτο. L'emploi de l'optatif (au lieu de l'indicatif) après ψησιν (et autres verbes de ce sens), quand il s'agit du passé, est très frédent dans la décadence de la langue.

17. Δίσάν, Cicéron. Ensuite: αὐτοῦ. Octave.

<sup>17.</sup> Δὐπόν, Cicéron. Ensuite: αὐτοῦ, Octave. Ch. XLVI.] 1. Ἐπαρθεὶς, entraîné, séduit.

<sup>2.</sup> L'histoire ici est toute faussée: Octave n'offrit pas le consulat à Cicéron, et Cicéron, loin de parler dans le sénat en faveur de la candidature d'Octave, « in senatu sceleratissimorum consiliorum fontes aperire non dubitavit. » (Lettres à Brutus, I, x, 3.).

3. Ce fut Q. Pedius qui fut consul avec lui.

<sup>4.</sup> Ils instituèrent entre eux le second triumvirat, se donnant le titre de treumviri rei publicae constituendae.

<sup>5.</sup> Απωνίου μέν... ἀποθνήσκοι. Amyot: «Car Antonius ne vouloit entendre à appointement quelconque, que celuy là premierement ne mourust.»
6. Εγίγνοντο κτλ. En novembre 43.
7. Βολωνίαν, Bologne.

είς τόπον τινά, πρόσω τών στοατοπέδων, παταμώ περιροεόμεν Λέγεται δέ, τὰς πρώτας ἡμέρας διαγωνισάμενος ὑπέρ τοῦ χέριστος, δι Καϊσαρ ένδουναι τη τρίτη και προέσθαι τον ανδ Τα δέ της αντιδόσεως ούτως είχεν έδει Κικέρωνος μέν έχο ναι Καίσαρα, Παύλος δὲ τάδελφοῦ Λέπιδον, Λενχίου δὲ Καίσ ους Αντώνιον, θε ην θείος αύτω πρός μητρός (8). Οθτως έξει σον θαό θυμού και λύσσις των ανθρωπίνων λονισμών (9), μάλδ 8' anideigar we order ar Dounton Ingion latin appulateour, item σίαν πάθει ποοσλαβόντος.

## CHAPITRE XLVII.

Houttouerer de touter, à Kezépar ur uer er appois idiaπερί Τουσχλον, έχων τον άδελφον σύν αυτώ πυθόμενοι δέ το προγραφάς έγνωσαν είς "Αστυρα(1) μεταβήναι, γωρίον (2) παράλισ του Κικέρωνος : έκειθεν δε πλείν είς Μακεδονίαν πρός Βροί τον ήδη γάρ ύπερ αύτου λόγος εφοίτα πρατούντος. Έπομίζοντο δ' έν φορείοις άπειρηχότες ὑπὸ λύπης καὶ κατά την άδὸν έφιστάμενοι (3) και τὰ φορεία παραβαλόντες, άλλήλοις προσωλοφίφοντο. Μάλλον δ' ὁ Κοϊντος ήθύμει, καὶ λογισμός αὐτὸν εἰσίχει της άπορίας ούθεν γάρ έφη λαβείν οίχοθεν άλλα και τώ Κικίοωνι γλίσχρον ήν έφόδιον άμεινον ούν είναι τον μέν Κικέρωνα προλαμβάνεν (4) της φυγής, αυτόν δέ μεταθείν οίχοθεν συσκευασάμενον. Ταυτ' έδοξε καὶ περιβαλόντες άλλήλους (5) καὶ άνακλαισάμενοι διελύ θησαν.

Ο μέν ούν Κοϊντος ου πολλαίς ύστερον ημέραις υπό των οίπετών προδοθείς τοις ζητούσιν, άνηρέθη μετά του παιδός. Ο δέ Κικέρων είς "Αστυρα κομισθείς και πλοίον εύθύς εύρων ένέβη

9. Οἴπως εξέπεσον τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν, « Tant ilz se jetterent

Χωρίον, propriété.
 Ἐφιστάμενοι, s'arrêtant.

4. Προλαμβάνειν τῆς φυγῆς, «que Ciceron gaignast tousjours le devant.»

5. Περιβαλόντες άλλήλους, après s'être centrembrassés, comme dit Amyot.

<sup>8.</sup> L. Æmilius Paulus, consul de l'an 50, et L. Julius Cæsar, consul de l'an 64. Ils échappèrent tous les deux aux soldats envoyés pour les tuer.

hors de toute raison et de toute humanité. (Amyot.)
Ch. XLVII.] 1. Ασινρα. En latin on dit Astura,-ae; c'est le nom d'une rivière, et aussi d'une petite île située à l'embouchure de cette rivière, un peu au sud d'Antium.

καὶ παρέπλευσεν άγρι Κιρκαίου (6), πνεύματι γρώμενος, Έκει θεν δε βουλομένων εύθυς αίρειν των χυβερνητών, είτε δείσας την θάλασσαν είτ' ουπω παντάπασι την Καίσαρος απεγνωκώς πιστιν. απέβη καὶ παρηλθε πεζή σταδίους έκατον, ώς εἰς Ρώμην πορευόμενος. Αύθις δ' άλύων καὶ μεταβαλλόμενος κατήει πρὸς θάλασσαν είς Αστυρα, Κάκει διενυκτέρευσεν έπι δεινών και απόρων λογισ- $\mu \tilde{\omega} \nu(7)$ , his we kai  $\pi \alpha \rho \epsilon \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \nu \epsilon \tilde{\iota} s \tau \tilde{\eta} \nu K \alpha \tilde{\iota} \sigma \alpha \rho \rho s(8)$  dievo  $\tilde{\eta} \vartheta \eta \kappa \rho \tilde{\iota} \sigma \alpha(9)$ καὶ σφάξας ξαυτον έπὶ τῆς ξοτίας ἀλάστορα προσβαλεῖν(10). Αλλά καὶ ταύτης αὐτὸν ἀπέκρουσε τῆς ὁδοῦ δέος βασάνων καί, πολλὰ ταραχώδη καὶ παλίντροπα βουλεύματα τῆ γνώμη μεταλαμβάνων (11), παρέδωχε τοῖς οἰχέταις ἑαυτὸν εἰς Καιήτας $^{(12)}$  κατὰ πλοῦν $^{(18)}$ πομίζειν, έχων έκει χωρία και καταφυγήν ώρα θέρους φιλάνθρωπον, όταν ήδιστον οἱ έτησίαι καταπνέωσιν. Έχει δ' δ τόπος καὶ 🛩 ον Ἀπόλλωνος μιχρον ύπερ τῆς θαλάσσης. Ἐντεῦθεν ἀρθέντες **Εθρόοι πόραπες ύπὸ πλαγγης (14)** προσεφέροντο τῷ πλοίω τοῦ **Κεπέρων**ος επί γην έρεσσημένω καὶ κατασχύντες (16) επί την κεσείαν έκατέρωθεν οἱ μεν εβόων, οἱ δ' εκοπτον τὰς τῶν μηρυκεστων άρχάς (16), καὶ πᾶσιν εδύκει τὸ σημεῖον πονηρὸν εἶναι. πέβη δ' οὖν ὁ Κικέρων, καὶ παρελθών εἰς τὴν ἔπαυλιν, ὡς σε παυσόμενος κατεκλίθη. Των δε κοράκων οι πολλοί μεν επί **▼ Σ** θυρίδος διεκάθηντο φθεγγόμενοι θορυβιῦδες, εἶς δὲ καταβὰς(17) Ενε λ το κλινίδιον, εγκεκαλυμμένου του Κικέρωνος απήγε τῷ στό**ε** ε τι(18) κατά μικρόν ἀπό τοῦ προσώπου τὸ ἱμάτιον. Οἱ δ' οἰ-**Σε αι ταυθ' δρώντες και κακίσαντες έαυτούς, εί περιμενουσι του** 

S. Kigxatov Le Circeium promontorium, où se trouve la ville de Circei.

faut prendre la carte pour suivre ces allées et venues de Cicéron.

3. Έπλ . . . . λογισμών. Amyot: «Il demoura toute la nuict en grande stresse et grande agonie de divers pensemens.

S. Την Καίσαρος: sous-entendu olxίαν.

<sup>3.</sup> Κρύτα tombe sur παρελθείν. 10. Σφάξας... προσβαλείν, «et se tuer luymesme à son foyer, pour lui

acher les furies vengeresses de son sang. (Amyot.)

1. Μεταλαμβάνειν, laisser ou quitter une chose pour en reprendre

<sup>12.</sup> Καιήτας. En latin: Caieta, -ae Aujourd'hui Gaëte Cicéron possédait une villa appelée Formianum.

<sup>13.</sup> Κατά πλούν revient au français: par mer.

Υπὸ κλαγγῆς, « avec grands cris. » (Amyot.)
 Κατασχόντες, intransitivement, étant allés.
 Τὰς τῶν μηφυμάτων ἀρχάς, les bouts des cordages.

<sup>17.</sup> Καταβάς, expression singulière en parlant d'un corbeau. On attenuit plutôt καταπτάς. Wyttenbach croit que c'est ce dernier verbe qu'a ployé Plutarque, et que καταβάς est une faute de copie.

<sup>18.</sup> Το στόματι, avec le bec. — Construisez: το ξμάτιον του Κικέρωνος Εγκαλυμμένου.

δεσπότου φονευομένου θεαταί γενέσθαι, θηρία δ' αὐτώ βον θεί καὶ προκήδεται παρ' άξίαν πράττοντος (19), αὐτοὶ δ' οὐκ άμυνο 164, τὰ μέν δεόμενοι, τὰ δὲ βία λαβόντες ἐχόμιζον ἐν τιῦ φορείω : ρός την θάλασσαν.

# CHAPITRE XLVIII.

Έν τούτω(1) δ' οἱ σφαγεῖς ἐπῆλθον, ἐκατοντάρχης Ἑρέννιος καὶ Ποπίλλιος χιλίαρχος, ὧ πατροκτονίας ποτὲ δίκην φείγοντ συνείπεν ὁ Κικέρον(3), έχοντες ὑπηρέτας. Ἐπεὶ δὲ τὰς θύρας κε αλεισμένας εύρον, έξέχοψαν ού φαινομένου δε του Κικέρωνος. ουδέ των ένδον είδέναι φασχόντων (4), λέγεται νεανίσχον τινά τεθραμμένον μεν ύπὸ τοῦ Κικέρωνος εν γράμμασιν έλευθερίοις καί μαθήμασιν, απελεύθερον δε Κοΐντου του άδελφου, Φιλόλογον(5) τούνομα, φράσαι τῷ χιλιάρχω τὸ φορείον χομιζόμενον (6) διὰ τῶν χαταφύτων χαὶ συσχίων περιπάτων ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 'Ο μέν ούν χιλίαρχος όλίγους άναλαβών μεθ' έαυτοῦ περιέθεε(1) πρός

4. Ου φαινομένου δὲ τοῦ Κικέρωνος, οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασκόντων. Amyot: «Ne trouvans point Ciceron, ilz demanderent à ceulx du logis οὐ il estoit. Ilz respondirent qu'ilz n'en sçavoient rien. On remarquera que les mots ici soulignés n'ont pas d'équivalents dans le grec. Il faut

sous-entendre cette question des soldats.

5. Il paraît bien que cet affranchi, appelé Philologus par Plutarque, est le même que le *Philogonus* mentionné par Cicéron dans une lettre à son frère Quintus (I, III, 4): «Scripsi et dedi litteras ad te *Philogono* liberto tuo.» Il serait difficile de dire si les manuscrits de Cicéron ont ici la

vraie leçon ou si c'est Philologus qui est le véritable nom du personnage.
6. Φράσαι τὸ φορείον zομιζομενον. Cet emploi du participe est particulier au grec. On dirait en latin: indicasse lecticam deferri. — De même. dans la phrase suivante, Ερεννίου δρόμφ φερομένου ήσθετο, il entendit

7. Περιέθεε. Un écrivain attique eût contracté et n'eût pas dit autrement que περιέθει.

<sup>19.</sup> Παρ' άξιαν πράττοντος (locution formée d'après l'analogie de κακώς

<sup>19.</sup> Παφ' αξιάν πράττοντος (locution formee d'après l'analogie de κακώς πράττειν), qui est dans une position imméritée, qui est indignement traité. Ch. XLVIII.] 1. Έν τούτω, sur ces entrefaites.

2. Ce centurion Herennius n'est pas connu d'ailleurs.

3. Ποπίλλιος χιλίαρχος. Sénèque le rhéteur dit de lui dans les Controversiae (VII, II, 8): « Popillium pauci ex historicis tradiderunt interfectorem Ciceronis, et hi quoque non paricidi reum a Cicerone defensum, sed in privato judicio: declamatoribus placuit parricidi reum fuisse. Le même Sénèque rapporte dans les Suasoriae (VI, 20), parmi le recueil des témoignages des historiens relatifs à la mort de Ciceron, celui-ci, de Bruttedius Niger: «Elapsus interim altera parte villae Cicero lectica per agros ferebatur; sed ut vidit adpropinquare notum sibi militem Popillium nomine, memor defensum a se, lætiore vultu adspexit. At ille victoribus id ipsum imputaturus occupat facinus, » etc.

την έξηδον τοῦ δ' Ερεννίου δρήμφ φερημένου διὰ τῶν περιπάτων ὁ Κικέρων ήσθετο, καὶ τοὺς οἰκέτας ἐκέλευσεν ἐνταῦθα χαταθέσθαι τὸ φορεῖον. Αὐτὸς δ', ώσπερ εἰώθει, τῆ ἀριστερᾶ χειρί των γενείων άπτήμενης, άτενες ενεώρα της σφαγεύσιν, αύγμου και κόμης ανάπλεως και συντετηκώς υπό φροντίδων τὸ στοροσωπον (8), ώστε τους πλείστους εγκαλύψασθαι, τοῦ Ερεννίου σφάζοντος αὐτόν. Έσφάγη δὲ τὸν τράχηλον ἐκ τοῦ φορείου προπείνας (9), έτος έχεινο γεγονώς έξηχοστον και τέταρτον (10). Την δε κεφαλήν απέκοψαν (11) αὐτοῦ καὶ τὰς γείρας, Αντωνίου κελεύσεντος, αίς τους Φιλιππικούς έγραψεν. Ούτως γάρ δ Κικέρων σύς κατ' Αντωνίου λόγους επέγραψε, καὶ μέγοι νῦν τὰ βιβλία(12) Αλιππικοί καλούνται.

## CHAPITRE XLIX.

Των δ' ακρωτηρίων είς 'Ρώμην κομισθέντων, έτυχε μεν άρχαι- Θίας συντελών ὁ Αντώνιος, ἀχούσας δὲ καὶ ἰδών(¹), ἀνεβόησεν εώς νῦν αἱ προγραφαὶ τέλης ἔχηιεν(2). Τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς **2** Σρας εκέλευσεν υπέρ των εμβόλων(8) επί του βήματος θείναι, **Σ**αμα 'Ρωμαίοις φρικτόν, οὐ τὸ Κικέρωνος δρᾶν πρόσωπον οἰο-Δοις, άλλὰ τῆς Αντωνίου ψυχῆς εἰκόνα. Πλὴν Εν γέ τι φρονήσες μέτριον εν τούτοις (4), Πομπωνία, τη Κοΐντου γυναικί, τον Δόλογον παρέδωκεν. Ἡ δέ, κυρία γενομένη τοῦ σώματος(5), Ζαις τε δειναίς έχρήσατο τιμωρίαις, και τας σάρκας αποτέμνοντα 🕶 🕿 ἐαυτοῦ κατὰ μικρον οπτᾶν, εἰτ' ἐσθίειν ἢνάγκασεν (6). Οὕτω

it supportez.»

Cf. Tite-Live, dans un fragment du livre CXX de ses Histoires:

rominenti ex lectica præbentique immotam cervicem caput præcisum est.» 10. Dans sa 64° année. Il lui manquait 26 jours pour avoir 64 ans omplis. Le jour de sa mort fut le 7 décembre de l'an 43 av. J.-C.

1. Le sujet est oi σφαγείς sous entendu.

2. Τὰ βιβλία, ces livres. Ch. XLIX. 1. Αχούσας και ίδων, audita re et visis membris.

. Télos Exwer, étaient finies.

3. Τῶν ἐμβόλων. Voy. la note 4 du ch. xxIII.

. Amyot: «Entre tant de mauvais actes (ἐν τούτοις) Antonius en feit seul (ξν γε τι) od il y eut quelque apparence de bien (φυνήσας με-(vo = 0)

5. Τοῦ σώματος, «de ce corps», ce qui revient à dire: maîtresse de Te ce qu'elle voulait de Philologus.

6. Ἡνάγκασεν, s.-ent. αὐτόν.

Amyot rend librement, d'ailleurs fort bien, συντετηχώς ὑπὸ τῶν φρονων το πρόπωπον: «le visage desfaict et cousu pour les ennuis qu'il

γάρ ένιοι των συγγραφέων ιστορήκασιν ό δ' αὐτοῦ τοῦ Κικέρω άπελεύθερος Τίρων(7) το παράπαν οὐδέ(8) μέμνηται της Φιλολόγου προδοσίας.

Πυνθάνομαι δὲ Καίσαρα(9), γρόνοις πολλοῖς ὕστερον, εἰσελθ πρός ένα των θυγατριδών · τὸν δέ (10), βιβλίον ἔγοντα Κιπέρω έν ταϊς γερσίν, έχπλαγέντα τῷ ἱματίῳ περιχαλύπτειν : ἰδόντα τὸν Καίσαρα(11) λαβεῖν καὶ διελθεῖν ἐστῶτα μέρος πολύ τοῦ βλίου, πάλιν δ' ἀποδιδόντα τῶ μειραχίω φάναι «Λόγιος ἀνήρ, παϊ, λόγιος καὶ φιλόπατρις. >

Επεί μέντοι τάγιστα κατεπολέμησεν ὁ Καϊσαρ Αντώνιον! ύπατεύων αὐτὸς είλετο συνάρχοντα(18) τοῦ Κικέρωνος τὸν υί έφ' ου (14) τάς τ' είκονας άνείλεν ή βουλή του Αντωνίου καί : άλλας άπάσας ήχύρωσε τιμάς καὶ προσεψηφίσατο μηδενί τ Αντωνίων όνομα Μάρχον είναι. Ούτω τὸ δαιμόνιον εἰς τὸν κέρωνος οίχον ἐπανήνεγκε τὸ τέλος τῆς Αντωνίου κολάσεως(

8. Το παράπαν οὐθέ, ne . . . absolument pas même.

Kalσαρα, Auguste.
 Τὸν δέ, celui-ci, le petit-fils.

13. Pour une partie de l'année 30 av. J.-C. 14. 'Eq' ov, pendant le consulat duquel.

<sup>7.</sup> Sur Tiron, vovez ci-après le chapitre sur les sources de la Vie Ciceron.

<sup>11.</sup> Tor Kaloaga ldorra (l' ayant vu) est le sujet des infinitifs las διελθείν, etc. 12. A la bataille d'Actium.

<sup>15.</sup> Le sens est que: le dernier des châtiments que subit Antoine fut infligé par un Cicéron.

# $\Delta HMO\Sigma\Theta ENOY\Sigma$ KAL KIKEP $\Omega NO\Sigma$

#### ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

#### CHAPITRE PREMIER.

🔪 μεν οὖν ἄξια μνήμης τῶν περὶ Δημοσθένους καὶ Κικέρω-Σστορουμένων είς την ήμετέραν αφίκται γνώσιν, ταῦτ' ἐστίν. ΑΦΕ εχώς δε τὸ συγκρίνειν την έν τοις λόγοις έξιν αὐτῶν(1), έχει-₽ ε οι δοχῶ μὴ παρήσειν ἄρρητον, ὅτι Δημοσθένης μέν εἰς τὸ έη το οικόν ενέτεινε παν, δσον είχεν εκ φύσεως ή ασκήσεως λόγιον, ύπε ε ρβαλλόμενος έναργεία (2) μεν καὶ δεινότητι τοὺς ἐπὶ τῶν ἀγώνω > (3) καὶ τῶν δικῶν συνεξεταζομένους, ὄγκφ δὲ καὶ μεγαλοπρεπείο τους επιδεικτικούς (4), ακριβεία δε και τέχνη τους σοφιστάς (5). Κικέρων δέ, καὶ πολυμαθής καὶ ποικίλος τῆ περὶ τοὺς λό γους σποιδή γενόμενος, συντάξεις μεν ίδίας φιλοσόφους άπολέλοιπεν ούκ όλίγας εἰς τὸν 'Ακαδημαϊκὸν τρόπον(6), οὐ μὴν άλλα και δια τῶν πρὸς τὰς δίκας και τοὺς ἀγῶνας γραφομένων λόγων δηλός έστιν εμπειρίαν τινά γραμμάτων παρενδείκνυσθαι βουλόμενος.

Εστι δέ τις καὶ τοῦ ήθους ἐν τοῖς λόγοις ἐκατέρου δίοψις(7). 🛈 📭 γαρ Δημοσθένης, έξω παντός ωραϊσμοῦ καὶ παιδιᾶς εἰς <sup>δεε</sup>νό τητα καὶ σπουδήν συνηγμένος, ούκ ελλυχνίων ὄδωδεν, ώσπερ

Ch. I.] 1. Voy. le premier alinéa du chapitre III de la Vie de Démosthène. 2. Denys d'Halicarnasse définit l'ενάργεια ainsi: Δύναμις τις ὑπὸ τὰς αίσδήσεις πγουσα τὰ λεγόμενα, la faculté de rendre sensible ce dont on parle.

<sup>3.</sup> Υρώνων, procès, surtout grand procès.

Τοὺς ἐπιδειχτιχούς, les auteurs appartenant au genre démonstratif, ou genre des panégyriques, oraisons funèbres, etc.

<sup>5.</sup> Τοὺς σοφιστάς, les maîtres de rhétorique.
6. Εἰς τὸν Ακαθημαϊκὸν τρόπον, dans le genre de la nouvelle Académie.
7. Εστι... δίοψις. Amyot: «Et d'avantage peut-on aussi veoir à tra-

δ Πυθέας έσχωπτεν (8), άλλ' ύδροποσίας καὶ φροντίδων καὶ τῆς λέγομένης πικρίας του τρόπου καὶ στυγνότητος ' Κικέρων δέ, πολλαγού τῷ σκωπτικῷ πρὸς τὸ βωμολόγον ἐκφερόμενος, καὶ πράγματα σπουδής άξια γέλωτι καὶ παιδιά κατειρωνευόμενος έν ταις δίχαις εἰς τὸ χρειώδες(9), ἡφείδει τοῦ πρέποντος, ώσπερ έν τη Καιλίου συνηγορία (10) · « Μηδέν άτοπον ποιείν αὐτον έν τοσαίτη τρυφή καὶ πολυτελεία ταῖς ήδοναῖς χρώμενον το γάρ ών έξεστι μη μετέχειν, μανικόν είναι και ταύτα, εν ήδονη το εύδαιμονούν έμφανέστατα των φιλοσόφων τιθεμένων,»

Λέγεται δὲ καί, Κάτωνος Μουρήναν διώκοντος(11), υπατεύων απολογείσθαι καὶ πολλά διὰ τὸν Κάτωνα κωμφιδείν την Στωίκην αίρεσιν έπὶ ταῖς ἀτοπίαις τῶν παραδόξων λεγομένων δογμάτων γέλωτος δέ λαμπρού κατιόντος έκ των περιεστώτων είς τούς δικαστάς, ήσυγή διαμειδιάσας ὁ Κάτων πρὸς τοὺς παρακαθημέ-

νους είπειν . « Ως γελοιον (12), ω άνδρες, έχομεν υπατον. »

Δοχεί δέ και γέλωτος οικείος(18) ὁ Κικέρων γεγονέναι και φιλοσχώπτης, τό τε πρόσωπον αὐτοῦ μειδίαμα καὶ γαλήνην παρείγε. Τω δε Δημοσθένους ἀεί τις έπην σπουδή, καὶ τὸ φορντιστικόν τοῦτο καὶ σύννουν οὐ δαδίως ἀπέλειπεν. όθεν καὶ δύσκολον αὐτὸν οἰ έχθροί και δύστροπον, ώς αὐτὸς είρηκεν(14), ἀπεκάλουν προδήλως.

8. Voy. Vie de Démosthène, ch. VIII.

vant son Parallèle, il n'en côt pas jugé si sévèrement l'auteur.

11. « Caton accusait L. Murena d'avoir corrompu le peuple par des distributions d'argent, pour se faire nommer consul avec Silanus (voy. Vie de Cicéron, à la fin du chap. xiv). Les railleries dont parle Plutarque se trouvent aux chapitres xxix—xxxi du discours Pro Murena. Les notes, — comme celle ci, entre guillements et sans indication d'origine, — qu'on a rencontrées précédemment, ont été empruntées par Ch. G. à l'édition de la Vie de Cicéron que Fr. Dübner a publiée, à Paris, chez Lecoffre, 1872, H. G. 12. Du temps de Plutarque, γελοίος, qui, dans la bonne langue attique,

avait voulu dire seulement «amusant», en était venu à avoir, comme ridiculus en latin, deux sens, celui qu'on a dit («amusant») et celui de «ridicule». Caton s'était écrié en latin: Quam ridiculum habemus consulem! Plutarque a pu, en traduisant, ne pas gâter la plaisanterie.

13. Γέλωτος οίχεῖος, fort porté pour le rire.
14. Αὐτός εξημεν. Voy. Πο Philippique, § 30; Αξγονίας ὡς ἔγώ μὲν ὅδωρ πίνων εξχότως δύστροπος καὶ δύσκολός εξμί τις ανθρωπος.

Els τὸ χοειῶδες, au besoin, au moment où c'était utile.
 Plutarque ne rend pas ici textuellement les paroles de Cicéron. Cf. Pro M. Caelio (XVII, § 41): « Alii voluptatis causa omnia sapientes facere dixerunt: neque ab hac orationis turpitudine eruditi homines refugerunt; alii cum voluptate dignitatem conjungendam putaverunt . . . Multa enim no-bis blandimenta natura ipsa genuit, quibus sopita virtus conniveret interdum...; multarum rerum jucundissimarum varietatem dedit qua non modo haec aetas (adolescentia), sed etiam jam corroborata caperetur. Quamobrem si quem forte invenerilis qui aspernetur oculis pulchritudinem rerum, non odore ullo, non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus omnem suaritatem, huic homini ego fortasse et pauci deos propitios, plerique autem iratos putabunt. "Si Plutarque avait eu sous les yeux ce morceau en écri-

#### CHAPITRE II.

Ετι τοίντν εν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν έστι τὸν μεν εμμελιῆς 

ανεπαχθῶς τῶν εἰς αὐτὸν ἀπτόμενον εγκωμίων, ὅτε τοίτου 

σαι (1) πρὸς ετερόν τι μεῖζον, τάλλα δε καὶ εὐλαβῆ καὶ μέτριον : 

εκικέρωνος εν τοῖς λόγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν 

αὶ τῆ γλώττη τὴν θριαμβικὴν ὑπείκειν δάφνην (2).» Τελευ
καὶ τῆ γλώττη τὴν θριαμβικὴν ὑπείκειν δάφνην (2).» Τελευ
ν δ' οὐ τὰ ἔργα καὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους 

γνει τοὺς εἰρημένους ὑφ' αὐτοῦ καὶ γεγράμμένους, ὥσπερ Ανα
είνει (8) καὶ Ἰσοκράτει τοῖς σοφισταῖς διαμειρακιευόμενος (4), 

τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄγειν ἀξιῶν καὶ ὀρθοῦν,

Βριθίν, οπλιτοπάλαν, δάϊον αντιπάλοις (5).

πολιτευόμενον άναγκαῖον, ἀγαγ δ' ἀγεννὲς καὶ λιχνεύειν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δόξαν (δ). 'Οθεν
βριθέστερος ταύτη καὶ μεγαλοπρεπέστερος ὁ Ιημοσθένης, τὴν
αὐτοῦ δύναμιν ἐμπειρίαν τινὰ πολλῆς δεομένην τῆς παρὰ
γ ἀκροωμένων εὐνοίας (7) ἀποφαινόμενος, ἀνελευθέρους δὲ καὶ
καύσους, ώσπερ εἰσί, τοὺς ἐπὶ τούτφ φυσωμένους (8) ἡγούμενος.

h. II.] 1. "Οτε δεήσαι (et non διαν δεήση), parce que, dans ἀπτόμενον, contenu en réalité un passé: "Ππτειο τῶν εἰς αὐτὸν ἐγχωμίων (ὡς ἔτι νῦν ἐν τοῖς σιγγοάμμασι κατιδεῖν ἐστι).

Τὰ ὅπλα... δάφνην. Traduction du vers célèbre de Cicéron: Cedant a togae; concedat laurea laudi, dans lequel Plutarque lisait linguae au de laudi. La leçon laudi a pour elle le témoignage de Cicéron luime, qui commente ce vers dans son discours in L. Pisonem, xxix—xxx.

Δναξιμένει. Sur Anaximène de Lampsaque, voy. la note 10 du p. xxviii de la Vie de Démosthène.

Λιαμειφακιευόμενος. Coraï interprète bien ce mot: Μειρακίου δίκην ελώμενος καὶ διερίζων. Τοῦτο γὰρ σημαίνει ἐνθάδε ἡ διὰ πρόθεσις.

Vers d'Eschyle, tiré d'une pièce aujourd'hui perdue.

Quintilien apprécie le genre de vanité de Cicéron avec plus de juse que Plutarque. Voy. Înstitution oratoire, XI. i, 17—26: «Cicero.... um a se gestarum major quam eloquentiae fuit in orationibus utique dator,» etc.

Plutarque se souvient ici de ce passage de Démosthène dans le distre de la Couronne (§ 277): Κὰκεῖν' εὐ οἰδ' ὅτι τὴν ἐμὴν δεινότητα — ω γὰρ (καίτοι ἔγωγ' ὁρῶ τῆς τῶν λεγόντων δυνάμεως τοὺς ἀκούοντας τὸ είσιον κυρίους ως γὰρ ἄν ὑμεῖς ἀποδέξησθε καὶ πρὸς ἕκαστον ἔχηι' εὐτος, οὐτως οἱ λέγων ἔδοξε φρονεῖν) εἰ δ' οὐν ἐστι καὶ παρ' ἐμοί τις ἐμραί τοι κυσωμένους, enflés (d'orgueil).

1 .

#### CHAPITRE III.

Η μέν ούν έν τῷ δημηγορείν καὶ πολιτεύεσθαι δύναμις δμαλώς αμφοτέροις ύπηρξεν, ώστε και τούς των δπλων και στρατοπέδων χυρίους δεϊσθαι, Δημοσθένους μεν Χάρητα(1) και Διοπείθην(2) καὶ Λεωσθένην(3), Κικέρωνος δὲ Πομπήϊον καὶ Καίσαρα τὸν νέον, ὡς αὐτὸς ὁ Καϊσαρ ἐν τοῖς πρὸς Αγρίπηαν καὶ Μαικήναν υπομνήμασιν(4) είρηκεν. Ο δέ δοκεί μάλιστα και λέγεται τρόπον ανδρός επιδειχνύναι καὶ βασανίζειν, εξουσία καὶ άρχή. παν πάθος κινούσα καὶ πασαν αποκαλύπτουσα κακίαν (5), Δημοσθένει μέν ούχ υπηρξεν, ούδ' έδωκε τοιαύτην διάπειραν έαυτου, μηδεμίαν άρχην των επιφανών άρξας, δς ούδε της ύφ' αύτου συντεταγμένης επί Φίλιππον εστρατήγησε δυνάμεως. Κικέρων δέ ταμιεύσας μέν εἰς Σικελίαν, καὶ ἀνθύπατος εἰς Κιλικίαν καὶ Καππαδοχίαν ἀποσταλείς, - ἐν ῷ καιρῷ, τῆς φιλοπλουτίας ἀκμαζούσης, καὶ τῶν πεμπομένων στρατηγών καὶ ἡγεμόνων, ώς τοῦ κλέπτειν άγεννους όντος, επί το άρποζειν τρεπομένων, ου το λαμβάνειν έδόχει δεινόν, άλλ' ὁ μετρίως τοῦτο ποιῶν ήγαπᾶτο. πολλήν μέν επίδειξιν ύπεροψίας χρημάτων εποιήσατο, πολλήν δε φιλανθρωπίας και χρηστότητος. Έν αὐτη δὲ τῆ 'Ρώμη λόγω μέν αποδειχθείς υπατος, έξουσίαν δε λαβών αιτοχράτορος (6) και δεχ-

Ch. III.] 1. Chares, fils de Theochares, fut souvent employé comme général par les Athéniens dans les guerres qu'ils firent depuis 367 jusqu'à la journée de Chéronée (en 338), dans laquelle il commandait l'armée athénienne, avec deux autres généraux aussi incapables que lui. Malgré son peu d'habileté, il eut la chance de remporter quelques succès dans sa carrière militaire.

2. Diopithe, de Sunium, conduisit une colonie athénienne, au milieu du rve siècle, dans la Chersonèse de Thrace, qui était d'ailleurs une ancienne possession athénienne; il guerroya dans cette contrée contre Philippe et la ville de Cardie, alliée de ce roi (342—341). Le discours de Démosthène sur les affaires de Chersonèse a été prononcé en sa faveur dans l'assemblée du peuple.

l'assemblée du peuple.

3. Sur Léosthène, voy. la note 2 du ch. xxvII de la Vie de Dé-

4. Suétone (Auguste, 85) « . . . . Et aliqua De vita sua, quam tredecim libris, Cantabrico tenus bello nec ultra, exposuit. » Cf. la note 15 du ch. xLv de la Vie de Cicèron.

ch. xLv de la Vie de Cicéron.
5. Souvenir de Sophoele (Antigone, v. 175-177): Αμήχανον δε παντός ἀνδρὸς εχμαθεῖν | ψυχήν τε και φρόνημα και γνώμην, ποιν άν | ἀρχαῖς τε

zai νομοισιν ἐντριβῆς φανῆ.
6. Αὐτοκράτορος, d'un empereur. Plutarque compare le pouvoir de Ciceron pendant l'année de son consulat à celui des empereurs qu'il y ent plus tard.

**στορος έπὶ τοὺς περὶ Κατιλίναν, ἐμαρτύρησε τῷ Πλάτωνι** μαν-Ευομένω παθλαν έξειν κακών τας πόλεις, όταν είς ταθτό δύνα**παίς τε μεγάλη καὶ φρόνησις έκ τινος τύχης χρηστής άπαντήση**  $AET \hat{\alpha}$  δικαιοσύνης ( $^{T}$ ).

Χοηματίσασθαι τοίνυν από τοῦ Μνου Δημοσθένης μέν έπιυόγως λέγεται, λογογραφών κρύφα τοῖς περί Φορμίωνα καὶ Απολ-**Ζόδωρον άντιδίχοις, χαὶ διαβληθεὶς μὲν ἐπὶ τοῖς βασιλιχοῖς χρή-**■ 4ασιν, δωλών δὲ τῶν Αρπαλείων(8). Εὶ δὲ ταῦτα τοὺς γράφοντας Φύχ δλίγοι δ' εἰσί) ψεύδεσθαι φαίημεν, άλλ' ὅτι γε πρὸς δωρεὰς **σοιλ**έων σὺν χάριτι καὶ τιμῆ διδομένας ἀντιβλέψαι Δημοσθένης ν αν ετήλμησεν (9), ούδ' ην τοῦτο έργον ανθρώπου δανείζοντος πὶ ναιτικοῖς (10), ἀμήγανον ἀντειπεῖν. Περὶ δὲ Κικέρωνος, ὅτι **Σαί Σιχελιωτών άγορανομοῦντι καὶ βασιλέως τοῦ Καππαδοκών** Ενθυπατεύοντι και τῶν ἐν 'Ρώμη φίλων, ὅτε τῆς πόλεως ἐξέ-= ειπτε, δωρουμένων πολλά και δεομένων λαβείν άντέσγεν, είρηται.

#### CHAPITRE IV.

Καὶ μὴν ή γε φυγή τῷ μὲν αἰσχοᾶς κλοπῆς άλόντι συνέπεσε, <del>~</del> ῷ δὲ διὰ χάλλιστον ἔργον ἀνθρώπους ἀλιτηρίους τῆς πατρίδος **Τ** σύγκλητος εσθητά τε διήλλαξε καὶ πένθος έσχε καὶ γνώμην Τέο ούδενος είπειν έπεισθη πρότερον η Κικέρωνι την κάθοδον Ψηφίσασθαι(2). Την μέντοι φυγην ἀργῶς ὁ Κικέρων διήνεγκεν

<sup>7.</sup> Platon (République, l. V, ch. xvIII, p. 478 D): Έαν μη η οι φιλόσοσοι βασιλεύσωσιν εν ταϊς πόλεσιν η οι βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἰκανῶς καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέση,
σύναμες τε πολιτική καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ≅κάτερον αι πολλαι φύσεις εξ ανάγκης αποκλεισθώσιν, οὐκ ἔστι κακών παυ-◄α, ω φίλε Γλαύκων, ταις πόλεσι, δοκώ δ' οὐδε τῷ ανθρωπίνω γένει. Comp. encore la VII e lettre de Platon (page 335 D): Οὐκ ἄν ποτε γένοιτο εὐσαί-ειων οὕτε πόλις οὕτ' ἀνὴο οὐθείς, δς ᾶν μη μετὰ φρονήσεως ὑπό δικαιοσύνη Φιαγάγη τὸν βίον, ἤτοι ἐν αὐτῷ κεκτημένος ἡ ὁσίων ἀνδρῶν ἀρχόντων ἐν Τθεσι τραφείς τε καὶ παιδευθεὶς ἐκδίκως.

<sup>8.</sup> Yoy. Vie de Démosthène, chap. xv et xxv—xxvi. 9. Αν ξτόλμησεν. Voy. la note 10 du ch. xxxv de la Vie de Cicéron. 10. Δανείζειν ξηλ ναυτικοίς, prêter à la grosse, c'est-à-dire sur des navires de commerce qui servent de gage à la créance. Cette sorte de spé-

culation rapportait de gros intérêts.
 Ch. IV.] 1. Τοῦ μὲν, l'un, Démosthène. Ἐφ' ἡ δε, pour l'autre, pour

<sup>2.</sup> Voy. les chap. xxxI et xxxIII de la Vie de Cicéron.

έν Μακεδονία καθήμενος, τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ ή φυγή μέρος μέγα της πολιτείας γέγονε (3). Συναγωνιζόμενος γάρ, ώς είρηται, τοῖς Ελλησι καὶ τοὺς Μακεδόνων πρέσβεις έξελαύνων ἐπήρχετο τάς πόλεις, πολύ βελτίων Θεμιστοκλέους και 'Αλκιβιάδου παρά τὰς αὐτὰς τύγας διαφανείς πολίτης(4) · καὶ μέντοι, καὶ κατελθών αθθις ξαυτόν ξπέδωκεν είς την αύτην ταύτην πολιτείαν, καί διετέλει πολεμών πρός Αντίπατρον και Μακεδόνας. Κικέρωνα δ' ωνείδισεν έν τῆ βουλή Λαίλιος(5), αἰτουμένου Καίσαρος ὑπατείαι παρά νόμον, ούπω γενειώντος (6), σιωπή καθήμενον (7). "Εγραφε δέ και Βρούτος(8) έγκαλών ώς μείζονα και βαθυτέραν πεπαιδητριβηχότι τυραννίδα της ύφ' αύτου χαταλυθείσης.

#### CHAPITRE V.

Επί πασι δέ(1), της τελευτης τον μέν οικτίσαι τις αν(2), ανδρα πρεσβύτην δι' αγέννειαν(3) ύπο οίχετων άνω και κάτω περιφερόμενον καὶ φεύγοντα(4) τον θάνατον καὶ ἀποκρυπτόμενον(5) τούς οὐ πολύ πρό της φύσεως(6) ήχοντας ἐπ' αὐτόν, εἶτ' ἀποσφαγέντα τοῦ δ', εὶ καὶ μικρά πρὸς τήν ἐκεσίαν ἐνέδωκεν(7), άγαστή μέν ή παρασκευή του φαρμάκου και τήρησις, άγαστή δ

3. Voy. Vie de Cicéron, ch. xxxII et Vie de Démosthène, ch. xxvII.

plus tard, adversaire d'Autoine.

6. Ouno yeveniros. Amyot: «En aage qu'il n'avoit encore poil aucun

de barbes (il s'agit d'Octave, Kalonoos).

7. Σιωπή καθήμενον. Amyot: «De ce qu'il (Ciceron) se tenoit coy sans mot dire.» Mais voyez, dans la Vie de Ciceron, la note 2 du ch. xlvi.

8. Correspondance de Ciceron avec Brutus, liv. Ier, lettre xvii (de Bru-

tus à Cicéron), § 2: « Quid hoc mihi prodest, si merces Antonii oppressi pos-citur in Antonii locum successio, et si vindex illius mali auctor exstitit alterius fundamentum et radices habituri altiores (βαθύτεραν τυραννίδα), si patiamur. Ch. V.] 1. Έπλ πασι δέ, et «après tout» (Amyot), enfin.

2. On dit en grec comme en français: plaindre quelqu'un de quelque chose, οἰχτίζω (ου οἰχτείρω) τινά τινος.

3. 11' dyerreiar, ob timiditatem.

Φείγοντα, cherchant à fuir.
 Αποχοιπτόμενον, se cachant pour échapper à.

 Πρὸ τῆς φύστως, avant le terme naturel de ses jours.
 Démosthène s'était réfugié dans l'asile de Posidon à Calaurie (voy. la Vie de Démosthène, ch. xxix).

<sup>4.</sup> Πολύ βελτίων .... διαφανείς πολίτης. Amyot: «En quoy faisant il se montra bien meilleur citoyen que ne feirent Themistocles ny Alcibiades en pareille fortune » (παρὰ τὰς αὐτὰς τύχας).

5. Δαλίου. Probablement Decius Lælius, lieutenant de Pompée et,

η χρησις δτι, του θεού μη παρασχόντος αυτώ την ασυλίαν, είσπερ έπι μείζονα βωμον καταφυγών, έκ των υπλων και των σοριφόρων λαβων έαυτον ψχετο, της Αντιπάτρου καταγελάσας ωμότητος (8).

<sup>8.</sup> Τοῦ θεοῦ... ὑμότητος. Amyot: «Car puis qu'il ne plaisoit pas au dieu Neptune qu'il jouist de la franchise de son autel, il eut recours, par maniere de dire, à une plus grande, qui est la mort, et s'y en alla, en se tirant soy mesme hors des mains et des armes des satellites d'un tyran, et se mocquant de la cruaulté d'Antipater.»

# SOURCES

#### DE LA VIE DE CICÉRON

PAR PLUTARQUE.

Plutarque, qui, pendant ses voyages en Italie, avait appris p on moins à fond la langue du pays, ne se mit sérieusement lire la littérature latine qu'après qu'il se fut retiré. à l'âge quarante-cinq à cinquante ans, dans sa ville natale de Chéron pour n'en plus bouger désormais jusqu'à la fin de ses jours La collection des œuvres de Cicéron se trouvait, dans ce temp plus au complet que nous ne la possédons à présent(3). Pl tarque avait-il tout Cicéron dans sa bibliothèque? Il le pouva s'il le voulait. Quelles parties de ses œuvres a t-il lues? C'e ce qu'il est difficile aujourd'hui de savoir au juste. est-il qu'en plusieurs endroits de ses biographies, il parle de ouvrages en général (8), et, d'autres fois, de certains ouvrage en narticulier du grand orateur romain, comme quelqu'un qu les a pratiqués. Obéissant à un sentiment de réserve qui con vient à un étranger, il s'abstient, il est vrai, d'instituer un comparaison du style de Cicéron avec celui de Démosthène; mais on sent pourtant qu'il le connaît et que, s'il réserve son

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus les notes 2 et 3 de la page 303, et le passage de la Vie de Démosthène qui se termine ainsi (chap. 11): Οψέ ποτε καὶ πόρου τὸς ἡλικίας ἡοξάμεθα Γωμαϊκοίς συντάγμαστε Επυχάτειε.

<sup>2.</sup> Voy. par exemple, ci-dessous, pages 491 - 492, les nºs 2, 3, 4, 8, 9.
3. Vie de Cicéron, chap. xxiv: Απέλλασιο τοῦ ηθονεῖν ἐτέροις, ἀηθονείτειος ῶν ἐν τῷ τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ τοῦς καθ αὐτοῦ ἀνδρας ἐγκομιάζεις, ὡς ἐκ τῶν συγγο αμματων λαβεῖν ἐστι.

- préciation sur le talent de Cicéron, il n'en a pas moins remté de la lecture de cet auteur une impression personnelle (1). Dans plusieurs passages de la Vie de Cicéron, Cicéron est pressément cité:
- 1. Chapitre vi. Plaisante aventure de Cicéron à son retour Sicile (γελοϊόν τι παθεῖν φησι.)
- 2. Chapitre xx. Appréciation du caractère de la femme de céron, Terentia (καὶ γὰρ οὐδ' ἄλλως ην πραεῖά τις κτλ., ὡς τός φησιν ὁ Κικέρων).
- 3. Chapitre xxiv. Jugement de Cicéron sur Démosthène, ormitare interim Demosthenem (χαίτοι τινές τῶν προσποιουμένον δημοσθενίζειν ἐπιφύονται φωνἢ τοῦ Κικέρωνός, ἢν πρὸς τινα τον ἐταίρων ἔθηκεν ἐν ἐπιστολῷ γράψας).
- 4. Même chapitre, un peu plus bas. A propos du droit de té romaine accordé à Cratippe, et d'une délibération de l'Aréomage prise en l'honneur du même, ἐπιστολαὶ περὶ το των Κιξωνός εἰσι πρὸς Ἡρώδην. Puis: Ἑτέραι δὲ πρὸς τὸν νίὸν, ἐγελενομένον συμφιλοσοφεῖν Κρατίππω.
  - 5. Chapitre xxxIII. Enthousiasme de l'Italie lors du retour l'exil de Cicéron (ἔφη γὰς αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν Ἰταλίαν ρέςουσαν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσενεγχεῖν).
    - 6. Chapitre xxxvu. Indécision de Cicéron au moment de rexplosion de la guerre civile entre César et Pompée (τὰ μὲν τὰῖς Ἐπιστολαῖς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι).
    - 7. Parallèle, chapitre 1er: Κικέρων δὲ πολλαχοῦ . . . πράγματα □πουδῆς ἄξια γέλωτι καὶ παιδιῷ κατειρωνευόμενος ἐν ταῖς δίκαις □ἰς τὸ χρειῶδες, ἠφείδει τοῦ πρέποντος ὥσπερ ἐν τῷ Καιλίου □υνηγορία · «Μηδὲν ἄτοπον ποιεῖν κτλ.»

Il est d'autres endroits où, sans que le nom de Cicéron soit prononcé, il n'en est pas moins certain que Cicéron est la source de Plutarque. Exemples:

<sup>1.</sup> Par exemple, dans le préambule commun aux Vies de Démosthène et de Cicéron (ch. II): Κάλλους δὲ Ῥωμαϊκῆς ἀπαγγελίας καὶ τάχους αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων καὶ ἀρμονίας καὶ τῶν ἄλλων, οἰς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεθα καὶ οὐκ ὰτερπές: ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη κτλ. Puis, un peu plus bas (ch. III): τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν καὶ ὑποφαίνεσθαι πότερος ἡδων ἡ δεινότερος εἰπείν, ἐάσωμεν. Κἀκεῖ γάς, ὡς φησιν ὁ օ΄ Γων, δελφῖνος ἐν χέρσφ βία. Parallèle (ch. II): Ετι τοίνυν ἐν τοῖς συγγράμμασι κατιδείν ἐστι τὸν μὲν (c. à·d. .ίημοσθένην) κτλ. · ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοῖς λ΄γοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν τινὰ κατηγορεί πρὸς δόξαν κτλ.

- chapitre it Épisode les lettres anonymes lors de la Coispiration de Carilina. La source dans cet endroit de la Vide Cicéron, n'est pas indiquee: mais, dans la Vie de Crossesse on lit le même resid qui commence en ces termes: 'Er de la Magion ritte qui ron ton Kedogor de la communité.
- 9. Chapire III. Profire le la famme qui s'élance torn : comp d'un feu assence. Il n'est pas anestion de ce prodige di 🗪 : eux des autres instoriens de la confurción de Catilina qui son narvenus fuscitu nous. Dante part Servius nous apprend On Ciceron l'avait raconte iaux le poeme qu'il avait lui-même COn poeé De consulura sur On remarque bien quelque variation passant du recit de Platarque a ceiui de Servius, mais il es bien peu erotable que ce nême prodize se soit reproduit dem années de suite sous les yeux de Terentia, et il est raisonna ble d'admettre que le recit est légerement altèré, par suite d'une fante de mémoire, soit chez l'un soit chez l'autre auteur. Voiei ce que dit Servius a propos du vers 106 de la VIII Égloguel: Hoe usori Cicer ais incider contident com post peractum sacripicium librare celles in concrem. ex igno cinere flamma surrextit, quae flamma etiem anna etnaulem futurum ostendit ejus maritum: sent liver: in suo testatur poemate.»
- 10. Ce que Piutarque sait de la jeunesse de Cicéron, surtout de son voyage en Grèce et de ses études dans l'art oratoure, ne peut avoir d'autre origine que les chapitres exxxix à su du Bridus de Cicéron, comme on pourra s'en convaincre en com sultant l'annotation des chapitres in et sy ci-dessus, p. 408-4.
- 11. Il suffit de comparer les notes à du ch. ix, 6 et 7 ch. xxxvi, avec les passares du texte de Plutarque auxquelles se référent, pour se renire compte de l'usage que le b graphe a fait de la correspondance de Cicéron avec Attions.
- 12. A deux reprises. Flutarque rapporte des paroles de Betus, qu'il tire, la première f. is, de la correspondance de Cicéravec Attieus, et l'autre f is de celle de Cicéron avec Brutlui-même. N'us possolus encore, dans ces mêmes correspondances, les deux lettres le brutus dont il s'agit. Les exposions de Plutarque s'ut la traduction assez exacte des tem qu'avait employes Brutus. Chapitre xiv. Eq. q. oquòdea Beodroc operator de la constant de la Attición Enistadais nabilità in Kizegoros. Le la que en Attición Segunteror Kaio.

δηλός ἐστιν οὖα ἐλευθερίαν τῆ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεσπότην φιλάνθοωπον αὐτῷ μνώμενος (non dominum fugisse, sed AMICIOREM DOMINUM QUAESISSE). Parallèle, chapitre iv, Εγραφε δὲ καὶ Βροῦτος (Κικέρωνι) ἐγκαλῶν ὡς μείζονα καὶ βαθυτέ φαν πεπαιδοτριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ' αὐτοῦ καταλυθείσης (Quid hoc mihi prodest....si vindex illius mali auctor exstitit alterius, fundamentum et radices habituri ALTIORES, si patiamur?(1).

Parmi les autres sources auxquelles a puisé Plutarque pour composer la biographie de Cicéron, il a pris soin de nous en en désigner lui-même plusieurs. Mais il en est assurément plus d'une aussi, et non des moins importantes, qu'il ne nomme pas, auxquelles il ne fait pas même la moindre allusion, et qu'il sera fort malaisé aux critiques modernes de déterminer jamais. Certaines, par contre, se devinent sans aucune peine.

13. M. Tullius Tiron, affranchi et ami intime de Cicéron. recueillit pieusement, après la mort du grand homme, ses lettres et ses discours; il en prépara et en répandit des éditions; il Crivit une biographie de Cicéron, qui comprenait au mois quatre livres. Tiron avait connu mieux que personne, en Cicéron, Domme privé: il y a lieu de croire qu'il avait insisté surtout, dans son ouvrage, sur les détails intimes et les traits de caractère. Les actes de l'homme public, au contraire, étaient sus de tous, et ils appartenaient à l'histoire: Tiron avait du passer Plus rapidement sur le côté politique de la vie de Cicéron, lais-Sant le soin de le traiter à fond à d'autres personnages qu'un Simple affranchi. Plutarque cite deux fois Tiron, une première fois au chapitre XLI, à propos du second mariage de Cicéron (ώς δε Τίρων ο του Κικέρωνος απελεύθερος γέγραφεν, ευπορίας ενεχεν προς διάλυσιν δανείων); puis, de nouveau, au chapitre xlix, lorsque, après avoir retracé la scène du meurtre de Cicéron, il ajoute que, dans le récit de Tiron, on n'y voyait jouer aucun à l'affranchi Philologus (ὁ δ' αὐιοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπελευθερος Τίρων το παράπαν ουδέ μέμνηται της του Φιλολόγου ποοδοσίας). Plutarque a fait sans aucun doute de larges emprents à la biographie écrite par Tiron. Là, son héros était assurément présenté sous un jour favorable: c'est ce qui devait plaire à Plutarque. On connaît ses habitudes; il aimait

<sup>1.</sup> Cf. Vie de Brutus, chap. XXII.

prendre dans des livres de seconde main l'hist faite. Ce n'était guère son affaire de remonte ment aux documents originaux pour la compos son idée. Il agrémentait seulement et modifiait cits qu'il adoptait, en y mêlant des souvenirs ou de ses conversations, et cela selon le capr mais peu fidèle mémoire, ou de son imagination vive. On est induit à penser, sans preuves à tout ce qui, chez Plutarque, se rapporte à la v céron, vient de Tiron. Dans les différends sur céron et sa femme Terentia, Tiron, on le voit avait pris parti pour son patron, et il reietail rentia. Dans l'épisode de la lutte entre Cl Plutarque fait remonter à un accès de jal l'origine de la brouille entre les deux personne fait pas jouer là un rôle précisément honorable De là ce critique conclut que le récit de la dius dérive de la biographie de Tiron. bien faibles pour qu'on puisse se risquer loi vestigation. Disons nous que la ligne qui, dans l'œuvre de Plutarque, est de " est point, sera toujours fort malaisée, p sible à tracer.

14. Plutarque rappelle au chapitre xx pourvu de malice, qui avait été por dans sa réponse à l'éloge de Caton το μέν οὖν Κιzέρωνος λόγος Κάτων των ἐπιγέγραπται.

15. Voici maintenant, au chapitre contre Cicéron par Antoine dans se Αντώνιος δὲ τοῦ γάμου μνησθεὶς ἐἀντιγραφαῖς ἐκβαλεῖν φησιν αὐτὸν έντως ἄμα τὴν οἰκουρίαν ὡς ἀποκώπτων τοῦ Κικέρωνος.

16. Les 'Υπομνήματα πρὸς 'Α sont cités au chapitre in du Po y reconnaissait qu'il avait us

<sup>1.</sup> Die Quellen Plutarchs in der von H. Peter (Halle, 1865) p. 1

En somme. Plutarque indique quelquefois lui-même, et d'autres fois, en dépit de son silence, nous arrivons de notre côté reconnaître telle source comme étant celle d'où découle telle partie de son texte. Naturellement la pureté et par suite la valeur de ce texte dépend, outre la qualité de la source, de la proximité de celle-ci. La plupart du temps, il n'est pas du Long facile de déterminer s'il n'y a pas un cours détourné et comme des étangs intermédiaires entre la source originelle et Plutarque. C'est seulement dans un petit nombre de cas qu'on est averti de l'existence de ce que nous comparons à des Examps dans le cours d'un fleuve: exemple, le nº 19 ci-dessus. l'expression πολλά δ' αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσι désigne Svidemment quelque recueil. Mais nous tenons pour assuré. and an arrange of autres cas, que le courant est direct la source au texte de Plutarque: cette opinion est surtout fondée sur la considération de plusieurs bévues ou négligences de Plutarque.

Plutarque commet (ou endosse) des erreurs de bien des genres: des fautes de mémoire, comme le remplacement de noms pres par d'autres (n. 4 du ch. XVI), des erreurs de comptes 10 du ch. III, et 1 du ch. VIII), des anachronismes (n. 5 du xvIII). des inexactitudes d'expression (n. 1 et 10 du ch. XVI, du ch. xxII), des confusions à propos des événements de la de ses personuages (n. 4 du ch. III, 13 du ch. XLI), des Poréciations erronées (influence de la crainte que Cicéron auene de Sylla sur ses faits et gestes, aux chapitres III à V), Mais le genre d'erreur sur lequel on voudrait attirer par-Elevalièrement ici l'attention, ce sont les contresens qu'il a comen lisant les textes latins. Il n'est pas le seul des écrivains STECS de l'histoire romaine à qui ce mauvais tour soit arrivé: Par exemple, la méprise relative à la cuirasse de Cicéron (n. 15 du La XIV) se retrouve aussi chez Dion Cassius (ce qui doit tendre prouver qu'elle remonte à une source commune à la fois à Plutarque et à Dion, à moins que ce dernier n'ait ici pillé Plutarque). Plutarque, pour sa part, tombe fréquemment dans des fautes de cette espèce; on peut voir par là qu'il n'était certes pas agrand latin.» Ainsi il est loin d'avoir compris quel avait été l'avis émis par César dans le sénat au sujet de Lentulus et des autres conjurés (chap. XXI). Au chap. XXIX, le N. L. de la tablette des juges semble bien avoir été pour lui l'origine d'une sérieuse méprise. Dans quels auteurs latins sorti à son honneur? on l'ignore. Mais nous sommes, pour notres part à son honneur? on l'ignore. Mais nous sommes, pour notres part vivement sollicités à croire que, du moins, certaines parti-oularités du récit de Plutarque viennent de ce qu'il avait lui-même mal compris certains mots dans des textes de Cicérom que nous possédons encore.

Ainsi, au chapitre XXXIII, Plutarque parle du frère de Cicéron hissé pour mort dans le Forum, parmi un tas de cadavres, è range νεκροῖς τος τεθνηκότα κείμενον διαλαθεῖν. Il est seul à rapporter cela. Cicéron dit: In comitio jacuit seque servorum en hibertorum corporibus obtexit. Le grec de Plutarque nous paraît procéder directement de ce latin, où Plutarque aura entendu fautivement corporibus dans le sens de «cadavres» (sens que le même mot a effectivement un peu plus bas dans la même phrase).

Une figure de rhétorique bien inattendue, c'est, à la fin du chapitre XXXVI, la comparaison que Plutarque fait d'un soulèvement politique à un phlegmon, à une tumeur: Εἰς Ῥώμην ἐπαν-ηλθεν (ὁ Κικέρων), ἤδη τῶν πραγμάτων ὥσπερ ὑπὸ φλεγμονῆς ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. On jurerait que Plutarque a compris flammam, comme si c'était inflammationem, « une tumeur », dans le passage suivant d'une lettre de Cicéron (Ép. fam. XVI, 11) se rapportant au même temps: « Sed incidi in ipsam flammam civilis discordiæ vel potius belli: cui cum cuperem mederi», etc. La métaphore mederi aura aidé à commettre ce contresens.

Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que Plutarque, au moment d'écrire, ait relu et vérifié dans les ouvrages originaux les faits et anecdotes qu'il retrouvait dans son souvenir. Ainsi s'expliquent les divergences de ses versions d'avec les textes d'où elles découlent. Quand avait-il lu (on peut-être entendu raconter) cette plaisante aventure arrivée au jeune et vaniteux Cicéron, à son retour de Sicile, alors qu'il croyait qu'il n'était bruit par toute l'Italie que de sa questure, et qu'il rencontra à Pouzzoles des Romains de bonne famille qui lui demandèrent sans malice, en le voyant venir, des nouvelles de Rome, comme s'il en arrivait (chap. vI)? Toujours est-il que, pour si mal narrer cette anecdote et la gâter comme il a fait, Plutarque a dû la rédiger de mémoire et dans un temps où il ne se la rappelait déjà plus bien.

Voilà le peu qu'on sait ou qu'on devine au sujet des sources de la Vie de Cicéron par Plutarque. En résumé, on entrevoit que la conspiration de Catilina a été retracée surtout d'après

le propre Υπόμνημα de Cicéron sur son consulat (1); pour le reste des événements politiques de la vie de Cicéron, et pour ce qui est des circonstances de sa mort, on ne sait trop où Plutarque a pris les éléments de son récit. Les bons mots viennent du recueil De jocis attribué à Tiron. Ce qui concerne la vie privée et le caractère de Cicéron, les traits de mœurs, aura été surtout tiré, à ce qu'on peut penser, de la biographie composée par le même Tiron. Beaucoup de détails sur ses études, sur ses sentiments, ses paroles et sa conduite dans maintes circonstances, quelques anecdotes, quelques mots de lui ou sur lui. ont été empruntés, tantôt directement, tantôt de seconde main, à la correspondance de Cicéron, au Brutus, à divers discours politiques ou plaidoyers civils, et à quelques écrits tant de contemporains de Cicéron que de personnages un peu moins anciens que lui: les seuls noms qu'on puisse citer à coup sûr. outre Tiron déià nommé, sont César, Brutus, Antoine, Auguste.

<sup>1.</sup> Voy. dans les Neue Jahrbücher de Fleckeisen, t. CXI (1875), p. 417 sqq., un article de M. Weizsacker intilulé Ciceros Hypomnema und Plutarch.

## AVIS

#### GELATIF A LA CONSTITUTION DU TEXTE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION

dition diffère en beaucoup de passages de toutes celles du mêm par l'ont précédée: c'est qu'elle repose, comme autorité principal manuscrit N-55 de la Bibliothèque nationale de Madrid, qui n'avai ..... consulte, bien à tort, jusqu'à ce jour, et dont nous avons essaye meatrer la valeur dans un travail spécial, inséré dans la Revue d An hogie, Whistoire et de littérature anciennes (nouv. série, t. V., 1re livrai .... , wus le titre: De Plutarchi codice manu scripto Matritensi injuric Anti- Antenia (dans la Bibliotheca Teubneriana), ou bien c'est pour suivre in incom du manuscrit de Madrid, — et alors nous le faisons sans en reconn le lecteur, - ou bien c'est pour adopter une variante différant A la tore du texte du Matritensis et de celui de Sintenis: on donne ici La liste des passages qui rentrent dans ce second cas, avec mention, chaque tors, de l'auteur de la conjecture, quand elle n'est pas de nous. On a a point fait le relevé des modifications portant uniquement sur la ponctuation on sur la division du texte en alinéas. Des crochets obliques (N any loppent ce qui est ajouté par conjecture au texte de tous les manusantique des crochets droits [], ce qu'on est d'avis de retrancher de ce meme texte

重つ「

a (

9:

Page 405, ligne 8 d'en bas. Toellor] Toellor Matritensis; Tellor antena

Pages 106, ligne 8. Tovillior Tillior Matritensis et Sintenis. Cf. Tovilin object mot du chap, XLI) dans le Matritensis.

Page 102 ligne 7. Arekθών avec BRYAN.; ἀπελθών Matritensis; ελθών

Page 411, figure 9. Expercero, avec MADVIG.

Page 415, ligne 2. 'Yorkiv, avec WYTTENBACH.

ligne 5-6. Καὶ [πολλοὺς] πολλάκις τῶν ὀρθῶν ἔξετάραξε λο Δειῶν, avec REISKE.

Page 416, ligne 12. 'Openvolov' Openvolov Matritensis; 'Openolov Sintenis,

Page 419, ligne 3. 'Εθεράπευε δε και Πομπήϊος Κικέρωνα] Πομπήϊος
και Κικέρωνα εθεράπευε Matritensis et Sintenis.

Page 421, ligne 4. Tavrà, avec DU SOUL.

Page 426, ligne 7. O'Sel of Se Matritensis; omis chez Sintenis.

Page 427, ligne 6. Le *Matritensis* ajoute au texte de Sintenis, après εχεισιν, les mots εν τούτφ, que nous n'avons pas osé introduire dans le te, faute d'être sûr d'en bien saisir le sens.

Page 426, lignes 1—2. Τῷν ἐν Τυρρηνία στρατιωτῶν συνερχομένων, avec de NOLHAC] τῶν ἐν Τυρρηνία πραγμάτων συνερχομένων Matritensis;

εν Τυρρηνία συνερχομένων Sintenis. REISKE, sentant qu'il manquait

se ce dernier texte le mot στρατιωτῶν, avait proposé de l'introduire

s la ligne précédente à la place de τούτων:

Page 432, avant dernière ligne. Στυππεῖον] στύππιον Matritensis; στυπ-

Page 433, dernière ligne. Πιστούς εύρων] πιστεύων Matritensis et

Page 435, ligne 11. Εξηνλαβείτο] έξην λαβείτο Matritensis; έξευλαβείτο

- dernière ligne. 'Ως μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας] ἢ μετὰ τῆς παᾶς κακίας Matritensis; τῆ παλαιᾶ κακία Sintenis.

Page 437, ligne 3. Καὶ τούτω προσετίθεντο] καὶ τοῦτο προσετίθεντο Matemsis; καὶ προσετίθεντο τούτω Sintenis.

Page 439, ligne 9. Haquértos, avec CORAI.

Page 443, dernière ligne. Υπονυστάζειν, avec HERWERDEN.

Page 444, ligne 8. Λιεπράξατο δὲ (καὶ) την ἐξ Αρείου πάγου βουλην συμίσασθαι [καὶ] δεηθηναι. REISKE demandait d'ajouter και après δε, et INTENIS de le supprimer devant δεηθηναι. La combinaison de l'une et utre conjecture aboutit à la simple transposition de και.

Page 447, avant-dernière ligne. Ω Κικέρων, avec BRYAN.

Page 448, ligne 5. Σοφώτατον, avec REISKE.

- ligne 3 d'en bas. Azúlliov] azultvov Matritensis; Azulviov

Page 450, ligne 9. Καὶ δίκην τις (τῶν δημάρχων) ἀσεβείας ἐγράψατο]

Τοὶ δίκην τῆς ἀσεβείας ἐγράψατο Matritensis; καὶ\*\* δίκην ἀσεβείας ἀπεσάψατο Sintenis. Comp. Vie de César, chap. x: Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν

λώδιον εἰς τῶν δημάρχων ἀσεβείας.

Page 458, ligne 6. Υπάγειν, avec MADVIG.

Page 459, ligne 4. Δεδιφχημένων] διφχημένων Matritensis (sunferreset Sintenia. Mais cf. page 457, lignes 6 et 7 d'en bas, où le Matritens porte δεδιφχημένων au lieu de la vulgate διφχημένων.

Page 460, ligne 3. Κατά την δίκην] μετά την δίκην Matritensis; πε κήν πόλεν Sintenis. BLASS proposait παρά την δίκην.

- ligne 9. Πληφώται] πληφούται Matritensis (sauf erreur) =
- ligne 12. Av l'accouro, avec le manuscrit D de Paris] en
- avant-dernière ligne. 'Ogrifosor Matritensis (sau

Page 462, ligne 7. Lacune?

- ligne 11. Karllov, avec XYLANDER] Kal zellov Matritennia
  - ligne 18. Toύς τε, avec CORAI.

Page 463, ligne 5 d'en bas. Astracas] distracione Matritensis; des nessignes Sintenis.

Page 466, ligne 14. 'Ως τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι] καὶ (sauf erreur) το τῆς ὑπατείας ἀξιώματι Matritensis; καὶ τὸ τῆς ὑπατείας ἀξίωμα Sintenis EMPERIUS proposait déjà de changer καὶ en ώς dans ce texte de Sintenis.

Page 467, ligne 12. "Ανθρωπος] ἄνθρωπος Matritensis; ἀνὴρ Sintenis-SCHAEFER proposait ὁ ἀνὴρ.

Page 468, ligne 5. Τότε φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ μεταφράζειν τοὺς Πλάτωνος] τότε τοὺς φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ μεταφράζειν Πλάτωνος Matritensis; τὸ τοὺς φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ μεταφράζειν Sintenis.

Page 469, ligne 5. Avaora@ nvai [ val aveora@noav], avec COBET.

Page 470, ligne 13. Γυναίκα παρ' ήν] καὶ γυναίκα παρήν Matritensis; γυναίκα παρ' ή Sintenis.

dernière ligne. Φίλοι, avec VOLKMANN.

Page 472, lignes 3 et 8 d'en bas, et page 476, ligne 9. Iprior et Iprior, avec Henri ESTIENNE.

Page 476, ligne 5. Εφ' ηγεμονίαις, avec REISKE.

Page 477, ligne 2. 'Ouoloyei, avec MADVIG.

Ibid. d' o Kaisao] de ov Kaisao Matritensis; de Kaisao Sintenis.

Page 478, ligne 4. Κικέρωνος μέν, leçon de Photius.

ligne 10 d'en bas. Παραβαλόντες, avec REISKE.

Page 479, ligne 9. Hollà, avec CORAI.

- ligne 11. Καιήτας] και ήτας [sic] Matritensis; Καπίτας Sintenis.
- dernière ligne et page 480, ligne 2. Περιμενοῦσι et ἀμινοῦσι, avec COBET.

Page 482, ligne 12. 'Ανείλεν ή βουλή τοῦ Άντωνίου] ἀνείλε τοῦ 'Αντωνίου Βουλή Matritensis; ή βουλή καθείλεν Άντωνίου Sintenis.

Page 484, ligne 7. Καιλίου, avec WYTTENBACH] Κελίου Aldine; ΚεκιMatritensis (sauf erreur) et Sintenis.

avant-dernière ligne. Απέλειπεν, avec CORAI.

Page 485, ligne 9. 'Ya' αὐτοῦ] ὑα' αὐτοῦ Matritensis: ὑπ' αὐτοῦ Sintenis.

Page 487, ligne 11. Touto [rò] ξργον, avec REISKE.

Page 488, ligne 5. Ainwavels] dinwavns Matritensis; wavels Sintenis.

#### NOTES (1).

T. Page 418, ligne 6. φιλολόγων] φιλολογῶν Laur. (2).

II. — 423, — 3. αναθών οί αναθών ανδρών οί Laur.

**ΙΙΙ.** — 426, — 12. συνηγον (πρὸς?) άλλήλους.

IV. - 482, - 2. μάντεις καί] μάντεις τινές καί Laur.

V. - 434, - 10. τοῦ] τὴν Laur.

VI. - 435, dernière ligne du texte. παλαιᾶς] πάλαι Laur.

VII. - 445, ligne 2. ως] ωσπερ Laur.

VIII. - 447, - 7. d'en bas: οἰδῶντα] οἰδοῦντα Laur.

IX. - 458, - 18. Kinkowi] o Kinkow Laur.

XI. — 462, — 6. Cf. «Elle découvre une foule de choses qui

XII. - 468, - 5. τότε] τό, τε Laur.

XIII. - id., - 7. μεταβάλλειν] μεταβαλείν Laur.

XIV. - 483, - 11 d'en bas. ὑπερβαλλόμενος] ὑπερβαλόμενος Laur.

<sup>1.</sup> Tronvées sur un exemplaire de l'édition Hachette, portant le millésime 1882, et écrites au crayon, de la main de Ch. G., à des endroits correspondant aux pages et lignes du présent volume qui vont être indiquées.

2. = Laurentianus graecus LXIX, 4. H. G.

## EXTRAIT

DE LA REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE

nº du 10 avril 1882, pages 289-291.

Il y a un an, je rendais compte dans cette Revue (1), et avec un bien vif plaisir, de la thèse de Charles Graux sur un manuscrit négligé de Plutarque, ainsi que de son édition de la Vie de Démosthène. J'exprimais le souhait qu'il nous donnât bientôt les autres Vies; il s'est mis à l'œuvre avec son activité habituelle, et j'annonce aujourd'hui un nouveau petit volume, mais avec un sentiment bien différent, car ce sera, hélas! le dernier, et cette vie, qui promettait tant, a été tranchée avant l'heure.

CE ES

SI

tê

24

9

10

te

EF I

La Vie de Cicéron marque un progrès notable sur la Vie de Démosthène. Graux avait continué d'étudier son auteur, et on sent, pour ainsi dire, à chaque ligne de l'Introduction et du Commentaire, avec quel soin il se préparait à la tâche de publier toutes les biographies de Plutarque. . . . . Les «sources de la Vie de Cicéron» forment un chapitre . . . instructif . . . Graux y énumère les auteurs consultés par Plutarque, sans prétendre (et c'est là une très sage réserve) que nous puissions les déconvrir tous; et il cherche à distinguer quand le biographe a puisé directement à la source originelle, ou quand il a eu recours à un intermédiaire. Le premier de ces deux cas se constate quelquefois par des indices curieux: ou voit que Plutarque avait lu lui-même plusieurs écrits de Cicéron et d'autres textes latins

<sup>1.</sup> Voy. Rev. crit., 1881, I, p. 162 et suivantes, ou ci-devant, p. 385.

quand, faute de comprendre assez une langue étrangère, il lui arrive de commettre une erreur ou un contre-sens.

Le nouveau manuscrit de Graux, le Matritensis, a fourni bon mombre de nouvelles et bonnes leçcons. Il a permis de compléter le texte dans le ch. VII: Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας ⟨ἔφη,⟩
τὴν Σφίγγ' ἔχεις; le chap. XXII: 'Ορῶν δὲ πολλοὺς ἔτι ⟨τῶν ἀπὸ⟩ τῆς συνωμοσίας ἐν ἀγορῷ συνεστῶτας; le chap. XXIX: Καὶ τοῦτο διὰ Τύλλου τινὸς ⟨Ταραντίνου⟩ πράττουσαν; et ailleurs encore. Voici quelques exemples de corrections du texte dues au même manuscrit. Ch. IX: Στρατηγίαν δὲ μετιόντων ἄμα σὺν αὐτῷ πολλῶν καὶ γενναίων (pour μεγάλων, mot qui se lit quelques lignes plus haut). Ch. XVIII: Οὐδὲν οὖν ἐπενόει κακὸν ὁ Λέντλος ἰάσιμον (pour ἢ ἂσημον). Les éditeurs avaient substitué μικρόν à κακόν. Ch. XXIV: 'Επιστολαὶ δὲ περὶ τούτων (pour παρὰ τοῦ) Κικέρωνός εἰσι πρὸς 'Ηρώδην.

On trouve à la fin . . . . la liste des passages où Graux s'est écarté à la fois de la leçon du Matritensis et du texte de Sintenis . . . Signalons une correction faite au ch. XV par un élève distingué de l'école des Hautes-Études, M. de Nolhac: Τῶν ἐν Τυρρηνία στρατιωτῶν συνερχομένων. Le ms. de Madrid porte πραγμάτων, la vulgate omet ce mot. Au ch. XXXVI, Graux marque avec raison une lacune entre τάς τε πόλεις et εὐπόρους ἐποίησε. Ch. XXXVII, il écrit τῷ γνώμη πολλὰ ὁιπτασθεὶς ἐπ' ἀμφότερα καὶ διστάσας (διστατήσας Matr., δυσπαθήσας vulg.). Ch. XXXIX, il écrit ἐκεῖνον ἢξίου στρατηγεῖν κατὰ νόμον ὡς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι προύχοντα (καὶ τῷ τ. ὑ. ἀξιώματι Matr., καὶ τὸ τ. ὑ. ἀξίωμα vulg.).

Dans son dernier voyage d'Italie, Graux avait découvert plusieurs manuscrits de Plutarque inconnus ou négligés jusqu'ici, qu'il jugeait de première valeur et dont il aurait sans doute tiré un excellent parti pour l'édition qu'il préparait des Vies de Plutarque. Il en sera de cette édition comme du Xénophon qu'il méditait et de tant d'autres utiles travaux dont il eût enrichi la science s'il avait vécu. Puissent ses élèves, s'inspirant de son exemple, et marchant sur les traces de leur jeune maître, faire, chacun dans la mesure de ses forces, ce qu'il ne lui a pas été donné d'accomplir!

HENRI WEIL.

#### PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT

10. JUNI 1882

Plutarque, Vie de Cicéron, suivie du Parallèle de Démosthène et de Cicéron. Texte grec revu sur le manuscrit de Madrid, accompagné d'une notice sur Plutarque etc. par Charles Graux. Paris, Hachette et Cie. 1882. 192 S. 12º. 1 fr.

Derselbe Herausgeber, der das Plutarchische Leben des Demosthenes für die Schule bearbeitet hat, wovon wir in No. 1 d. J. S. 12f. (1) unsern Lesern eine Notiz gegeben haben, hat nach kurzer Zeit das Leben Ciceros nebst der σύγχρισις folgen lassen. Mit Webmuth nehmen wir das Bändehen in die Hand, bedauernd, dass der hoffnungsvolle junge Gelehrte seiner Arbeit und der Wissenschaft durch einen frühzeitigen Tod entrissen wurde, liess es sich doch erwarten, dass er uns durch eine neue kritische Ausgabe der vitae die ja recht verdienstvolle, aber inzwischen infolge mancherlei neue Funde, wie des Seitenstettensis und des von Graux selbst erst kollationierten Matritensis, nicht mehr ganz den jetzigen Standpunkt der Forschung repräsentierende Ausgabe von Sintenis ersetzen würde. Durften wir schon der vita des Demosthenes Anerkennung zollen, so wird unser Schmerz über den Verlust des strebenden Mannes noch zunehmen, wenn wir aus der Behandlung der vita Ciceronis erkennen, wie sich Graux mehr und mehr in seine Aufgabe hineinlebte; denn im ganzen zeigt sie namentlich in den einleitenden Partien einen wesentlichen Fortschritt. Zwar stimmen die ersten 14 Seiten mit dem Leben des Demosthenes fiberein (2); sie geben meist nach Pierrons griechischer Litteraturgeschichte wörtliche Citate über das Leben, das Genie, die historischen Werke des Plutarch und ähnliches, aber von da ab beginnt 1. eine durchaus selbstständige Aufzählung von bibliographischen Nachrichten (3). Es werden sowohl die Gesamtausgaben der vitae von der ersten Aldina bis zur Tauchnitiana von Bekker, wie auch die Spezialeditionen und die für die Franzosen ausserordentlich wichtige und klassische Uebersetzung von Jakob Amyot nicht bloss aufgezählt, sondern auch in meistens recht objektiver Weise beur-

Voy. ei-dessus, p. 389.
 Voy. la note 1, au bas de la p. 397.
 Voy. Œuv. de Ch. G., Plutarchea.

eilt und ihrem Werthe nach bestimmt. Weit gedankenreicher und instruktiver ist 2. das folgende Kapitel, welches auf 12 Seiten die Quellenstudien Plutarchs für das Leben des Cicero eingehend erörtert(⁴). Wenn Graux auch hier wohl zum guten Theil auf deutsche Quellen, wie auf H. Peters Arbeit (Halle 1865) u. a. zurtickgeht, so wahrt er sich doch überall seine wohlerwogene eigene Ansicht. Er sucht festzustellen, wieweit Plutarch Ciceros eigene Schriften, die seiner Zeitgenossen, mamentlich aber das Leben Ciceros von Tiro benutzt haben mag, ohne den Anspruch zu erheben, genau an jeder Stelle die Quelle unterschieden zu haben. Wir halten dieses Kapitel nicht bloss für das bedeutendste, sondern auch für das, welches den objektiven Sinn des verstorbenen Gelehrten mit seiner schlichten und bescheidenen Darstellung der gesicherten und der zweifelhaften Resultate am besten kennzeichnet.

Der griechische Text, sowie der Kommentar umfassen die Seiten 53-191 (5). Was den ersten angeht, so ist der Matritensis auch hier wie beim Demosthenes leitend gewesen, doch nicht etwa in tyrannischer Weise, vielmehr hat Graux gute Lesarten auch gegen die Tradition des Matritensis aufgenommen. Nach der S. 500-503 gegebenen Uebersicht ergiebt sich etwa folgendes Resultat der Abweichungen. Obenan steht Reiske, welchem folgend Graux 1. c. 6 fin. (p. 415, l. 5) πολλούς vor πολλάκις verwirft, 2. σοφώτατον ἐποίησας c. 26 fin. S. 448, 5 (codd. Sint. σοφώτερον), 3. έφ' ήγεμονίαις (codd. Sint. ήγεμονίας) c. 45 S. 476, 5, 4. παραβαλόντες (codd. Sint. παραβάλλοντες) c. 47 med. S. 478, l. 10 d'en bas. 5,  $\tau \circ \tilde{v} \tau \circ [\tau \circ] = \tilde{\epsilon} \rho \gamma \circ v = comp.$  c. 3 S. 487, 11 und 6. ähnlich wie R. διεπράξατο δὲ (χαὶ) τὴν . . . βουλήν ψηφίσασθαι [καὶ | δεηθήναι c. 24. S. 444, 8 et 9 liest; nur wollte Reiske das letzte xai nicht gerade, wie Sintenis, ausgeschieden wissen. Von Coraes hat Graux vier Emendationen recipiert: 7. τοῦ δὲ δήμου . . . παριέντος (codd. Sint. παριόντος) c. 22 init. S. 439, 8 et 9, 8. καὶ τούς τε φίλους (τοὺς τότε q. codd. Sint.) c. 36 fin. S. 462, l. 3 et 2 d'en bas, 9. καὶ πολλά ταραχώδη (τάλλα codd. Sint.) c. 27 med. S. 479, 9 und 10.  $o\vec{v}$ 

<sup>4.</sup> P. 490 et s. ci-dessus.

<sup>5.</sup> Ci-dessus, p. 405 à 489. — On va, dans la suite de cette reproduction du compte rendu de M. Heller, substituer l'indication, — en français, — des pages et lignes du présent volume à celle des pages et lignes de l'édition Hachette. H. G.

c distante "onnua: e. 1 fin. ura ha: Erriero statt en and von Samens in a 4 med. er Binica er mer gefäd. Sint.) · and hor et al. - in. S. 477, 2 e stelle ham einer i. I nach dem Aenderung : Aenderung erlitten. sold, buol en na Franz. Reiske t molores to a Linua Bei me-- latr. kommt nan von schwerlich . - auf de zen mit I wege. Lenn zei : erfordern. M : " it mornach schreibt is ligelete in it women Table S. 415, · · will, der grammanseiter Kongruenz ... - riftlich überlieferse Vilkers i geiler sounte. Mit demselven Wyttenbach -n: Matr. und die meisten 2024, wie esen. Von den Koniektaren des Brug-્રાસ્ત્રોજ . . . કોંદ્ર લેંગ્રફલદ 🧎 🕟 📜 📆 બાલ દલે τη σχολαστήν και θε χιτική άνελa miologous (codd. Sint. der. 2. Matr. 5 3: 7 und 17. & Kizeger . 26 5, 447. beiben, an letzter Stelle hat Sint, nach inch hat Granx 18, c. 40 fm. S. 469, 5 in nach o Kaisap ezekeiser Grestein Präsentia acomérovat und ama mai 200 et 480. l. 2 in die entsprechenden - vereinzelte Konjekturen sind auch s er 20. nach Photius hinter Kize-. F S. 478, 4 ein sicherlich übers. du Uebersetzung des Xylander 17 5 448, L 3 d'en bas wie Sint - den Namen M. Laz (Aktor) ç e e. 36 S. 462, 11 statt 22 Josh, e. 39 init, S. 466.  $\leq X_{\rm SGW}$  . . . Exercise i Fig.

---

I-3

**to** t

\_ --

S (1

· **s** 3

d-

i er

÷> :

£ § .

3 7

ſĪ

4 1

7

στρατηγείν κατά νόμον ώς (codd. Sint. καί) τω της υπατείας «Ειώματα προύγοντα, dem alten Solanus (du Soul) 23. mit δει-≫ον ήνειτο τῶ Μανιλίω ταὐτὰ (codd. Sint. ταῦτα) μὴ παρασγείν ◆ 9 geg. E. S. 421, 4, einem jungen französischen Gelehrten Le Nolhac 24. in der Konstituierung der Stelle c. 15 in. S. 428. 1 et 2 ου πολλώ δ' υστερον τούτων, ήδη τω Κατιλίνα των έν Φυρρηνία στρατιωτών συνεργομένων καὶ καταλογιζομένων . . . . Σπον επὶ την Κικέρωνος οἰκίαν etc. Diese Stelle gab schon Reiske Veranlassung στρατιωτών einzusetzten, aber offenbar an falscher Stelle, nämlich nach  $\tau o \dot{v} \tau \omega v$ . Die meisten codices haben wie Sint. nur τῶν ἐν Θυρο, συνεργομένων, der Matr. hat τῶν ἐν Θυροηνία πραγμάτων συνεργ. Nolhacs Konjektur widerspricht dem Sinn gewiss nicht, ob aber die στρατιώται vollständig anzemessen sind, lässt sich doch sehr bezweifeln. Wurden die Leute nicht erst στρατιώται durch das καταλοχίζεθαι? Mir scheint viel passender der Begriff συνωμοτών oder ανθοώπων. Nach dem 'Avis' sind noch zwei Lesarten zu erwähnen, nämlich 25. Volkmanns zu c. 41 fin. S. 470, dernière ligne du texte of q'iλοι für das handschriftliche φιλόσοφοι und 26. van Herwerdens c. 24 S. 443, l. 1 d'en bas (Κικέρων) έθηκεν εν επιστολή γράψας ένιαγοῦ τῶν λόγων ὑπονυστάζειν (sonst ἀπονυστάζειν) τὸν Anuoσθένη. Endlich ist mit H. Stephanus Iρτιος z. B. c. 43 S. 472, l. 3 et 8 d'en bas und sonst mit spir, asper geschrieben. Im ganzen ist diese Auswahl früherer Emendationen nur zu loben, wenn auch in einigen Fällen das Urteil abweichen wird. Mit Recht hat Graux den Namen Kailiov in diese Schulausgabe z. B. No. 22 eingesetzt, trotzdem die gute Ueberlieferung nur Kezikiov hat und nach gewöhnlichen kritischen Grundsätzen also ein Irrthum Plutarchs anzunehmen und Kexiliov als von seiner Hand stammend zu betrachten wäre. Dass hier allein an M. Caelius zu denken ist, unterliegt wohl nach Cic. ad fam. II 11 keinem Zweifel - und denkbar wäre es doch auch, dass der Fehler nicht von Plutarch, sondern von seinen Abschreibern begangen wäre; denn Formen wie Kexiliov, Koiliov, Kloiliov sind bekanntlich häufig verwechselt worden cf. Schweighäuser zu Appian. b. c. II 22 p. 740 u. a. Gegen einige Lesarten habe ich mich schon oben gewendet: mit einigen anderen bin ich ebenfalls nicht ganz einverstanden. So scheint mir die von Coraes vorgeschlagene, von Schaefer und von Graux rezipierte Lesart c. 22 (No. 7) nagiérios, welches unsere Ausgabe durch laissant faire, comme s'il y avait ¿ ô vroc, und' (doch wohl

Leider hat es Graux sowohl hier, wie in der vita Demosthenes unterlassen, die von Sintenis oder der Vulgata aus dem Madrider Codex gewonnenen und in den Text gesetzten Lesarten zu verzeichnen, sodass wir stets die früheren Kollationen vergleichen müssen; eine Erweiterung des 'Avis' nach dieser Richtung wäre für den Lehrer, dem doch überhaupt die Seiten 41-45 (500-503 ci-dessus) allein dienen können, leicht und höchst wünschenswerth gewesen: vielleicht entschliesst sich der Herausgeber einer zweiten Ausgabe dieser Bändchen, welche gewiss nicht lange auf sich warten lassen wird, zu einer solchen Erweiterung. Es bandelt sich in der That um ein für jeden Lehrer höchst wichtiges Korollarium; ich greife, um zu exemplifizieren. ein beliebiges Kapitel heraus, um die Abweichungen, die nach dem Matritensis gewonnen zu sein scheinen, von dem Text bei Sintenis anzudeuten. In c. 3 in. S. 408, 2 et 3 hat Graux roic περί Μούκιον ανδράσι πολιτικοῖς καὶ πρωτεύουσι τῆς βουλῆς συνών, Sint. nach seinen codd. τοῖς περί Μ. ἀνδράσι συνών Σολιτικοίς καὶ πρ. τ. β.; ib. S. 408, 7 Graux. Ελλησί τε συ-> την φιλολόγοις, bei Sint. fehlt τε; ib. S. 408, 8 Graux ἄχρι οξ. Sint. αγρις ου; ib. S. 408, 11 Graux Χρυσόγονος . . . προσαγ-Σείλας τινός οὐσίαν . . . αὐτὸς ἐωνήσατο ohne jede Angabe in em 'Avis', sodass man glauben muss, diese Lesart stamme us dem Matr.: Sintenis liest zwar ebenso nach der Konjektur on Cruserius und Wyttenbach, fügt aber hinzu προσαγγείαντός τινον libri (τινα F). Gleich darauf S. 409, 2 hat raux ταλάντων άξίαν οὐσαν, welche Stellung bei Sint. nur hat, seine tibrigen codd. haben wie er liest ταλάντων οὐσαν Elar; ib. S. 410, 2 hat Sint. nur ην (sc. Κικέρων) οντως λογ-- δς χαὶ ἄσαρχος, άρρωστία στομάχου . . . προσφερόμενος, während Taux liest ὄντως την Εξιν Ισχνός . . . άρρωστία τοῦ στημάwov, beide Zusätze müssen auf Rechnung des Matr. kommen. Man wird aus diesen Varianten zu einem Kapitel leicht erzennen, wie mannigfach die Aenderungen sind, die der Text urch den Matr. erleidet. Ob es immer Verbesserungen sind, möchte ich zunächst dahin gestellt sein lassen und nur die Bitte wiederholen, diese Varianten in den 'Avis' aufzunehmen. Möglicherweise stellt sich dann auch bei der einen oder anderen doch heraus, dass sie nicht aus dem cod. stammt, sondern Inter den aufgenommenen Konjekturen Platz finden muss, wie ich z. B. bei dem oben erwähnten προσαγγείλας τινος und άχρι

vermute (7). Jedenfalls hat aber, wie wohl auch die Zusammenstellung zeigen kann, der Text durch die Quelle des Madrider Codex bedeutend an Lesbarkeit gewonnen; besonders viele Stellen zeigen eine von der gewöhnlichen abweichende Aufeinanderfolge der Worte; ich habe mir noch notiert c. 1 S. 403. avant-dernière ligne εν τω πέρατι της δινός, ώς ἔσικε, διαστολήν αμβλείαν Graux, διαστολήν, ώς έσικεν, ά. Sint.; c. 2 S. 407, 11 καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον έτι παιδός αὐτοῦ Granx. καὶ ποιημάτιον . . . αὐτοῦ διασώζεται Sint.; ib. S. 407, 16 οὐ μιχράς περί τούς λόγους γεγενημένης χαινοτομίας Graux, ού μικράς γεγενημένης περί κτλ. Sint., c. 4 S. 411, 6 πρός την έξιν τοῦ σώματος ήρμοστο Graux, έξιν ήρμοστο Sint., c. 5 S. 413, 12 τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν χρωμένους Granx, τῷ βοᾶν μεγάλα γρ. Sint., c. 7 in. S. 415, 9 δργάνοις καὶ σκεύεσι χρωμένους άψύχοις Granx, δργάνοις γρωμένους και σκεύεσιν άψύχοις Sint., ib. S. 415, 13 μνημονεύειν είθιζεν έαυτόν Graux, είθιζε μνημονεύειν αύτον Sint., c. 14 S. 426, l. 4 d'en bas ανελείν τὸν Κικέρωνα περί αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιῶν θόρυβον Granx, περί αὐτὸν τῶν ἀρχ. τὸν θόρυβον Sint., c. 17 S. 431, 14 έχ τοιαύτης αίτίας Graux, έξ αίτίας τοιαύτης Sint., c. 18 S. 433, dernière ligne πολλοῖς δὲ τῶν μετέγειν δοχούντων τῆς συνωμοσίας διαλεγόμενος Graux, μετέχειν της συν. δυκούντων Sint., c. 20 in. S. 436, 4 γίνεται τι ταῖς γυναιξὶ θυούσαις σημείον Graux, σημείον θυούσαις Sint., ib. S. 437, 3 hat Graux nach Matr., der καὶ τοῦτο προσετίθεντο hat, τούτφ vor προσετίθεντο gestellt, ib. fin. S. 437, 8 λαβήν δ' εἰς ἔλεγχον οὐ δεμίαν παρέδωχεν Graux, λαβήν δ' οὐδεμίαν εἰς έ. π. Sint., c. 47 S. 478, dernière ligne πλοῖον εὐθὺς εὐρών ἐνέβη Graux, πλ. εύρων εὐθυς ἐνέ. Sint. u. a. m. Aus dem Matr. sind auch manche Zusätze gewonnen, von denen einige sehr gut, andere zweifelhaften Wertes sind. So c. 8 S. 418, 11 (Kai) τοῦτον τὸν τρόπον διὰ παιδαγωγών, c. 9 S. 419, 11 τῆ (δέ) δυνάμει πεποιθώς, wohl gegen Plutarchs Manier, der gern mehrere Participia neben einander stellt, c. 9 S. 419, l. 4 d'en bas

<sup>7)</sup> Aehnlich verhält es sich wohl auch noch mit folgenden Lesarten von Graux: c. 4 S. 410, 12 εγκατέλειπεν Steph., c. 6 in. S. 414, 1 ἡνώ-χλησε τοῖς ἀνθρώποις εν ἀρχή σῖτον εἰς Ῥωμην ἀποστείλειν ἀναγκείου ενος Reiske (codd. Sint. — ομένοις), c. 9 S. 421, 1 τῶν δὲ δημάρχων ἀγαγόντων Schaefer (codd. Sint. διαγαγ.), c. 15 S. 428, 11 ἐπὸ δή τινος . . . ἀγνῶτος Επρετίυς (Sint. codd. ἀγνῶσιον) u. a. m.

σετεαλλαγείς οίκαδε κείρασθαί τε την κεφαλήν (καί) κατά τάγος καθαρον ιμάτιον λαβιών, ib. S. 420, 7 δ Κικέρων 'Aλλ' έγω(γ')' είπεν 'ούχ έγω τηλικοῦτον τράγηλον', c. 14 S. 426 l. 3 d'en bas εδόχει . . . προσημαίνειν τὰ πρασσόμενα σεισμοίς (τε) καὶ κεραυ**νοῖς.** c. 15 S. 428, 15 πληγείς ὑπὸ τοῦ δεινοῦ καί τι (καὶ) τῆς αλτίας απολυόμενος, ην έσχε, c. 20 S. 437, 6 ist ebenfalls ein **νοι** τη πολιτεία, c. 48 S. 480, 9 ein δε nach οὐ σαινομένου hinzugekommen, im letzteren Falle wohl gerade nicht angemessen. Man sieht aus diesen Beispielen, welche sich nur auf ein Drittel des Buches erstrecken, dass namentlich Satz- und Wortverbindungen durch diese Zusätze geglättet sind; doch auch Wichtigeres giebt der Matrit., z. B. c. 49 g. E. S. 482, 10 Εστεί . . . κατεπολέμησεν (ὁ Καῖσαρ) 'Αντώνιον, eine Ergänzung welche der Zusammenhang allerdings wünschen liess, wie auch gon zwischen ent the olular und the Salyra in den Schlussworten von c. 7 S. 417, 3-4 u. δια Τύλλου τινός (Ταραντένου) πράττουσαν c. 29 S. 451, 1. Recht verständlich ist so auch c. 19 S. 435, 8 geworden, wo Graux mit dem Matr. eloed-Φων οὖν ὁ Κικέρων (καὶ γενόμενος) καθ' αὐτὸν etc. liest, wohl auch c. 16 S. 430, av.-dern. lig. δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν ἐν λόγοις, εκείνου δ' (εν) ὅπλοις πολιτευομένου; ferner c. 4 S. 412, 4 Ετεί δ' (ουτως) εμελέτησε u. danach αχθομένου δε τοῦ Κικέ-**Θωνο**ς (εὐθὺς) εἰπεῖν, c. 5 S. 413, 1 Ἐπεὶ δὲ (καὶ) φύσει u. C. 6 S. 414, av.-dern. lig. εί (γε) καθάπερ etc. Diesem Gewinn stehen nur wenige Verluste gegenüber. Nicht dabin zu rechnen wohl die Auslassung des ganzen Satzgefüges c. 7 ην δέ τῷ Βέροη ἀντίπαις νίος δεί λοιδορείσθαι, denn es fehlt gewiss nur in clieser für die Schule berechneten Ausgabe. Vermisst wird dagegen c. 14 S. 426, 10 der Zusatz der tibrigen Hschr. καὶ κατα είσασα, der mir notwenig erscheint, während ich gern mit Granx und dem Matr. ολείαν weglasse in c. 47 S. 479, 7 πα-ΘΕΑ Δεῖν εἰς τὴν Καίσαρος [οἰκίαν] διενοή θη. — Eine ganze Reihe Aenderungen sind durch den cod. hineingekommen, welche Güte desselben bezeugen; freilich auch einige, die mir nicht ace eptabel erscheinen, wie c. 5 S. 413, 5 λέγεται . . . περὶ υπόχρισιν . . . προσέχειν; viel besser bezeichnet das πρός thrigen codices die Beziehung oder c. 9 S. 419, 11, wo × Θε νόμενος κλοπης έπ' αὐτοῦ das gute ὑπ' αὐτοῦ verdrängt hat, ο ο είσ ήγγελλε für ἀπήγ. eingetreten ist; leicht gehört hierher auch c. 47 S. 478, 12 έχων τον άδελ-To σὐν αὐτῷ statt μεθ' αὐτοῦ und ibid. S. 478, l. 6 d'en bas

προλαμβάνειν της φυγης statt τη φυγη und ib. l. suiv. πεοιβαλόντες statt περιλαβ. Vielleicht ist auch c. 5 in. S. 412, 1.8 d'en bas O d' o v Kezégwe fur your zu beanstanden, wie ich entschieden Präsens εξαγγέλλει für besser halte als das von Graux nach Matr. c. 16 S. 430. 3 eingesetzte ¿ξίγγειλε. In demselben Kapitel is gegen Ende S. 431. 3 ἐπαιρόμενος für ἐπαοάμενος mit Recht aus Matr. aufgenommen, wie c. 15 S. 428, 7 d'en has διά Κατιλίνα verständlicher erscheinen will als διά Κατιλίναν und ib. S. 428. l. dern. πᾶσαι δ' διιοίως την επιβουλην έφραζον (Sint. π. δ' ήσαν όμοίως επιβουλην φράζουσαι), aber der Lesart χόραχες . . . χατασχόντες (Graux mit Matr.) επὶ τὴν κεραίαν ... εβόων c. 47 S. 479, 16 kann ich keinen Geschmack abgewinnen gegenüber der gut beglaubigten Vulgata za-Geringe Aenderungen, z. T. recht schlagend, sind unter anderen c. 49 S. 481, l. dern. τὰς ξαυτοῦ κατὰ μικρον c. 17 S. 431. 6 et 7 d'en bas παρείγε (sc. Λέντλος) δε την ανήμην ώσπερ είω. θασιν (statt εἰώθεισαν) οἱ παῖδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν (δι-) αμάρτωσιν, c. 47 S. 479, 14 θαλάσσης (statt θαλάττης Sint.) c. 7 S. 416, 4, wo Graux mit Matr. ἐπαγαγών τους μάρτυρας καὶ άνακρίνας έκέλευε schreibt statt des hergebrachten, sowohl wegen seiner Bedeutung als auch wegen seiner Seltenheit auffälligen êmuxeivaç. Leicht geändert oder gebessert sind auch c. 4 fin. S. 412, 10 διὰ σοῦ προσγινόμενα (statt ε), c. 20 S. 436, l. dern. γινομένων εν συγκλήτω λόγων statt e, c. 19 S. 435, 11 έξη υλαβείτο (Matr. hat έξην λαβείτο), c. 47 S. 479, 7 λογισμών, ός γε statt Ebenda Z. 11 ist auch aus der verkehrten Trennung in Matr. xai nuag der schon von Sintenis vermuthete, bei Graux S. 502, l. 3 d'en bas nicht erwähnte Name Kan rag gewonnen; an das c. 34 S. 459, 4 nach dem Matr. (cf. S. 502, 1) rezipierte δεδιφκημένων mag ich aber noch nicht recht glauben, auch nicht an & Freto für Freta c. 19 S. 435, 6 oder an Exeld? ibid. S. 435, 4 für Enei. - Im Anschluss an seinen Codex hat Graux nun auch mehrere Konjekturen gemacht, welche meistens (leider auch nicht alle) in dem 'Avis' verzeichnet sind. nicht alle gleich glücklich sind, darf nicht Wunder nehmen. aber die Mehrzahl zeugt von grossem Scharfsinn. Einige, noch nicht erwähnte, will ich anfügen. Sint. liest c. 18 in. oder οθη επενόει μικρόν ὁ Δέντλος η ασημον, αλλί εδέδοκτο. Graux hat S. 432, 10 (ganz nach Matr.?) Επενόει κακόν δ Δ. λάσιμον, ἀλλ' ε und gleich darauf ἀναιρεῖν και τῶν ἄλλων (sonst άναιρείν τών τ') . . . τίν τε (sonst δε), πόλιν; bald darauf

2. 17 ξίση δε καὶ στυππεῖον (στύππιον Matr. ceteri στυππεῖα Sint. oder στυπεία) und S. 433, 2 πολλών (αν) αψάντων. Gegen Ende S. 434, 1 hat er das auch im Matr. überlieferte πιστεών trefflich emendiert in πιστούς εύρων und c. 9 S. 419. 3 schreibt er (ob mit Matr.?) πολλών καὶ γενναίων offenbar ▼iel angemessener als μεγάλων und c. 19 S. 435, l. dern. εἰς Επαν αναρραγήσεσθαι τόλμης, ως (Matr. ή) μετα της παλαιας σαιίας (Sint. τόλμης τῆ παλαιᾶ κακία). Ganz wesentliche Aenderungen hat c. 48 fin. von Graux allein, wie es scheint, nach Matr. erhalten; es lautet: την δε κεφαλην απέκοψαν (-εν Sint.) σύτοῦ καὶ τὰς γείρας Αντωνίου κελεύσαντος, αίς τοὺς Φιλιππι-20 ους έγραψεν. Ο ύτως γαρ (αύτος τε γαρ Sint.) δ Κικέρων πους κατ' 'Αντωνίου λόγους [Φιλιππικούς] ἐπέγραψε κτλ, Bezrandet erscheint auch nach dem διστατήσας im Matr. die Les-Art διστάσας für δυσπαθήσας c. 36 S. 463. l. 5 d'en bas. αν-- Φ ευπος c. 39 S. 467, 12 (ανθρωπος Matr. ανήρ Sint.), c. 41 S- 470, 13 γυναϊκα παρ' ην εγήρασε (παρην Matr. παρ'  $\tilde{\eta}$  Sint.), Comp. c. 2 S. 485, 9 τους είρημένους ύφ' αὐτοῦ (ὑφ' αὐτοῦ Matr. ε αιτοῦ Sint.), weniger annehmbar c. 35 S. 460, 3 κατὰ τὴν **Θέων** (μετά Matr. παρά Blass, περί την πόλιν Sint.), c. 40 S. 468, εργον μέν ήν τότε φιλοσόφους συντελείν διαλόγους και μετα-Υ Εξειν τούς Πλάτωνος καὶ (τότε τούς φιλ. συντ. διαλ. καὶ μετος φάζειν Πλάτωνος Matr., τὸ τοὺς φ. . . μεταφράζειν καὶ S = 1.), sowie die Stellung c. 49 S. 482, 12 ανείλεν ή βουλή τοῦ τονίου (ἀν. τ. 'Δ. ή β. Matr.). Hier hätte meines Erachtens bt bloss die Wortstellung bei Sintenis (ή β. αν. Αντ.), sondern ch die von ihm nach Anton. 87 vorgeschlagene Konjektur Aufnahme verdient. Auch in c. 8 fin. S. 419, 3 hat G eine Umstellung vorgenommen, hier wie ich glaube mit lem Glück; er schreibt έθεράπενε δε καὶ Πομπήϊος Κικέdie Handschriften haben hier alle, auch der Matr. Πομ-ΤΕ ΤΟς δὲ καὶ Κικέρωνα έθεράπευε, Sintenis hatte Κικέρωνα δὲ 11. ¿9. Ich ziehe Graux' Anordnung namentlich wegen des ier Zeilen vorhergehenden, ebenfalls den Satz beginnenden E cánevov de vor. Mit Unrecht hat Graux, glaube ich, in der p. c. 4 S. 488, 5 das διαφανής des Matritensis in das ausserentlich ansechtbare Participium διαφανείς verändert; leichter verständlicher bleibt doch φανείς mit Sint. Auch οίδ' απελes, wie Graux c. 13 S. 426, 7 nach dem oi de des Matr. Behreibt, kann nicht gelobt werden, ebensowenig wie die Form TE Q ε € θ ε ε c. 48 S. 480, l. dern., welche schon aus Rücksicht

wohl nur zufällig in den Kommentar verirrt sewiss annehmen, wie denn sicherlich Grau Aufl. mancherlei Kleinigkeiten gebessert heie vita noch schulgerechter zu machen. Sehn u beklagen, dass wir von seiner Textkritil er Ausstellungen, die ich machen zu müsse und darunter manches ganz Vortreffliche geleist mehr hoffen dürfen. So kann ich nur wünse ventuellen Herausgeber dieses Bändchens me Nutzen sein mögen.

Ich will schliesslich nicht verhehlen, dass in ten des Madrider Codex den Eindruck gei seien es Zusätze resp. Interpolationen, die e schreiber eingefügt hätte, um den Text lesb recliter zu gestalten. Vielleicht entschliesst si der mit der handschriftlichen Ueberlieferung ist, den Matritensis selbstständig oder Graux gebotenen Materials nach dieser fen.

BERLIN.

# PÄDAGOGISCHES ARCHIV Band XXIV. (8.) 1882, p. 558-564

> er pädagogische Character der Ausgabe ze Auslassung der anstössigen Mittheilungen ül Clodius in Cap. XXIX. Was wir über gen in der Biographie des Demosthenes nämlich gar zu elementarer Natur sind, derholen. Dahin gehören Anmerkungen, d

Construction angegeben wird, wie Anm. 5 auf S. 408 (ci-dessus) A. 2 auf S. 426, A. 1 S. 445, A. 5 S. 465, die Erklärung adverbialer Bestimmungen, wie επισφαλέστατα A. 7 S. 422, επί τιμή A. 5 S. 425, τέλος A. 16 S. 427, die Hinweisung auf die Beziehung der pronomina, wie ezeivog A. 3 S. 445, acroig A. 8 S. 472, avròv und avrov A. 17 S. 477, Anmerkungen wie A. 12 S. 416, A. 11 S. 437, A. 8 S. 436, A. 15 S. 437, A. 2 S. 450, A. 4 S. 459. Der Raum, der durch Weglassung solcher Bemerkungen gewonnen wurde, konnte für die Erklärung für den Anfänger schwierige Dinge benutzt werden, wie z. B. der Construction von έγκαλείσθαι Cap. XXX έπί τούτω ὁ Κικέρων ένεκαλείτο, zum Hinweis auf die figura etymologica Cap. XXXIV προσέπρουσεν ὁ Κιπέρων αὐτῷ πρόσπρουσιν εἰς οὐδεν εμφανές προελθούσαν, Cap. XXXIX πάσας τῆς ψυχῆς τρεπόμενον τροπάς. Der Hellenismus in ὑπέπεμπε τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας in Cap. XLV ist Anfängern schwerlich so bekannt, dass er nicht auf Krüger §. 50, 4, A. 3 verwiesen werden müsste. Auch die Wendung mit ἐφ' φ in der comparatio Cap. III (ἐφ' ὧ δ' ἡ σύγκλητος ἐσθῆτά τε διήλλαξε) wird ihm Schwierigkeiten bereiten. Auf das Ungewöhnliche mancher Ausdrücke war hinzuweisen, wie in ούτω γάρ ύπήει το μειράκιον αύτον in Cap. XLV.

Im Uebrigen können wir hinsichtlich dieser Ausgabe wiederholen, was wir von der Ausgabe der Biographie des Demosthenes gesagt haben, dass sie allen Anforderungen einer richtigen Interpretation entspricht. Insbesondere ist sorgfältig auf die Irrthümer und Missverständnisse Plutarchs hingewiesen (S. 416 A. 10, S. 417 A. 1, S. 425 A. 6, S. 427 A. 15, S. 429 A. 4, S. 432 A. 6, S. 434 A. 6, S. 451 A. 10, S. 469 A. 3, S. 476 A. 6, S. 477 A. 2). Neu war für uns die Erklärung des im 8. Capitel berichteten Witzwortes Επεί δε Οὐατίνιος . . . . χοιράδων δε τον τράχηλον περίπλεως, ήτειτό τι καταστάς παρά του Κικέρωνος καὶ μή διδόντος, άλλα βουλευομένου πολύν χρόνον είπεν ώς ούχ αν αυτός γε διστάσειε περί τούτου στρατηγών, επιστραφείς δ Κικέρων ('Αλλ' έγωγ' ) είπεν (( ούκ έγω τηλικούτον τράχηλον. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Theil der pointe durch die Uebersetzung des lateinischen nutare (im Sinn von den Kopf schütteln) verloren gegangen ist. Den deutschen Leser berührt die häufige Citation deutscher Werke, wie "Teuffels römische Literaturgeschichte" angenehm; derselbe wird andererseits zur Lectüre mancher bei uns weniger bekannten

ranzösischen Werke angeregt werden, wie z. B. zur Lecture von issier, promenades archéologiques. Das treffliche Buch deschen Verfassers "Cicero und seine Freunde" erfreut sich ohnebei uns einer grossen Verbreitung.

Dr. LUDWIG SCHMIDT, Lehrer am Gymnasium zu Greifenberg in Pommern.

# FRAGMENTS INÉDITS

TRANSMIS

A M.M. FOERSTER ET RUELLE

#### EXTRAIT

DΠ

#### RAPPORT SUR UNE MISSION EN ESPAGNE

PAR CHARLES GRAUX

(Archives des missions scientifiques et littéraires, 3º Série, t. V, p. 134.)

Paris, le 21 juillet 1876.

N-49 pour M. le professeur R. Foerster, de Rostock, je rencontrai un endroit inédit qui comble une lacune de deux pages à la fin de la première des « Deux Déclamations inédites de Libanius » publiées par lui dans Hermes, t. IX, p. 22 et suiv. Je lui envoyai immédiatement ce complément de sa publication (¹).

Le temps m'ayant manqué pour copier deux fragments anonymes, présumés inédits, qui traitent de l'histoire de l'ancienne musique grecque, Don J. M. Octavio de Toledo, le zélé conservateur du département des manuscrits à la Biblioteca nacional, et l'éminent bibliophile Don José Sancho Rayon me firent l'amitié de photographier eux-mêmes les cinq pages du manuscrit qu'occupaient ces textes. Ils obtinrent d'excellentes épreuves, à l'aide desquelles, de retour à Paris, je pus procéder tout à loisir à la transcription des deux anecdota (²).

<sup>1.</sup> Depuis le temps où j'écrivais ces lignes, M. Foerster a publié, d'après ma copie, ce passage de Libanius dans Hermes. sous le titre suivant: Supplentur et emendantur Libanii Κεφάλου και Άριστοφῶντος ἀντιλογίαι. [Note ajoutée en janvier 1878.]

<sup>2.</sup> Je transmis ma copie [avec la Notice qui est p. 531—533 ci-après, (H. G.)] à M. Ch.-Ém Ruelle, qui vient de publier ces textes musicaux dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, 11e année. J'ai fait reproduire dans le même volume une page autographe de Constantin Lascaris, le copiste du manuscrit en question. [Note ajoutée en janvier 1878.]

## SUPPLENTUR ET EMENDANTUR

# LIBANII

ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΙ (1).

Cum ante hos duos annos Libanii Κεφάλου καὶ Αριστο-P τος ἀντιλογίας ederem (Herm. IX 22 sq.), unicum textus habui fontem Parisinum (gr. 2998) codicem non ita bonae notae. Alterum quo illas contineri sciebam codicem Matritensem (gr. 49) com icere tantum licebat non ex illo fluxisse, sed singularem habere Loritatem. Tertium quod cognovimus (Par. gr. 583), Milleri in endis graecis codicibus spectatissimae debemus sollertiae; sed statim evasit, ut qui saeculo XVII demum e primo exaratus sit (2). Eo felicius igitur mihi cessit, quod Carolus Graux, ut eximiam in me Libaniumque meum habet benivolentiam, dum Hispaniae bibliothecas perscrutatur, codicem Matritensem meum usum tractavit atque ita quidem, ut non solum quae in Parisino uno folio perdito deessent transcriberet, sed etiam textum editum locis quos ego significassem inspiceret. Itaque nunc et **quod** olim posueram sustinere et illud pro certo affirmare possum hunc codicem ex eodem quo Parisinus fonte fluxisse, sed multis

<sup>1.</sup> Extrait de Hermes, t. XII, pages 217-222. Depuis la publication de cet article, M. R. Foerster a collationné lui-même le Codex Matritensis; il a bien voulu comprendre ici les résultats que la nouvelle collation a fournis et y ajouter quelques conjectures.

H. G.

2. Journal des Savants 1875 p. 222 sq.

locis, cum librarius in exarando accuratius versatus sit, genuinam servasse lectionem. Quo magis autem dolenda est eius tam tristis condicio, ut multa nisi arte chemica in subsidium vocata iam non effulgeant, eo dignior videtur, qui quam fieri possit accuratissime et ad has et ad alias Libanii declamationes perpoliendas excutiatur. Nunc ego primum cum viris doctis qui his studiis favent exitum μελέτης Κεφάλου qui in Parisino deest communicabo, deinde nonnullos locos utriusque declamationis proferam, qui vel nunc demum a codice Matritensi (M.) medelam accipiunt vel quorum emendatio nostratibus, inprimis dico Cobetum, debita ab eo confirmatur.

Quae autem in codice M. fol. 168 lin. 5 sq. post verba οὖτε νόμισμα νόμιμον, δ μὴ πολλάκις ἔστρεψαν ἀργυρογνώμονες (Herm. IX 47, 30) seguuntur, haec sunt:

ώσπες ούμος βίος άνω καὶ (3) κάτω στρεφόμενος μετά τῶν ψήφων αριθμούμενος (4) καθαρός ήγει πανταγού, τον δέ σον ούδ' εί τις υπόχαλχος ή χίβδηλός έστιν ούχ αν τις ίσχυρίσαιτο. προέλθω δ' (5) εὶ βούλει κάπὶ (6) τὰ μείζω παραδείγματα, αὐτη καὶ τείγους ἰσχύς, ούχ δ() μηδείς προσήγαγε πολέμιος, άλλ' δ πολλάς καὶ στρατιωτών καὶ μηγανημάτων προσβολάς ἀπεκρούσατο, ώσπεο ούμος βίος πανταγόθεν προσαγόντων ύπορυττόντων (8) διαβολαίς και κακοηθείαις έστιν όρθός, και πλόιμος ούκ έν γαλήνη δείχνυται. σύ μέν ούν ἀπείρατος χινδύνου πολιτιχού καταστάς (°) ἄπλους, έγω δὲ πολλούς συκοφαντών ὑπέμεινα πολέμους και κινδύνους και δήτορας κατ' έμου πνέοντας ήνεγκα. τά δε ζωα πως δοπιμάζεται; τίς Υππος ώνειται μη πολλούς ελάσας δρόμους ούκ εν εππασίμοις και λείοις μόνον άλλ' εί και με τοῖς άποχρότοις καὶ πρὸς τὰ σιμά καὶ κατὰ πρανούς; αύτη γὰρ εππων χρίσις, τούς δέ χομιδή πώλους άγοντες είς την άγοραν πλήθουσαν καὶ τοὺς θορύβους μέσους, εὶ φοβεροί, δοκιμάζετε. οὐκ ήχθη Κέφαλος είς την άγοραν επί πείρα βίου οὐδ' ήχουσε θόρυβον διχαστηρίου, έγω δέ πολλούς περί έμαυτου δραμών δρόμους ένίχων απαντας, εὶ δὲ τὸ μὴ χριθέν προχρίνεις τοῦ πεφυλλοχρινημένου στεφάνου, άρα και στρατηγόν χαλκοῦν ἀνέστησεν (10) οὐκ ἐνδύντα θώρακα και οὐδ' ἰδόντα τοὺς πολεμίους; οὐδὲ Μιλτιάδης οὐδενὸς ἄξιος διὰ τὰς μάχας οἰδ (11) ὁ Θεμιστοκλῆς ὁ

<sup>3.</sup> M καὶ καὶ. 4. conicio ἀριθμουμένων. 5. M δὲ. 6. M καὶ ἔπὶ. 7. ψ̂? 8. καὶ ὑπορυττόντων? 9. κατέστης? 10. αν ἔστησας? 11. M οὐδὲ.

περὶ τῶν 'Αθηνῶν ἀναρρίψας καὶ παραδοὺς ἀσταθμήτω στοιχείω τοῦ πολέμου τὴν κρίσιν οὐδὲ Θρασύβουλος ὁ Φυλὴν καταλαβῶν τετταράκοντα(12) τοῖς πρώτοις; ἔστησα κάγὼ τρόπαια τῶν συκοφαντῶν ἐν ἄπασι τοῖς δικαστηρίοις. πολλαχόθεν βαλλόμενος ἐγκλήμασιν ὡς ἀληθῶς αὐτὸς ὤφθην ἄτρωτος, ὡς οἴθ' (18) ὁ Αἔας, ψ σαυτὸν εἴκαζες (14), οἴθ' ὁ (15) 'Αχιλλεὺς οἴθ' ὁ Καινεύς, οῦδε (16) τις ἄλλου (17) κρείττων γενέσθαι λέγεται θνητοῦ φύσις, ὡς ἐγὼ συκοφάντου καὶ [τοῦ] διὰ παντὸς ἰόντος φθόνου ἐστρα-

**πεξηα φορνείς, εὶ μὴ τέτρωσαι τίς γὰρ ἐπί σε συχοφάντης** α Σεν έγχλημα: άγε καὶ άθλητας είς το πρυτανείον (19) τούς ούχ άνε Ο δύντας είς στάδιον ποτε, καὶ τίς ανέξεται; ποῖος Γλαῦκος δ ( 🗢 ) Καρύστιος ἢ Πολυδάμας ὁ Σκοτουσαῖος (21), οι (22) πολmos καμάτου καὶ ίδοῶτος τοὺς στεφάνους εωνημένοι (28) καθεστ το (24). ου γάρ δεί πολιτείας άγωνιστην ίδιώτη και θεατήν ά 🗪 λ τη παραβάλλειν. στάδια της άρετης της έμης τὰ δικαστήρια, Έλλανοδίκαι δὲ τούτων τῶν Ὀλυμπίων ὑμεῖς, καὶ γὰο τούτοις το 🗾 άθληταϊς κάθηνται δικασταί. τοῦ νικῶντος ὁ στέφανος, οὐχ δο 🚾 🖒 ἀναγώνιστος. ἐμὲ εἰς τὸ πουτανεῖον ὁ νόμος χαλεῖ διχαιότε 🗨 🔾 η τους Όλυμπιάδα και Πυθιάδα νίκην ανηρημένους οι μέν όσον είς δόξαν συναίρονται τῆ(25) πατρίδι, ταμά δε κηρύν- $\mu$  ψηφίσματα χρηστὶ καὶ νόμοι (26) συμφέροντες (27), πόροι (28) ΧΕ Τρειάτων, απόστολοι, νίκαι. πόσους ή πόλις αθτη στεφάνους έκ τε εμών πολιτευμάτων ήνέγκατο. οι δείνες σωθέντες, οί δε Ζνες έλευθερωθέντες δια την έμην προπέτειαν, ώς Κεφάλω δοκε 🗷 (29). ούχ οἱ δειλοὶ καὶ τρέμοντες καὶ λαγώ βίον (80) ὡς ἀληθῶς ζων τα τρόπαια ίστασιν οὐδὲ τὰ χοινὰ δρθοῦσιν οὐδὲ δωρεῶν τε γάνουσιν. καὶ ταῦτ' (31) ἐν 'Αθήναις. εἰ μὲν γὰρ Φλιασίοις Τεγαρεῦσι συνεβούλευον, αὐτός τ' (32) ούδεν ἂν ετόλμων μέγα τοὺς πολίτας τῆ τύχη τὴν γνώμην μετρεῖν ήξίουν, 'Αθηναίων ð€ τις άξιωθείς προστάτης επί ταυτό βημα αναβαίνων (83), εφ' 023 Μιλτιάδης την έξοδον εδημηγόρει και Θεμιστοκλής πανοικησία

<sup>12-</sup> ξβδομήχοντα (i. e. o' pro μ') sec. Xen. Hell. II 4, 2? 15. om. M. SEE DI ZÀ M oi. 168b inc. 26. Μ νόμοις. 27. Μ συμφέροντα. sed α est incertum. 28. M π cum quatuor litteris, quae ne sulfurato quidem liquore adhibito effulserunt. Cf. Demosth. p. 328, 20. 29. Cf. p. 62, 29. P. 50, 10. 31. Μ ταῦτα. 32. Μ τε. 33. Μ διαβαίνων.

πλείν (84) επολιτεύετο καὶ Κίμων (85) οι (86) προσήγεν άγρι Παμανλίας και Περικλής την Αττικήν εδίδου τοῦς Πελοποννησίοις, τηλικούτων διάδηγης φητήρων ου κληρονομήσει το σρόνημα μετά του βήματος, άλλα τί πράξει; ώς Κέφαλος εὐλαβηθήσεται τοὺς βασχάνους χαὶ τῶν αἰτιῶν τὰς σχιὰς φοβηθήσεται, μιμήσεται (\$7) την σην ανανδρον πολιτείαν; ούκ έγω. περί πρωτείων αξί πολιτεύομαι δόξης, ήγεμονίας ουδένα κίνδυνον εξίσταμαι. δια τοῦτ' αεί χρίνομαι, ου ζηλω (88) γαρ ότι λεγθέν ουν Εξει κατηγορίαν. άλλ' δτι πάσαν αθξήσει την πόλιν και ποιήσει φθονείσθαι τον μεν δημον παρά τοις Ελλησι, παρά δ' (39) ύμιν εμέ, ου προς έμαυτον σχοπῶν τὰ λεχτέα χαὶ τὰ μή, πρὸς δὲ τὸ χοινον τῶν Αθηναίων άξίωμα. τοῦτο μέτρον (40) εἶναι χρὴ τῶν πολιτευμάτων, και τον αυτόν τρόπον δνπερ οι των δραμάτων υποκριταί συναρμόττονται τοῖς προσώποις καὶ στρατηγός καὶ τύραννός τις έξαίωνης εγένετο, ούτω καὶ τὸν δημαγωγὸν τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον φέρειν δεί πρός το χρησθαι τη φωνή. ποιός τις οιν ό δημος, οξ τὰς δήσεις δεδιδάγμεθα; οξη εξλαβές οξο (41) ἄτολμος = οὐδ' ήθεν μηδείς κίνδυνος επιστήσεται, τούτοις επιγειράν. εί γάρ ώς σὲ παρὰ τούτοις, ούτως ὁ δημος παρὰ τοῖς Ελλησιν έπολ. τεύετο, οὖδ' ὰν σεμνότερος ἦν $(^{42})$  τῶν Μεγαρέων, ἔτι καὶ $(^{43})$  ν $\overline{f z}$ αν ύπ' Αιγινητών εκ θαλάττης είργετο(44), νύν δε παραβαλλ. μενος καὶ διαποντίους αἱρούμενος πόνους (45), καίτοι μη πάν νιχών, τοις κινδύνοις το πρωτείον έκτήσατο, πάσα γη καί θ λαττα του δήμου τὰ δικαστήρια, ἐν οἶς βασιλεῖ μὲν τῶν Περσι 🖚 περὶ τῆς Ἑλλάδος, ὕστερον δὲ καὶ τῆς ᾿Ασίας ἐδικάζετο, Λα δαιμονίοις δὲ [καὶ] περὶ τῆς ἡγεμονίας, τὰ (46) τελειταῖα Θηβαίο⊾ < τίνας ἀντιδίχους ούχ ἐπεσπάσατο μηδεμίαν χατηγορίαν ἄλογ 🚤 εὐλαβηθείς καὶ γὰρ δμοίως ἐμοὶ κέκριται πολλάκις ἐν Δα δαίμονι Κορινθίων κατηγορούντων, εν τοις Ελλησι πάσι πάλ Θηβαίων συχοφαντούντων (47) ηνέχθη καὶ περὶ τῶν Αθηναίο ψησος ώς περί εμού, και διαφυγούσα τὰς αιτίας τὰς τιμὰς ἀπ 💳 νέγχατο, την αυτονομίαν, τὰ τείχη, την θάλατταν καὶ γὰο τ= πολεμικής δυνάμεως ού την πεζικήν είλετο, ή πλέον υπάρχει 💳 βέβαιον είς ἀσφάλειαν, άλλα τους εν τη θαλάττη χινδύνους. τῶν μειζόνων εν τῷ κατορθοῖν ἀγαθῶν αἰτίους: ἄνιοι γάρ το 🦳 κινδύνων (48) είσιν αι τιμαί και ανδρί και δήμφ.

<sup>34.</sup> M  $\pi \lambda \dot{\eta} r$ , quod m² corr. in  $\pi \lambda \dot{\epsilon} \dot{r} r$ . 35. M Tiawr. 36. del? 37. xaì aiangreaa? 38.  $\zeta \eta \dot{r} \dot{\omega} \dot{r} \dot{r}$ ? 39. M  $\delta \dot{\epsilon}$ . 40. M ustquor. 41. M wide. 42. M  $\dot{\eta} r$ , quod m² mut. in  $\dot{\eta} \sigma$ . 43. xaì  $\dot{\epsilon} \dot{r} \dot{r} \dot{r}$ ? 44. M  $\dot{\eta} \dot{r} \dot{r} \dot{r} \dot{\omega}$  45.  $\pi \omega \dot{\epsilon} \dot{\mu} \dot{r} \dot{\sigma} \dot{r}$  it Thue. 1 141? 46. xaì  $\dot{r} \dot{a} \dot{r} \dot{a} \dot{r}$ ? 47. Cf Xen. Hell. II 2, 19. 48. xirdéror fol. 169 inc.

τοιαύτης οὖν πόλεως ἐγὼ προεστηκὼς οὖκ ἂν ἐμιμησάμην τὸ κοινὸν δραστήριον (49), τὰ δὲ σὰ μελλήματα; καὶ Νικίας μέν, δν ἐπήνεις (50) σύ, καίτοι πάντα μέλλειν δοκῶν, ἔλεγεν, ἔπραττεν, ἐστρατήγει, παρετάττετο, ἐγὼ δὲ δείσειν ἔμελλον τὰς τὼν συκοφαντούντων μάχας. οὔτ' ἔμπορος ἢ ναύκληρος ὢν ἐφοβούμην (51) τὸν ψόφον τῶν κυμάτων, οἷς συζῆν ἀναγκαῖον ἦν, οὔτε δημηγόρου δεδιέναι ψόφον (52) ἐγκλημάτων, δί (58) φύσει παρακολουθεῖ τοῖς λέγουσιν. άλῶναί ποτε βέλτιον ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰτίαις ἢ τοῦτο δεδοικότα μὴ παρρησιάζεσθαι.

ελ δε βούλει και την ασφάλειαν σκοπείν εν αυτοίς τοις κινδύ**νοι**ς, δρα, τίς  $\tilde{\eta}$  πόλεμος οὐκ ἀναγκαῖος ἢλέγγ $\vartheta$ η ἐμοὶ(54) μὲν(55) πε- $\pi$  ενμένος  $\ddot{\eta}$  στόλος ἄκαιρος ( $^{56}$ )  $\ddot{\eta}$  νόμος ἄχρηστος; ο $\ddot{v}$  ( $^{57}$ ) φασιν πας εμάς γνώμας επιψηφίσαντες. εί δε μηδεν άμαρτών εν αίτέσες έγενόμην, εκρίθησαν καὶ θεοί, Αρης επὶ Αλιρροθίω καὶ τ τρ νίκην ουκ ονειδίζεται, Εύμενίδες δε καὶ την ήτταν ηνέγκαντο υτε ανδρός θεαί και υπ' Ορέστου νενικημέναι. πόσας Ήρακλης œνο ρίας ύπέσχε κρίσεις (58) δικάζοντος Εὐρυσθέως εὶ δὲ μὴ το Σ - ς πολλούς κινδύνους ήνυσεν, ούκ αν το της αθανασίας αθλον η 🕶 🗲 γαστο. οὐχ ἂν θεὸς ἦν ὁ Διόνυσος μὴ κριθεὶς τῷ πρώτῳ τε ε [. άλλ' αὐτὸς ἄχριτος βασιλεύει τῶν ὅλων ὁ Ζεύς, πρὸς Τιτῶνος δὲ διεκρίθη (59) καὶ Γίγαντας, ὧ Πολιὰς Αθηνά, παρὰ θεῶν εξονέρετον έχουσα την Αττικήν, οὐδε σὺ ταύτην προ δίκης εδρες την δωρεάν. εκάθισεν 'Αθηναίος και σοι δικαστής, μετά την Κέχροπος ψήφον έστεφανώθης καὶ σὸ τῷ θαλλῷ, σεμνύνομαι δε κάγω μετ' (60) "Αρην χρινήμενος, μετ' Εύμενίδας ούχ ήττωμενος, ΜΕΦ' Ἡρακλέα δοκιμαζόμενος, μετά τον Δία, μετά την 'Αθηναν, 🗫 τοῖς Κεχροπίδαις Επεταί μοι τὸ ἀνάδημα τοῦ θαλλοῦ τῷ τε έντα νικώντι τὸ νικητήριον της θεοῦ.

Sed etiam nonnulli loci lacunosi textus editi hoc codice supplentur. Initium facio ab oratione Cephali, quae utrum prior fuerit, si quid dubitationis haereret, nunc penitus exstirparetur locis huius ipsius exitus, quales sunt  $\delta$   $\mathcal{A}i\alpha\varsigma$ ,  $\tilde{\phi}$  σαυτὸν εἴκαζες (p. 218, 34), διὰ τὴν ἐμὴν προπέτειαν, ὡς Κεφάλφ δοκεῖ (p. 219, 20), Nικίας, ὃν ἐπήνεις σύ (p. 221, 3) (61).

61. Genuinum ordinem servaverunt scholiastac, ut Ioannes Siceliota (Cramer Anecd. Ox. IV 161. Walz Rhet. gr. VI 468) alii (Rhet. gr. IV 567. 705.721. VII 860).

<sup>49.</sup> Φ απτήριον secundum Thuc II 63. Μ διχαστήριον. 50. Cf. p. 65, 16. 51. δεν εμοβούμην? 52. Μ ψῆμον. 53. δς? 54. Μ μοι. 55. Μ μη. δικεραίος. 57. Μ οῦ 58. Μ χρίσεις m² in marg. habet. 59. Μ διακυεδη. 60. Μ μετά.

#### COROLLARIUM EMENDATIONUM LIBANIANARUM (1).

Ad supplementum declamationis Libanii supra p. 524 sq. ditum pauca sunt quae ego (F) addam, plura vero egregie nventa Franciscus Buecheler (B) et Carolus Fridericus Herteinius (H) gratiose mihi permiserunt ut cum viris doctis qui studiis favent communicarem.

p. 524, 16 καθαφόν Η. 18 πφόελθω δὲ (δ' ἔτι Β.) βούλει cum signo interrostionis ΒΗ. 19 οὐχ ῷ Η. 21 πφοσαγόντων τῶν ὑποφυττόντων Β. 26 ἔππον Η.
ππους Β. 27 ἀλλά καὶ ἐν τοῖς ΒΗ. 33 πφοκφίνει τοῦ πεφυλλοκφινημένου
t 34 ἄν ἔστησεν Β. 36 οὐδὲ Θεμιστοκλῆς Η.

p. 525, 7 οὐδ' εἴ τις ἄλλη ΒΗ. 7 τοῦ θνητοῦ Η. 8 φθόνου, ἐστράτευται παντονίκης ('extremum hoc incertum, sententia tamen debet eadem esse')

3. Pro παντονίκης praetulerim ἀνίκητος. 13 οὐ pro οἱ cum interrogationis
igno B. 22 νόμως συμφέροντα tuetur B. 31 δὲ τί, cum interrogationis
igno B. ἀναβαίνειν F.

p. 526, 1 προηγεν HBF. Num δρους pro où ponendum sit dubitat B. et 9 corr. ὅ τι. 17 corr. ου. 22. ἀναιρούμενος Η. probato meo πολέμους. 30 λθηνῶν: 'ad hanc πόλιν referri videtur διαφυγοῦσα, quae structura fit κατὰ σύνεσιν, alioqui adiciendum ἡ πόλις post αἰτίας'. B.

p. 527, 1 μιμησαίμην? Η. 11 μοι πεπολιτευμένος Β. 20 άλλ' οὐδ' αὑτὸς Η.

Scribebam Rostochii a. d. XI k. April.

RICHARDUS FOERSTER.

<sup>1)</sup> Extrait de *Hermes*, 1877, page 500. — Les renvois aux pages et lignes du présent volume sont ici substitués à ceux de *Hermes*. Les lignes sont comptées du haut de la page.

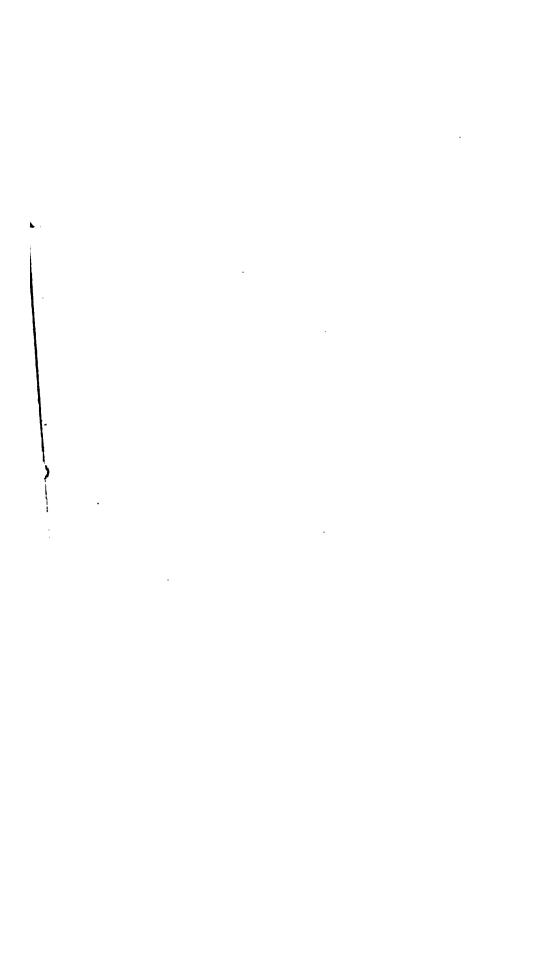

## · SUR LE MANUSCRIT N-72

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

R7

# SUR C. LASCARIS<sup>(1)</sup>.

Le manuscrit N-72 de la Biblioteca nacional de Madrid est de format in-40, en papier; il est écrit tout entier par Constantin Lascaris et, en partie du moins, à Messine, postérieurement à l'an 1495. Il contient, en effet, du fol. 140 au fol. 176 verso une synopsis historique, composée par Lascaris lui-même, qui commence à Adam et se termine sur ces mots relatifs à la mort de Zizim, frère du sultan Bajazet II: ᾿Δχθεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Γάλλων ἐς Νεάπολιν ἐκεῖ ἀπέθανεν ἐπ' ἐμοῦ ἔτει αν θε΄.

Quelques personnes seront frappées de cette date. Élles se souviendront d'avoir lu dans un livre célèbre que Constantin Lascaris, déjà bien vieux, à la suite d'une leçon émue dans laquelle, expliquant à ses élèves le Timée de Platon, il les avait longuement entretenus de l'étonnante tradition de l'Atlantide, reçut tout à coup la merveilleuse nouvelle qu'un nouveau monde venait d'être découvert à l'extrême Occident par un marin génois, et expira peu après (1492). L'illustre auteur de Lascaris, ou les Grecs au xve siècle, n'a pas eu la prétention, nous le savons, d'écrire autre chose qu'un roman historique; il serait puéril de s'armer en guerre pour combattre les erreurs de fait qu'on y rencontre. Cependant, comme ce roman est la source un îque à laquelle semblent avoir puisé les auteurs de l'article

Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études eues en France, 11e année, 1877, pages 147—150.

C. Lascaris dans la plupart de nos dictionnaires biographiques français, il ne sera pas inutile de consacrer ici quelques lignes à une notice exacte de la vie de cet illustre Grec. Né en 1434(2). il était âgé de dix-neuf ans lorsque Constantinople tomba au pouvoir des Turcs: il dit lui-même qu'il fut fait prisonnier par les vainqueurs (3). On ne sait ce qu'il devint de 1453 à 1460, époque où nous le trouvons établi à Milan, chargé d'un cours public de langue grecque, et donnant des leçons de cette même langue à la future reine de Naples, Hippolyta, fille de François Sforza. Nous pensons que c'est dans cet intervalle de sept années que se place notamment le voyage de Lascaris à Rhodes. On connaît, en effet, trois manuscrits qu'il copia dans cette île; et il y recut en présent ou v acheta plusieurs autres manuscrits plus ou moins précieux (4). Or, avant la prise de Constantinople, il était encore trop jeune pour copier des manuscrits d'une main ferme; et, une fois qu'il eut mis le pied sur le sol de l'Italie, il ne paraît pas qu'il s'en soit éloigné jamais, même temporairement. En 1465, il quitte Milan, se rend à Naples, où il était appelé par le roi Ferdinand Ier, mais n'y séjourne que peu de temps. Déjà en 1466, nous le voyons fixé à Messine, où il passa la fin de sa vie. Il y occupe la chaire de langue grecque qui était établie près du couvent de moines Basiliens de cette ville. De toutes les parties de l'Italie, de nombreux élèves accourent pour entendre ses leçons: parmi eux, on pourrait citer des hommes qui devinrent illustres, Pierre Bembo, François Maurolyco, Urbain Bolzani, etc. On appela alors Messine une autre Athènes. L'année de la mort de C. Lascaris n'est pas connue. C'est par un faux

tritensis N-72, au fol. 176 vo: Έάλω ή Κωνσταντίνου πόλις . . . , και έγω έάλων. Vers la fin de la liste des empereurs de Constantinople, composée par C. Lascaris, dans le Matritensis N-85, au fol. 258: και αὐτός αἰχμάλωτος γέγονα.

<sup>2.</sup> Souscription du Matritensis N-57: Τέλος τῆς δυσευρέτου ποιήσεως τοῦ Κοίντου, ην Κωνσταντίνος ο Λάσκαρις εξέγραψεν έτη δύο και εξήκοντα νεγονώς εν Μεσσήνη της Σικελίας.... Ετει από θεογονίας αυςς γεγονώς εν Μεσσήνη της Σικελίας.... Ετει από θεογονίας αυςς ήμερα ιγ Ιουνίου μηνός.
3. Fin de la synopsis historique composée par C. Lascaris, dans le Ma-

<sup>4.</sup> Par exemple, le manuscrit de Chorikios (N-101) porte au fº 188, comme il a été dit dans la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, nouv. série, t. I, p. 55, à la note 3 (voir, dans le présent volume, la note 1re de la page 2.), la souscription suivante de la propre main de Lascaris: Κτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάρεως, ἐν Ῥύδω δωρηθέν. Cf. les souscriptions du N-43: Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάρεως ἐν Ῥύδω κτησάμενος ἐχοῆτο ἀεὶ καίπερ παλαιὰ καὶ σαπρὰ, et du N-85: Κτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάρεως, ἐν Ῥόδω πορισθέν.

i'a similo d'une paye autographe de l'onstantin Lascaris

Peter Dipardin .

Imp Ender Paris

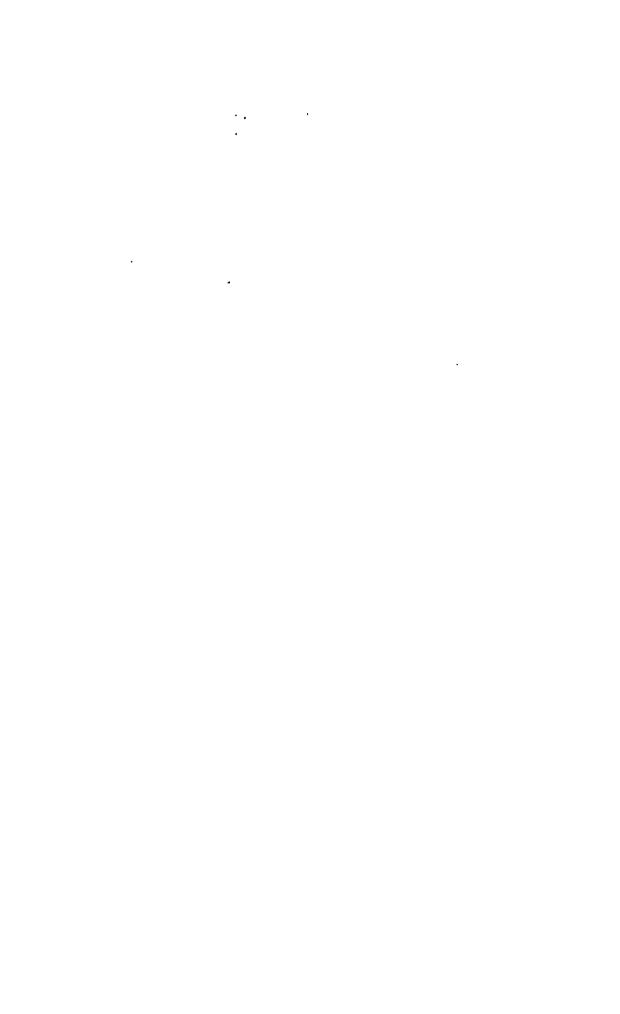

calcul qu'a été obtenu le chiffre de vingt-sept années pendant lesquelles on prétend qu'a duré son enseignement à Messine. Ce chiffre est beaucoup trop faible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la *Biblioteca Nacional* de Madrid possède un manuscrit grec, en partie écrit de la main de C. Lascaris, â Messine, en l'an 1500, année de jubilé (5).

Lascaris s'était formé une collection de manuscrits grecs de contenu fort varié, et assez belle pour un particulier. Quelquesuns de ces volumes, en fort petit nombre, il est vrai, sont épars dans diverses bibliothèques; soixante-seize autres sont conservés aujourd'hui à la Biblioteca Nacional de Madrid, et décrits dans le catalogue de J. Iriarte (Regiae Bibliothceae Matritensis codices Graeci MSS.). C'est sur un de ces derniers que nous avons copié les deux textes de contenu musical qui sont publiés ci-dessous par M. Ch.-Ém. Ruelle. Le premier texte occupe dans le manuscrit les pages 134 recto, 134 verso, et 135 recto; l'autre, les deux pages suivantes. Iriarte a signalé ces deux morceaux à la page 265b de son Catalogue, en déclarant qu'il n'en connaissait pas la provenance.

Comme il n'a été publié jusqu'à ce jour, si nous ne nous trompons, aucun spécimen de l'écriture de C. Lascaris, et qu'il n'y a guère, pour connaître sa main, que le petit nombre de paléographes qui ont fait le voyage de Madrid, nous croyons bien faire en donnant ici le fac-simile d'une page de ces fragments musicaux.

<sup>5.</sup> Sourcription du Matritensis N-99: Κτημα Κωνσταντίνου Λασχάρεως τοῦ Βυζαντίου ου τὸ μὲν ἐν Ῥόδῳ ἐχγραφῆναι ἐποίησε, τὸ δὲ, τὰ τελευταὶα, αὐτὸς ἐξέγραψεν ἐν Μεσσήνη τῆς Σιχελίας ἀπὸ θεογονίας αφ΄, ὅτε καὶ ὁ ἰωβηλαῖος ἐγένετο, μηνὸς Ἰουλίου ἡμέρᾳ ιβ΄ κτλ.

#### DEUX TEXTES ANONYMES

CONCERNANT

## LE CANON MUSICAL

Note sur la substance des deux textes.

Ces deux morceaux, qui m'ont été communiqués par M. Charles Graux, et que j'ai tout lieu de croire inédits, traitent, l'un de la constitution de l'échelle heptacorde dite généralement «lyre de Mercure», échelle que notre auteur anonyme attribue à Orphée; l'autre, du perfectionnement de cette échelle par Pythagore, et de sa transformation en échelle octacorde.

Dans le premier texte, Orphée est présenté comme ayant découvert des rapports entre les sons et les planètes. Voici le tableau de cette concordance.

| SATURNE, distance la plus grande [de révolution | e la terre],<br>la plus lente | Hypate,    | SI(¹).       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| JUPITER —                                       | plus rapide                   | Parhypate, | UT.          |
| MARS                                            |                               |            | RÉ.          |
| SOLEIL, distance moyenne, vitesse moy           | Mèse,                         | MI.        |              |
| MERCURE                                         |                               | Paramèse,  | FA.          |
| VÉNUS                                           |                               | Paranète,  | <b>SOL</b> . |
| LUNE, distance la plus courte de la te          | erre,                         | Nete,      | LA.          |

<sup>1.</sup> Il est bien entendu que les noms de notes si, st, etc., n'ont ici d'autre destination que de faire voir un équivalent de l'échelle dont il s'agit, abstraction faite du degré d'intonation et de la modalité.

is Li dest exactement la disposition que Nicomaque a rapportée son Manuel d'harmonique (p. 6)(2), sans indiquer le nom son inventeur.

ans le second texte, on voit Pythagore reprendre l'étude de l'octrine orphique concernant le rapport des sons avec les pletes, et introduire dans la constitution de l'échelle la connance de quinte inconnue avant lui, du moins comme intervent sur la révolution du soleil, il complète le système astronique de l'univers. Grâce à lui, l'échelle musicale, limitée jui alors au disdiatessaron (double quarte)(8), devient parfaite c'établissement de l'octave, obtenue par l'intercalation de l'intervalle d'un ton entre les deux tétracordes de la lyre mitive.

ans les Harmoniques de Manuel Bryenne, ouvrage composé milien du quatorzième siècle, mais avec des matériaux musicologiques beaucoup plus anciens, en partie perdus pour nous, lyre de Mercure comprend deux tétracordes conjoints, celui nètes et celui des hypates (p. 364). C'est le disdiatessaron t parle notre premier texte. Un peu plus loin Bryenne s'experience ainsi: «Orphée, instruit par Mercure dans la science de lyre, ne lui fit subir aucune modification sérieuse; uniquent voué à la pratique musicale, il se bornait aux modulations de genre qu'il pouvait y trouver (p. 365).»

crois, où soit posée la question d'un Orphée théoricien musical, et encore est-elle résolue dans un sens négatif. Pour prestoute l'antiquité comme pour ce musicographe (l. c. et surp. 363), l'inventeur de la lyre ou de l'échelle heptacorde le nom de celui qui personnifie l'origine des autres faits l'histoire artistique, celui de Mercure ou d'Hermès (4).

Plus loin (p. 26), Nicomaque appelle simplement cette lyre àquaios, mais, page 29, il rappelle la tradition d'après laquelle Meraprès avoir construit la lyre heptacorde, en aurait enseigné l'usage à
lière de s'en servir, plutôt que d'un enseignement scientifique. — Voir

Près, aux Additions, le S. I.

Phée. Seulement il s'agit de l'instrument inateriei, transmis avec le l'inère de s'en servir, plutôt que d'un enseignement scientifique. — Voir es, aux Additions, le §. I.

Voir sur le disdiatessaron un autre texte supposé anonyme et inédit, ai rapporté de Madrid et publié dans les Archives des missions sc. , 3e série, t. II, p. 610. (Traduction française dans l'Annuaire de ciation pour l'encouragement des Études grecques de 1874, p. 127.) — aux Additions, le § II.

1 faut dire néanmoins que le même Bryenne, deux pages plus haut, rap-

Notre premier anecdoton introduit donc une nouvelle manière de considérer l'origine de l'heptacorde. A une paternité hermaïque dont le caractère mythique se dérobait à l'appréhension de l'esprit positif, il substitue la paternité orphique, qui correspond à une période définie de l'antique civilisation grecque.

Reste la question de savoir si l'histoire de la corrélation imaginée entre les sons de la lyre heptacorde et les sept astres précités ne va pas, à la faveur de ce même texte, subir une transformation analogue.

Nicomaque (Manuel d'harmonique, p. 6 de Meybaum) et Boëce (Musique, I, 20 et 27) paraissent admettre que cette idée est antérieure à Pythagore (5), mais Chalcidius (In Timaeum, p. 198 de l'édition Didot) en fait honneur à ce philosophe, aussi bien que presque tous les autres auteurs grecs et latins (6).

«On ne peut guère nier, écrit M. Th.-Henri Martin (t. II, p. 115 de ses Études sur le Timée de Platon), l'étroite parenté de la doctrine de Pythagore avec celles des orphiques, qui, répandues dès avant lui dans la Grèce proprement dite et dans la Grande-Grèce, ne furent pas étrangères aux institutions de Numa. » L'intérêt de notre premier texte serait encore accru s'il venait nous offrir un document unique jusqu'ici pour servir

porte, comme Nicomaque, cette légende que Pythagore aurait retrouvé dans les sanctuaires royaux de l'Égypte «l'ancienne lyre heptacorde d'Orphée»; mais ici encore il est question de l'instrument ayant appartenu au citharède et non pas de l'échelle envisagée dans sa formation. D'autre part, Boëce (Mus., I, 20) prétend que la lyre primitive, tout en ayant les limites de l'octave, ne portait que quatre cordes «jusqu'à Orphée»; mais, lorsqu'il expose la création successive des 5°, 6° et 7° cordes, le nom d'Orphée ne reparaît plus. Nicéphore Grégoras (In Synesii librum de Insomniis) mentionne «l'ancienne lyre d'Orphée» comme étant une lyre heptacorde; toutefois, rien ne prouve que, dans sa pensée, ce nom représente une réforme ou un perfectionnement de l'art musical. Cp. Théon d'Alexandrie, Scholies sur les Phénomènes d'Aratus, vers 268, éd. Buhle, t. I, p. 284. D'après la tradition que Théon rapporte, Apollon reçut de Mercure une lyre qu'il donna à Orphée.

lyre qu'il donna à Orphée.

5. A moins que le mot φασι, dans ce passage de Nicomaque, ne se rapporte au sujet énoncé p. 3: οἱ ἀπὸ τοῦ πυθαγορικοῦ διδασκαλείου.

<sup>6.</sup> M. Th.-Henri Martin a pu dire avec raison que sur la composition de la symphonie cosmique «il y a autant et même plus d'opinions que de commentateurs» et rappeler près de vingt passages, dans la littérature ancienne, relatifs à cette matière. (Et. sur le Timée, t. II, p. 37—38.) — Voir aussi Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, t. II, p. 147 et suiv.. Ce n'est pas le lieu d'ouvrir une discussion historique et critique sur les rapports des sons avec les planètes, non plus que sur l'échelle heptacorde de cinq et de six tons et sa conversion en échelle octacorde d'une octave d'étendue. Ce double travail sera fait dans l'article MUSICA du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

à l'histoire de la musique cosmique avant Pythagore, et notamment à l'époque peu éloignée de lui peut-être mais certainement antérieure, où florissaient les citharèdes, les poëtes et les philosophes du cycle orphique (7).

Toutes vérifications faites, j'estime que l'anonyme de Madrid nous met en présence du seul monument littéraire où l'adaptation du double tétracorde au classement des planètes soit attribuée aux siècles lointains qui ont précédé le plus bel âge de philosophie italique(8).

A quelle époque appartient la rédaction de ce double texte?

Est-ce l'œuvre d'un Byzantin, de Michel Psellus par exemple,
qui en aurait trouvé les éléments dans un auteur des premiers

cles de notre ère et se serait appliqué à imiter le style de

temps, comme il est souvent arrivé de le faire à ce poly
phe? N'est-ce pas plutôt un extrait presque textuel emprunté

Constantin Lascaris lui-même, le copiste du manuscrit, à

qu'un des nombreux textes musicographiques produits sous

règne de l'empereur Adrien? J'incline vers cette solution sans

donner comme définitive(9).

C.-É. R.

J'ai cru remarquer que, dans aucun des textes orphiques qui nous parvenus, Hermès ne reçoit d'attribut ni d'épithète qui fasse de lui lieu musicien. Ce rôle y est toujours réservé au mythe d'Apollon. les Phénomènes d'Aratus, la lyre placée au ciel est la lyre de Mer-

Les Prenomeres d'Aratus, la lyre placee au ciel est la lyre de melEquain λίνη (vers 269 et 274).

Voir ci-après. aux Additions, le § III.

Il convient de rappeler que Nicomaque, dans son Manuel (p. 7),

Conce que dans un nouvel ouvrage il traitera en détail la question de

monie cosmique. Notons en passant que l'Anonyme de Madrid emploie

et la, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

et la, à la différence des musicographes connus, y compris Nicomaque,

conses formes du dialecte attique, telles que ξυν pour συν, τουτί, etc.—

aux Additions, le § IV.

Madrid, Biblioteca nacional, manuscrit marqué N-72.

I.

[F° 134 r°.] Ότι θρφεύς ἀπὸ τῆς τῶν ἐπτὰ πλανήτων παρατηρήσεως ἐν τῷ ἐπταχόρδω κανόνι πρῶτος τὸ δὶς διὰ τεσσάρων συνημμένον ἀνεκρούσατο μέλος.

1. Εξρηται τοίνυν το ξύμπαν οὕτω σύστημα πλείστοις (1) τε τῶν παλαιῶν καὶ θαυμασίοις ἀνδράσιν. 2. Αὐτίκα μὲν θοφεὺς τὸν ἀρχαῖον τρόπον ἐν ἐπτὰ μήκεσι τὸ τελεώτατον ξυνείρει καὶ εἰκότως, πρὸς γὰρ τὰς τῶν οὐρανίων ἀπιδών κινήσεις καὶ ταύτας ὡς οἰόν τε περιεργασάμενος, τοσαῦτ ἐν ἐντατοῖς τὰ μήκι, συνίστησιν ὅσα οἱ(2) κατεφαίνετο κατὰ πρόβασιν τοῖς πλάνησι γινόμενα. Τὰς τε γὰρ διαφορὰς τῶν φθόγγων καὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἐντεῦθεν ἐτεκμαίρετο. 3. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα σώματα ὄντα τῆ οἰκεία περιφορὰ ἄτε κατὰ λείου τινὸς καὶ ἐξηπλωμένου τοῦ αἰθερίου σώματος κινούμενα, τῆ πρὸς ἄλληλα πλήξει ψόφους ἀναγκαίως ποιεῖ τὸν αὐτόν γε τρόπον ἐπενόει καὶ τὰς τῶν χορδῶν τάσεις ἐπὶ τοῦ ἀερίου ἀναχύματος κινουμένας τοὺς φθόγγους ποιεῖν. 4. Καὶ τὰς ἑτερότητας οὐκ ἄλλοθέν σφισι εἰργάξετο, ἀλλὰ καὶ τόπον ἐκείνων λογιζόμενος καὶ διάστασιν καὶ παραλλαγὴν καὶ μέγεθος, εἰκότως

<sup>1.</sup> Histories, dans le sens de nobleix, semblerait dénoter une rédaction byzantine.

<sup>2.</sup> On remarquere, ici et pius bas, oi pour acio.

#### Traduction française.

T.

Comme quoi Orphée, d'après l'observation des sept Planètes, exéuta le premier, sur le canon heptacorde, le chant conjoint de Sisdiatessaron (double quarte).

L'ensemble du système a été trouvé de la façon suivante un très-grand nombre d'hommes, et d'hommes admirables anciens âges.

. Dès le principe. Orphée agence suivant le mode archaïque ■ système] le plus complet en sept longueurs (1); ce qui était urel, car ayant observé les mouvements des [corps] célestes. Les avant étudiés avec tout le soin possible (2), il institue sur des instruments à cordes des longueurs de même nombre qu'il en reconnaître parmi les planètes d'après leur marche; et, effet, c'est de là qu'il tira des conjectures et sur les diffé-9 rences des sons [entre eux] et sur les noms [à leur donner]. Et de même que ces corps, qui sont, en vertu de leur révo-1 tion respective, déplacés le long d'une certaine surface lisse et, grâce au développement du corps éthéré, produisent nécessairement les sons au moyen de la percussion des uns contre les autres(8); de la même manière, il s'imaginait que les tensions des cordes mises en mouvement produisent les sons lors deplacement(4) de l'air. 4. Il ne leur imprimait pas leurs alterations par suite d'une autre cause sinon que, calculant leur Position, leur distance, leur succession, leur grandeur, il combi-

Le mot clongueur,  $\mu \bar{\eta} x \omega s$ , dans ces morceaux, a toujours le sens longueur d'une corde, et par suite, celui de cdegré d'intonation, et par suite, celui de cdegré d'intonation, et par suite, celui de corde d'intonation, et par suite, et par su

Ce passage exclut l'attribution du fragment à Manuel Bryenne, qui vallis, p. 365) qu'Orphée se borna à tirer parti de la lyre hepta-archaïque de Mercure, et que le perfectionnement de la lyre ne que de Pythagore. Du reste, la langue usitée ici est plutôt celle artiquité proprement dite que de la littérature byzantine.

Platon (Rép., p. 617) attribue la production des sons de la musicomique au chant de sept Sirènes portées sur les sept sphères. haignet, Pythagore, t. II, p. 147 et suiv.

ź

αὶ τὰ τῆδε καθ' ὁμοιότητα ξυνετίθει καὶ τὰς διαφοράς ἀνέφαινεν σπερ έπ' εκείνον ζησι παρά τον όγκον αυτόν(8), ἢ καὶ παρά δν σητών αθτών ταγύτερα, ή και ταϊς επογαίς αίς ή εκάστου ξυνελείται δύμη . 5. Πη μέν εθχινιτότεραι οθσαι τυγγάνουσι (4), άλλοτε αξ τοξναντίον άπαν βραδείαι καὶ κατά άναποδισμόν επιστρεόμεται. Καὶ άπλώς είπεῖν κατά τούς πλάνητας τόπω τε καὶ άγει καὶ μήκει τὰς παραλλαγάς φυσικώς ἀνεύρισκε. 6. Καὶ τηδε 34 το. Ευτελουμένας απέλει και από μέν τοῦ Κοονικοῦ κινήμαος τον ανωτάτω τώτων ξιέγωντος και βοαδείαν και οίων δυσέμπωτον τίν περισοράν ποιουμένου, τον τελευταίον ωνόμασε αθύνον το Επατον, αίτο προσοικειώσας τουτο μέν δτι άνωτάτω ών μελών έστι, τουτο δ' αὐ ότι και βραδύτερος κατά την κίνηιν χίχνοιτ' αν και οίον είπειν δυσπαλία και έν νωθεία τινι φυική συνιστάμενος, ( 4.1λώς γαρ οι βαρύτεροι τών αθόγγων βραδύ-Egol.) 7. And de lor netà tor Kooror (Liòs d' ar ein) tir αρυπάτην ανεύρισκεν, όξυτέραν μέν γιγνομένην της υπάτης, ότι αὶ ταχυτέραν ἄν τις κατίδοι της Κρονικής την γιγνομένην τῷ Δίτ ίνησιν, των λοιπών δ' διιως καὶ ταίτην βαρυτέραν, 8. Επειτ' ύθις την από του "Αρεος τη ύπερμέση προσήρμοζε κίνησι», στερον (5) γαρ δ(6) λιγανός είναι ταύτη προσεπινενόηται (7), επ' ροφέως δ' αὐ οθτω γ' έχαλείτο τῷ μέσην τοῦ παντὸς εθρίσκεθαι την μετ' αὐτην ην άπο της 'Ηλιακής, μη ότι γε κινήσεως

<sup>3.</sup> Fort. legend. airor.

<sup>4.</sup> τιγχάνουσαι Με.

<sup>5.</sup> Εστέφος Ms.

<sup>6.</sup> τὸ Ms.

<sup>7.</sup> προσεπινόηται Ms.

at vraisemblablement ces éléments par analogie et faisait voir rs différences; de même que pour celles-là (les planètes) sil différenciait d'après leur pesanteur, ou bien encore leur vise, ou enfin en raison des périodes pendant lesquelles s'accom-I I t la révolution de chacune d'elles. 5. [Il considérait que les cordes se trouvent — avoir tantôt un mouvement [vibratoire] placées] au contraire en de tout autres con-- i i ions, un mouvement plus lent — et revenir à leur position par acheminement rétrograde; en un mot il découvrit d'après les nètes leurs vicissitudes en fait de lieu, de vitesse et de loneur. 6. Les avant donc disposées à ce point de vue, et [com-Encant | par le mouvement de Saturne qui occupe le point le Plus élevé, qui accomplit lentement sa révolution, et qui pour ainsi dire n'est pas exposé à se rencontrer [avec d'autres astres], nomma le dernier son hypate, par assimilation à cette pla**te.** et cela, d'abord parce que c'est le son le plus élevé (5), Puis d'autre part en raison de ce que c'est celui qui a le mourement le plus lent, et qu'il est en quelque sorte d'une constitration naturellement languissante. Absolument parlant, les sons les plus graves sont aussi les plus lents(6).

7. C'est d'après la planète qui succède à Saturne — ce sera Jupiter — qu'il découvrit la parhypate, qui est plus aiguë que l'Ingrate, vu que l'on trouverait aussi à Jupiter un mouvement plus rapide qu'à Saturne, mais toutefois plus lent qu'aux autres plus etcs. 8. Ensuite il rapporta à l'hypermèse (7) le mouvement Mars; car la lichanos, venue plus tard, a été invêntée à côté celle-ci, mais au temps d'Orphée elle se nommait ainsi (hypermèse), parce que l'on avait reconnu comme corde moyenne du système] entier celle qui vient après elle, dans laquelle il fit la mèse ou corde moyenne non-seulement à cause du mou-

Nous dirions aujourd'hui le plus bas. (Cp. Vincent, Notices de manusde grecs relatifs à la musique, p. 76 et p. 105.) Indice non équivoque pe antiquité du texte ou plutôt de sa forme primitive. Nicomaque apaussi l'hypate la corde ἀνωτάτη.

pe le aussi l'hypate la corde ἀνωτάτη.

Ne pas oublier qu'il s'agit toujours du mouvement vibratoire des cordes. Cp. Porphyre, Comment. sur les Harmoniques de l'tolémée, p. 229, et ut le chapitre.

Le mot ὑπερμέση, employé par Nicomaque, n'était connu de Meyce (Nicom., p. 44) que par le Manuel de ce musicographe. M. Vin-l'a rencontré aussi dans le 5° fragment ds l'Hagiopolite (Notices, etc.. 70) et dans G. Pachymère citant Nicomaque. mais non textuellement ces, p. 407).

μόνον φάναι άλλα και θέσεως μεσαιτάτην ανέφαινε, πληρέσται μέν μέχρι ταύτης γε την διά τεσσάρων άνακρουόμενος, 9. Ότι δ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Ἡλιακῆς σφαίρας πρὸς τὴν Κρονιαίαν(Τοίκ) περιφορά λόγος σύμφωνος περιτετήρηται(8) τῷ ἐπτακαιεικοσαπλῶ λόγω, τ δέ πλείστον, ώς φασι, και μέχρι τών τριάχοντα τείνον έτων τοί στηριγμοίς και ταις άλλαις ανωμαλίαις προσνεμητέον(\*). 10. Ταύτ τοι καί Πυθαγόρας εν τούτω γε τῷ λόγω τὸν εν τῆ ψυγογονία κανόνα κατατεμών, την τελεωτάτην είναι κίνησιν έν τοῖς μου σιχοῖς ἀπεφήνατο. 11. Τὴν αὐτὴν δὲ καὶ αὐθις τῷ λοιπῷ δια στήματι [135 ro.] συνείρει, ώς αν παρ' έκάτερα ταύτη την διά τεσ σάρων έντείνοιτο, καὶ μέσην τῷ ὅντι καὶ Θέσει καὶ μεγέθει ταίτη χατέγοι. 12. Είτα καὶ τὴν παραμέσην κατά τὴν τοῦ Έρμοῦ στη ίστησιν χίνησιν τη μέση προσίσχουσαν, καὶ ώσπερ ταύτη παρο δεύουσαν κατά την του ολκείου μεγέθους έπι τον νέατον διαφοράν 13. Αύθις την παρανήτην εντώ της Αφροδίτης ανέφαινε τόπι τοῦ Σεληνιακοῦ πως κατά δυθμον έγγυς γιγνομένης μεγέθους, ε χαὶ τὸ πλείστον 'Ηλίω χατὰ τὴν οἰχείαν περιφοράν δράται συνείναι. 14. Μετά πάντα δὲ τὴν νήτην ἐπάγει τὸν κατωτέρω τόπον ἐπέχουσαν(10), ὅτι δή καὶ Σελήνη προσγειοτέρα γίνεται τῶν απάντων, και οίον νεάτη των δμοταγών αυτή κατά την παρ' έαυτων έναντίαν τῷ παντί χίνησιν, ώστε ξυμβαίνει ξυντελείσθαι μέν αυτώ το ξύμπαν εν έπτα μήκισι. 15. Της μέσης δ' αυ προς

<sup>7</sup>bis. Kooviaios manque dans le Thesaurus d'Henri Estienne et dans la Sylloge de Coumanoudis.
8. F. legend. παρατετήρηται.

<sup>9.</sup> προσνενεμητέον Με.

<sup>10.</sup> απέχουσαν Ms. - Fort. legend. τον κατωτάτω τ. έπέχ.

vernent du soleil, mais encore en raison de la position de celuici. Jusqu'à cette corde, il frappait un diatessaron (une quarte) très au complet. 9. Ainsi, le rapport de la sphère solaire à la révolution de Saturne avait été reconnu consonnant, par l'observation, — rapport vingt-septuple(8), — mais le plus souvent, à ce que l'on dit, [cette révolution] se prolonge jusqu'à trente ans suite des stations et des autres anomalies (9).

10. Il s'ensuit que Pythagore a déclaré, lui aussi, en divisant le canon de sa psychogonie suivant le même rapport, que c'était le mouvement musical le plus parfait. 11. De plus il (Orphée) rapportait aussi le même [mouvement] à l'intervalle restant, puisqu'il établissait l'étendue d'un diatessaron de chaque côté de cette [note] et qu'il la maintenait réellement comme mèse (ou intermédiaire) et par sa position et par sa grandeur. 12. Ensuite il (Orphée) constitue la paramèse, d'après le mouvement de Mercure, laquelle se tient près de la mèse et marche de conserve avec elle d'après la différence de sa grandeur propre d'avec celle de la nète. 13. Il fit voir la paranète dans la position de Vénus, qui dans son mouvement rythmique occupe place assez voisine de la grandeur lunaire, lors même que le plus souvent on la voit dans la révolution qui lui est propre s'unir avec le soleil(10).

14. Après tout cela, il présente la nète comme occupant la région inférieure (11); c'est ainsi que la lune est l'astre le plus bas (νεάτη)(12) de ceux qui sont dans sa série sous le rapport de leur mouvement, inverse de [celui de] l'univers; de sorte qui la arrive que le tout est complété en sept longueurs.

15. Maintenant, comme la mèse fait une quarte avec chacune

Cp. Platon, Timée, p. 36, où Saturne a le nombre 27.

Στηριγμός, station. Voir dans le Dictionnaire des antiquités grecques maines, l'art. Astronomia, par M. Th.-H. Martin, p. 497.

Toute cette théorie sur les rapports des planètes semble dériver de du Timée de Platon, p. 38, et tend à la compléter. — Voir Th-Henri in, Études sur le Timée, note xxxII, et son article Astronomia cité haut. Cp. Zeller, Hist. de la philosophie, trad. Boutroux, t. I, p. 410.

Nous dirions aujourd'hui «supérieure».

Dans le vocabulaire orphique νέατος répond au mot latin infimus. de Lapid, 12, 15 (νέατη... ἐνὶ γασιρί). Nicomaque, p. 6: νέατον, (έπωταν. Un hymne orphique (xxxIII, 17) oppose la νέατη et l'ὑπάτη Matth Gesner, p. 226, voir la note). Aristide Quintilien dit que νέατὶ «chez les anciens» synonyme d'ἔσχατον (p. 4) et ὕπατον synonyme de πρώτον (p. 10).

έκάτερα τὰ ἄκρα τὴν διὰ τεσσάρων ἀποπληρούσης, τοῦτο μὲν κατὰ τὸ βαρύτερον, τοῦτο δ' αὐ κατὰ τὸ δξύτερον, δυσὶν ἐκεῖνος ἀνέφαινε συνημμένως τὸ πᾶν τετραχόρδοις συνείρεσθαι τῶν ἄκρων οὐκ ἀξιόλογον πρὸς ἄλληλα λόγον ποιούντων, ἀλλ' ἐν ἐπιμερεῖ μάλιστα συνισταμένων, ὅθεν καὶ δυστέκμαρτον ἦν, ἵν' οὕτως εἴπω, τῆ τοῦ ὅλου προσχεῖν τάσει.

#### II.

[135 v°.] 'Όπως μετ' Όρφέα Πυθαγόρας ἀπὸ τῆς 'Ηλιακῆς περιφορας περιεργότερον τὴν μέσην ἀνεύρισκεν ἐν ὀκταχόρδω κανόνι.

1. Πυθαγόρας δὲ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀφορῶν κατάστασιν καὶ δεῖν ὑπονοῶν ἀξιολόγῳ τινὶ μεγέθει διΐστασθαι τὰ ἐνορώμενα τῷ συστήματι σύμφωνα διαστήματα, προσεσχήκει μὲν καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς οὐρανίους ὑποθέσεις. 2. Κατεφαίνετο δὲ οἱ πολλαχοῦ παραλλάττειν τὴν Ἡλιακὴν τῆς τῶν ἄλλων κινήσεως, οὐ μόνον τάχει τε καὶ ἀξιολόγῳ μεγέθει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων συμβαίνουσι (φημὶ προποδισμοῖς τούτων καὶ στηριγμοῖς καὶ ταῖς ἄλλως πως γινομέναις ἐκείνοις κινήσεσι). 3. Ταύτη τοι καὶ λογίζεσθαι τούτῳ γε ἐπήει οὐκ ἀκριβῶς τὴν μέσην εἰλῆφθαι κοινωνοῦσαν ἀμφοῖν τοῖν διαστημάτοιν σαφῆ γοῦν (11) ἐξ ἔκείνων διαφοράν περὶ αὐτὴν τὴν Ἡλιακὴν συμπίπιουσαν ἑώρα περιφοράν, καὶ τῶν ἄλλων πολλῷ διαλλάττουσαν. 4. Οὕτω τοίνυν λογισμῶν ἔχων ποικιλωτέραν ἀνευρίσκειν προύθυμεῖτο (12) τὴν τῶν

<sup>11.</sup> Mot suppléé par conjecture.  $\Sigma aq\tilde{\eta}$  est suivi, dans le manuscrit, d'un commencement de lettre qui pourrait être un  $\gamma$ .

<sup>12.</sup> προυθυμοίτο Με.

des extrémités, l'une au grave, l'autre à l'aigu, il fit voir que l'ensemble est lié conjointement par deux tétracordes, dont les 80ns extrêmes n'ont pas entre eux un rapport convenable (18). mais sont constitués en rapport exactement superpartient (14), d'où suit qu'il était difficile d'en reconnaître, pour ainsi parler, l'application au degré d'intonation du tout (15).

#### II.

Comment, après Orphée, Pythagore, s'appuyant sur la révolution solaire, découvrit avec une plus grande exactitude la sposition de Zal mèse dans le canon octacorde.

1. Pythagore, considérant la situation primitive (16) et soupconnant qu'il devait nécessairement exister une distance proportionnelle entre les intervalles consonnants envisagés dans le système (17), s'appliqua lui aussi à l'étude des hypothèses relatives au ciel. 2. Il devint évident pour lui qu'en beaucoup de points le mouvement solaire diffère de celui des autres [astres], et non-seulement par une vitesse et une grandeur proportionnelles, mais par suite de certains faits dépendants des autres [astres], j'entends par là leurs progressions, leurs stations et les mouvements se produisant en eux de diverses autres manières. 3. C'est ainsi qu'il était arrivé à reconnaître par le calcul qu'on n'avait pas obtenu exactement la mèse en prenant une corde qui était en communauté avec les deux intervalles (18); il aperçut par suite une différence manifeste dans la révolution 80 laire et la trouva tout autre que celle des autres astres. 4. En étant donc parvenu à ce point de ses calculs, il poursui-

<sup>13.</sup> Sans doute un rapport multiple (tel que double, comme l'octave). 14. En effet, les sons extrêmes des deux tétracordes réunis forment un alle de septième, dout le rapport est  $\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{16}{0}$ , rapport supernt. Voir notre traduction d'Euclide, Division du canon, § 3, note 1. Autrement dit, il est difficile d'apprécier le rapport mathématique de Autrement au, il est unifolio auguste.

ux sons limitant un intervalle de double quarte. 16-Cp. Nicomaque, Enchirid. music., éd. Meyb., p. 9. Nous dirions aujourd'hui: «considérant la science au point où il la i7\_ trous ait. 18. Le système dont il s'agit comprenait deux quartes successives et conjo i ntes. Ou plutôt avec les deux systèmes tétracordes ayant, dans la théorie d'O hée, cette mèse pour son commun.

μηκών θεωρίαν και χορδάς δμοίας δι' δλκών τινων κατ' α μούς τὰς δοπὰς έγουσῶν έντεινάμενος, καὶ σφᾶς παραλλάς όπη τύγοι συμφωνοτέραν εκάστην εύρίσκεσθαι, ίδια μεν ανεύρε 🛷 την δια πέντε συμφωνίαν, αίθη μέν τη ποολαβούση λύοα, σ σωνόν γε μην καὶ ταῖς ἀκοαῖς πρόσφορον. 5. Ιδία δ' αὐ δῶσ ετύγγανε την διά τεσσάρων αποτέμινων έχειθεν και το λειπόμε ένορων μέγεθος, εὶ κατὰ λόγον ἀποτελεσθείη τινά. ὅ νε δήποι= καὶ ἐιιμελὲς αὐτῷ [136 ro.] πάνι τοι κατεφαίνετο καὶ ἐν ἐπογό προύγωρει λόγω, 6. Ασμένος γουν έπι τοίς συμβαίνουσι γεγον καὶ ως από τινος θείας τοθργον υπονοών επιπνοίας, επειρο μάλα λαμπρώς μεταξύ τών διαστημάτων ετέραν συνείρειν γορδ= καί πως τὸ ήδη θεωρηθέν την πρός άλληλ' επόγειν πείραν, τ δε μουσικώτατα κατ' επιστήμην αιτώ συντελεσθέντος. 7. Πώς αν αξίως είποιμεν το λαμπρότατον: ανεδείχνυτο τουτί [το] γοημκαὶ ἡ διὰ πασῶν ἀνεκρούετο μάλιστα(18) συμφωνία, ώστε ξυνι λεσθήναι και ούτω γε το πων μήκεσιν εν οκτώ.

<sup>18.</sup> μάλλιστα Ms. Fort. legend. κάλλιστα.

L avec ardeur la découverte d'une théorie plus variée (20) des stances, et avant tendu des cordes semblables [d'ailleurs] au ven de poids dont il calculait la pesanteur et faisant varier B [poids] (pour voir) dans quelles condition chacune d'elles révélerait comme plus consonnante (21), il découvrit particurement la consonnance de quinte, insolite à la vérité pour la ce antérieure (22), mais du moins réellement consonnante et n venable pour l'oreille. 5. Prenant des lors une distance parulière, il se trouva détacher [de cette consonnance] celle de arte, puis, envisageant la grandeur restante (pour voir) si elle uvait s'effectuer dans un rapport déterminé, il reconnut une taine valeur mélodique, qui se manifestait parfaitement et Deédait suivant le [rapport] sesquioctave. 6. Tout joyeux (28) 8 faits constatés (24) et considérant son œuvre comme l'effet ne inspiration divine, il tenta d'agencer d'une facon trèsractéristique une nouvelle corde entre les [deux] intervalles(25).

fait acquis déjà théoriquement est bientôt suivi d'une expérintation [portant sur la comparaison des cordes] entre elles, accomplie par lui dans des conditions tout à fait musicales acientifiques. 7. Comment pourrions-nous rapporter dignent ce fait si remarquable? Il se manifesta: la consonnance ctave résonna très-exactement (26), et c'est ainsi que fut réaire [partage du] tout en huit longueurs.

D. Cp. Nicom., Man. d'harm, p. 9: [ενα] ποικιλωτέραν δε θεωρίαν ενοράν

<sup>1.</sup> Cette expérience de l'ythagore est rapportée aussi par Nicomaque, 2. d'harmon., I, p. 11, Gaudence (ed. Meybaum, p. 14), Macrobe (Somn. II, 1), Censorinus (de Die nat., c. 10), Chalcidius (in Tim., 188—194, Didot), Jamblique (Vie de Pythagore, c. 26), Boëce, Instit. mus., I, — 11; Cassiodore, de Musica, init.

<sup>2.</sup> En effet, dans aucun des trois genres, on n'obtenait une quinte en si clérant cinq sons consécutifs. Ce passage prouve que la paramèse, s le système heptacorde, était primitivement éloignée d'un demi-ton la mèse. — Nicomaque dit (p. 9) que l'addition d'un ton eut lieu re la mèse et la paramèse.

<sup>3.</sup> Ασμενος. Le même mot est dans Nicomaque et dans Jamblique cc.).

<sup>24.</sup> D'après ce passage, Pythagore serait l'inventeur du système disjoint.
25. Entre les deux intervalles formant chacun une quarte et reliés par mèse.

<sup>26.</sup> Auparavant il n'y avait, selon notre Anonyme, que cinq tons dans système musical, savoir (du grave à l'aigu): 1/2 ton, ton, ton, 1/2 ton, ou, ton. — L'octave comprend six tons.

### ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

I. (Page 535, note 2.) Cp. G. H. Bode, Commentatio de Orpheo. Gotting., 1824, in-4, p. 16, note 10; p. 38, n. 44; p. 86, le texte et la note 63; p. 176, n. 97.

II. (P. 535, n. 3.) J'ai retrouvé ce texte, avec des variantes de valeur inégale, dans les recueils de rhéteurs de Reiske, t. VIII, p. 883, et de Walz, t. VII, p. 1128 (Commentaire de Grégoire de Corinthe sur le traité

d'Hermogène περὶ τῆς μεθάδου δεινότητος.)

III. (P. 537, 1. 9.) Cp. toutefois Servius in Æneid. VI, 645 (nec non Threicius . . .) qui dit qu'Orphée «primus deprehendit harmoniam, id est circulorum mundanorum sonum unde utique VII fingitur chordis ». (Bode, ouvr. cité, p. 180. — Voir aussi Lucien, De Astrol. § 10, t. II, p. 365 de l'éd. de Reiz. Ajoutons qu'un musicographe du moyen âge, Jean Cotton, a écrít: «Alii Orpheum artem hanc (sc. musicam) reperisse arbitrantur». (Gerbert, scriptore eccles. de musica, t. II, p. 234.) Enfin on lit dans Boéce (Instit. musica, I, 20): «Simplicem principio fuisse musicam Nicomachus refert, adeo ut IV nervis constaret, idque usque ad Orpheum duravit.» Le musicographe latin semble viser ici notre texte, qui appartiendrait ainsi à Nicomaque de Gérase. Cp. toutefois Nicomaque, p. 29 éd Meybaum.

IV. (P. 537, n. 9.) Constantin Lascaris, à qui non devons la conservation de nos deux textes, a laissé une notice sur Orphée considéré comme auteur des Argonautiques, des hymnes, et généralement des poésies dites orphiques. Cette notice, publiée seulement en 1743 dans les Marmora Taurinensia de Rivautella et Ricolvi (Turin, in-4), ne contient aucune allusion au sujet traité dans ces textes; preuve péremptoire, selon nous, qu'il ne faut pas y

voir une œuvre personnelle de Lascaris.

C. É. RUELLE.

# TABLE

| Préface                                            | Pa | ges<br>V |
|----------------------------------------------------|----|----------|
| Errata                                             | '  | VII      |
| TEXTES GRECS INEDITS                               |    |          |
| CHORIKIOS: Éloge d'Aratios et de Stéphanos.        |    |          |
| Introduction                                       |    | 1        |
| Texte                                              |    | 10       |
| Apologie des mimes.                                |    |          |
| Introduction                                       |    | 35       |
| Texte                                              |    | 89       |
| Extrait de Mnemosyne (C. G. COBET)                 |    | 79       |
| Réplique à Cobet (E. T.)                           |    | 83       |
| Lettre à Ch. Graux, sur Chorikios (TH. GOMPERZ)    |    | 85       |
| Sur un texte nouveau relatif à Ménandre            |    | 91       |
| Un fragment de Sapho chez Choricius                |    | 97       |
| HARPOCRATION: Lettre à un empereur.                |    |          |
| Introduction                                       |    | 99       |
| Texte                                              | 1  | 105      |
| Zu dem Briefe Harpocrations (R. PRINZ)             | 1  | 115      |
| CORPUS PAROEMIOGRAPHORUM graecorum (Supplément au) |    |          |
| Introduction                                       | 1  | 117      |
| Texte                                              | 1  | 119      |
| NICÉPHORE PHOCAS: Fragments militaires.            |    |          |
| Notice d'un manuscrit grec de Bâle                 | 1  | 139      |
| Texte grec                                         |    | 144      |
| Traduction française                               | 1  | 145      |
|                                                    |    |          |

550 TABLE

## ÉDITIONS NOUVELLES

| $\bigcirc$ | PHILON DE BYZANCE: Fortifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pages        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 153        |
|            | Texte grec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 174        |
|            | Traduction française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 175        |
| $\sim$     | XÉNOPHON: Économique, Ch. 1 à x1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|            | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 231        |
|            | Texte grec, avec notes en français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 244        |
|            | Avis relatif à la constitution du texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 296        |
|            | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 294        |
|            | Extrait de la Zeitschrift für die Oesterr. Gymnasien (K. SCHENKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) 295        |
| <u>ن</u>   | PLUTARQUE: Vie de Démosthène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,            |
|            | Notice sur Plutarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 303        |
|            | Analyse des chapitres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 314        |
|            | Texte grec, avec notes en français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 317        |
|            | Sources de la Vie de Démosthène par Plutarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 376        |
|            | Avis relatif à la constitution du texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 379        |
|            | Addenda et corrigenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 381        |
|            | Autres notes et corrections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 383        |
|            | Extrait de la Revue critique (H. WEIL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 385        |
|            | - de Literarisches Centralblatt (F. BL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>386</b> |
|            | — de Philologische Wochenschrift (β.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 389        |
|            | - de Philologische Rundschau (C. STEGMANN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 391        |
| $\hat{}$   | PLUTARQUE: Vie de Cicéron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|            | Notice sur Plutarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 399        |
|            | Analyse des chapitres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 401        |
|            | Texte grec, avec notes en français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405          |
|            | - Parallèle de Démosthène & de Cicéron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|            | Texte grec, avec notes en français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 483        |
|            | Sources de la Vie de Cicéron par Plutarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 490        |
|            | Avis relatif à la constitution du texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 500        |
|            | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 503        |
|            | Extrait de la Revue critique (II. WEIL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 504        |
|            | - de Philologische Wochenschrift (HELLER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 506        |
|            | 1 This is a second of the company of | . 517        |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|            | FRAGMENTIS TRANSMIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|            | Extrait du Rapport sur une mission en Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 599        |
|            | LIBANII: Αεφάλου καὶ Ἰσριστοφώντος ἀντιλογίαι (Supplentur et emen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|            | dantur), publié par R. FOERSTER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |
|            | Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 523        |
|            | Torto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 504          |

|                                           |     | TA    | ΒI         | Æ    |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   | 551         |
|-------------------------------------------|-----|-------|------------|------|-----|-----|---|------|-----|----|-----|-----|----|---|-------------|
|                                           |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   | Pages       |
| Corollarium emendation                    | un  | Lib   | 811        | iian | arı | ım  |   | •    |     |    | •   | •   |    | • | 529         |
| Sur un manuscrit de Madrid                | et  | sur ( | Э.         | La   | sca | ris |   |      |     |    |     |     |    |   | 531         |
| ANONYME: Deux textes con<br>C. É. RUELLE. | cei | nant  | l          | e C  | 'an | on  | m | ાકાં | al, | pι | ubl | iés | рa | r |             |
| Note sur la substance o                   | les | deux  | <b>c</b> 1 | text | tes |     |   |      |     |    |     |     |    |   | 534         |
| Premier texte                             |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   | <b>53</b> 8 |
| Traduction française .                    |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   | 539         |
| Deuxième texte                            |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   |             |
| Traduction française                      |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   | 545         |
| Additions et corrections                  |     |       |            |      |     |     |   |      |     |    |     |     |    |   |             |



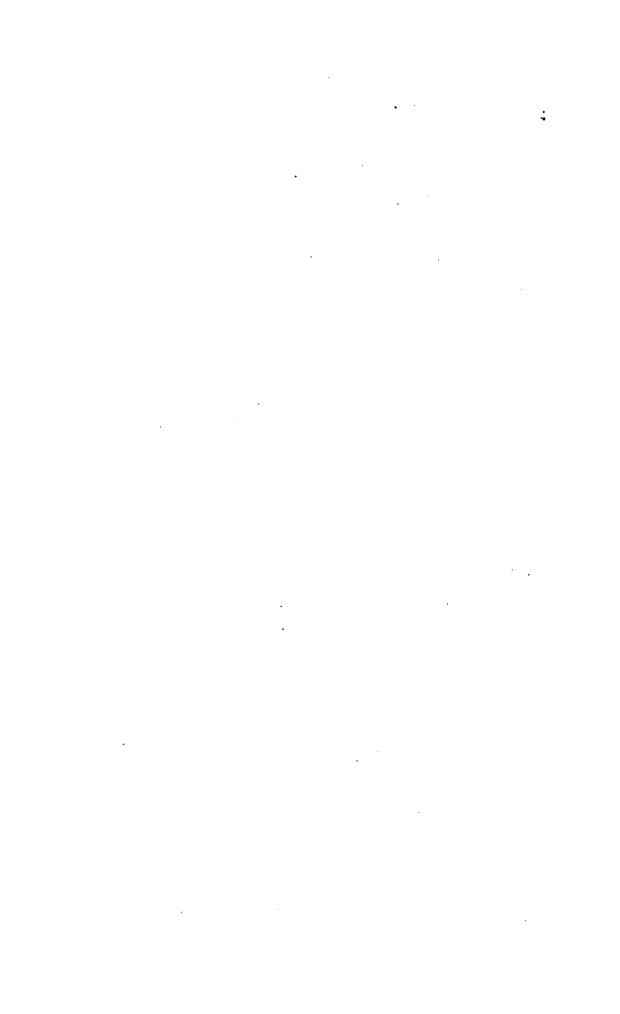



nk should

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

CANCELLED-DEC 8 - 1987



